

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



9.106.2 .24

OXFORD MUSEUM.

LIBRARY AND READING-ROOM:

THIS Book belongs to the "Student's
Library."

It may not be removed from the Reading Room without permission of the Librarian.

182 E 6

189493

e

34









### HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES.

# COLÉOPTÈRES

V.

PREMIÈRE PARTIE.

# 



### HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES.

### **GENERA**

101

# COLÉOPTÈRES

OB

riposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici .

Dans get ordre d'insectes,

PAR

#### M. Th. LACORDAIRE,

Chevalier de l'Ordre de Léopold , Professeur de Zoologie et L'Analouse disparaise, à l'Université de Liège, Membre associé de l'Académie de sejeste et billébilitée, de Belgique, etc., etc.

TOME CINQUIÈMÉ

21 MAY 90

Principa Partie

CONTENANT

LES PARILLES DES TÉPÉRRIORIDES, CISTÉLIDES, MILIORIDES, ETTÉRIDES, MALADRYIDES, LAGRIEDES, PÉDILIDES, ANTRICIDES, PYROCROÏDES, MORDELLIDES, RELOÏDES ET ORDÉMÉRIDES.

### **PARIS**

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUR QUITEFEULLE. 12. 1850.

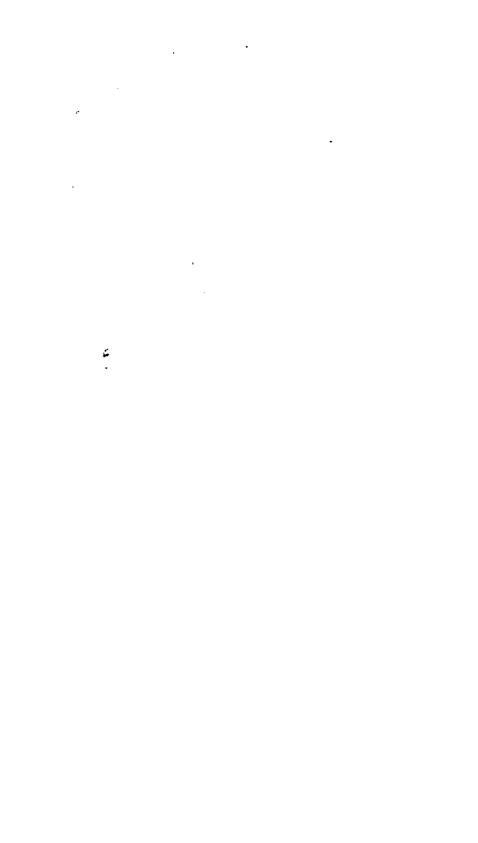

### GENERA

DEG

# COLÉOPTÈRES.

## FAMILLE XLVII.

# TÉNÉBRIONIDES.

Menton logé dans une échancrure ou porté par un pédoncule du sous-menton plus ou moins saillant. — Languette tantôt cachée par lui, tantôt découverte, munie de paraglosses. — Deux lobes aux mâchoires; l'interne plus petit, souvent terminé par un crochet corné. — Mandibules courtes, robustes, arquées en dehors, échancrées au côté interne et munies d'une grosse dent molaire à leur base. — Yeux très-généralement grands, transversaux, échancrés ou sinués en avant. — Antennes de onze, rarement de dix articles, insérées latéralement au-devant des yeux, sous un rebord de la tête. — Hanches jamais contigués; les antérieures globuleuses, parfois un peu transversales; leurs cavités cotyloïdes fermées en arrière; les intermédiaires souvent munies de trochantins; les postérieures transversales; tarses hétéromères: les quatre antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles; leurs crochets simples. — Abdomen composé de cinq segments tous distincts; le pénultième plus court que les autres.

Entre cette famille et les précédentes, il existe une lacune, en d'autres termes une absence de relations immédiates, accident qui s'est déjà produit plusieurs fois dans le cours de ce travail, inévitable, et dès-lors sans importance réelle. Les Ténébrionides forment en effet la

tête de colonne, si l'on peut s'exprimer ainsi, d'une des grandes sections de l'ordre des Coléoptères dans le système tarsal, celle des Hétéromères. Or, quelque rang qu'on assigne à cette section (1), elle reste isolée et forme un tout compacte, qui ne se laisse entamer par aucun autre groupe. On a pu en retirer quelques genres qui ont été reportés dans la famille des Colydiens; on n'a jamais songé à y introduire des espèces qui ne sont pas hétéromères à la façon des siennes (2).

Les auteurs les plus récents sont peu d'accord sur le nombre et les limites des familles qu'il convient d'y établir (3). Celle dont il s'agit en ce moment, est entendue ici telle qu'Erichson l'a composée (4), et correspond aux Mélasomes, aux Taxicornes et à la première tribu des Sténélytres de Latreille (5), aux Collaptérides et aux Coryssoptérides de Solier (6), enfin aux Latigènes de M. Mulsant (7). Plus tard, Erichson (8) y a compris également les Cistélides de Latreille. Il y a en effet l'analogie la plus intime entre ces insoctes et les précédents; néanmoins, des raisons qui seront exposées plus tard, me déterminent à les regarders

- (1) Dans le système tarsal, qui a pour base la décroissance du nombre des articles des tarses, la place des Hétéromères est indiquée d'elle-même; ils occupent le centre de l'ordre des Coléoptères. Un savant entomologiste de notre époque, M. L. Redtenbacher (Faun. Austr.; Die Kæf., p. 589), a cru devoir les retirer de là pour les reporter vers la fin de l'ordre, où il les a mis entre les Lycoperdines et les Seydménides. Les Diapeaus, placées à leur tête, les rattachent aux premières; les Anthieides, qui les terminent, aux seconds. L'une de ces analogies porte sur le régime, l'autre sur une ressemblance dans la forme générale. Mais, si l'on obtient ainsi, pour les extrémités de la longue chaîne que forment ces insectes, deux transitions à demi-satisfaisantes, qu'a-t-on gagné pour les espèces intermédiaires, et quels rapports y a-t-il entre une Pimella ou un Blaps et les deux familles en question? M. L. Redtenbacher paraît l'avoir senti; dans la seconde édition de l'ouvrage ci-dessus, qu'il publie en co moment, il a restitué aux Hétéromères leur ancienne place.
- (2) Un seul genre (Heterotarsus) forme une exception à cet égard dans la section entière; ses espèces n'ont que quatre articles aux tarses antérieurs et intermédiaires et trois aux postérieurs. Mais, comme l'article, en apparence abvent, est représenté par un petit nœud, cette exception n'en est une qu'à moitié. Dans le cas même où ce nœud n'existerait pas, le rapport entre le nombre des articles serait conservé; les tarses postérieurs en auraient toujours un de moins que les autres.
- (3) On trouvera en tête de l'ouvrage de M. Mulsant, cité plus bas, un exposé très-complet de tous les changements qu'a éprouvés la classification de ces insectes
- (4) In Agassiz, Nomenclat. Zool.; voyez le tableau des familles de l'ordre des Coléoptères.
  - (5) Règne anim., éd. 2, V, p. 2.
- (6) « Essai d'une division des Coléoptères hétéromères et d'une monographie de la famille des Collaptérides. » Ann. d. 1. Soc. entom., III, p. 479.
  - (7) Col. de France; Latigenes; in-8º. Paris, 1854.
  - (8) Voyez sa « Faune des Coléoptères du Pérou » dans ses Archiv, 1847, I, p. 121.

esseme un groupe à part. Constitués de la sorte, les Ténébrionides femment une des grandes familles de l'ordre des Coléoptères.

Le sous-menton de ces insectes présente une échancrure plus on mains profonde, dont le fond est tantôt (Zophoxides, Érodiides, etc.) compé carrément ou sinué (1), tantôt muni d'un pédoncule quadrangulaire destiné à porter le menton. Dans ce dernier cas, entre le pédoncule et les bords latéraux de l'échancrure, il existe deux sinus destinés à loger la base des mâchoires, mais qui sont souvent réduits à une étroite fissure. Les bords latéraux eux-mêmes, ou les dents latéraies du sous-menton, comme je les appellerai, varient beaucoup sous le rapport de la longueur et de la forme : il leur arrive parfois (par ex. Elemophorus) d'envoyer une saillie qui se recourbe en dedans et cache le corps des mâchoires, dont la base reste seule visible.

Le menton, tonjours carné, remplit souvent l'échancrure du sousmenton. Quand cela n'a pas lieu, il peut être suborbiculaire (Akus), cordiforme et bilobé (Cayptoglossa), etc.; mais sa forme la plus commune, est celle d'un trapèze renversé ou d'un quadrilatère plus ou moins convexe en dehors, et dont les bords latéraux sont étroitement amincis. Lorsque cette forme s'exagère, comme cela a lieu chez la plupart des Pédinides, c'est-à-dire lorsque les parties latérales amincies s'élargissent et se détachent en avant de la partie médiane, qui, ellemême, est plus ou moins convexe sur sa face externe et souvent carénée, le menton paraît trilobé en avant.

La languette cornée, coriace ou membraneuse, soit en totalité, soit en partie, est nécessairement recouverte par le menton, quand calui-ci semplit le cadre buccal. Elle ne se dégage que peu à peu de cet organe, st la saillie qu'elle fait au-devant de lui est très-variable. Ses paraglosses que je n'ai jamais trouvées absentes, consistent en deux petites la melles, situées sur sa face interne et qui se recourbent en dedans sans se joindre en ayant; les cils dont leur bord antérieur est muni, font plus ou moins saillie au-devant du corps de la languette et semblent îni appartenir. Très-souvent il existe à la base de cette dernière une on deux de ces pièces accessoires dont il a déjà été question dans plusieurs familles, notamment dans celle des Staphyliniens. Les palpes labiaux présentent dans leur mode d'insertion une différence qui n'a pas encore été remarquée. Tantôt ils sont insérés sur les côtés de la languette, tantôt sur face externe, dans des fossettes de forme variable. Leurs supports, qui ne manquent presque jamais, adhèrent à la languette et sont presque toujours articulés avec la pièce basilaire acsessoire dont il vient d'être question. Le nombre des articles de ces palpes est, comme de coutume, de treis, dont le premier toujours très-petit et le dernier en général plus grand que le pénultième.

<sup>(1)</sup> Dans ce cas, il existe presque constamment deux courts sillons qui partent des angles de l'échancrure et se dirigent en arrière; c'est un dernier vestige des deux sinus dont la fermeture a lieu par degrés insensibles.

Les machoires peuvent être, comme la languette, cachées en totalité ou en partie par le menton. Leur lobe externe est toujours plus grand que l'interne, large, tronqué en avant et muni de poils longs, rigides et très-serrés. Des poils analogues, qui garnissent en dedans le lobe interne, voilent souvent sa forme réelle. Il est presque toujours assez étroit, et tantôt presque droit ou cultriforme, tantôt terminé en crochet aigu. Il affecte même quelquefois (Strongylides) la forme d'une griffe très-grèle. Ce crochet corné, qui est dans certains cas (quelques Piméliides vraies et Pycnocérides) bifide, est loin d'avoir l'importance que Latreille lui avait attribuée. Des quatre articles que comptent les palpes maxillaires, le 4er est toujours très-petit, le 2e allongé et en cône arqué, le 3e très-généralement plus petit que le dernier; celui-ci est le plus souvent triangulaire ou fortement sécuriforme.

Il est extrèmement rare (CALOGNATHUS, PHRENAPATES) que les mandibules s'allongent et s'écartent de la forme indiquée dans la formule caractéristique de la famille. Leur face inférieure est plus ou moins concave et irrégulière, leur échancrure interne occupée par des poils plus ou moins abondants ou une membrane, et la dent molaire de leur base en forme de disque plan et sans stries. Leur extrémité est bifide ou entière (1), et ce caractère a généralement une valeur plus

que générique.

Souvent le labre est caché sous l'épistome, ou le dépasse faiblement. Mais il est tout aussi commun qu'il en soit autrement, et dans une foule de genres, cet organe est complètement libre et laisse voir la

- membrane qui l'attache à la tête (1).

Cette dernière varie considérablement sous tous les rapports. Elle est très-souvent engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux; mais assez souvent aussi, elle se prolonge en arrière de ces organes. La forme

- (1) Lorsqu'elles sont bifides, la lissure qui les rend telles partage ordinairement leur extrémité en deux parties égales et se prolonge plus ou moins, en formant un sillon sur leur bord externe ou dorsal. Ce sillon n'existe pas quand elles sont entières, mais alors la fissure terminale est ordinairement remplacée par une petité échancrure de leur bord inférieur, placée à peu de distance de leur sommet. C'est dans ce sens que doivent être entendus ces mots: mandibules entières ou simples.
- (2) Solier (Ann. d. 1. Soc. entom. V, p. 304 note, pl. 6, f. 21 et 22) a signalé et figuré chez les Nyctéliides une pièce lamelleuse située, dit-il, à la partie supérieure de la bouche, entre les mandibules, et munie en dessous de deux rangées de longs cils. Je l'ai retrouvée, en effet, non-seulement chez la plupart des espèces de ce groupe, mais chez plusieurs Asidides américains des genres Pelecyponus et Philolithes; elle s'étend ordinairement jusqu'à la partie antérieure du labre, qu'elle tapisse ainsi en dessous. C'est évidemment l'analogue de la lame que j'ai signalée chez les Cernio (tome IV, p. 239) et qui, à son tour, correspond aux Parachilia, découvertes par Erichson chez les Lamellicornes. J'i-gnore si cette pièce, qui se détruit aisément lors de la dissection des organes buccaux, existe chez toutes les espèces de la famille.

des dilatations que ses bords latéraux ou joues envoient au-dessus des antennes, mérite une attention particulière. Ces orbites antennaires affectent deux formes différentes. Dans la grande majorité des espèces, elles sont plus ou moins larges et arrondies, faiblement ou non redressées, tandis que dans plusieurs groupes (Méracanthides, Mégacanthides, etc.), elles sont courtes, trigones, redressées, en un mot pareilles à des oreillettes. Cette dernière forme coexiste toujours avec un brusque rétrécissement de l'épistome, un labre très-saillant et des mandibules un peu allongées, de sorte que la tête est alors terminée par un museau quadrangulaire. Pour plus de brièveté, j'appellerai Otidogènes, les espèces chez lesquelles les orbites antennaires sont ainsi faites, et Platygènes, celles où elles affectent la forme indiquée en premier lieu.

En avant de ces orbites, les bords latéraux de la tête se rétrécissent peu à peu ou brusquement. Dans l'un comme dans l'autre cas, ils embrassent l'épistome proprement dit, qui fait en avant d'eux une saillie plus ou moins forte, parfois (la plupart des Diapérides) nulle (1). Souvent il est séparé des parties environnantes par un sillon en arc de cercle ou quadrangulaire. Dans les premiers groupes de la famille, ce sillon est très-sujet à disparaître et en général peu apparent.

A d'assez rares exceptions près, les yeux sont grands, transversaux, plus ou moins entamés par les joues en avant, et souvent en outre rétrécis par des orbites postérieures.

Les antennes varient à un degré extraordinaire, sans être jamais pectinées ni flabellées (1), et ce sont les modifications graduelles et sans fin qu'elles subissent, qui sont en grande partie la cause des difficultés que présente la classification de la famille. Leur caractère le plus constant, est l'allongement de leur 3° article. La disparition du 42° ou sa fusion plus ou moins complète avec le 10°, ne s'observe que chez les Mélasomes de Latreille. Il y a dans le mode d'insertion des antennes, deux types distincts, qui confirment la division des espèces en Platygènes et Otidogènes. Chez les premières, elles sont constamment insérées au-dessous du niveau du bord supérieur des mandibules; chez les secondes, elles le sont plus haut, de sorte qu'une ligne tirée à

<sup>(1)</sup> La partie de la tête antérieure au front et aux orbites antennaires n'est par conséquent pas formée par l'épistome seul. J'ai cru néaumoins pouvoir lui conserver ce nom, attendu qu'en règle générale, comme chez les antrez Coléoptères, c'est lui qui en constitue la plus grande portion. Le nom de chaperon, que lui ont donné quelques auteurs, me paraît devoir être réservé pour les groupes chez lesquels la partie antérieure de la tête surplombe les organes buccaux, comme chez les Lamellicornes, par exemple.

<sup>(2)</sup> Il y a cependant une exception chez une espèce inédite du genre Penter (Anorops Dej.): les quatre derniers articles de ses antennes sont fortement pectinés. C'est, à ma connaissance, la seule de toute la famille qui soit dans ce cas.

partir de leur nœud articulaire passe au-dessus du niveau en question. Leur premier article est tantôt en grande partie invisible, tantôt entièrement à découvert, quand on regarde la tête d'en haut. Cela dépend à la fois de la longueur de cet article et du plus ou moins de saillie des orbites antennaires.

La forme du prothorax est trop variable pour qu'on en puisse rien dire en général, sauf pour ce qui concerne la distinction de son pronotum d'avec ses flancs ou parapleures. La fusion complète de ces parties n'a lieu que chez les Leptones, quelques Tentyriides (Evaniosonus, Melaphorus), Adéliides (Apocrypha, Cononotus) et beaucoup de Strongylides (Cyphonotus, Spheniscus, etc.).

L'écusson est souvent très-petit ou nul chez les espèces épigées, à l'exception des Molurides, chez lesquels il est très-grand, mais situé sur le pédoncule du mésothorax qu'il recouvre en grande partie, en ne pénétrant que très-peu ou pas du tout entre les élytres. Celui des autres espèces est, au contraire, presque toujours distinct, mais presque

constamment de grandeur médiocre.

Les élytres embrassent tantôt fortement, tantôt faiblement l'arrièrecorps. Il est nécessaire ici de distinguer de leurs parties descendantes
ou les épipleures proprement dites, une bande lisse qui longe ou plutôt
forme leur bord inférieur, attendu qu'elle fournit souvent de bons caractères, pour distinguer non-seulement les genres, mais les groupes
supérieurs aux genres. Cette bande sera désignée sous le nom de
repli épipleural (1). La famille est remarquable par le grand nombre
d'espèces aptères qu'elle renferme. Néanmoins, quoique ce caractère
acquière par là plus d'importance qu'il n'en a ordinairement, ce n'est
pas un caractère de premier ordre, et c'est à tort que Latreille et surtout Solier lui ont donné cette importance. Il y a des genres (par ex.
Helors) qui renferment des espèces, les unes privées, les autres pourvues d'ailes inférieures. L'absence de ces organes a souvent pour
conséquence la soudure des élytres entre elles.

(1) Lorsque les élytres embrassent faiblement le corps, chez les Coléoptères en général, le repli épipleural se confond avec les épipleures et devient plus ou moins horizontal. La distinction indiquée dans le texte n'est alors ni nécessaire ni même possible. Elle ne devient telle que lorsque les élytres, embrassant fortement le corps, les épipleures acquièrent une largeur plus ou moins grande. Si, jusqu'ici, ce repli a échappé à l'attention des entomologistes, c'est qu'il est presque exclusivement propre à la famille actuelle. Il manque dans les autres ou n'y existe qu'en vestige, et ne peut, des-lors, servir à rien. Il est absent, par exemple, chez tous les Curculionides à épipleures larges (Brachycerus, Hippo-RHINUS, etc.); parmi les Carabiques, il y en a un très-étroit chez les Cychrus, les TEFLUS, etc. Les deux auteurs les plus récents qui ont écrit sur les Ténébrionides, Solier et M. Mulsant, n'ont pas fait la distinction dont il s'agit. Partout Solier nomme les épipleures, quand elles sont bien développées, flancs des élytres; M. Mulsant, quelle que soit leur largeur, les appelle simplement repli. l'ajouterai, cependant, qu'il est le premier qui en a tiré un bon parti, et que c'est lui qui m'a mis sur la voie.

L'ésartement des pattes de chaque paire, à leur naissance, est un des caractères importants des Ténéhrionides. Il les distingue des automa familles des Hétéremères, à l'exception des Cistélides, où il en est de même ches quelques genres. Ce caractère ne souffre aucune exception.

Les hanches entérieures de ces insectes sont généralement trapgresses; celles des Cossyphides seuls sont remarquables par leur extrême petitesse. De globuleures qu'elles sont ordinairement, elles deviennent un peu transversalement cylindriques chez un assez grand sembre d'espèces (par ex. la plupart des Diapérides); celles des Seuswiscus sont ovoïdes, et en partie dégagées de leurs cavités cotyloïdes; enfin, il y a même un genre (Стриомогия) chez lequel elles sont coniques et très-saillantes; mais cette exception est unique.

Les hanches intermédiaires sont globuleuses ou brièvement ovalaires. Les trochantins dont elles sont accompagnées dans les deux tiers

au moins des espèces, n'avaient pas été signalés jusqu'ici.

Quant aux hanches postérieures, leur forme est déterminée par celles, et d'une saillie que le premier segment abdominal envoie entre elles, et que je désignarai simplement sous le nom de saillie intercarale. Souvent elle est étroite, acuminée en avant, et alors sa pointe est presque toujours reçue dans une échancrure du bord postérieur du métasternum; mais presque aussi souvent, elle est plus ou moins large, parallèle sur les côtés ou ogivale. Dans le premier cas, les hanches en question sont fortement transversales; dans le second, plus ou moins brièvement ovalaires et même parfois (Елекорновиз) globuleuses; mais toujours les cuisses postérieures se meuvent sur elles pendant la marche.

Après les hanches, les caractères les plus importants que fournissent les pattes, résident dans les jambes et les tarses.

Les premières sont d'autant plus épineuses et munies d'éperons bien développés, que les espèces sont plus épigées, plus agiles à la course, ou fouisseuses; quand ces habitudes disparaissent ou s'affaiblissent, les jambes sont beaucoup plus lisses, et leurs éperons, au plus médiocres, sent très-souvent réduits presque à rien ou nuls. Les mêmes raisons expliquent aussi pourquoi, dans le premier cas, les tarses sont généralement épineux ou garnis de cils, tandis que dans le second, leur surface inférieure est revêtue de poils souvent villeux ou formant une brosse. Le pénultième article de ces organes est, dans l'immense majorité des espèces, parfaitement entier; mais il existe çà et là quelques genres et même un groupe entier (Hétérotarsides) chez lesquels îl est subbilobé, c'est-à-dire cordiforme et excavé en dessus pour recevoir le dernier article. La simplicité des crochets des tarses est constante.

L'étude de la partie inférieure du corps présente un intérêt particulier.

La brièveté relative du pénultième segment abdominal est très-prononcée dans la grande majorité des espèces, mais vers la fin de la
famille, ce caractère s'affaiblit, et le segment en question est peu diffément du troisième.

Solier est le premier qui ait signalé l'extrème brièveté du métasternum chez beaucoup de ces insectes (1). Elle est souvent telle, que les hanches postérieures sont très-faiblement séparées des intermédiaires. Ce caractère est toujours accompagné d'une forte irrégularité des bords antérieur et postérieur de ce segment thoracique, entamés qu'ils sont par les cavités cotyloïdes des deux dernières paires de pattes. Ce raccourcissement du métasternum a d'autant plus d'importance qu'il est indépendant de la forme générale du corps (1). Je ne connais que très-peu de genres (par ex. Helofs, Hedyfhanes) où il est court ou allongé, selon les espèces.

Le métasternum envoie constamment, entre les hanches intermédiaires, une saillie en général assez large. Il concourt, comme de coutume, avec le mésosternum, à fermer leurs cavités cotyloïdes au côté externe. Toutes les fois que les trochantins, dont il a été question plus haut, manquent, les deux segments thoraciques se rejoignent sur une plus ou moins grande étendue et serrent de près les hanches. Si les trochantins existent, ils se rejoignent encore assez souvent, mais sur une plus faible étendue, et les cavités cotyloïdes sont plus ou moins bâillantes en dehors (2). Le plus ordinairement ils restent séparés, et ces cavités sont alors complétées par les épimères mésothoraciques. Les épisternums du métathorax sont souvent très-larges, quand ce dernier est court, carrées ou fortement arrondies au côté interne, et leurs épimères sont très-réduites et même nulles. Elles ne manquent jamais lorsque le métasternum est allongé, mais toujours elles sont fort petites.

La forme et les rapports du mésosternum avec la saillie prosternale varient beaucoup. Les épimères mésothoraciques sont extrèmement réduites dans les premiers groupes de la famille, ordinairement linéaires et placées soit en dehors, soit en arrière des épisternums, ou les embrassent dans ces deux directions (3). Mais bientôt elles s'agran-

- (1) Ann. d. l. Soc. entom., III, p. 497. M. Mulsant (Col. d. France; Latigènes) n'a pas tenu compte de cette particularité dans les caractères de la famille ni dans ses formules génériques. Il s'est ainsi privé d'un grand secours dans sa classification.
- (1) Le métasternum, par exemple, est très-court chez les Tentyriides, qui sont, pour la plupart, des insectes allongés; il est long chez les Diaperis, qui sont globoso-ovalaires, et chez les Hemicyclus, qui sont orbiculaires. Je pourrais citer une foule d'exemples de ce genre.
- (2) Ce bàillement n'est pas du tout produit, comme on pourrait le croire, par la présence des trochantins, car il est rare (par ex. Sepidim) que ces derniers remplissent complètement le vide ainsi formé en dehors des hanches. Il y a même des cas où les trochantins sont très-petits et le vide en question plus grand que de coutume.
- (3) Quand les épimères sont situées en arrière des épisternums, ceux-ci entrent nécessairement en contact avec les élytres; mais l'inverse n'a pas toujours lieu quand elles sont externes, attendu qu'elles peuvent être abrégées

dissent et se mettent, comme je l'ai dit plus haut, en rapport avec les cavités cotyloïdes intermédiaires. Il y a même des groupes (par ex. Cnodalonides) où elles sont presque aussi grandes que les épisternums.

Enfin, quant au prosternum, parmi les modifications qu'il éprouve, deux surtout méritent d'être signalées. Parfois (Cryptochilides, plusieurs Molurides) son bord antérieur s'évase en formant une sorte de large mentonnière qui reçoit la partie inférieure de la tête au repos. Ailleurs (Méracanthides, Mégacanthides, etc.), ce même bord est échancré au point que les cavités cotyloïdes antérieures ne sont plus fermées en avant que par un mince filet. La tête alors, quand elle se contracte, s'appuie presque sur les hanches antérieures et sur la base de la saillie prosternale, qui est perpendiculaire à l'axe du corps.

Les différences sexuelles sont en général nulles chez les Ténébrionides. Quand elles existent, les plus apparentes consistent dans la présence de cornes sur la tête des mâles (quelques Diapérides), la dilatation de leurs tarses antérieurs et intermédiaires (Pédinides, Hélopides, plusieurs Adéliides), l'existence d'une touffe de poils sur leur abdomen (Blaps), ou, ce qui est excessivement rare et ne se voit que chez quelques Strongylium, en ce que leur abdomen a six sogments ventraux au lieu de cinq.

Quant aux habitudes de ces insectes, le nom de Ténébrionides est loin de convenir à tous. Si la plupart d'entre eux recherchent, en effet, l'obscurité, il en est d'autres, même parmi les premiers groupes de la famille, qui se plaisent à la lumière et dont l'activité ne se déploie que sons l'action des rayons du soleil. Parmi ces espèces diurnes, les unes (par ex. Zophosis, Pinelia, Nyctelia), étant aptères, sont condamnées à vivre sur le sol. Les autres, presque toutes exotiques (par ex. Strongylides), se trouvent sur les feuilles ou sur les troncs des arbres; à peine en connaît-on quelques-unes (par ex. Nephodes) qui fréquentent les fleurs. Les espèces lucifuges présentent des modifications analogues dans leurs mœurs. Celles que Latreille avait réunies sous le nom de Mélasomes, vivent presque exclusivement dans les endroits sablonneux, les terrains secs et arides, les ruines et autres lieux semblables ; tandis que les Taxicornes et les Ténébriouites du même auteur s'abritent plus volontiers sous les écorces ou (Diapérides) dans l'intérieur des bolets. La règle générale sous ce rapport, comme sous celui du régime, est que les insectes parfaits continuent le genre de vie de leurs larves. Sauf pour ceux qui se nourrissent de végétaux cryptogammes, ce régime est presque exclusivement saprophage.

La livrée des Ténébrionides est en harmonie avec leurs mœurs. Un noir profond, que relèvent rarement des reflets bronzés ou des taches blanches, constitue ordinairement celle des espèces épigées; parmi les autres, beaucoup rivalisent, sous ce rapport, avec les insectes ornés de

en avant. J'avais cru d'abord pouvoir tirer parti de ce caractère, mais souvent il est simplement spécifique.

couleurs variées ou métalliques. La plupart des espèces lucifuges sont recouvertes, pendant la vie, d'une efflorescence pruineuse qui se renouvelle après avoir été enlevée. Chez quelques-unes, cette sécrétion consiste en une substance qui ressemble, à s'y méprendre, à des fils de toiles d'araignée (EURYCHORA), ou (STERNODES) en un liquide dont la production n'a lieu que dans des points déterminés du corps et qui, en se desséchant, forme des taches d'un blanc pur ou jaunâtre. Une foule de ces mêmes espèces lucifuges, surtout celles qui vivent sous les écorces ou qui sont bolétophages, exhalent une odeur particulière, d'une nature ammoniacale; chez celles qui sont épigées et souterraines, elle est ordinairement remplacée par une odeur fétide et qui persiste longtemps après qu'on les a touchées. Enfin, parmi les Mélasomes, beaucoup sont remarquables par la tenacité de leur vie ; on en a vu prolonger leur existence pendant plusieurs mois, en ayant le corps traversé par une épingle (1). Ce sont presque les seuls Coléoptères chez

lesquels des faits de ce genre aient été observés.

La distribution des Ténébrionides épigés est une des plus tranchées qui existe parmi les insectes. Dans l'ancien continent, l'Afrique tout entière, le pourtour de la Méditerranée et les régions qui avoisinent la mer Caspienne, constituent trois grands centres dans lesquels ils abondent. Les Indes orientales et l'Australie n'en possèdent qu'un petit nombre. Dans l'Amérique du Sud, la Patagonie entière, la République argentine, le Chili, Bolivia et le Pérou, sont les seules régions de ce vaste continent où ils soient très-multipliés. Dans celle du Nord ils commencent à apparaître dans les plaines à l'Est des Montagnes rocheuses, et leur nombre va toujours en s'accroissant, à mesure qu'on avance à l'Ouest. La Californie et les régions encore imparfaitement explorées du Nouveau-Mexique, semblent être dans ce continent la patrie spéciale de ces insectes. Mais le fait le plus important à constater, c'est que, sauf quelques Orarrum, pas une de ces formes américaines ne rentre dans les genres propres à l'ancien centinent, et vice versa. Il y a même mieux, l'Amérique du Nord et celle du Sud ne semblent pas jusqu'ici posséder un seul genre en commun. Les Ténébrionides non épigés sont distribués sur le globe d'après d'autres leis. Il y en a partout, mais plus qu'ailleurs dans les régions intertropicales de l'Amérique du Sud.

Ce qui vient d'être dit des habitudes variées de ces insectes à l'état parfait, convient à leurs larves (1). Mais il est extrêmement remar-

<sup>(1)</sup> J'ai rapporté dans le temps (Ann. d. Sc. nat. XX, p. 275) le fait d'une ospèce (c'était un Entomoderes) prise par moi dans le Tucuman, au mois de mai, et qui n'avait cessé de vivre qu'an mois de novembre suivant.

<sup>(2)</sup> Pour des détails généraux sur ces larves, voyez Erichson, Archiv, 1842, I, p. 365; Westwood, An Introd. to the mod. class. of Ins. 1, p. 316; Chapuis et Candeze, Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII, p. 513; Mulsant, Col. d. France; Latigenes, p. 27; et Ed. Perris, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 343.

quable qu'elles scient aussi homogènes, sous le rapport de l'organisation, dans une famille ou l'instabilité de la forme générale et de tous les organes est portée à ses dernières limites. Elles se ressemblent, en effet, tellement qu'on ne peut les distinguer génériquement qu'à la teille, la couleur, la ponctuation, l'absence ou la présence des stemmates et surtout à la structure du dernier segment abdominal et de ses appendices.

Quelle que soit la forme des insectes parfaits, et cette forme est souvent courte, large et ventrue, ces larves sont toutes très-allongées, grêles, subcylindriques ou un peu déprimées, et ont en même temps en aspect rigide, dû à des écussons cornés ou parcheminés qui revetent lours segments, tant en dessous qu'en dessus. Leur tête, également cornée, est convexe en dessus, et son épistome est distinct. Leur bouche, un peu inférieure, est composée du labre, de deux mandibulés rebustes et bifides à leur extrémité; deux mâchoires coudées, libres, terminées par un seul lobe spinosule ou muni d'un crechet corné, et pertent des palpes de trois articles; enfin d'un court menton précédé d'une languette charnue assez saillante, et portant des palpes trèspetits et bi-articulés. Les antennes, insérées latéralement, près de la habe des mandibules, sont composées de quatre articles, dont les deux intermédiaires sont les plus longs. Les organes de la vision manquent souvent, et, quand ils existent, leur nombre varie de deux à cinq. Le prothorax est généralement un peu plus allongé que les deux autres segments thoraciques, qui sont peu différents des huit premiers segments de l'abdomen. Le dernier segment abdominal se distingue des précédents par sa forme et les saillies, consistant souvent en deux trochets, dont il est muni. En dessous, il est pourvu ordinairement d'un mamelon biside, rétractile et servant de point d'appui à la larve pendant la locomotion. Les pattes, plus ou moins épineuses, se composent de cinq pièces dont la dernière, représentant le tarse, est courte et crochue; les antérieures sont un peu plus grandes et plus robustes que les autres. Les neuf paires de stigmates sont situées : la première près du bord antérieur du mésothorax, les autres à quelque distance des angles antérieurs des huit premiers segments abdominaux.

Par suite de la rigidité de leur enveloppe outanée, qui ne leur permet pas de contracter et de distendre leur corps, comme le font les Mives charmnes, celles-ci ont des allures particulières. Ainsi que l'a fait remarquer M. Ed. Perris, quand elles sont en mouvement, leurs pattes agissent seules, et la partie postérieure du corps semble inerte et être trainée à la remorque par l'antérieure. Le mamelon du dernier segment abdominal ne pousse pas le corps en avant, mais agit d'une manière passive pour l'empêcher de rétrograder. Quelques-unes de ces larves, quand le moment de leur métamorphose est venu, déploient une certaine industrie pour protéger leur existence pendant l'état de torpeur qui va servee. Les nymphes, ontre quelques tabercules pilligères sur le prothorax, présentent sur les côtés de l'abdomen des saillies variables selon les espèces, parfois assez bizarres, et qui leur sont presque exclusivement propres dans l'ordre entier des Coléoptères.

Si l'on excepte Latreille et M. de Castelnau (1), la famille, telle qu'elle est conçue ici, n'a encore été traitée dans son ensemble que par des auteurs de Faunes locales européennes (2). La Monographie des Collaptérides de Solier (3), citée plus haut, en comprend à peine la moitié. C'est le travail le plus important dont ces insectes aient été encore l'objet et le seul qu'il y ait lieu de mentionner ici.

Je ne m'étendrai pas sur les difficultés exceptionnelles que présente la classification de cette famille; elles sont connues de tous les entomologistes qui ont abordé son étude. Celle qui suit est basée sur des caractères négligés jusqu'ici, ou auxquels on n'a pas accordé la valeur qu'ils me paraissent avoir, c'est-à-dire l'absence ou la présence des trochantins intermédiaires, les dimensions en longueur du métasternum, l'insertion des palpes labiaux sur la languette, la forme des orbites antennaires et la vestiture des tarses. Le lobe interne des mâchoires et l'atrophie des ailes inférieures, ne viennent qu'en seconde ligne. Du reste, aucune des innombrables modifications qu'éprouvent tous les organes n'a été négligée. Quelque excessif que puisse paraître le nombre des groupes que j'ai admis en combinant tous ces caractères, je crois qu'il y aura plutôt lieu de l'augmenter que de le restreindre par la suite; quelques-uns d'entre eux, en effet, contiennent encore des éléments douteux.

Aucun d'entre eux n'est supérieur aux autres, ni ne contient des

- (1) Hist. nat. d. Col. II, p. 179. La classification exposée dans cet ouvrage est la même, pour ce qui concerne ses bases, que celle de Latreille.
- (2) Après M. Mulsant, dont le travail a été mentionné plus haut, on ne peut guère citer, parmi les auteurs contemporains, que M. L. Redtenbacher. Ce savant entomologiste (Faun. austr.; Die Kæfer, ed. 2, p. 577) divise les Hétéromères en treize familles d'égale valeur, dont les quatre premières (Piméliides, Diapérides, Ténébrionides, Hélopides) rentrent parmi les Ténébrionides. C'est, comme on le voit, l'ancienne division de Latreille et Dejean.
- (3) Solier a divisé ses Collaptérides en quinze tribus dont il a traité quatorze, qui ont paru dans trois recueils différents: 1º Annales de la Société entomologique de France III, p. 506, Érodites; IV, p. 249, Tentyrites; p. 509, Macropodites; V, p. 5, Pimélites; p. 303, Nyctélites; p. 403, Asidites; p. 635, Akisites; VI, p. 151, Adélostomites; VII, p. 6, Tagénites; p. 159, Scaurites; IX, p. 207, Praocites; X, p. 29, Zophérites. 2º Mémoires de l'Académie de Turin, sér. 2, VI, p. 213, Molurites. 3º Baudi e Truqui, Studi entomologici, p. 155, Biapsites.—Son travail a été récemment complété par MM. Mulsant et Rey, qui ont donné une Monographie de la quinzième tribu, celle des Pédinides.— Dans la partie entomologique de l'ouvrage de M. Gay sur le Chili, Solier, en rédigeant les Hétéromères (II, p. 125), a modifié son travail primitif en élablissant trois nouvelles tribus, sous les noms de Nyctérinoïdes, Oligocaroïdes et Blapstinoïdes. Toutes trois sont composées des éléments les plus disparates.

formes qu'on puisse regarder comme plus spécialement typiques de la famille. Par suite également de l'extrême variabilité de tous les organes, aucun d'eux ne peut être caractérisé en peu de mots. Seulement, afin d'éviter d'inutiles répétitions, il m'a paru convenable de les diviser en deux sections, basées principalement sur l'absence ou la présence des trochantins intermédiaires (·).

#### SECTION I.

Hanches intermédiaires sans trochantins, étroitement enchâssées dans leurs cavités cotyloïdes. — Epimères mésothoraciques séparées de ces dernières par le mésosternum et le métasternum. — Orbites antennaires jamais en forme d'oreillettes.

Ces trois caractères sont les seuls qui soient invariables. Il en existe beaucoup d'autres qui sont très-importants, mais tous sujets à des exceptions plus ou moins nombreuses (2). Ainsi, ces insectes ont presque tous la languette recouverte par le menton ou très-peu saillante; les palpes labiaux insérés sur ses côtés, près de la base; le dernier article des palpes maxillaires non ou faiblement sécuriforme; les mandibules hifides à leur extrémité; l'écusson nul ou très-petit; le métasternum très-court; les tarses épineux ou garnis de cils rigides; enfin, les ailes inférieures absentes. Mais toutes ces particularités se retrouvent communément dans le reste de la famille.

La section ne comprend qu'une partie des Mélasomes de Latreille ou des Collaptérides de Solier. Parmi les genres qui la composent, il en est chez lesquels le menton recouvre complètement la languette et les màchoires, tandis que chez les autres, il laisse plus ou moins à découvert ces organes, ou au moins l'un d'eux. J'ai cru devoir, d'après cela, diviser la section actuelle en deux groupes secondaires ou Co-hortes.

- (1) J'ai cru un moment pouvoir, d'après l'insertion des palpes labiaux et quelques autres caractères, diviser la famille en deux tribus qui eussent correspondu assez exactement aux Collaptérides et aux Coryssoptérides de Solier; mais je me suis bientôt aperçu que les limites entre ces tribus n'existaient pas. La nécessité de diviser ces insectes en un grand nombre de groupes deviendra plus démontrée à mesure qu'on les étudiera davantage. Pour ce qui me concerne, je ne me fais aucune idée quelconque de ce que c'est qu'un Mélasome, un Taxicorne, un Ténébrionite, ou un Hélopien, dans le sens qu'on attache généralement à ces mots.
- (2) L'absence des trochantins intermédiaires n'est elle-même pas exclusivement propre à la section actuelle. Il existe dans la suivante trois genres (Macma, Cossyphus, Delogratha), et même un groupe entier (Ulomides) qui n'en ont pas. Mais j'ai mieux aimé y admettre ces exceptions, que de violer toutes les analogies, en introduisant ces insectes ici.

ż

#### COHORTE I.

Menton remplissant en entier l'échancrure du sous-menton et cachant complètement la languette et les mâchoires. — Sous-menton sans pédoncule.

Cette cohorte comprend trois des huit tribus que Solier a établies parmi ses Collaptérides brachyglosses ou platygènes (1), à sayoir ses Érodites, Tentyrites et Macropodites. Mais ces groupes ne suffisent pas pour exprimer convenablement les différences plus que génériques qui existent entre ces insectes, et des genres dont Solier n'a pas parlé ne peuvent y prendre place, de sorte que ces trois groupes me paraissent devoir être portés à sept,

La languette de ces insectes est constamment libre derrière le menten, cornée ou au moins coriace, très-souvent échancrée en avant, et, sauf chez les Épitragides, j'ai trouvé partout les palpes insérés tout-àfait sur ses côtés et à sa base; chez les Épitragides, ils le sont sur sa face externe, mais très-près des bords latéraux. Les mandibules sont toujours bifides au bout. Ces deux caractères sont les plus constants. Tous les autres, même ceux qu'on regarde comme éminemment caractéristiques des Mélasomes de Latreille, notamment l'absence des ailes Saillie interessale au plus médiecrement large.
 Corps aptère (1).

- ailé.

Teuttamen. Kottragiogi.

#### TRIBU I.

#### ZOPHOSIDES.

Languette divisée en deux lobes grêles et divergents. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Labre saillant. — Tête courte, fortement engagée dans le prothorax; épistome graduellement rétréci, tronqué en échancré en avant. — Yeux supérieurs. — Antennes de onze articles. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base, tranchant et parsois foliacé latéralement. — Ecusson nul. — Hanches intermédisires longitudinalement ovalaires; les postérieures très-allongées, chiques, subcontigués; éperons des jambes très-longs et très-grèles; tames grêles, cylindriques, glabres et pauci-épineux. — Métasternum ensex long, coupé obliquement de chaque côté en arrière; ses épistes-sums très-larges, arrondis ou anguleux au côté interne; ses épistes-sums très-larges, arrondis ou anguleux au côté interne; ses épimères suiles. — Epimères mésothoraciques linéaires, externes. — Saillie prosternale étroite, lanciforme, reçue dans un sillon du mésosternum; celui-ci étroit, allongé.

A l'exemple de Latreille, on a coutume de placer son genre Zophosis dans le même groupe que les Erodius. C'est en effet avec ces insectes qu'il a le plus de rapports; mais il en diffère par un si grand nombre de particularités, qu'il me paraît indispensable de l'isoler. Il s'éloigne même de tous les Ténébrionides sans exception par la forme du métasternum et la direction des hanches postérieures, qui rappellent les parties analogues des Dytiscides. Cette analogie très-réelle, et qu'aucun auteur n'a signalée, est en outre fortifiée, chez la plupart des espèces, par la forme générale du corps, qui reproduit souvent celle propre à la famille en question.

#### ZOPHOSIS.

#### LATR. Gon. Crust. et Ins. II, p. 146.

Dents latérales du sous-menton échancrées, avec leur angle interne aigu. — Menton transversal, anguleux sur les côtés, rétréci et échaneré en avant. — Dernier article des palpes labiaux subovalaire, celui des maxillaires allongé, subsécuriforme. — Mandibules déprimées, bifides à leur extrémité. — Labre transversal, entier. — Tête engagée

<sup>(</sup>f) Parmi les espèces connues, trois seulement appartenant aux genres Eurmetroron et Antenoconus, sont allées.

jusqu'aux yeux inclusivement dans le prothorax; épistome court, faiblement échancré ou entier en avant. — Yeux médiocres, supérieurs, obliques, rétrécis en avant. — Antennes courtes, grêles, rigidules, subcylindriques, à articles 3 plus long que les autres, 4-8 égaux, 9-20 plus gros, transversaux, 14 aussi grand que 10, ovalaire et acuminé. — Prothorax contigu aux élytres, fortement transversal, profondément et subquadrangulairement échancré en avant, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs embrassant les épaules des élytres. — Celles-ci de forme variable, carénées latéralement; leurs épipleures larges, sans repli. — Pattes postérieures beaucoup plus longues que les autres, surtout que les antérieures; les jambes de celles-ci un peu trigones, les autres filiformes; 4er article des quatre tarses postérieurs beaucoup plus long que le 5°; crochets médiocres. — Corps glabre.

Ces insectes, de taille très-inférieure à la plupart des Enouus, et dont quelques-uns même figurent parmi les plus petits de cette section, sont également de forme beaucoup plus variable que les espèces du genre en question. Quelques-uns (par ex. trilineata, minuta) sont brièvement ovalaires et convexes, d'autres (par ex. quadrilineata) elliptico-ovales, peu convexes et plus ou moins allongés; entre ces deux formes principales, on trouve tous les intermédiaires. Il n'est pas rare que leurs élytres présentent des côtes plus ou moins saillantes; mais la plupart n'en ont aucune trace. Enfin, leur livrée noire est parfois relevée par des reflets bronzés.

Ce sont également des insectes plus agiles que les Eropius et dont la distribution géographique est plus étendue. En Afrique où sont concentrées la grande majorité de leurs espèces, ils s'étendent jusqu'au cap de Bonne-Espérance; en Asie, il y en a jusque dans la Songarie; en Europe, on n'en a rencontré que dans les parties les plus méridionales de ce continent (1).

(1) Solier (Ann. d. l. Soc. entom. III, p. 603) en a décrit 32 espèces, parmi lesquelles figurent celles qu'ont connues les anciens auteurs (Erod. testudinarius, trilineatus, planus, muricatus, minutus, quadrilineatus), sauf le kevigatus d'Herbst et d'Olivier, qui peut-être est un Erodius; il ne mentionne aucune espèce asiatique. Les suivantes ne figurent pas dans son travail : Esp. de Grèce : Z. ovata, Brullé, Expéd. d. Morée; Entom., p. 190. - Esp. africaines : Z. personata, Erichs. in Wagners Reise, p. 176; Algérie. - plicata, vagans, Brullé in Webb et Berthel. Canar.; Entom., p. 64; Canaries. - angolensis, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 236; Angola. - Reichei, Reiche in Galin. Voy. en Abyssin.; Zool., p. 362, pl. 21, f. 8, et Guérin-Ménev. in Lefebvr. Voy. en Abyssin., p. 319, pl. 5, f. 1. - agaboides, convexiuscula, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad., 1854, p. 530; Mozambique. - Esp. asiatiques : Z. rugosa, ovata (Pedinus acuminatus Fischer d. Waldh.), Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 4, pl. 1, f. 10, 9; Russie mer. - nitida, Gebler, Bull. de l'Acad. d. St-Pétersb. III, p. 100; Songarie. - scabriuscula, rotundata, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm., part. 2, p. 2; Turcoménie.

#### TRIBU II.

#### ERODIIDES.

Languette subquadrangulaire, échancrée en avant. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Tête courte, fortement engagée dans le prothorax. — Antennes de dix articles apparents, le onzième très-rarement distinct. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base, plus ou moins tranchant sur les côtés. — Ecusson nul. — Hanches postérieures très-fortement séparées, brièvement ovalaires; jambes antérieures déprimées et bidentées en dehors; les éperons de toutes très-longs; tarses grèles, à articles obconiques, canaliculés en-dessous et pauciépineux. — Saillie intercoxale très-large, parallèle, arrondie en avant. — Métasternum très-court; ses épisternums larges, arrondis au côté interne; ses épimères nulles. — Epimères mésothoraciques très-petites, postérieures. — Mésosternum et prosternum larges, contigus, séparés par une suture rectiligne.

On voit par cette formule que, tout en conservant une partie des caractères essentiels des Zophosis, ces insectes en différent profondément par leurs hanches postérieures et la structure de leurs segments thoraciques en-dessous. A ce double point de vue, ils ressemblent complètement à quelques Adesmiides et aux Épiphysides qui suivent. Ils forment par conséquent de la manière la plus manifeste le trait d'union entre ces deux derniers groupes et le précédent.

Sous le rapport de la forme générale, ils ont la plus intime analogie avec les Zophosis, leur prothorax étant, comine chez ces derniers, exactement contigu aux élytres et de la même largeur que ces organes à sa base; mais ils sont en général plus épais et, par suite, d'un facies plus massif. Parmi leurs organes buccaux, les mandibules et le labre présentent seuls quelques différences qui n'ont rien de constant; les premières sont sujettes à avoir en-dessus une dent plus ou moins saillante, à quelque distance de leur extrémité qui est bifide, comme de coutume, et le second n'est pas toujours distinct. Les yeux varient dans leur forme et leur position. Quant aux antennes, leur onzième article n'est jamais absent, à proprement parler; mais à l'exception d'un très-petit nombre d'Enopies, il est emboité dans le dixième, au sommet duquel il n'apparaît plus que comme un petit appendice spongieux, qui parfois (Leptonychus) s'agrandit et s'étend sur les deux faces de l'article en question. Les tarses diffèrent de cenx des Zophosis par la forme obconique de leurs articles, et les cils épineux, un peu plus longs et en général plus nombreux, dont ils sont munis.

#### TÉNÉBRIONIDES.

Les Érodiides sont exclusivement propres à l'ancien continent. S'il faut en juger par les Erodius, les seuls d'entre eux sur les habitudes desquels on ait quelques renseignements, ils se plaisent dans les endroits sablonneux, sont diurnes et courent avec agilité.

- Yeux médiocres, supérieurs ou latéraux, non transversaux.
  - a Labre à peine ou non distinct.

Dernier article des antennes ovalaire, allongé : Leptonychus.

- court, en forme de bouton : Arthrodeis.
- 6 Labre saillant : Erodius.
- II. Yeux transversaux, très-allongés.

Cuisses rétrécies à leur base, en massue au bout : Anodesis.

- comprimées, à peine rétrécies à leur base : Diodontes.

#### LEPTONYCHUS.

CHEVROL. in SILBERM. Revue entom. 1, p. 26.

Menton transversal, rétréci et fortement échancré en ayant. — Dernier article des palpes ovalaire. — Mandibules larges, dilatées extérieurement en une lame tranchante. — Labre indistinct. — Tête assez courte, plane, presque carrée: épisteme transpué en ayant avec ses

ou d'un brun-rougestre, et ont les élytres couvertes d'aspérités qui se changent en petits tubercules serondles sur leur partie postérieure. Toutes deux sont du Sénégal.

#### ARTHRODEIS.

Sourm, Ann. d. l. Soc. entom. III, p. 513.

Menton transversal, anguleux sur les côtés, rétréci et triangulairement échancré en avant, sillonné sur la ligne médiane. — Dernier arficle des palpes subovalaire. — Mandibules épaisses à leur base, déprimées au bout; leur dent supérieure distincte. - Labre à peine distinct. - Tête courte, fortement engagée dans le prothorax; épistome séparé du front par une carène, rétréci et faiblement échancré en avant. -Youx supérieurs, déprimés, obliques. — Antennes courtes, robustes, à articles 1 épais, 2 plus court, aussi large, 3 un peu plus long que les suivants, 4-9 courts, égaux, 10 en forme de bouton transversal. - Prothorax convexe, transversal, fortement échancré en avant, tronqué à sa base. — Elytres aussi larges que lui, brièvement ovabires, à peine atténuées en arrière; leurs épipleures arrondies, avec leur repli assez large en avant, effacé en arrière. — Pattes courtes; suisses comprimées, peu rétrécies à leur base; jambes antérieures très-fortement bidentées; tarses courts, le 1er article des postérieurs sussi long que le 4°; leurs crochets médiocres.

Petits insectes ressemblant assez aux Byrrhus pour la forme, et facilement reconnaissables par la carène de leur épistome et la structure de leurs antennes. Leurs élytres ne présentent jamais ces côtes si communes chez les Enopus, et sont simplement ponctuées, ainsi que le prothorax. Solier en a décrit trois espèces (1) d'Egypte; il y en a dans les auteurs quatre autres qu'il n'a pas connues, et qui sent originaires de l'Asie et d'Afrique (1).

<sup>(1)</sup> A. rotundatus, obliteratus, cruciatus, Sol., loc. cit., p. 515.

<sup>(2)</sup> Erodius ferrugineus, Fischer d. Waldh. Lettre à Pander, p. 12, et Entomegr. d. l. Russie II, pl. 20, f. 6; de la Tartarie. — Er. globosus, Falderm. Feum. entom. Transc. II, p. 3, pl. 1, f. 11 (Er. persicus, orientalis, Fald. olim; Brj. Cat.); Turcoménie, Perse. — Arthr. subcostatus, Brullé in Webb et Berthet. Canar.; Eutom., p. 63; Canaries. — A. globosus, Reiche et Saulcy, Ann. 4. l. Soc. entom., 1857, p. 186; Syrie.

L'Erodius punctatostriatus de Quensel (in Schanherr Syn. Ins. I, p. 125, note a, pl. 2, f. 4) me paralt, d'après la description et la figure, appartenir musi à ce ganre. Quensel l'indique, avec doute, comme étant d'Afrique.

#### ERODIUS.

FAB. Syst. Entom. p. 258.

Menton transversal, anguleux latéralement, rétréci et assez fortement échancré en avant, avec un sillon médian peu marqué, souvent nul. - Dernier article des palpes légèrement sécuriforme. - Mandibules larges à leur base, déprimées à leur extrémité, avec une dent supérieure peu distincte, canaliculées en dehors; le bord inférieur du canal dilaté et tranchant. - Labre saillant, en carré transversal ou trapéziforme. - Epistome trapéziforme et tronqué ou échancré en avant. - Yeux supérieurs, petits, déprimés et obliques. - Antennes de longueur et grosseur variables, grossissant peu à peu, à articles 3 plus long que les autres, 4-9 subégaux, 10 tantôt guère plus long et emboltant le 11º qui est spongieux et peu apparent, tantôt allongé, avec le 11° aussi long que lui, spongieux au bout et sur les côtés (1). - Prothorax convexe, faiblement rétréci, et fortement échancré en avant, plus ou moins bisinué à sa base. - Elytres aussi larges que lui en avant, convexes, elliptico-ovales, carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec leur repli occupant toute leur hauteur en avant, puis diminuant peu à peu. - Pattes médiocres; cuisses comprimées, peu rétrécies à leur base; jambes antérieures de forme variable; tarses grêles, leur dernier article plus long que le 1er; crochets longs et grêles. - Corps plus ou moins court, elliptico-ovale.

Genre nombreux et dont les anciens auteurs n'ont connu qu'un petit nombre d'espèces, tandis que Solier me paraît avoir multiplié outre mesure ces dernières (2). Ce sont des insectes de forme épaisse, massive, néanmoins très-agiles, et dont les élytres en général plus ou moins granuleuses, présentent ordinairement, outre la carène latérale, une ou deux côtes plus ou moins obtuses et rarement entières.

L'immense majorité de leurs espèces habitent le littoral africain de

- (1) Il en résulte, dans ce dernier cas, une forme voisine de celle du dernier article des Leptonychus, mais qui n'est cependant pas générique, attendu, comme le dit Solier, qu'entre les trois espèces (Olivieri, lavigatus, granulosus) qui présentent ce caractère et celles dont les antennes sont à l'état normal, il y a un passage par le bilineatus. Solier nous apprend qu'il avait d'abord eu l'idée d'établir, sur les trois espèces en question, un genre propre, sous le nom de Dimenseus.
- (2) Linné n'en a connu aucune; Fabricius une seule (gibbus); Olivier et Herbst trois (gibbus, bilineatus, lævigatus). Solier en décrit 51, mais il convient luimème que plusieurs sont douteuses. Depuis son travail, on n'a publié que les trois suivantes: E. bicarinatus, Wagneri, Erichs. in Wagners Reise in Algier. III p. 175. fimbriatus, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part, 2, p. 1; Bokhara.

#### ÉRODITORS.

la Méditerranée; les autres, l'Europe australe et l'Asie; leurs limites géographiques sont : au sud, le Sénégal, au nord, les déserts à l'est de la mer Caspienne.

#### ANODESIS.

Sourn, Ann. d. l. Soc. entom. III, p. 594.

Genre très-voisin des Enonius, et n'en différent que par les deux caractères qui suivent.

Yeux transversaux, très-allongés. — Cuisses rétrécies à leur base, en massue à leur extrémité.

A ces particularités s'ajoute, dans l'unique espèce (1) du genre, un facies un peu différent de celui des Enopus, et dù à ce que les élytrés sont moins rétrécies à leur extrémité. Solier signale encore le menton, dont la face externe est un peu gibbeuse et sans sillon médian; mais ce caractère n'a guère d'importance. Cet insecte est assez grand et finement ponctué sur toute sa surface, sans aucun vestige de côtes sur les étytres. Le Sénégal est sa patrie.

#### DIODONTES.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. III, p. 518 (2).

Menton transversal, anguleux sur les côtés, rétréci et fortement échancré en avant, sillonné sur la ligne médiane. — Dernier article des palpes maxillaires allongé, en cône renversé, celui des labiaux ovalure. — Mandibules robustes, de même épaisseur partout, canaliculées en dehors; leur dent supérieure distincte. — Labre en triangle arrondi an bout et cilié. — Tête subarrondie; épistome un peu rétréci, plus ou moins épaissi et tronqué en avant. — Yeux très-étroits, linéaires, déprimés et transversaux. — Antennes médiocres, robustes, grossissant peu à peu, à articles i épais, 3 plus grand que les autres, 4-9 obconi-

(1) A. Cleryi, Sol. loc. cit., p. 595, pl. 14, f. 17-19. — L'Anod. giganteus de III. Reiche et de Saulcy (Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 187, pl. 5, f. 3) ne tient plus an genre actuel que par ses yeux transversaux; ses cuisses sont faites comme celles des Enodius. Il s'éloigne en outre des deux geures par les épleures de ses élytres dépourvucs de replie et sa forme générale qui ressemble complètement à celle de certains Parocis. On pourrait, des lors, en faire un genre intermédiaire entre les Enodius et celui-ci. Il paralt répandu en Syrie, dans la Natolie et la Mésopotamie. Latreille a parlé de cet insecte, sous le nom d'Erodius laticollis, dans le Dictionn. class. d'Hist. nat. XIII, p. 575.

(2) La même année (1834) que Solier publiait cette partie de son travail, M. Curtis (Brit. Entom. XI, pl. 496) a fondé un genre Diodontus parmi les Hyménoptères de la tamille des Grabronites. J'ignore si ce nom est autérieur à celui de Solier.

ques, subégaux, 10 plus grand et plus large. — Prothorax transversal, convexe, rétréci en avant, légèrement lobé au milieu de sa hase, fortement échancré en avant. — Elytres courtes, convexes, elliptico-ovales, carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec leur repli dilaté à sa base, étroit dans le reste de sa longueur. — Pattes médiocres; cuisses comprimées, peu rétrécies à leur base; dent terminale des jambes très-longue; 1er article des tarses postérieurs pas plus long que le dernier. — Corps très-court, gibbeux.

Ce genre se distingue essentiellement des Eropius par la forme des yeux, et des Anoresis qui ont ces organes également allongés, par les cuisses qui ne sont pas en massue, et le repli épipleural des élytres qui est tout autrement fait. Ses espèces ont un aspect particulier du à leur forme très-courte et à leurs téguments très-raboteux; il y a des côtes sur leurs élytres. Elles sont d'assez petite taille et africaines (1).

#### TRIBU III.

#### ADESMIIDES.

Languette rectangulaire, échancrée en avant. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — Labre saillant, découvert. — Tête médiocrement engagée dans le prothorax; épistome court, trapéziforme ou rectangulaire. — Antennes de onze articles, le dernier petit. — Prothorax presque toujours plus étroit que les élytres, avec les carènes latérales du pronotum en général placées très-bas. — Ecusson nul. — Pattes le plus souvent très-longues; hanches postérieures trèsfortement séparées, brièvement ovalaires; éperons des jambes plus ou moins longs, peu robustes; tarses subcylindriques, glabres, canaliculés en dessous, avec leurs bords garnis de courts cils épineux; le plus souvent une couronne de cils semblables au sommet de leurs articles. — Saillie intercoxale très-large, parallèle. — Episternums métathoraciques larges, arrondis au côté interne. — Epimères mésothoraciques grêles, externes.

Avant que Solier (2) séparât ces insectes des Piméliides, sous le nom de Macropodites, on les plaçait généralement parmi ces dernières; quelques auteurs même ne les séparaient pas génériquement des Pimelia (3). Ils se rapprochent en effet de ces insectes par leur

<sup>(1)</sup> D. porcalus, fossulatus, du Sénégal; sulcatus, du Cap; Solier, loc. cit., p. 519.

<sup>(2)</sup> Ann. d. I. Soc. entom. IV, p. 509.

<sup>(3)</sup> Voyez, entre autres, Klug (Symb. phys. II) qui en a décrit un grand nombre d'espèces, peu d'années avant que Soller publiàt cette partie de son travail; ces insectes ne sont pour lui qu'une simple division des Publia.

facies, la forme de leur tête et de leurs antennes, la structure de leurs prothosax, leure élytres amples, embrassant fortement l'abdomen, et dont le repli épipleural est étroit dans toute son étendue. Mais à côté de ces caractères communs aux deux groupes, celui-ci présente une foule de différences d'une importance beaucoup plus grande, natant ment l'absence des trochantins intermédiaires, l'invisibilité complète des mâchoires, l'absence de l'écusson, l'extrême largeur de la saille intercoxale de l'abdomen, d'où est résultée la brièveté des hanches passérieures, enfin la structure des tarses qui n'ont aucune ressemblance svec ceux des Piméliides. Il n'y a par conséquent qu'une simple analogie entre les deux groupes, mais assez prononcée pour qu'on puisse dire que celui-ci représente l'autre dans la section actuelle.

Le nom de Macropodites donné par Solier à ces insectes, convient très-hien à la plupart d'entre eux, dont les pattes sont en effet tals longues, avec les cuisses postérieures dépassant l'abdomen en assière; mais ce caractère disparaît chez les Metriopus qui ont ces organes de dimensions ordinaires. Un genre (Megagenius) chez lequel il existe, ce qui avait engagé Solier à le placer ici, me paraît devoir ne pas rester à cette place et constituer un groupe à part, qu'on trouvera à la suite de celui-ci.

Les Adesmiides sont presque toutes de grande taille et pour la plupart confinées en Afrique. Celles étrangères à ce continent sont asiatiques et habitent principalement les pays voisins de la mer Caspienne. Leurs habitudes paraissent être les mêmes que celles des PIMELIA.

Les quatre genres dans lesquels les a réparties Solier doivent, dans mon opinion, être réduits aux trois suivants :

- Pattes allongées; cuisses postér. au moins aussi longues que l'abdomes. Epistome trapéziforme; yeux étroits, allongés: Adesmia.
  - rectangulaire; yeux larges, ovales: Stenocara.
- II. Pattes courtes; cuisses postér. moins longues que l'abdomen : Metriopus.

#### ADESMIA.

FISCHER DE WALDE. Entomogr. d. L. Russ. I, p. 153 (1).

Dents latérales du sous-menton prolongées au côté interne en une saillie aigué. — Menton anguleux sur les côtés, rétréci et plus ou moins échancré en avant. — Epistome trapéziforme, entier ou légèrement

(1) Syn. Macropoda, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 515. Si l'on conserve ce genre, il fandra changer son nem que Lacépède a employé, il y a longtemps (1862), avec la désineuce masculine, pour un genre de Poissons.— Physosteria, Solier in Dej. Cat. éd. 3, p. 199; olim. — Tracuydrama Latr. — Pimulia Herbet, Fab., Oliv., King. — Tracusaio Forskael.

échancré en arc de cercle. - Yeux étroits, très-allongés, sinueux en avant. - Antennes grêles, grossissant peu à peu à leur extrémité, à articles obconiques : 3 tantôt notablement, tantôt à peine plus long que le 2º et les suivants, 4-10 décroissant graduellement, 11 plus petit que 10, brièvement ovalaire, spongieux et acuminé au bout. - Prothorax plus étroit que les élytres, fortement transversal, en général faiblement rétréci en avant; plus ou moins bisinué à sa base, avec tous ses angles distincts; les antérieurs saillants. - Elytres de forme variable. mais toujours rétrécies à leurs deux extrémités, carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec leur repli entier et étroit dans toute son étendue. - Pattes longues; cuisses postérieures dépassant l'abdomen, surtout chez les mâles; jambes tantôt arrondies, tantôt comprimées et tranchantes sur leur bord; tarses parfois comprimés; leur 1er article pas beaucoup plus long ou de la même longueur que le dernier. -Prosternum et mésosternum variables. — Epimères métathoraciques nulles.

Beau genre, mais dont les espèces, toutes de taille au-dessus de la moyenne, varient tellement sous le rapport de la forme générale et de la sculpture des téguments, qu'on ne saurait guère en rien dire de général.

Solier en a détaché, sous le nom de Macropoda, quelques espèces (1) qui ont les mandibules excavées en dessus, et l'épistome tronqué avec une dent médiane à peinc distincte, obtuse et verticale. Leurs téguments sont très-rugueux en dessus, avec des rangées plus ou moins régulières de tubercules espacés. Il réserve le nom d'Adesmia à celles dont les mandibules sont sans excavation supérieure, et qui ont l'épistome privé de la dent presque imperceptible dont il vient d'être question. Mais ces deux caractères, surtout le second, sont bien peu importants pour être génériques chez des insectes si variables.

Les rapports du prosternum avec le mésosternum semblent, au premier coup-d'œil, devoir en fournir de plus importants. Tandis que dans la plupart des espèces, le premier se recourbe en arrière des hanches antérieures et le second est simplement déclive, chez d'autres, ces organes deviennent contigus. Il en est entre autres deux (2) où ils

- (1) Type: Pim. variolaris, Oliv. Entom. III, p. 59, p. 9, pl. 4, f. 3 (nec Fab. et Herbst); Sénégal. Boyeri, rivularis Solier, loc. cit. p. 519; même pays. A ces trois espèces mentionnées par Solier, aj.: Macr. abyssinica, Reiche in Galin. Voy. en Abyssin. Zool. p. 363, pl. 22, f. 5-6. M. reticulata, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 530; Mozambique.
- (2) Pim. ovata, Oliv. loc. cit. p. 18, pl. 3, f. 30.— Goryi, Solier, loc. cit. p. 544 (Phys. Dregei Dej.): toutes deux du cap de Bonne-Espérance. Ces insectes s'éloiguent en outre de toutes les autres espèces du genre par leur forme suborbieulaire et la sculpture de leurs élytres, qui consiste en de nombreux tubercules sans accompagnement de côtes ni de rugosités.

se comportent exactement comme chez les Enopius, et Solier avait primitivement établi sur elles son genre Physoszenia qu'il a supprimé plus tard. Il y a en effet des passages qui ôtent à ce caractère la valeur qu'il aurait partout ailleurs qu'ici.

Les Adesaula sont glabres et en général d'un noir profond; mais le Congo possède un petit groupe composé déjà de trois espèces (candispensis, marginipensis, Langii), chez lesquelles les élytres sont blanches et lisses.

Ces insectes habitent principalement l'Afrique; ils abondent dans le nord de ce continent, tandis qu'il y en a très-peu dans ses parties australes. En Asie, ils s'étendent depuis l'Arabie jusque dans les pays à l'est de la mer Caspienne. Le midi de l'Europe ne paraît pas en posséder aucune espèce (1).

#### STENOCARA.

Solver, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 553.

Mêmes caractères que les Adesma, avec les différences suivantes : Epistome brusquement rétréci, subrectangulaire. — Cavités antenmaires moins longues et moins profondes. — Yeux assez larges, oblongo-

(1) Solier, y compris les deux mentionnées dans la note précédente, et déduction faite des Macropoda, en a décrit 22 espèces, sur la Synonymie de quelques-unes desquelles on peut consulter une note de MM. Reiche et de Sauley (Ann. d. 1. Soc. entom. 1857, p. 227). Les suivantes ne figurent pas dans son travail.

Esp. africaines: Tenebrio cothurnatus, Forskæl, Descr. anim. p. 80 (Pariseti Sol.); Egypte. — Pim. metallica, acervala, extensa, bicarinata, dilutata, monilis, d'Egypte; reticulata, d'Abyssinie; Klug, Symb. phys. II, pl. 12 et 13. — Lefebrei, Fischer d. Waldh. Bull. d. Mosc. 1835, p. 315, pl. 8, f. 5; Egypte. — Faremontii, Biskreensis, Douei, Solieri, Lucas, Rev. Zool. 1811, p. 261 et Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 303; Algérie. — Coucyi, Lucas, Ann. d. I. Soc. entom. 1850; Bullet. p. XI; même pays. — candidipennis, marginipennis, De Brême, Magaz. d. Zool.; Ins. 1841, pl. 60,61; Congo (cap Negro). — Langii, Guérin-Ménev. libid. 1844, pl. 139; même pays.

Esp. asiatiques: Pim. montana, d'Arabie; abbreviata, anthracina, de Syrie; lecunosa, d'Arabie; ulcerosa, de Syrie; interrupta, cancellata, d'Arabie; Klug Symb. phys. II, pl. 12, 13.—A. Karelinii, Panderi (Pim. anomala et A. longipes, Fischer d. Waldh. olim.), Fischer d. Waldh. Bull. Mosc. 1835, p. 312, pl. 8, f. 1, 2; Turcoménie.—A. Fischeri, Ehrenbergii, ægrota, nodulosa, Falderm. Fava. entor. Transc. II, p. 22; Russie mér.—A. strophium (Maillei Sol.), Guérin-Ménev. Rev. Zool. 1838, p. 316 et Motsch. Bull. Mosc. 1839, p. 68; ml.me pays.—A. Gebleri, Gebler, Bull. d. l'Acad. de St-Pétersb. III, 1815, p. 101 (A. Dejeanii, Gebler, ibid. 1841, p. 589; olim.); Sibérie.—Villa, de la Perse; De Vecchii, d'Arménie; Osculati, Col. d. Persia, p. 6.—A. ænea, L. Redtenb. Benskr. d. Wien. Acad. 1; Perse mér.—Lehmanni, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 8, pl. 3, f. 10; Turcoménie.—arca, Oisvieri, Reiche et de Saulcy, Am. d. 1. Soc. entom. 1857, p. 222; Palestine.

ovales, transversaux, non sinués en avant, parfois rétrécis à leur extrémité supérieure. — Antennes plus grêles et relativement plus longues. — Jambes toujours cylindriques, munies de petites épines; ter article des tarses postérieurs plus long que le dernier. — Saillie prosternale de forme variable, mais entrant toujours en contact avec le mésosternum; celui-ci plus ou moins renflé en avant. — Epimères métathoraciques distinctes.

La forme générale est également plus constante que celle des Ades-MIA, toutes les espèces ayant les élytres régulièrement ovales et plus ou moins ventrues. Ces organes sont munis de côtes simples ou crénelées, ou de tubercules disposés en séries.

Le genre est exclusivement africain et plus méridional que les ADESMIA; la plupart de ses espèces sont propres au cap de Bonne-Espérance, et jusqu'ici ne paraissent pas dépasser au nord la latitude de Mozambique et d'Angola (1).

#### METRIOPUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 570.

Organes buccaux des Adesmia. — Tête parallèle sur les côtés, déprimée; épistome brusquement rétréci en une saillie large et rectangulaire. — Yeux latéraux, ovales, larges et obliques. — Antennes courtes, à articles obconiques; 3 plus long que les autres, 4-8 décroissant un peu, 9-10 plus larges, 11 beaucoup plus petit que 10, ovoïde. — Prothorax des Adesmia. — Elytres plus ou moins courtes, brièvement ovales. — Pattes courtes, surtout les antérieures; cuisses brusquement élargies à leur extrémité; les postérieures dépassant à peine l'abdomen; jambes garnies de piquants; tarses courts, le 1er article des postérieurs à peine plus long que le dernier. — Saillie prosternale large, plus ou moins échancrée en arrière, s'appuyant sur le mésosternum; celui-oi rensié en avant.

Ces insectes ont exactement la même distribution géographique que les Stenocara, dont ils ne diffèrent essentiellement que par la forme de leur tête, celle de leurs antennes et la brièveté relative de leurs pattes. Leurs téguments, en dessus, sont extrêmement rugueux, surtout sur les élytres. Solier n'en a connu qu'une espèce du cap de Bonne-Espérance (2).

- (1) Ici viennent les Pimelia longipes, morbillosa et serrata (cavifrons Solier) de Fabricius; du Cap, ainsi que les neuf espèces nouvelles décrites par Solier: rotundata, conifera, Fabricii, lavicollis, gracilipes, Bonellii, 6-lineata, Winthemii, ruficornis. Depuis, les deux suivantes ont été publiées: S. miliaris, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 239; Angola. arachnoides, Gerstæck. Monatsb. d. Berlin. Acad. 1854, p. 531; Mozambique.
  - (2) M. Hoffmannseggii, Sol. loc. cit. p. 571. Aj.: M. favosus, nassalus,

# TRIBU IV.

## MÉGAGENIIDES.

Languette échancrée en avant. — Lobe interne des mâchoires munitéun crochet corné. — Tête saillante, dégagée du prothorax; épistome tailohé, laissant les mandibules et un peu le labre à découvert. — Antennes de onse articles; le dernier petit. — Prothorax de la largeur des élytres à leur base. — Ecusson nul. — Hanches postérieures trèsfertement séparées, brièvement ovalaires; éperons terminaux des jambes médiocres, robustes; tarses asses robustes, glabres, canalioulés et garnis de courts eils épineux sur leurs bords en dessous; leurs articles ebconiques, terminés par une couronne de cils semblables. — Saillie intercoxale très-large, parallèle. — Episternums métathemaiques très-étroits. — Epimères mésothoraciques très-petites, posténieures.

Le genre Megagenius de Solier est le seul, à ma connaissance, qui présente cet ensemble de caractères. Avec lui commence une forme particulière de l'épistome, qui se maintient dans les deux groupes saivants et chez une partie des Tentyriides. Elle suffirait à elle seule pour l'exclure des Adesmiides, parmi lesquels Solier l'a placé. Il a encore les pattes de ces insectes, mais c'est tout ce qu'il a de commun avec eux. Par l'étroitesse de ses épisternums métathoraciques, son épistome et le profond sillon gulaire dont la tête est munie, il se rapproche des Tentyriides, auxquels l'écartement et la forme de ses hanches postérieures ne permettent pas de l'associer. Enfin, on ne saurait pas davantage l'adjoindre aux Epiphysides qui suiveut, dont l'unique espèce qui le compose est aussi différente que possible par son facies. C'est, par conséquent, un type particulier qui ne s'associe à aucun antre.

Genre incertæ sedis : Craniotus.

#### MEGAGENIUS.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 513.

Sous-menton profondément échancré; ses dents latérales aigues et très-saillantes. — Menton transversal, angulairement échancré et impressionné en avant. — Dernier article des palpes subovalaire et tronqué au bout. — Mandibules épaisses, bidentées au bout, munies en

Brishs. Archiv, 1843, I, p. 239; Angela. — platymotus, Gersteck. Monateber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 530; Mozambique.

dessus d'une saillie anguleuse à leur base. - Labre à peine distinct. - Tête munie d'un profond sillon gulaire; lobe médian de l'épistome voûté, subtronqué et à peine tridenté en avant; les latéraux courts. angulairement dilatés au-dessus des antennes. - Yeux petits, transversaux et entiers. - Antennes assez longues et assez robustes, grossissant un peu à leur extrémité, à articles 1-2 subégaux, 3 de moitié plus long que celui-ci, 4-9 obconiques, décroissant peu à peu, 10 transversal, 11 petit, obliquement tronqué. - Prothorax subtransversal, assez convexe, finement caréné et un peu arrondi dans son milieu sur les côtés, tronqué à sa base et en avant, avec ses angles antérieurs saillants et assez aigus. - Elytres pas plus larges que le prothorax et échancrées en arc à leur base, brièvement ovales et fortement déclives en arrière, un peu acuminées à leur sommet, non carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec leur repli étroit et entier. - Pattes longues, assez robustes : cuisses et jambes arrondies ; les postérieures de celles-là atteignant l'extrémité des élyires; le 1er article des tarses postérieurs aussi long que le 4°. - Saillie prosternale large, plane, dépassant les hanches antérieures et arrondie en arrière. - Mésosternum large, plan, déclive. - Corps glabre.

L'espèce typique (1) est propre aux parties orientales de l'Algérie, d'assez grande taille, d'un noir mat et couverte en dessus de petits points enfoncés, peu serrés et à peine visibles à la loupe; jusqu'ici elle n'a point de congénère.

#### Note.

Le genre suivant semble devoir être placé non loin du précédent, dont il a les hanches postérieures, avec une forme de tête voisine.

M. J. L. Le Conte l'a regardé comme formant le passage entre son genre Triorophus, qu'on trouvera plus loin parmi les Tentyriides, et le groupe des Scaurides. L'écartement très-prononcé des hanches en question l'exclut des premières, et la forme de sa tête des seconds.

#### CRANIOTUS.

# J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 142.

Epistome trilobé; le lobe médian large, court et tronqué, les latéraux aigus. — Mandibules non dentées. — Yeux subtransversaux. — Prothorax arrondi. — Epipleures des élytres larges, non carénées en dessus. — Hanches postérieures petites, distantes, rapprochées des intermédiaires. — Corps grêle, convexe et pubescent.

Un seul exemplaire mort, de l'espèce typique (pubescens), a été trouvé

<sup>(1)</sup> M. Frioli, Solier, loc. cit. p. 514, pl. 14, f. 1-5; figuré aussi par M. Lucas, Explor. de l'Algèr.; Entom. pl. 27, f. 1.

per M. J. L. Le Conte, en Californie. Elle est de petite taille, noire, revêtue d'une pubescence cendrée et dense, avec la tête et le prothonax couverts de points enfoncés, très-serrés, et trois lignes un peu moins pubescentes que le reste sur les élytres.

# TRIBU V.

### EPIPHYSIDES.

Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — Tête fortement engagée dans le prothorax; épistome trilobé, cachant le labre et laissant les mandibules à découvert. — Antennes de onze articles. — Prothorax très-court, fortement échancré en avant. — Hanches postérieures plus ou moins séparées; éperons des jambes médiocres; tarses variables. — Episternums métathoraciques plus ou moins larges, acuminés en arrière. — Prosternum et mésosternum plans, contigus, séparés par une suture rectiligne.

Ce groupe a pour type la Pimelia flavicollis de Fabricius, sur laquelle Dejean a fondé son genre Epiphysa, dont les caractères n'ont encore été exposés que par M. Blanchard, mais très-sommairement. Quoique cet insecte ne soit nullement rare dans les collections, Solier n'en a pas fait mention dans sa Monographie des Collaptérides. C'est un des types les plus remarquables qui existent parmi les Ténébrionides, et qui n'a son analogue que dans un genre américain, établi, il y a peu d'années, par M.J. L. Le Conte, sous le nom d'Edboths. Tontefois, quoique cet analogie soit très-réelle, les deux genres présentent, dans plusieurs de leurs organec, des différences assez importantes pour exiger qu'on les place dans deux groupes distincts.

- I. Tarses robustes, glabres, épineux soulement en dessous. Épiphysibes values.
- II. grêles, ciliés partout.

ÉDROTIDES.

# GROUPE I. Épiphysides vraies.

Tarses robustes, assez larges, glabres, canaliculés et garnis de courts cils épineux sur leurs bords en dessous; une couronne de cils semblables au sommet de leurs articles. — Hanches postérieures brièvement ovalaires. — Saillie intercoxale de l'abdomen très-large; parallèle, tronquée en avant. — Episternums métathoraciques médiocrament larges. — Corps glabre.

On voit, par la plupart de ces caractères, que le groupe tient encore de près aux Mégagéniides, et qu'on pourrait, à la rigueur, l'ériger en une Tribu propre ; le désir de ne pas trop multiplier ces dernières m'a seul empêché de prendre ce parti.

### EPIPHYSA.

(DEJ.) BLANCH. Hist. nat. d. Ins. II, p. 4.

Bords latéraux du sous-menton dentiformes, saillants et aigus au côté interne. - Menton transversal, impressionné en avant, arrondi sur ses côtés antérieurs, étroitement échancré dans son milieu. -Dernier article des palpes légèrement triangulaire. — Mandibules trèsrobustes, bifides au bout, munies à leur base en dessus d'une saillie obtuse. — Tête transversale, ayant en dessous un profond sillon gulaire rempli de poils roux; lobe médian de l'épistome très-saillant, voûté, obtusément tridenté au bout ; les latéraux courts, anguleux et relevés. - Yeux transversaux, étroits et entiers. - Antennes assez longues, peu robustes, à articles déprimés : 2 allongé, 3 encore plus long, 4-8 subégaux, 9 en cône renversé, 10 de même forme, transversal, 11 plus petit, conique, spongieux et acuminé au bout. - Prothorax placé sur un plan inférieur à celui des élytres, très-court, peu convexe, renflé en un épais bourrelet sur les côtés, fortement échancré en avant, tronqué à sa base, muni en dessous, de chaque côté, d'un large et profond sillon. - Elytres très-amples, débordant le prothorax, très-briève-

### GMOUPE II. Édrotides.

Tarses peu robustes, ciliés partout, non canaliculés et munis de cils épineux sur leurs bords en dessous. — Hanches postérieures assez fortement transversales. — Saillie intercoxale de l'abdomen médiocrement large, arrondie en avant. — Episternums métathoraciques très-larges. — Corps villeux.

#### EDROTES.

## J. L. La Cours, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 140.

Sous-menton médiocrement échancré; ses bords latéraux à peins millants au côté interne. - Menton transversal, anguleux sur les côtés, rétréei et plus ou moins sinué en avant. - Dernier article des palpes Mandibules épaisses, munies d'une dent en decres. - Labre saillant, carré, étroitement échancré. - Lobe médian de l'épistome en carré long, tronqué; les latéraux courts, anguleux, m peu relevés. — Yeux médiocres, oblongo-ovales, transversaux. — Antennes grêles, assez longues, villeuses, à articles 3 beaucoup plus long que 2 et que les suivants, 4-8 obconiques, décroissant peu à peu, 9-10 un peu plus gros, 11 ovoïde et acuminé au bout. — Prothorax extrêmement court, peu convexe, largement échancré en avant, avec ses angles antérieurs très-aigus, tronqué à sa base. — Elytres plus larges que lui, très-courtes, convexes, carénées (ventricosus) ou non (rotundus) latéralement : leurs épipleures larges, avec leur repli effacé dans sa moitié antérieure et flexueux. - Pattes médiocres, grêles; jambes arrondies, finement épineuses en dehors; 1er article des tarses postérieurs plus long que le 4°; crochets longs et grêles. — Mésosternum carré (rotundus) ou trapéziforme (ventricosus). - Episternums métathoraciques très-larges. - Epimères mésothoraciques postérieures et transversales.

Le genre a pour type une petite espèce découverte par Say, au pied des Montagnes rocheuses, dans l'Arkansas où elle paraît être assez commune, et qu'il a décrite sous le nom de Pimelia rotunda (·). Depuis, M. J. L. Le Conte en a rencontré une beaucoup plus grande en Californie, dans les déserts du Rio Colorado (·). Les rapports de ces insectes avec le genre Epiphysa n'ont pas échappé à cet habile entomologiste.

Ces insectes sont d'un noir bronzé mat (rotundus), ou brillant (ventri-

<sup>(1)</sup> Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 251.

<sup>(2)</sup> E. ventricosus, J. L. Le Conte, lec. cit. p. 141.

cosus), finement ponotués sur les élytres et revêtus de longs poils blancs chez la première de ces espèces, roux chez la seconde.

Il est intéressant de retrouver ainsi dans l'Amérique du Nord, les représentants de l'un des types les plus isolés que possède l'ancien continent.

# TRIBU VI.

### TENTYRIIDES.

Languette transversale, échancrée en avant (1). Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné chez la plupart (2). — Tête presque toujours médiocrement engagée dans le prothorax ou complètement libre; épistome de forme variable, mais presque jamais trapéziforme et recouvrant très-souvent le labre. — Antennes de onze articles, le dernier libre. — Hanches postérieures au plus médiocrement séparées, plus ou moins transversales; éperons des jambes médiocres, rarement très-allongés; tarses le plus souvent glabres, pauci-épineux, canaliculés et munis de courts cils spiniformes sur leurs bords en dessous. — Episternums métathoraciques étroits. — Prosternum et mésosternum très-rarement contigus.

Ce groupe est le plus riche en espèces et en genres de la section ac-

du mésosternum, qui est de règle dans les groupes précédents, existe également ici dans deux genres, les Tribolocara et les Oxycara. Enfin. tandis que dans tous les genres de l'ancien continent à moi connus, les tarses sont faits comme il est dit dans la formule inscrite plus haut, ces organes, dans presque tous ceux de l'Amérique, sont plus ou moins revêtus de poils rigides, au milieu desquels se trouvent à peine quelques cils spiniformes. En combinant tous ces caractères avec d'autres dont il est superflu de parler en ce moment, je trouve que la Tribu ne se divise pas en moins de six groupes secondaires. A part cette division et de notables changements dans l'arrangement des genres, ce groupe correspond exactement aux Tentyrites de Solier. qui n'y a introduit aucun élément étranger.

Les plus grands de ces insectes sont de taille moyenne, et dans l'immense majorité des cas, leurs téguments sont d'un noir profond, glabres et si finement ponctués, qu'ils paraissent souvent lisses à l'œil nu.

Dans l'ancien continent, les Tentyriides sont presque confinées sur les bords de la Méditerranée et en Asie; quatre ou cinq espèces seulement ont été découvertes aux Indes Orientales, et l'Afrique, au sud de l'équateur, en possède très-peu. Dans le nouveau, on n'en a encore rencontré qu'au Chili, au Pérou et dans les régions occidentales de l'Amérique du Nord. Ces espèces américaines sont, pour la plupart, fort différentes des autres, et, quoique beaucoup moins nombreuses, constituent trois des six groupes suivants.

- Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, parallèle ou un peu rétrécie, largement arrondie ou tronquée en avant.
  - Métasternum très-court.

Epistome uni- ou trilobé; mandibules visibles

GNATHOSIIDES.

Epistome simple; mandibules invisibles d'en haut.

TENTYRUDES VIALES. HYPEROPIDES.

- aa Métasternum allongé.
- II. Saillie intercoxale courte, ogivale ou acuminée en avant. Epistome simple, recouvrant les mandibules sur les côtés.

THINOBATIDES.

be Epistome uni- ou trilobé.

Pronotum distinct des parapleures prothoraciques. Trinolocarides.

confondu avec les

ÉVANIOSOMIDES.

# GROUPE I. Grethosiides.

Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, parallèle ou subparallèle. — Métasternum très-court. — Epistome trilobé ou unilobé, lais-

Coléoptères. Tome V.

sant les mandibules à découvert sur les côtés. — Tarses normassa (Trientoma excepté).

Le caractère essentiel de ce groupe réside dans la forme particulière de l'épistome, combinée avec celle de la saillie intercoxale. On la retrouvera plus loin chez les Thinobatides et les Tribolocarides de l'Amérique, mais associée à d'autres caractères que ceux qui précèdent.

Dans les deux genres placés en tête du groupe, l'épistome est trèsdistinctement trilobé, ses lobes latéraux faisant saillie en avant, et étant en outre chacun séparé du médian par un sillon qui se prolonge sur le front. Dans les autres, ils ne se détachent pas de ce dernier, qui dès-lors subsiste seul. Il y a parmi les Tentyriides vraies quelques genres, notamment les Anatolica, qui ayant l'épistome brusquement et rectangulairement rétréci, semblent, su premier coup-d'œil, établir une transition entre les deux groupes. Mais ce passage est plus apparent que réel, la saillie que forme cet organe dans les genres en question ne pouvant nullement se comparer, du moins chez les espèces qui me sont connues, à celle qui existe ici.

Parmi les cinq genres qui suivent, les deux premiers sont américains; les autres appartiennent à l'ancien continent.

- I. Elytres rétrécies à leur base, sans vestige d'épaules: Triorophus.
- a épaules distinctes, rectangulaires.
  - Tète ridée, mais sans carènes au-dessus des yeux.



- Eytes oblongo-ovalaires, rétrécies et arrondies aux épaules, avec leur sisse échancrée en demi-cercle et rebordée; leurs épipleures teris, arrondies, avec leur repli étroit et régulier. — Pattes médioces et peu robustes; toutes les hanches médiocrement distantes; imbes arrondies; tarses assex longs; le 1er article des postérieurs plus grad que le 4°. — Saillie prosternale recourbée en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques grêles, externes et obliques. — Episternums métathoraciques linéaires. — Corps glabre.

Cenre intérensant, originaire de l'Amérique du Nord, où il est maniestement l'analogue des GNATHOSIA, avec un facies assez voisin de sehi des MESOSTENA du groupe suivant. Les trois espèces connues (1), sent de taille médiocre, d'un noir brillant, ponctuées sur le prothorax, moins sur les élytres, avec la tête lisse (lævis), ponctuée (nodiceps), ou (regieps), couverte de sillons longitudinaux très-fins et très-serrés. La découverte de toutes trois est due à M. J. L. Le Conte.

#### TRIENTOMA.

Soliza, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 256.

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales trigones, agues. — Menton transversal, anguleux latéralement, faiblement chancré en avant. — Labre indistinct. — Tête courte, ridée au-dessus des yeux; épistome trilobé; ses lobes latéraux divergents et arrondis, le médian en carré long, plan et tronqué au bout. - Yeux petits, transversaux, assez saillants. - Antennes médiocres, assez robustes, groseissant à leur extrémité, à articles 3 un peu plus long que 2, 4 obconique, 5-10 courts, transversaux, serrés, 11 transversalement ovale. - Prothorax transversal, subcylindrique, finement caréné et droit sur les côtés, à peine échancré en avant et presque tronqué à sa base. — Elytres courtes, de la largeur du prothorax et légèrement échancrées à leur base, convexes et fortement déclives en arrière : leurs épipleures très-étroites, avec leur repli remontant jusqu'aux épaules en avant. — Pattes médiocres ; jambes un peu comprimées et légèrement trigones; tarses assez courts, munis, au sommet de leurs articles, de poils longs et rigides en dessous, courts en dessus et sur les côtés : le 1er article des postérieurs aussi long que le 4e; leurs crochets assez petits. — Saillie prosternale dépassant un peu les hanches antérieures, cunéiforme. - Mésosternum triangulaire, subvertical, un peu concave. — Epimères mésothoraciques postérieures et obliques. — Episternums métathoraciques assez larges, parallèles. — Corps glabre.

<sup>(1)</sup> T. lœvis, rugiceps, J. L. Le Conte, loc. cit.; de Californie. — nodiceps, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 447; Texas.

On n'en connaît qu'une assez petite espèce (1) de l'île de Cuba, d'un noir profond, mat, sans aucun vestige de ponctuation et qui ressemble beaucoup, au premier coup-d'œil, à certains Platyscelis. Elle est l'analogue en Amérique des Caprisa qui suivent, et avec lesquelles elle a aussi beaucoup de rapports. La vestiture de ses tarses lui est particulière dans le groupe actuel.

### CAPNISA.

# Des. Cat. éd. 3, p. 197 (2).

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales aiguës. — Menton transversal, anguleux sur les côtés, légèrement échancré en avant. — Mandibules très-robustes, également épaisses dans toute leur étendue, bidentées au bout. — Labre très-court, largement échancré (Karelinii), ou entier (Schrenkii). — Tête courte, ridée au-dessus des yeux; épistome unilobé; son lobe large, arrondi ou tronqué au bout. — Antennes assez courtes, grêles, subfiliformes, à articles obconiques: 2 un peu plus court que les suivants, 3 de longueur variable, 4-8 décroissant légèrement, 9-10 un peu plus larges et plus courts, 11 brièvement ovoïde. — Yeux petits, très-allongés, presque coupés en deux par les joues. — Prothorax transversal, convexe, peu ou assez rétréci en avant, largement échancré en demi-cercle anté-

rares dans les collections, ayant en commun des téguments complètement imponctués, mais de forme différente. Celle (Karelinis) qui constitue le type du genre est d'un noir mat, très-convexe, ovalaire et atténuée en avant; les deux autres sont d'un noir brillant et oblongo-ovalaires.

Ces insectes sont propres aux pays à l'est de la mer Caspienne, jusqu'à Bockhara et Samarkande inclusivement.

#### COLPOSCELIS.

## (Solies) Des. Cat. 6d. 2, p. 185.

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales très-aigues. - Menton transversal, rétréci et largement sinué en avant. -Labre indistinct. — Tête assez longue, dégagée, munie d'une carène au-dessus des yeux; épistome unilobé, son lobe un peu voûté et subarrondi en avant. — Yeux médiocres, transversaux, déprimés, presque entiers. — Antennes assez longues, grôles, grossissant un peu à leur extrémité, à articles obconiques : 3 deux fois plus long que 2, 4-7 décroissant peu à peu, 8-10 plus courts, déprimés, un peu saillants en dedans, 11 turbiné. - Prothorax du double plus long que large, graduellement rétréci en arrière, finement marginé sur les côtés, arrondi à sa base, tronqué en avant. — Elytres oblongo-ovales, déprimées sur le disque, déclives et rétrécies en arrière, fortement échancrés en demi-cercle et étroitement marginées à leur base; leurs épipleures arrondies, étroites, avec leur repli remontant au niveau des épaules. -Pattes longues et grêles; jambes arrondies; tarses longs; le 1er article des postérieurs aussi long que le 4°. - Prosternum muni en arrière des hanches antérieures d'une assez grosse saillie déprimée. - Mésosternum triangulaire, fortement déclive. - Epimères mésothoraciques externes et obliques. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles. — Corps glabre.

Parmi les Anatolica des auteurs, il s'en trouve quelques-unes qui, ayant l'épistome fait comme dans le groupe actuel, ne peuvent rester dans le genre en question. Les deux seules qui me soient connues (1) se distinguent en outre des Anatolica par une forme plus svelte, leur prothorax allongé, leurs élytres fortement échancrées à leur base, qui est marginée dans toute son étendue, enfin par des pattes notablement plus longues. Ces caractères, surtout le premier, exigent qu'on en fasse

de la Russie Transcaucasienne, qui m'est inconnu; mais qui, d'après ce qu'il en dit, me paralt être étranger au genre actuel; il serait bien possible que ce fût un Érodiide du genre ARTHRODEIS.

<sup>(1)</sup> An. longicollis, Zoubkoff, Bull. d. Mosc. 1833, p. 328 (A. Karelini Dej.).
— An. nasuta, Ménétr. Ins. rec. par Lehm. part. 2, p. 15, pl. 4, f. 3.

un genre à part, auquel on peut conserver le nom de Colposcells que Solier, dans l'origine, avait imposé aux Anatolica en général.

Les deux espèces en question sont de taille moyenne, d'un noir assez brillant et complètement lisses; elles sont originaires des pays à l'est de la mer Caspienne.

### GNATHOSIA.

FISCHER DE WALDH. Entomogr. d. l. Russ. II, p. 167 (1).

Sous-menton fortement échaneré; ses dents latérales très-aiguës, souvent un peu recourbées en dedans. — Menton transversal, subanguleux sur les côtés, largement arrondi et sinué en avant. — Labre indistinct. — Tête assez courte, large, assez saillante, peu dilatée au niveau des antennes, munie d'un sillon gulaire, et d'une carène audessus de chaque œil; épistome unilobé, large, arrondi ou subtronqué au bout. — Yeux petits, transversaux, munis en arrière d'une large orbite qui les recouvre en grande partie. — Antennes médiocres, robustes, cylindracées, à articles 3 un peu plus long que 2 et que les suivants, 4-10 décroissant peu à peu, 11 court, tronqué obliquement. — Prothorax plus ou moins transversal, médiocrement convexe, subparallèle ou un peu rétréci en arrière, faiblement échancré en avant, rebordé et bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs distincts. —

forme de leurs yeux et de leurs antennes. Ils sont de taille moyenne, d'un noir plus ou moins brillant, et paraissent imponctués à la vue simple. Leurs espèces appartiennent à l'Asie et à la Faune méditerranéenne (1).

## GROUPS II. Tentyriides vraies.

Saillie intercoxale de l'abdomen assez large. — Métasternum trèstourt. — Epistome de forme variable, parfois rectangulairement rétréct sur une faible étendue; dans ce cas, laissant légèrement les mandibules à découvert sur les côtés en dessus. — Tarses normaux.

La majeure partie des genres et des espèces de la Tribu appartiennent à ce groupe; il en contient à lui seul autant que tous les autres pris ensemble. Près de la moitié des premiers ont été établis depuis la publication du travail de Solier sur les Collaptérides, et parmi eux, la plupart, fondés sur des espèces extrêmement rares dans les collections, me sont restés inconnus en nature. Il serait, par conséquent, possible que plusieurs ne fussent pas ici à leur place. Néanmoins je n'ai des doutes à cet égard que pour deux (Platamodes, Lachnogya), qui présentent des caractères assez singuliers. Les tarses, que j'indique comme normaux, quant à leur vestiture, sont tels dans toutes les espèces que j'ai examinées. Il se pourrait bien également qu'il y eût, sous ce rapport, quelques exceptions.

A part cela, ces insectes n'exigent aucune observation particulière, si ce n'est sur leur distribution géographique. Il est, en effet, remarquable que sur les vingt genres qui suivent, il n'y en ait qu'un seul (Stomon) qui soit représenté en Amérique.

- Epistome rétréci, laissant plus ou moins les mandibules à découvert sur les cotés en dessus; labre distinct.
  - a Articles 7-10 des antennes obconiques, contigus.
  - 5 Yeux transversaux, déprimés.
- (1) Outre la glabra, les espèces publiées sont: Tent. æqualis, Tauscher, Mém. d. l. Soc. d. nat. d. Mosc. III, pl. 2-3, f. 10a; sans description (Gn. depressicornis, Fald. Faun. entom. Transc. II, p. 35, pl. 1, f. 8); Asie occ. Tent. dardana, Steven, ibid. VII, p. 88; même pays. Gn. caraboides Dej. Fald. loc. cit. II, p. 34; Russie mér., Grèce. Tent. quadricollis, vicina, Brullé, Expéd. de Morée; Entom. p. 199; Grèce. Dail. hispana, d'Espagne; variabilis, rugata, impressicollis, de Grèce; Carceli, de l'Asie-Mineure; Audouini, de Constantinople; vicina (quadricollis), de Grèce; Solier, loc. cit. Dail. crenata, Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 196; Palestine.

D'après les descriptions, les Gnathosia pulchella et rugipennis de Faldermann (loc. cit. p. 36) n'appartiennent certainement pas au genre, sans que je puisse dire dans lequel elles doivent rentrer; ce sont probablement des Anatolica.

|   | raties incrmes.                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
|   | Yeux divisés par des canthus grêles.                                   |
|   | Elytres marginées à leur base: Calyptopsis.                            |
|   | — non — Dichomma.                                                      |
| • | Yeux non divisés.                                                      |
|   | Prothorax non ou imparfaitement contigu aux élytres.                   |
|   | Base des élytres marginée seulement en dehors.                         |
|   | Jambes antérieures triangulaires : Pachychile.                         |
|   | — coniques : <b>Licrodera</b> .                                        |
| 7 | Base des élytres entièrement marginée.                                 |
|   | 3º art. des antennes beaucoup plus long que le 2º.                     |
|   | Prothorax échancré en avant : Hypsosoma.                               |
|   | — non — . Tentyria, Axumia.                                            |
|   | 3º art. des antennes pas plus long que le 2º: Mesostena.               |
| • | Prothorax contigu aux élytres, presque toujours quadrangulais          |
|   | <ul> <li>notablement plus étroit que les élytres : Micipsa.</li> </ul> |
|   | — aussi large que les élytres.                                         |
|   | Base des élytres entièrement marginée.                                 |
|   | Yeux allongés, transversaux; mésosternum déclive.                      |
|   | Tête carénée au-dessus des yeux : Thalpophila.                         |
|   | — non — Hegeter.                                                       |
|   | Yeux suborbiculaires: Gnophota.                                        |

. Dean Jan 41.4

#### ANATOLICA.

## Escus. Zool. Atlas, Heft IV, p. 7 (1).

Sous-menton fortement échancré; ses dents latérales aiguës. — Menton transversal, plus ou moins anguleux sur les côtés, triangulairement et assez fortement échancré. — Dernier article des palpes légèrement sécuriforme. — Labre distinct, transversal, largement échancré en avant. - Tête carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire; épistome rétréci en une large et courte saillie rectangulaire ou subtrapéziforme. — Yeux allongés, transversaux, subréniformes, découverts. — Antennes médiocres, assez grêles, filiformes, à articles légèrement obconiques: 3 plus long que 2 et que les suivants, 4-10 décroissant peu à peu, 11 aussi grand que 10 et tronqué obliquement. - Prothorax transversal, peu convexe, légèrement rétréci en arrière, finement marginé sur les côtés, bisinué et rebordé à sa base, avec ses angles postérieurs distincts. - Ecusson très-petit, triangulaire. -Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, de forme variable, rétrécies en arrière, échancrées en demi-cercle et marginées à leur base; leurs épipleures étroites, arrondies, avec un repli remontant au niveau des épaules et souvent terminé, par une saillie. — Pattes plus ou moins longues, peu robustes, variables selon les sexes; tarses assez longs et grêles; le 1er article des postérieurs aussi long que le 4e. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures et parfois terminé par une saillie obtuse. — Epimères mésothoraciques externes et obliques. — Episternums métathoraciques étroits et rétrécis en arrière. — Corps glabre.

Genre nombreux et comprenant des formes assez variées. Quelquesunes de ses espèces (abbreviata, albivittis) ressemblent complètement aux Gnathosia; d'autres (angusticollis) ont la forme courte et large des Micipsa; il en est (depressa, impressa) qui sont déprimées et même excavées en dessus, etc. Mais le plus grand nombre ont le facics de Tenturala, dont le prothorax, au lieu d'être globuleux, serait quadrangulaire.

Les différences sexuelles sont assez prononcées chez la plupart des espèces. Outre que les mâles ont le prothorax plus rétréci en arrière que les femelles, leurs jambes antérieures et postérieures (mais non toujours ces dernières) sont plus ou moins flexueuses et souvent brusquemment épaissies à leur extrémité. Quelques-uns (par ex. albititis) se sont remarquer par la grosseur de leurs cuisses, qui sont en massue allongée et arquée.

Les Anatolica sont au plus de taille moyenne, d'un noir assez bril-

(1) Syn Tentysia Tauscher, Steven, Gebier, Falderm.

TÉNÉBRIONIDES.

Menton échancré en avant.
Article 11 des antennes aussi grand que 10 : Anatolica.

- plus petit - Prochoma.

- ce Menton arrondi et entier en avant : Stomion.
- bb Yeux gros, globuleux : Alcinoe.
- aa Articles 7-11 des antennes globuleux, distants : Rhostax.
- II. Epistome non rétréci en avant, cachant complètement les mandibules sur les côtés en dessus ; labre très-rarement visible.
  - d Pattes inermes.
  - Yeux divisés par des canthus grêles.
     Elytres marginées à leur base: Calyptopsis.
    - non Dichomma.
  - ee Yeux non divisés.
  - Prothorax non ou imparfaitement contigu aux élytres.
  - g Base des élytres marginée seulement en dehors.
    Jambes antérieures triangulaires : Pachychile.
  - coniques : Microdera.
  - gg Base des élytres entièrement marginée.
  - h 3º art. des antennes beaucoup plus long que le 2º.

#### ANATOLICA.

# Escus. Zool. Atlas, Heft IV, p. 7 (1).

Sous-menton fortement échancré; ses dents latérales aiguës. — Menton transversal, plus ou moins anguleux sur les côtés, triangulairement et assez fortement échancré. — Dernier article des palpes légèrement sécuriforme. — Labre distinct, transversal, largement échancré en avant. — Tête carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire ; épistome rétréci en une large et courte saillie rectangulaire ou subtrapéziforme. — Yeux allongés, transversaux, subréniformes, découverts. — Antennes médiocres, assez grêles, filiformes, à articles légèrement obconiques : 3 plus long que 2 et que les suivants, 4-10 décroissant peu à peu, 11 aussi grand que 10 et tronqué obliquement. - Prothorax transversal, peu convexe, légèrement rétréci en arrière, finement marginé sur les côtés, bisinué et rebordé à sa base, avec ses angles postérieurs distincts. - Ecusson très-petit, triangulaire. -Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, de forme variable, rétrécies en arrière, échancrées en demi-cercle et marginées à leur base; leurs épipleures étroites, arrondies, avec un repli remontant au niveau des épaules et souvent terminé par une saillie. - Pattes plus ou moins longues, peu robustes, variables selon les sexes; tarses assez longs et grêles; le 1er article des postérieurs aussi long que le 4e. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures et parfois terminé par une saillie obtuse. — Epimères mésothoraciques externes et obliques. - Episternums métathoraciques étroits et rétrécis en arrière. — Corps glabre.

Genre nombreux et comprenant des formes assez variées. Quelquesunes de ses espèces (abbreviata, albivittis) ressemblent complètement aux Gnathosia; d'autres (angusticollis) ont la forme courte et large des Micipsa; il en est (depressa, impressa) qui sont déprimées et même excavées en dessus, etc. Mais le plus grand nombre ont le facies de Tentyria, dont le prothorax, au lieu d'être globuleux, serait quadrangulaire.

Les différences sexuelles sont assez prononcées chez la plupart des espèces. Outre que les mâles ont le prothorax plus rétréci en arrière que les femelles, leurs jambes antérieures et postérieures (mais non toujours ces dernières) sont plus ou moins flexueuses et souvent brusquemment épaissies à leur extrémité. Quelques-uns (par ex. albirittis) se font remarquer par la grosseur de leurs cuisses, qui sont en massue allongée et arquée.

Les Anatolica sont au plus de taille moyenne, d'un noir assez bril-

(1) Syn Tentybia Tauscher, Steven, Gebler, Falderm.

lant, lisses ou ponctuées, avec des rides vagues et peu prononcées sur les élytres chez la plupart. Elles paraissent être jusqu'ici exclusivement asiatiques, et sont répandues depuis le sud de la Sibérie, jusque dans la Russie méridionale. On en a déjà décrit un grand nombre, dont la synonymie est souvent très-embrouillée (1).

### PROCHOMA.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 393.

Menton anguleux sur les côtés, rétréci et médiocrement échancré en avant. - Dernier article des palpes maxillaires faiblement sécuriforme, celui des labiaux cylindrique. - Mandibules découvertes latéralement. - Labre saillant, transversal. - Tête carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire ; épistome formant une courte saillie trapézoïdale, largement tronquée en avant. — Yeux transversaux, légèrement convexes. - Antennes grossissant un peu à leur extrémité, à articles obconiques : 3 aussi long que les deux suivants réunis, 8-10 plus larges que 4-7, 11 beaucoup plus petit que 10, ovalaire et acuminé. - Prothorax fortement transversal, rectangulaire et régulièrement arrondi sur les côtés. — Ecusson distinct, triangulaire. — Elytres courtes, de la largeur du prothorax à leur base, qui est entièrement marginée, déprimées en avant, gibbeuses et largement obtuses en arrière. - Pattes peu robustes; jambes arrondies; tarses médiocres. - Saillie prosternale sillonnée, relevée, puis recourbée et terminée en pointe assez aiguë.

Je ne connais pas ce genre, et je reproduis ses caractères d'après Solier. Il paraît, comme il le dit, voisin des Anatolica, et l'espèce (2)

<sup>(1)</sup> Solier n'en a connu que dix, dont quatre inédites qu'on trouvera indiquées plus bas et qui ont toutes besoin d'être revues. Parmi les suivantes, que je crois, d'après les descriptions, appartenir au genre, plusieurs lui sont peutêtre étrangères : Tent. impressa, subquadrata, macrocephala, Tauscher, Mém. d. 1. Soc. d. Nat. d. Mosc. III, p. 30, pl. 3, f. 1-3; Russie mer. - Tent. angustala, constricta, strigosa, lineata, lata, gibbosa, eremita, Steven, ibid. VII, p. 85; Sibérie. - Tent. abbreviata, angusticollis (constricta Stev.), depressa (lineata Stev.), elongata (subquadrata? Tausch.), Gebler in Ledeb. Reise; Ins. p. 116; Sibérie. - Tent. acutangula, Falderm. Bull. Mosc. 1833, p. 51; Sibérie. - Tent. bella, lepida, atramentaria, propinqua, tenebricosa (angusticollis Gebler), implana, aucta, vieta, Falderm. Col. ab. ill. Bungio, etc. p. 57; Mongolie. - An. denticulata, sulciceps, Gebler, Bull. Mosc. 1841, p. 591; Sibérie. - An. torulosa, thoracica, angulosa (acutangula Fald.), Fischer d. Waldh. ihid. 1844, I, p. 65; Sibérie. - An. ventralis, de Crimée; albivittis, de Turcoménie; conica, de Sibérie; coriacea, d'Astracan; Motsch. ibid. 1845, I, p. 73. - An. tatarica, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St.-Pétersb. III, 1845, p. 102; Songarie. - An. Audouini, Maillei (subquadrata? Tausch.), tristis, Besseri, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 385; Sibérie.

<sup>(2)</sup> P. Audouini, Sol. loc. cit. p. 395, pl. 9, f. 1-4.

sur laquelle il est établi, par suite de la forme de ses élytres, doit ressembler beaucoup à celles du genre en question qui sont courtes et élargies en arrière. Elle est de petite taille, d'un noir mat, rugueuse sur la tête et imponetuée, à la vue simple, sur le prothorax et les élytres. Solier lui assigne pour patrie les environs de Bagdad.

Note. Les trois genres suivants, établis sur des espèces d'une extrême meté dans les collections, ne me sont pas plus connus que celui-ci. Ils semblent, d'après la forme de l'épistome, être voisins des ANATOLICA. Leurs auteurs se taisent sur la présence à la tête des carènes ophthalmiques et du sillon gulaire qui existent chez ces dernières. Si ces deux espectères font défant, ces insectes en sont très-distincts.

#### STOMION.

# WATERE. Ann. and Mag. of nat. Hist. XVI, p. 27.

Menton transversal, presque demi-circulaire en avant. — Dernier article des palpes maxillaires triangulaire. — Mandibules dépassant l'épistome au repos, visibles sur les côtés d'en haut. — Labre saillant, transversal, légèrement échancré. — Tête petite, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux, légèrement échancrée de chaque côté de l'épistome; celui-ci tronqué en avant, limité latéralement par deux légers sillons. — Yeux assez grands, médiocrement convexes, subréniformes. - Antennes médiocres, grêles, à articles longuement obconiques : 2 court, 3 moins long que les deux suivants réunis, les trois derniers dilatés, le 9° et le 10° triangulaires, le 11° aussi grand qu'eux, ovalaire. - Prothorax transversal, convexe, plus étroit en avant qu'en arrière, arrondi sur les côtés, assez fortement échancré antérieurement, contigu aux élytres et hisinué à sa base, finement rebordé de toutes parts; ses angles antérieurs aigus, les postérieurs droits. — Ecusson distinct, arrondi en arrière. — Elytres embrassant faiblement l'abdomen, plus larges que le prothorax, ovalaires, très-convexes, sinuées à leur base, avec leurs épaules obtuses. — Pattes médiocres, grêles; jambes subcylindriques; tarses gréles. — Prosternum obtus et échancré en arrière, ne dépassant pas les hanches antérieures.

M. Waterhouse a exposé très-longuement les caractères de ce genre. Il en décrit trois espèces (galapagoeusis, helopioides, lavigatus), des lles Gallapagos, dont la première a près de six lignes de long, et la seconde, qui est la plus petite, un peu plus de trois lignes; toutes deux ont leurs élytres ponctuées en stries, tandis qu'elles sont presques lisses chez la dernière.

### ALCINOE.

MENETR. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 14.

Menton transversal, arrondi sur les côtés, échancré en avant. — Dernier article des palpes maxillaires subsécuriforme, celui des labíaux subcylindrique, tronqué au bout. — Mandibules robustes, dépassant le labre. — Celui-ci convexe, arrondi et cilié en avant. — Tête petite; son épistome rétréci et un peu saillant. — Yeux grands, globuleux. — Antennes grêles, longues, à articles obconiques : 1-2 sub-égaux, 3 presque trois fois plus long que celui-ci, 8-10 plus épais et décroissant graduellement, 11 ovalaire et acuminé. — Prothorax convexe, rétréci et arrondi à sa base. — Elytres ovalaires, convexes, arrondies aux épaules et pas plus larges que le prothorax à leur base. — Pattes allongées; cuisses un peu en massue à leur extrémité; tarses longs, leur dernier article beaucoup plus grand que les précédents.

M. Ménétriés compare ce genre aux Microdera. Il ne comprend qu'une espèce (1) de Turcoménie, de grandeur moyenne, d'un noir brillant, avec les élytres couvertes de points enfoncés, assez gros, espacés et oblitérés en arrière.

RHOSTAX.

Fischer de Waldheim en décrit deux espèces (1) de taille médiocre, d'un neir brillant et complètement lisses, l'une (Karelim) de la Songarie, l'autre (Menetriesii) des bords de la mer Caspienne.

#### CALYPTOPSIS.

# Solien, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 269.

Sous-menton peu échancré; ses dents latérales courtes, aigues. — Menton rentrant, transversal, fortement arrondi aux angles antérieurs et angulairement échancré. — Mandibules et labre cachés sous l'épistome. — Tête ovale, carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire ; épistome légèrement rétréci, tronqué en avant. — Yeux allongés, transversaux, divisés en deux par un canthus très-étroit. - Antennes courtes, robustes, subcylindracées, à articles à peine obconiques : 3 du double plus long que 2, 4-10 décroissant graduellement, 11 petit. subturbiné et tronqué obliquement. — Prothorax transversal, rectangulaire, à peine échancré en avant, faiblement hisinué à sa base, finement rebordé partout. — Ecusson distinct, ponctiforme. — Elytres courtes, oblongo-ovales, déclives et acuminées en arrière, aussi larges que le prothorax à leur base, qui est marginée dans toute son étendue : leurs épipleures très-étroites, arrondies, occupées presque en entier par leur repli. — Pattes médiocres, assez robustes; jambes antérieures un peu triangulaires à leur sommet, les autres subarrondies; tarses médiocres; le 1er article des postérieurs plus court que le 4e. - Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum triangulaire, déclive. - Epimères mésothoraciques postérieures et obliques. - Episternums métathoraciques étroits, acuminés en arrière. — Corps glabre.

Ce genre est, avec le suivant, le seul parmi les Tentyriides vraies qui présente des yeux complètement divisés en deux. La formule qui précède ne convient rigoureusement qu'à l'espèce typique (1), publiée par Solier. On en a, depuis, décrit deux autres (3) qui s'en éloignent à

- (1) Il ajoute qu'il eût compris dans le genre la *Tentyria macrocephala* de Tauscher, si son prothorax n'était pas sessile. J'ai sous les yeux un exemplaire de cette espèce, provenant de la collection de Gebler, qui appartient aujourd'hui à M. le comte Mnizech. Si c'est réellement la *macrocephala* de Tauscher, elle ne présente aucun des caractères essentiels du genre actuel.
- (2) C. Edmondi, Sol. loc. cit. p. 271, pl. 6, f. 1; Solier l'indique, avec doute, comme originaire de la Grèce. Je possède une autre espèce du Caucase qui en est très-voisine.
- (3) C. Jeremias, Solieri, Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 197; la première est figurée pl. 5, f. 5; de la Palestine. Ces deux espèces s'éloignent de l'Edmondi par leur forme générale et leur épistome renflé le long de son bord antérieur, qui est muni d'une petite saillie repliée en bas. La Solieri en diffère en outre par sa saillie prosternale acuminée en arrière.

bourrelet de l'épistome, très-prononcé en général, finit par s'affaiblir,

sans disparaître complètement.

L'espèce (1) qui constitue le genre Homala d'Eschscholtz, a entièrement le facies des Pachychile les plus typiques et ne s'en distingue qu'en ce que son prothorax, arrondi sur les côtés, est tronqué à sa base, avec la troncature limitée par les angles postérieurs, qui sont trigones et bien distincts. Le sillon gulaire, qui est entier dans les deux genres précédents, est remplacé ici par deux fossettes très-distantes, comme chez les Thalpophila. C'est sans doute ce qui a engagé Solier à placer cet insecte dans ce dernier genre, où il ne saurait rester, ses élytres n'étant pas marginées en entier à leur base.

Ces insectes paraissent jusqu'ici être essentiellement africains.

### MICRODERA.

ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft IV, p. 6.

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales aiguës. — Menton anguleux ou arrondi, plus ou moins échancré en avant. — Dernier article des palpes maxillaires subcylindrique et tronqué ou faiblement triangulaire. — Mandibules assez robustes dans toute leur longueur. — Labre caché au repos. — Tête carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire; son épistome anguleux ou muni d'une petite dent médiane. — Yeux transversaux, déprimés, non ou

et des secondes par ses élytres marginées seulement aux extrémités de leur base. Quelques-unes de ses espèces (par ex. lucida, Servillei) ressemblent beaucoup aux espèces typiques de celles-là, par suite de leur forme large et déprimée, tout en ayant leur prothorax fortement et régulièrement cordiforme. Les autres reproduisent, à s'y méprendre, les formes normales des Tentyria. Sauf une propre à la Sibérie et une autre du Bengale, elles appartiennent à la faune méditerranéenne (1).

#### HYPSOSOMA.

## Ministra. in Morscu. Etud. entom. Ann. III, p. 30.

Menton mitréforme, subanguleux sur les côtés; son bord antérieur angulairement et faiblement échancré. — Dernier article des palpes maxillaires épais et sécuriforme. — Mandibules et labre cachés au repos; les premières à peine bidentées au bout. — Tête assez forte et assez saillante; son épistome arrondi en avant. — Yeux transversaux, pen saillants. — Antennes filiformes, à articles 2 court, 3 presque aussi long que 4-5 réunis, 4-9 subégaux, 10-11 plus courts, tronqués obliquement, celui-là subglobuleux, celui-ci acuminé au bout. — Prothomx transversal, assez convexe, rétréci et tronqué à sa base, échancré en avant, étroitement rebordé à ses deux extrémités; ses angles antérieurs assez saillants, les postérieurs aigus. — Ecusson petit. — Elytres un peu moins larges que le prothorax à leur base, qui est entièrement marginée, élargies, puis fortement rétrécies en arrière; leurs épipleures arrondies, avec leur repli atteignant les épaules, et effacé en arrière. — Pattes assez grêles.

M. Ménétriés dit que ce genre est voisin des Honala d'Eschrcholtz, que j'ai cru devoir réunir aux Pachychile du même auteur; mais l'unique espèce (mongolica) de la Mongolie qui le compose, ayant les élytres entièrement marginées à leur base, me semble plus voisine des Trythala qui suivent, et paraît, d'après les caractères qui précèdent, intermédiaire entre elles et les Microdera, qui ont la forme générale des Pachychile. Cet insecte est de taille moyenne, d'un noir mat à reflets violets en dessous, et couvert, sur la tête et le prothorax, de points allongés très-serrés, avec les élytres criblées de points enfoncés, confluents sur les bords latéraux.

<sup>(</sup>i) Tentyria deserta, convexa, Tauscher, Mém. d. l. Soc. d. nat. d. Mosc. Ill, p. 38, pl. 2, f. 7, 8; Russle mér. — T. globithorax, de la Sibèrie; campestris, de la Russie mér.; Steven, ibid. VII, p. 92.—M. gracilis, Eschsch. loc. cit.; de la Russie mér. — T. pygman, Géné, Ins. Sard. fasc. I, p. 36, pl. 1, f. 37; de Sardigne. — M. lucida, d'Egypte; sublunata, des lles Baléares; Servillei, de Carse; coromandelensis, de Coromandel; Soller, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 307.

### TENTYRIA.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 270 (1).

Sous-menton fortement échancré ; ses dents latérales aigues. — Menton subtransversal, plus ou moins anguleux sur les côtés, rétréci et assez profondément échancré en avant. - Dernier article des palpes maxillaires légèrement sécuriforme. — Mandibules cachées au repos, ainsi que le labre. - Tête oblongo-ovale, carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire ; épistome rétréci ou paraboliquement arrondi, et souvent acuminé en avant, parfois transversalement épaissi. - Yeux allongés, transversaux, subréniformes. - Antennes assez longues et assez robustes, filiformes, à articles obconiques : 3 trois fois environ aussi long que 2, 4-8 décroissant peu à peu, 9-10 plus courts. subturbinés, 14 aussi grand que 10, ovalaire et acuminé. - Prothorax non contigu aux élytres, transversalement orbiculaire ou subcordiforme chez la plupart, avec ses angles postérieurs en général nuls. -Ecusson relativement assez grand. - Elytres ovalaires, convexes, déclives et atténuées en arrière, arrondies aux épaules, échancrées et entièrement marginées à leur base; leurs épipleures assez larges, arrondies, avec leur repli remontant jusqu'aux épaules. - Pattes assez longues; jambes subarrondies; tarses médiocres. - Prosternum tantôt

Les Tentrala sont presque confinées autour de la Méditerranée et de la mer Caspienne; à peine en a-t-on rencontré deux ou trois espèces à quelque distance de ces deux mers. Les auteurs s'accordent à les décrire comme des insectes diurnes, courant avec agilité à l'ardeur du soleil, très-voraces et, à l'occasion, attaquant les larves, les chenilles et autres proies faibles hors d'état de leur résister. Pendant la vie, leurs téguments sont recouverts d'une légère efflorescence (1).

#### AXUMIA.

REICEE in GALIE. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 361 (2).

Organes buccaux des Tentrala. — Tête et yeux des mêmes, avec l'épistome plan, angulairement arrondi en avant et muni d'une dent médiane petite et aiguë. — Antennes médiocres, robustes, à articles à peine obconiques: 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 décroissant graduellement parfois 9-10 plus courts que les précédents!, 11 plus petit que 10, obliquement trouqué. — Prothorax peu conveve, régulièrement cordiforme, non échancré en avant, tronqué ou bisinué et plus ou moins rebordé à sa base. — Ecusson à peine distinct. — Elytres allongées, déprimées sur le disque, déclives et acuminées en arrière, rétrécies, légèrement échancrées et entièrement marginées à leur base; leur repli épipleural remontant au niveau des épaules et y formant

(1; Solier (Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 320) en décrit 47 esp., parmi lesquelles il y a. sans aucun doute, plus d'un double emploi avec les snivantes, publices antérieurement a sa Monographie, et qu'il u'a pas connues: Ak. orbiculata, Fab. Syst. El. I, p. 137; Russie mér. — Pim. curculionoides, glabra, glabella, Herbst, Die Kæfer, VIII, p. 58 sq.; Espagne.— T. tessulata (rugulosa, Germar. Ins. Spec. nov. p. 138), d'Ibérie; podolica, de Podolie; lavegata, de Sicile; curta, platyceps, de Portugal; Steven. Mém. d. l. Soc. d. nat. d. Mose. VII, p. 83. — T. elongata, lata, rugulosa, sibirica, Gebler in Ledeb. Reise; Ins. p. 119; Sibérie; les trois premières douteuses quant au genre. — T. striatopunctata, Ménétr. Cat. rais. p. 195; Russie mér.

Depuis son travail, on a décrit celles qui suivent: T. gigns, Falderm. Bull. Mosc. 1836, p. 376, pl. 7, f. 8; du pays des Kirguises. — Kindermanni, Fischer de Waldheim, ibid. 1841, p. 64; Russie mér. — rugosa, Floresii, ligurica, Gené, Ins. Sardin. fasc. I, p. 23, pl. 1, f. 24-26; monticola, fasc. II, p. 39, pl. 2, f. 8; Sardaigne. — clongata, Walti, Reise n. Span. II, p. 70; Espanne mér. — maura, Erichs in Wagner, Reise in Algier. Ill, p. 177; Algérie. — affinis, Solieri, Lucas, Explor. d. l'Algér. Entom. p. 311; même pays. — alpina, L. Redtenb. Denskrift. d. Wien. Acad. 1; Perse. — Godartiana, Ottii, acuminipannis, Mulsanti, longicollis, gibbicollis, Lucas, Rev. et Mag. d. Zool. 1855, p. 291, et Ann. d. l. Soc. entom. 1856, p. 700, pl. 21; Algérie. — subsulcata, herculeana, Solieri, discicollis, collatina, de la Palestine; acuminala, de Grèce; Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 203. — sinualocollis, gaditana, prolixa, modesta, corruyata, Rosenh. Die Thier. Andalus. p. 185; Andalousie.

(2) Syn. Rytinora, Eachsch. Zool. Atlas, Heft IV, p. 7.

une saillie.— Corps allongé, déprimé et assez svelte.— Le reste comme chez les Tentyria.

Ces insectes, d'après cette formule, se distinguent des Tentyria par le dernier article de leurs antennes, la petitesse de leur écusson et

leur forme générale.

L'espèce (1) sur laquelle M. Reiche a fondé le genre est d'assez grande taille, complètement lisse à la vue simple, et originaire d'Abyssinie. J'en connais deux autres espèces inédites, dont l'une du même pays et l'autre de Sibérie (2), qui ont les élytres légèrement sillonnées, avec les intervalles ridés et comme plissés. C'est probablement sur la première qu'Eschscholtz a établi son genre Rytinota, qui, étant fondé sur une espèce non décrite (3) et dont le nom exprimant une particularité non constante, me paraît devoir être relégué dans la synonymie.

### MESOSTENA.

# Escusca. Zool. Atlas, Heft IV, p. 9 (4).

Sous-menton médiocrement échancré; ses dents latérales trigones, aiguës. — Menton en carré transversal, arrondi aux angles antérieurs et sinué en avant. — Dernier article des palpes maxillaires épais, subtriangulaire. — Mandibules très-épaisses dans toute leur étendue, munies en dessus d'une forte dent subterminale. — Labre indistinct ou à peine visible. — Tête saillante, rétrécie en arrière, carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire profond; épistome arrondi, finement denticulé en avant, avec ou sans dent médiane. — Yeux transversaux, enfouis, fortement rétrécis dans leur moitié inférieure par une orbite large et très-saillante. — Antennes médiocres, robustes, cylindracées, à articles obconiques : 2 aussi long au moins que 3,

- (1) A. prælonga, Reiche, loc. cit. pl. 22, f. 4.
- (2) Celle d'Abyssinie figure dans le Catalogue de Dejean (éd. 3, p. 205) sous le nom de Tentyria coriacea Klug; elle se trouve aussi en Egypte. J'ai vu celle de Sibérie inscrite dans quelques collections sous le nom de Tentyria strigosa Gebler; mais elle me paraît très-distincte de l'espèce ainsi nommée par cet auteur (in Ledeb. Reise; Ins. p. 121) et par Germar (Ins. spec. nov. p. 138), laquelle pourrait bien aussi appartenir au genre actuel dont les espèces scraient, dans ce cas, au nombre de quatre.
- (3) Eschscholtz lui donne pour type la Tentyria scabriuscula de Latreille, qu'il dit provenir de Nuble; mais Latreille n'a décrit nulle part une espèce de ce nom. Il ajoute que les Tentyria tessulata et dardana de Steven appartienment probablement à ce genre Rytinota; la première est une Tentyria, et la seconde une Gnathosia. Il n'est pas inutile de faire observer que cette prétendue Tent. scabriuscula de Latreille n'est pas l'espèce décrite par Olivier sous le même nom, laquelle est aussi une vraie Tentyria, originaire de l'Algérie.
  - (4) Syn. Comprosida, Solier in Dej. Cat. ed. 2, p. 184; olim.

4-10 décroissant graduellement, 11 plus court que 10, tronqué obliquement. — Prothorax médiocrement convexe, fortement et graduellement rétréci en arrière, et non contigu aux élytres à sa base; celle-si tronquée et munie d'un fort bourrelet. — Ecusson trigone. — Elytres ovalaires, rétrécies, échancrées en demi-cercle à leur base et marginées aux épaules; leurs épipleures étroites, avec leur repli remontant au niveau des épaules et y formant une saillie. — Pattes assez longues; jambes subcylindriques; tarses médiocres. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques postérieures et obliques — Episternums métathoraciques très-étroits, acuminés en arrière. — Corps glabre, brillant.

L'un des genres les plus tranchés de la tribu actuelle, par suite de la forme des yeux et des proportions relatives des articles 2-3 des antennes. Ses espèces ont assez d'analogie, sous le rapport du facies, avec les Axuma; elles en ont la forme svelte, mais sont presque aussi converes que les Tentyrma. Elles sont assez grandes, revêtues de téguments très-solides et très-brillants, avec des points enfoncés bien distincts et disposés en rangées régulières sur les élytres. Toutes, moins une seule, sont africaines (1).

#### MICIPSA.

H. Licas, Ann. d. l. Soc. entom. Sér. 3, III; Bullet. p. XXXIV (2).

Sous-menton faiblement échancré; ses dents latérales courtes, trigones. — Menton transversal, arrondi aux angles antérieurs, étroitement
et assez fortement échancré, sillonné sur la ligne médiane. — l'alpes
maxillaires assez longs; leur dernier article sécuriforme. — Mandibules
médiocrement épaisses, déprimées et bidentées au bout. — Tête allongée, plane, parallèle, longuement carénée au-dessus des yeux, arrondie
en avant et munie d'une petite dent médiane. — Yeux découverts,
médiocres, assez saillants et subarrondis. — Antennes longues et grêles,
à articles obconiques: 3 beaucoup plus long que 2 et que les suivants,

(1) Eschscholtz a fondé le genre sur une espèce inédite d'Egypte et de Nubie, qu'il nomme punctata et qui doit, sans aucun doute, correspondre à l'une des suivantes: M. elegans, oblonga, lœvicollis, punctipennis, Klugii, puncticollis, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. lV, p. 399; d'Egypte; la quatrième se trouve sussi au Sénégal.—elongata, Brullé in Webb et Berthel. Canar.; Entom. p. 66; des[Canaries.—parvula, Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1837, p. 211; de la Palestine.

Erichson (Archiv, 1843, I, p. 238) a décrit une Mes. costata, d'Angola, qui, d'après la description qu'il en donne, n'appartient pas au genre actuel et me paraît devoir en former un nouveau dans le groupe des Gnathosiides.

(2) Voyez anssi les Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liege, X, p. 294, où M. Lucas a donné plus an long les caractères du genre.

4-8 décroissant graduellement, 9-10 plus courts et plus épais, 11 trèslong et fusiforme (mâles), ou ovoïde et acuminé au bout (femelles). — Prothorax contigu aux élytrés, transversal, légèrement convexe, presque droit sur les côtés, un peu rétréci et tronqué en avant, faiblement bisinué à sa base, avec tous ses angles effacés. — Ecusson ponctiforme. — Elytres embrassant fortement l'abdomen, courtes, plus larges que le prothorax, échancrées et entièrement marginées à leur base, déprimées en avant, fortement déclives et subacuminées en arrière ; leurs épipleures arrondies, avec leur repli large, remontant au niveau des épaules. — Pattes longues, grêles; jambes arrondies; tarses assez longs. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques externes. — Episternums métathoraciques assez larges et arrondis au côté interne. — Corps court, épais, glabre.

M. Lucas a découvert ce genre remarquable en Algérie, sur le plateau de Boghar, dans la province de Constantine. La forme courte et assez convexe de l'espèce typique (1) lui donne un facies particulier, et ce savant entomologiste, la comparant aux Tagona, a cru devoir la placer près de ce dernier genre, dans le groupe des Blaptides. Il a oublié que chez ces derniers le menton laisse les mâchoires entièrement à découvert, et que leurs trochantins intermédiaires sont très-apparents, tandis qu'ici il n'y a rien de pareil sous ces deux rapports. On retrouve chez cet insecte jusqu'au sillon gulaire, qui est caractéristique des Tentyriides. Sa place est, à n'en pouvoir douter, dans ce groupe. Depuis, M. Lucas a fait connaître une seconde espèce du genre originaire d'Egypte (2). Une troisième (3) a été découverte en Palestine par M. de Saulcy.

#### THALPOPHILA.

# Solies, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 370.

Sous-menton médiocrement échancré; ses dents latérales aigues. — Menton subtransversal, anguleux latéralement, avec son bord antérieur médiocrement échancré. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement sécuriforme. — Labre invisible au repos. — Tête saillante, finement carénée au-dessus des yeux, munie d'un sillon gulaire interrompu dans son milieu; épistome arrondi et muni d'une petite dent médiane. — Yeux allongés, déprimés, réniformes. — Antennes médiocres, robustes, à articles presque cylindriques: 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-8 décroissant peu à peu, 9-10 plus courts et

<sup>(</sup>t) M. rufitarsis, Lucas, loc. cit. et Mém. d. I. Soc. d. Sc. d. Liège, loc. cit. p. 297, avec une planche.

<sup>(2)</sup> M. Douei, Lucas, Ann. d. l. Soc. entom. 1856, Bullet. p. XLV.

<sup>(3)</sup> M. philistina, Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 212, pl. 5, f. 7.

plus obconiques, 11 plus petit que 10, tronqué obliquement. — Prothorax transversal, très-peu convexe, contigu aux élytres, fortement arrondi sur les côtés et aux angles postérieurs, étroitement marginé de toutes parts. — Ecusson distinct, cordiforme. — Elytres oblongo-elliptiques, déprimées sur le disque et présentant des côtes saillantes, antièrement marginées à leur base, carénées latéralement; épipleures verticales, leur repli large, surtout en avant, et arrivant aux épaules. — Pattes longues et peu robustes; jambes arrondies; 1er article de tous les tarses allongé, surtout aux postérieurs. — Saillie prosternale plane, dépassant un peu les hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques externes. — Episternums métathoraciques médiocrement larges, arrondis au côté interne et acuminés en arrière. — Corps déprimé.

Il n'y a en ce moment, à ma connaissance, qu'une seule espère de ce genre qui soit décrite, l'Akis abbreviata de Fabricius (1), insecte commun au Sénégal, de taille moyenne, d'un noir sale et revêtu en desses de petits poils d'un jaune doré.

Cet insecte est très-voisin des Hegeren qui suivent, mais s'en distingue par sa forme déprimée, sa tête carénée au-dessus des yeux, ses antennes et ses élytres, dont les épipleures sont limitées supérieurement par une carène.

#### HEGETER.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 276.

Sous-menton peu échancré; ses dents latérales trigones, courtes. — Menton en carré transversal, arrondi aux angles antérieurs et à peine éthancré. — Lobe interne des mâchoires inerme (2). — Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. — Labre indistinct au repos. — Tête ovalaire, non carénée au-dessus des yeux; son épistome abtusément anguleux en avant; son sillon gulaire remplacé par une fossette médiane. — Yeux médiocrement transversaux, très-déprimés, réniformes. — Antennes longues, assez robustes, grossissant légèrement à leur extrémité, à articles obconiques: 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-8 décroissant peu à peu, 9-10 plus courts et plus coniques, 11 plus petit que 10, turbiné et tronqué obliquement.

- (1) Syst. El. I, p. 136; figuré par Solier, loc. cit. pl. 8, f. 1-7. Les collections en contiennent une seconde espèce de Guinée, un peu plus petite, d'un soir profond, glabro et dont le prothorax, embrassé à sa base par les angles huméranx des élytres, est plan et serait parfaitement carré si ses côtés n'étaient pas arrondis en avant. Le sillon gulaire de sa tête est très-profond dans touts son étendue.
- 72) M. Wollaston (Ins. Maderens. p. 509) a le premier signalé ce caractère que j'ai trouvé exact chez l'elongatus, le seul que j'aie dissequé. Solier l'a passé sous silence.

— Prothorax en carré transversal ou subéquilatéral, rarement (par ex. amaroides) rétréci en avant, peu convexe, échancré antérieurement en arc, contigu avec les élytres, rebordé à sa base et sur les côtés, avec tous ses angles distincts. — Ecusson transversal. — Elytres oblongo-ovales ou ovales, plus ou moins convexes, rétrécies en arrière. — Pattes, prosternum, épimères mésothoraciques et épisternums métathoraciques des Тиалроринда.

Genre ayant pour type le Blaps elongata d'Olivier (1), qui a été longtemps sans congénères, mais près duquel sont venues se grouper, dans ces derniers temps, une douzaine d'autres espèces. Ces insectes sont de taille moyenne, d'un noir profond, peu brillant et présentant parfois des reflets satinés, et de forme plus ou moins ovalaire et convexe. Leurs téguments sont en général imponetués, mais leurs élytres sont fréquemment sillonnées et parfois même (par ex. impressus) ridées. Outre leur forme moins renflée, les mâles se distinguent de leurs femelles par les angles antérieurs de leur prothorax, qui sont aigus, tandis qu'ils sont obtus chez ces dernières.

Les îles Canaries forment comme le centre de l'habitat de ces insectes. Toutes les espèces connues y sont représentées, et, hors de là, on n'en trouve qu'un très-petit nombre. Elles multiplient beaucoup, selon M. Wollaston, et aiment à se réunir en sociétés nombreuses dans les cavernes et sous les pierres, principalement au bord de la mer (2).

#### GNOPHOTA.

Enicus. Archiv, 1743, I, p. 237.

Mêmes caractères que les Hegerer, avec les yeux latéraux, suborbiculaires, le prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures, et le factes des Oxygara qui suivent.

Erichson en décrit trois espèces (3) d'Angola, qui varient sous le rapport de la forme, l'une d'elles (anthracina) étant oblongue, et les

- (1) Entom. III, nº 60, p. 9, pl. 1, f. 7 (H. striatus, Latr. loc. cit.; Solier, Ann. d. 1. Soc. entom. IV, p. 377). Olivier assigne le cap de Bonne-Espérance pour patrie à cet insecte; mais je ne crois pas qu'il dépasse les îles du cap Vert au sud et Madère au nord.
- (2) A l'elongatus aj.: H. Webbianus, Heineken, Zool. Journ. V, p. 35 (elongatus?); Ténériffe. amaroides, Solier, loc. cit. p. 378; des Canaries, et non de Madère ni d'Espagne, comme le dit Solier. impressus, glaber, transversus, tenuepunctatus, politus, brevicollis; lateralis, abbreviatus, cribricollis, fuscipes, Brulle in Webb et Berthel. Canar.; Entom. p. 64; des Canaries. latebricola, Wollast. Ins. Maderens. p. 540; des lles Salvages.

Le Blaps buprestoides d'Olivier (toc. cit. p. 8, pl. 1, f. 6) semble appartenir au genre.

(3) G. anthracina, curta, nana, Erichs. loc. cit.

deux autres brièvement ovales. Toutes trois sont peu convexes et criblées de petits points enfoncés, avec la tête couverte de sillons longitudinaux. La plus grande est de taille médiocre.

### OXYCARA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 254 (1).

Sous-menton faiblement échancré; ses dents latérales trigones, aigues. — Menton transversal, arrondi aux angles antérieurs et sinué en avant. — Dernier article des palpes épais, subtriangulaire. — Labre court, triangulaire et cilié. - Tête courte, assez large, finement carénée au-dessus des yeux, largement arrondie et munie d'une dent médiane en avant. — Yeux allongés, déprimés, rétrécis par une orbite postérieure assez saillante. — Antennes courtes, assez grêles, à articles faiblement obconiques: 3 un peu plus long que 2 et les suivants. 4-11 se raccourcissant peu à peu, 11 aussi long que 10, ovalaire et acuminé au bout. - Prothorax transversal, contigu avec les élytres, quadrangulaire, peu convexe, faiblement bisinué à sa base ; ses angles antérieurs un peu saillants. — Ecusson nul ou à peine visible. — Lytres de la largeur du prothorax et non marginées à leur base, courtes, plus ou moins convexes, ovalaires ou elliptico-ovales, subacuminées en arrière; leurs épipleures assez étroites, arrondies, avec leur repli large et remontant au niveau des épaules. — Pattes assez longues; jambes légèrement triangulaires, les postérieures un peu flerueuses; tarses médiocres. — Prosternum plan, spatuliforme, s'appuyant sur le mésosternum ou reçu par lui; celui-ci horizontal, bifide ou non en avant et sillonné dans toute sa longueur. - Epimères mésothoraciques externes, un peu obliques. - Episternums métathoraciques assez larges, arrondis au côté interne, acuminés en arrière.

La forme du mésosternum caractérise essentiellement ce genre parmi les Tentyriides vraies. Ses rapports avec la saillie prosternale varient un peu et permettent de répartir ces insectes dans deux sections dont on a fait autant de genres distincts.

Chez les Oxygana typiques (1) cette saillie est assez aiguë et pénètre dans le mésosternum, tandis que chez les Melangus il y a simplement contiguité entre les deux organes. MM. Reiche et de Saulcy, qui ont adopté ce genre de Dejean en l'épurant (3), ajoutent que ses espèces

<sup>(1)</sup> Syn. MELANCRUS (Dej.), Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 190.

<sup>(2)</sup> O. blapsoides, Solier, loc. cit. p. 255, pl. 5, f. 1-6; il ne connaissait pas exactement la patrie de cette espèce; elle habite la Sénégambie et la côte de Gunée. — hegeteroides, pedinoides, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 236; Angola.

<sup>(3)</sup> Dejean y comprenait les Oxycana de Solier, les Melangrus proprement

sont de forme plus courte que les Oxycara et ont un écusson qui manque chez ces dernières. Mais cet écusson est si petit qu'à peine le voit-on à la loupe, et, quant à la forme, j'ai sous les yeux des espèces qui font le passage entre les deux genres.

Ces insectes ressemblent un peu à certains Pédinides. Ils sont pour la plupart assez petits et tous d'un noir profond et mat. Leurs téguments en dessus sont souvent lisses, et le prothorax a une plus forte tendance que les élytres à être pointillé ou aciculé. Le genre est propre jusqu'ici à l'Afrique et à la Syrie.

# PLATAMODES.

MÉNÉTR. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 17.

Menton transversal, subquadrangulaire, tronqué en avant. — Dernier article des palpes subcylindrique. — Mandibules robustes, trèsfortement arquées. — Labre caché sous le chaperon. — Tête grande, arrondie. — Yeux petits, linéaires. — Antennes beaucoup plus courtes que la tête, à articles cylindriques, très-serrés: 1-2 plus gros et plus longs que les autres, 3-9 très-courts, 10 un peu plus grand, 11 plus étroit, obliquement tronqué. — Prothorax transversal, profondément échancré en avant, avec ses angles antérieurs formant des lobes saillants, tronqué à sa base et contigu aux élytres. — Ecusson nul. — Elytres aussi larges que le prothorax à leur base, qui est coupée car-

#### LACHNOGYA.

# Manara. Ins rec. p. Lehm. part. 2, p. 12.

Menton échancré en avant, transversalement caréné dans son milieu. -Dernier article des palpes ovalaire, subtronqué au lout. - Mandibules cachées sous l'épistome. — Labre saillant, voûté, arrondi en avant. — Tête arrondie, déprimée sur le front. — Yeux saillants, réniformes, entamés par les bords antérieurs de la tête. — Antennes courtes. moniliformes, sétigères, à articles 1 épais et court, 2-3 subégaux, subcylindriques, 4-8 égaux, sublenticulaires, 9-10 de même forme, un peu plus grands, 11 brièvement ovalaire, subacuminé. - Prothorax très-court, rétréci à sa base, qui est légèrement échancrée dans son milieu, fortement arrondi sur les côtés en avant. — Ecusson ponctiforme. — Elytres un peu plus larges que la base du prothorax. — Pattes médiocres; jambes antérieures robustes, munies à leur sommet externe d'une forte dent arquée; les quatre postérieures ciliées et samées en dehors de petites épines espacées; tarses comprimés; leur demier article plus long que les autres et un peu renflé. — Corps revêtu d'une pubescence très-serrée et de poils redressés, disposés en magées longitudinales.

Cet ensemble de caractères est bien singulier pour un genre de Tentyriides; aussi M. Ménétriés déclare-t-il ne placer celui-ci qu'en hésitant dans ce groupe. Il compare l'unique espèce (1) qui le compose l'Hyperops minuta, en ajoutant qu'il est plus court et que ses élytres sont plus arrondies à leur extrémité. Cet insecte de petite taille est encore une des découvertes entomologiques faites par seu Lehmann dans la Turcoménie.

### Note.

Il y a quelque apparence que le genre suivant appartient au groupe actuel, ou, si cela n'est pas, que samplace est parmi les Gnathosiides.

### EMMENASTUS.

DE MOTSCH. Bullet. d. Mosc. 1845, I, p. 75.

Menton très-grand, presque carré et arrondi en avant. — Dernier article des palpes plus long que le précédent, elliptique et faiblement tronqué à l'extrémité. — Labre entièrement recouvert par le chaperon. — Tête carrée, avec le chaperon un peu prolongé en avant et un bourrelet au-dessus de chaque œil. — Corps ovale, peu convexe et

<sup>(1)</sup> L. squamosa, Ménétr. loc. cit. p. 13, pl. 3, f. 16.

rétréci à ses deux extrémités. — Facies des GNATHOSIA et des ZOPHO-SIS (!).

M. de Motschoulsky en signale, sans les décrire convenablement, deux espèces : l'une (compactus) du Kamtschatka, l'autre (rugosus) de Sitkha, sur la côte nord-ouest de l'Amérique.

Quant au genre suivant, il est absolument impossible, d'après les caractères qui lui sont assignés, de voir quelle peut être sa place. Mannerheim le regarde comme intermédiaire entre les Pachychile et les Gnathosia d'une part, et les Nyctélidos d'autre part. Ces dernières étant étrangères à l'Amérique du Nord, je ne puis qu'adopter la première de ces analogies. Il est à regretter que Mannerheim ait omis d'indiquer la forme du menton, caractère qui eut pu mettre le lecteur sur la voie de la vérité.

### DYSMATHES.

MANNERH. Bullet. d. Mosc. 1853, 3, p. 264.

Palpes subcylindriques, leur dernier article un peu atténué et arrondi au bout. — Labre transversal, profondément échancré. — Tête plane, presque carrée en avant, légèrement dilatée près des yeux, plus étroite que le prothorax. — Yeux peüts, subréniformes. — Antennes plus courtes que la tête et le prothorax réunis, à articles subcylindriques: 1 court, plus gros que les autres, 2 du double plus petit,

Les trois genres qui composent ce petit groupe sont les derniers chez lesquels la saillie intercozale de l'abdomen affecte la même forme que dans les trois qui précèdent. L'allongement du métasternum ne permet pas de les comprendre dans ceux-ci. Leurs espèces sont toutes de forme étroite, allongée, surtout les Hyperors, qui ressemblent complètement aux Syenosis (Tagenia), avec lesquelles on les a souvent confondus; aucune d'elles n'a sous la tête ce sillon gulaire si fréquent chez les Gnathosiides et les Tentyriides vraies; enfin, leurs yeux sont ou suborbiculaires ou divisés en deux portions très-inégales par les jones. Cet ensemble de caractères montre que ces insectes forment un groupe réellement naturel parmi les Tentyriides.

Les deux premiers des trois genres qui suivent sont particuliers à l'ancien continent, le troisième habite l'Amérique du Sud. On retrouve dans celui-ci cette différence signalée plus haut, dans la vestiture des tarses, entre les genres américains et ceux de l'ancien continent.

- L Yeux divisés par les joues: Hyperops.
- L entiers, suborbiculaires.

# art. des palpes max. ovalaire et tronqué: Sienosida.

- en triangle équilatéral : Hylithus.

## HYPEROPS.

ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft IV, p. 9 (1).

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales trigones et aigues. — Menton en carre transversal. — Palpes robustes ; le dernier article des maxillaires subcylindrique, tronqué au bout. - Mandibules épaisses dans toute leur étendue. — Labre indistinct. — Têto saillante, un peu évasée en avant, carénée au-dessus des yeux, sans sillon gufaire; épistome tronqué et muni d'une très-petite dent médiane. — Yeux petits, divisés en deux par les joues; leur portion in-Érieure presque nulle. — Antennes médiocres, robustes, filiformes, à articles cylindriques et serrés: 3 un peu plus long que les autres, 4-10 décroissant peu à peu, 11 petit, subturbiné. - Prothorax allongé ou transversal, plus ou moins rétréci en arrière et contigu aux élytres, tronqué en avant et à sa base; celle-ci rebordée. — Ecusson ponctiforme. — Elytres allongées, oblongues, échancrées en demi-cercle, et entièrement, mais finement marginées, à leur base; leurs épipleures presque nulles, occupées presque en entier par leur repli. — Pattes assez courtes et assez robustes; cuisses fortes; jambes antérieures faiblement

<sup>(1)</sup> Syn. Tetrorma, Solier in Dej. Cat. éd. 2, p. 183; olim. — Stenosis pars, Berbst. — Akis Fab. — Hegeter, Gory in Guérin-Ménev. Iconogr. Ins. pl. 28, f. 6; Guérin-Ménev. — Tagenia Wiedem. — Terryria Tauscher.

élargies; tarses assez courts; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs aussi long que le 4<sup>e</sup>. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques externes. — Episternums métathoraciques étroits, subparallèles. — Corps très-allongé, filiforme.

Insectes de petite taille, reproduisant complètement les formes des Stenosis, avec lesquelles Herbst avait confondu celle de leurs espèces (unicolor) qu'il a connue, mais appartenant aux Tentyriides par toute leur organisation. Tous sont d'un noir mat et couverts de petits points enfoncés, visibles seulement à la loupe et disposés en stries sur les élytres. Il y en a aux Indes orientales et en Afrique; les espèces du premier de ces pays ont pour la plupart le prothorax transversal, tandis qu'il est plus long que large chez celles du second (1).

# STENOSIDA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 281.

Ce genre ne diffère des Hyperors que par les caractères suivants: Yeux grands, complètement découverts, très-déprimés, plus longs que larges. — Métasternum plus long. — Corps aussi allongé, mais plus déprimé et plus large.

L'insecte (tenuicollis Sol.) sur lequel il est établi est notablement

avant. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle subéquila-<u>tral.</u> — Mandibules peu robustes, cachées au repos, ainsi que le labre. - Tête non carénée au-dessus des yeux; épistome bisiqué en avant : les trois lobes qui en résultent très-courts et arrondis. - Yeux petits, arrandis, découverts et saillants. — Antennes assez longues, grêles, himides, à articles obconiques : 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 dégrant graduellement, 11 plus grand que 10, ovalaire. - Prothorax imperfaitement contigu aux élytres, transversal, arrondi sur les côtés. étraitement rétréci à sa base; celle-ci finement marginée et tronquée. svec ses angles droits. - Ecusson distinct, arrondi en arrière. - Elytres oblongues, très-peu convexes, un peu plus larges que la base du prethorax, avec les épaules arrondies; leurs épipleures très-étroites. occupées presque en entier par leur repli. - Pattes assez longues : cuisses fortes ; jambes arrondies, les antérieures parfois un peu trigones; tarses assez longs, grêles, garnis de poils rigides, presque sans mélange de cils spiniformes. — Prosternum étroit, recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques postérieures et obliques. — Episternums métathoraciques étroits, atténués en arrière. - Corps allongé, déprimé.

Ce genre a pour type un insecte rapporté autrefois par moi des environs de San Luis et de Mendoza, dans le Tucuman, où il est trèscommun; depuis, on l'a retrouvé au Chili. M. Guérin-Méneville lui a conservé le nom de Tentyrioides que je lui avais imposé, en faisant observer, avec raison, qu'il lui convient fort peu. Par une singulière insdvertance, Solier, oubliant qu'il l'avait déjà décrit dans sa Monographie des Collaptérides, l'a reproduit plus tard, dans l'ouvrage de M. Gay sur le Chili, en le plaçant dans son genre Hypselors, avec lequel il n'a rien de commun, et qu'on trouvera plus loin parmi les Epitragides. Deux autres espèces du genre, l'une du Chili, l'autre du Pérou, sont en outre connues (1).

Ces insectes sont de taille médiocre, d'un noir légèrement brillant et criblés de points enfoncés, disposés en séries assez régulières sur leurs tyres.

#### GROUPE IV. Thinobatides.

Saillie intercoxale de l'abdomen très-courte, étroite, triangulaire et atuminée au bout. — Métasternum de longueur variable. — Epistome simple, recouvrant les mandibules sur les côtés. — Tarses ciliés. — Cops parfois ailé.

(1) H. tentyrioides, Guérin-Ménev. loc. cit. pl. 108 (Hypselops brevicornis, Solier in Gay, loc. cit.) — distinctus, Solier, Ann. d. l. Soc. cutom. IV, p. 411, pl. 9, f. 18 (tentyrioides?); Tucuman.—humilis, Erichs. Archiv, 1847, l, p. 113; Ptrog.

Avec ce groupe commencent les Tentyriides dont la saillie intercoxale de l'abdomen a cessé d'être plus ou moins large et tronquée en avant. Il se compose de quelques petites espèces américaines, sauf les Scelosodis, et dont plusieurs sont ailées, caractère important en ce qu'il établit un passage entre les Tentyriides en général et les Épitragides. Le métasternum est tantôt court, tantôt allongé, mais ces insectes ont tant d'affinités entre eux que cette particularité n'a plus ici la même valeur que dans le groupe précédent, d'autant plus qu'il y a

D'après ce qui précède, ces insectes ne sauraient être confondus qu'avec les Tribolocarides et les Evaniosomides qui suivent et qui ont une saillie intercoxale analogue à la leur. Ils se distinguent des premiers par leur épistome simple, et des seconds par leur pronotum dis-

tinct des parapleures prothoraciques.

Métasternum court; corps aptère.

Tête carénée au-dessus des yeux : Scelosodis.

Thinobatis. - non carénée

II. Métasternum allongé; corps ailé.

Jambes antér. terminées par une dent externe : Eurymetopon.

simples à leur sommet Arthroconus.

Genres incertæ sedis: Auchmobius, Cryptadius.

oblongo-ovales, arrondies aux épaules et légèrement échancrées à leur base; leurs épipleures très-étroites, occupées presque en entier par leur repli. — Pattes médiocres; cuisses comprimées; jambes antérieures robustes, triangulaires, anguleuses à leur sommet en dehors; les quatre tarses postérieurs grèles et assez longs; leur ter article aussi long que le dernier. — Métasternum très-court. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques externes. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles. — Corps aptère.

On n'en connaît qu'une espèce (1) originaire d'Egypte, de taille médiocre, de forme assez allongée, peu convexe, très-finement pointillée sur toute sa surface en dessus et d'un jaune plus ou moins brunâtre.

## THINOBATIS.

# ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft IV, p. 8.

Sous-menton faiblement échancré. — Menton transversal, évasé en avant, arrondi aux angles antérieurs, sinué. - Dernier article des palpes maxillaires un peu sécuriforme. — Mandibules peu robustes. - Labre distinct, rétréci et arrondi en avant. - Tête non carénée audessus des yeux ; épistome tronqué et très-faiblement bisinné en avant. - Yeux médiocres, arrondis, découverts et assez saillants. - Antennes courtes, peu robustes, hispides, à articles obconiques : 3 à peine plus long que 2, 4-10 graduellement plus courts et plus épais, 11 plus gros que 10, globoso-ovale. - Protherax imparfaitement contigu aux élytres, transversal, rétréci et à peine marginé à sa base, qui est tronquée avec ses angles droits, arrondi ou subanguleux (rufipes, sur ses côtés antérieurs, tronqué en avant. — Ecusson à peine visible. — Elytres courtes, ovalaires, rétrécies en arrière, arrondies aux épaules; leurs épipleures arrondies, avec leur repli étroit. - Pattes longues, sauf les antérieures; les jambes de celles-ci trigones, très-finement denticulées en dehors, les autres arrondies; tarses garnis partout de cils rigides, plus nombreux en dessous; les postérieurs longs et grêles, leur 1er article beaucoup plus long que le 4°. - Métasternum trèscourt. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques postérieures et obliques. — Episternums métathoraciques assez larges, parallèles. — Corps aptère.

Eschscholtz a fondé ce genre sur un insecte (ferrugineu découvert par lui aux environs de La Concepcion, au Chili, et, depuis, Solier en a décrit deux autres espèces rapportées du même pays par M. Gay (2).

Coléoptères. Tome V.

<sup>(1)</sup> S. castaneus, Eschsch. Solier, loc. cit. p. 284, pl. 6, f. 16-19.

<sup>(2)</sup> T. ferruginea, Eschsch. loc. cit. p. 9, pl. 18, t. 3. — rufipes, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 407, pl. 9, f. 11, 14. — minuta, Soller in Gay, Hist. d.

Ces inscotes sont petits et assez convexes sur les élytres. Leur couleur est d'un noir mat ou ferrugineuse; leurs téguments sont plus ou moins ponctués, et deux d'entre eux (ferruginea, rufipes) sont revêtus de poils grisàtres, couchés et médiocrement abondants. Il paraît qu'ils fréquentent les bords de la mer.

#### **EURYMETOPON.**

# Escuscu. Zool. Atlas, fieft IV, p. 8.

Sous-menton faiblement échancré. — Menton transversal, évasé légèrement, puis rétréci graduellement et tronqué en avant. — Dernéer article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. — Labre découvert, transversal et entier. — Tête courte, non carénée au-dessus des yeux et sans sillon gulaire; épisteme court, faiblement et largement échancré en arc. — Yeux assez petits, transversaux, presque entiers. — Antennes plus courtes que le prothorax, grêles, à articles obconiques: 3 plus long que les suivants, 4-10 décroissant et gromissant peu à peu, mais faiblement, 11 plus grand que 10, ovalaire. — Prothorax transversal, légèrement arrondi sur les côtés, non échancré en avant, faiblement bisinué à sa base. — Ecusson distinct, quadrangulaire. — Elytres assez allongées, parallèles, plus larges que le prothorax et tronquées en avant; leurs épipleures très-étroites, occupées presque en entier par leur repli. — Pattes assez courtes; jambes anté-

tine autre (obesum) paraît être dans le même cas. Les trois autres, d'après les descriptions, appartiennent très-probablement au genre. Dans le nombre, une seule (abnorme: est ailée comme l'espèce typique. Il est très-probable, du reste, que, comme chez tant de Coléoptères, ce caractère varie selon les individus.

## ARTHROCONUS.

Soller in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 238 (1).

Sous-menton faiblement échancré. - Menton en carré transversal. -Lobe interne des mâchoires sans crochet corné. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire, allongé et obliquement tronqué au bout. -- Labre presque carré, cilié en avant. -- Tête courte, assez large, finement carénée au-dessus des yeux; épistome très-court, limité latéralement par deux sillons longitudinaux, rétréci et tronqué en avant (femelle?), ou anguleux dans son milieu (mile?.. — Yeux assez gros et subarrondis (mále?), ou médiocres et transversaux (femelle?), et un peu entamés par les jones. — Antennes courtes, grèles, filiformes, à articles obconiques : 3 un peu plus long que les suivants, 4-10 subégaux, 11 plus grand que 10, ovoïde. — Prothorax transversal, peu convexe, régulièrement arrondi sur les côtés, tronqué en avant, faiblement hisinué à sa base. — Ecusson petit, curviligne. — Elytres oblongues, subparallèles, médiocrement convexes. - Pattes médiocres; cuisses assez robustes, comprimées : jambes autérieures légèrement triangulaires, très-finement denticulées en dehors, les autres arrondies: les éperons de toutes bien distincts; tarses longs, très-grêles, spinosules en dessous; le ter article des quatre postérieurs plus long que le dernier. - Mésosternum déclive, un peu concave. - Saillie prosternale ne dépassant pas les hanches antérieures. - Corps oblong, ailé.

Le genre a pour type un assez petit insecte (2) du Chili, d'un hrun ferrugineux uniforme et plus ou moins clair; sa surface entière, en dessus, est très-finement chagrinée, et à peine distingue-t-on à la loupe quelques stries qui existent sur ses élytres.

Solier a établi deux genres sur cet insecte. Il a nommé le promier Gymnognathus, en le plaçant parmi les Épitragides, et le second Anmaconus, en le mettant dans ses Blapstinides et en changeant le nom de l'espèce en celui de piecus (1). J'ai sous les yeux les exemplaires

- (1) Syn. GYENGGRATHUS, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 136; nom déjà employé par Schenherr (Gen. et Spec. Curcui. I, p. 136) pour un genre de Carculionides de la tribu des Anthribides.
  - (2) Gymn. fuscus, Solier, loc. cit. p. 137, Col. pl. 18, f. 6, avec des détails.
- 13) Elle est figurée sous ce nom, loc. cit. pl. 20, f. 8 a. Solier lui associe une sure espèce qu'il nomme elongatus et que je ne connais pas.

mêmes de sa collection qu'il a décrits. D'après cela, j'ai dû conserver à l'espèce son nom primitif, et au genre celui qu'il a reçu en second lieu, le nom de GYMNOGNATHUS n'étant pas disponible.

## Note.

M. J. L. Le Conte place à la suite des Eurymeropon les deux genres suivants, découverts par lui en Californie. Îl est en effet probable, d'après les caractères qui leur sont assignés, qu'ils appartiennent au groupe actuel.

## AUCHMOBIUS.

J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 139.

Menton grand, plan, subpentagonal, incisé en avant. — Mandibules obtuses. — Epistome saillant, obliquement rétréci et échancré en avant, cachant le labre. — Yeux transversaux, sans carènes en dessus. — Prothorax exactement appliqué contre les élytres. — Jambes antérieures non dilatées, tronquées à leur extrémité; hanches postérieures rapprochées. — Corps un peu allongé, convexe, légèrement élargi en arrière.

Le genre a pour type un insecte (sublœvis) dont M. J. L. Le Conte n'a trouvé qu'un exemplaire mort et incomplet des palpes et des an-

## GROUPE V. Tribologarides.

Saillie intercoxale de l'abdomen courte, ogivale ou triangulaire et acuminée au bout.—Métasternum plus ou moins allongé.—Epistome trilobé, laissant les mandibules à découvert sur les côtés. — Tarses ciliés.

La forme particulière de l'épistome, qu'on a vu précédemment ches les Gnathosiides, se reproduit dans ce petit groupe américain, composé de quatre genres qui ne contiennent chacun qu'une espèce. Tous sont très-rares dans les collections et propres aux parties australes et occidentales de l'Amérique du Sud.

- I. Mésosternum déclive et à peine concave.
  - a Lobes latéraux de l'épistome peu saillants : Eremœcus.
  - aa dilatés en forme d'oreillettes.
    - Jambes antérieures comprimées, triangulaires : Salax.

       subarrondies : Peltolobus,
- II. Mésosternum horizontal, fourchu en avant et recevant la saillie prosternale: Tribologara.

Geore incertæ sedis: Trimutis.

## EREMOECUS (1).

Sous-menton non échancré. — Menton transversal, rétréci et subarrondi en avant. - Dernier article des palpes labiaux en triangle allongé, celui des maxillaires en triangle équilatéral. - Mandibules peu robustes, bidentées au bout. — Labre saillant, subtrapéziforme. — Tête courte, brièvement et finement carénée au-dessus des yeux; lobe médian de l'épistome tronqué au bout, les latéraux peu saillants.—Yeux petits, ovales, transversaux et entiers. - Antennes assez longues, grêles, grossissant un peu au hout, à articles obconiques : 3 sensiblement plus long que les suivants, 4-10 se raccourcissant peu à peu, 11 aussi long que 10, ovalaire. - Prothorax transversal, régulièrement arrondi sur les côtés, tronqué en avant, très-faiblement bisinué et marginé à sa base. - Ecusson transversal. - Elytres oblongo-ovales, un peu plus larges que le prothorax, légèrement échancrées et non marginées à leur base; leurs épipleures étroites. — Pattes assez longues, gréles; jambes arrondies; tarses un peu plus courts qu'elles; le 1er article des postérieurs plus long que le 4°. — Prosternum étroit, recourbé en arrière des hanches antérieures. — Epimères mésothoraciques postérieures et obliques; épisternums métathoraciques linéaires.

<sup>(1)</sup> Syn. Hyperops, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 127.

## TÉNÉDA IONIDES.

70

Ce genre fait le passage des Thinobatides au groupe actuel. L'espèce (1) du Chili qui le constitue ressemble, en effet, tellement à l'Arthroconus fuscus, que, sans son épistome autrement fait, elle lui sérait congénère. Elle est, comme ce dernier, d'un jaune-brun peu brillant, finement chagrinée et glabre.

Solier s'est trompé, au point de la placer dans le genre Hyperors d'Eschscholtz, malgré ses yeux entièrement découverts, la saillie de son épistome, etc. J'ai dû, dès-lors, lui donner un nom générique nouveau.

## SALAX.

Guern-Miner. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 11 (2).

Sous-menton fortement échancré: ses dents latérales saillantes, trigones, aiguës. — Menton transversal, anguleux latéralement, rétréci et
sinué en avant. — Dernier article des palpes maxillaires subtriangulàire. — Mandibules très-épaisses dans toute leur longueur, concaves
en dehors, bifides au bout. — Tête courte, engagée dans le prothorax,
carénée au-dessus des yeux; lohe médian de l'épistome tronqué et
faiblement tridenté au bout; les latéraux saillants en dehors, en forme
d'oreillettes arrondies et tranchantes. — Yeux assez grands, transversaux, réniformes. — Antennes courtes, grêles, à articles obconiques:
3 à peine plus long que 2 et que 4, 4-8 subégaux, 9-10 plus larges,
subtransversaux, 11 plus petit que 10, brièvement ovalaire. — Protho-

en arrière; leurs épipleures presque nulles, occupées en entier par leur repli : celui-ci effacé en arrière.—Pattes courtes; hanches postérieures faiblement distantes, allongées; jambes antérieures assez larges, trigones, terminées par une dent apicale externe, denticulées en dehors; tarses médiocres, hispides.—Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures.—Episternums métathoraciques étroits, parallèles.—Épimères mésothoraciques externes, obliques.

Le type du genre (1) est un insecte découvert autrefois par moi dans le Turuman, aux environs de Sans-Luis et de Mendoza, où il est très-commun. Sa ressemblance avec les Oparaum est telle, que Dejean (2) s'y est trompé et l'a placé dans le voisinage de ces insectes. Il est d'un noir sale, ponctué sur la tête et le prothorax, avec les élytres finement chagrinées et parcourues par des sillons superficiels.

# PELTOLOBUS (3).

Menton transversal, anguleux sur les côtés, rétréci et tronqué en avant. — Dernier article des palpes maxillaires obliquement sécuriforme. — Mandibules robustes, très-larges et bidentées à leur extrémité. — Labre caché au repos. — Tête grande, carénée au-dessus des yeux, fortement trilobée; le lobe médian plus grand que les autres, arrondi et muni d'une très-petite dent médiane en avant ; les latéraux nès-saillants, recourbés et fléchis en arrière. - Yeux latéraux, légèrement transversaux, assez saillants, très-fortement granulés et faiblement échancrés. - Antennes médiocres, grêles, à articles obconiques: à plus long que les suivants, 4-10 décroissant graduellement, celui-ci sobtriangulaire, 14 plus petit que 10, brièvement ovalaire. - Prothorax transversal, peu convexe; rétréci, tronqué, hisinué et rebordé à sa base, avec ses angles aigus. - Ecusson petit, arrondi en arrière. -Elytres plus larges que le prothorax, convexes, oblongo-ovales, arrondies aux épaules, sinuées à leur base et contigues avec le prothorax. -Pattes médiocres; jambes subarrondies; tarsés grêles, les postérieurs presque aussi longs que les jambes. - Prosternum assez étroit, arrondi en arrière des hanches antérieures.

l'emprinte ces caractères à M. Waterhouse. Le genre me paraît très-voisin des Salax, dont il semble même ne différer essentiellement que par la forme de ses pattes. L'unique espèce (patagonicus, dont il se compose est de taille médiocre, noire, avec les autonnes et les

<sup>(1)</sup> S. Lacordairei, Guérin-Méney, loc. cit. pl. 107 (Piliol. salar Dej. loc. cit.).

<sup>(2)</sup> Cat. éd. 3, p. 215.

<sup>(3;</sup> Syn. Megalophrys, Waterh. Ann. and Mag. of nat. Hist. XVI, p. 321; nom deja employé par Kuhl et Wagler pour un genre de Battaciens anoures; voyez Dumerti et Bibron, Erpétol. VIII, p. 456.

pattes rufescentes, ponctuée sans ordre sur la tête et le prothorax, en rangées régulières sur les élytres.

# TRIBOLOCARA.

SOLIER in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 129.

Sous-menton assez fortement échancré; ses côtés assez saillants et aigus.—Menton fortement transversal, un peu rétréci et échancré dans son milieu en avant. - Dernier article des palpes ovalaire et tronqué au bout. — Mandibules très-robustes, canaliculées en dehors, bidentées au bout, la dent supérieure courte, l'inférieure bifide. -- Labre à peine distinct. — Lobe médian de l'épistome en carré transversal, tronqué; les latéraux arrondis en dehors. - Yeux petits, subarrondis, saillants, fortement granulés. — Antennes assez courtes, grêles, à articles 3 du double plus grand que 2, 4-8 obconiques, courts, décroissant peu à peu, 9-11 globuleux, bien séparés. - Prothorax très-court, coupé obliquement de chaque côté de sa base, qui est anguleuse dans son milieu, fortement échancré en demi-cercle en avant, avec ses angles antérieurs très-aigus. - Elytres brièvement ovalaires, fortement atténuées en arrière, régulièrement convexes, carénées latéralement; leurs épipleures assez étroites, avec leur repli entier, dilaté à sa base et flexueux dans son milieu. - Pattes assez robustes; jambes subarrondies. avec leur angle externe saillant, les antérieures épineuses en dehors,

#### Note.

Le genre suivant, d'après la forme de son épistome et le rapprochement de ses hanches postérieures, doit, selon toutes les probabilités, être associé aux précédents.

#### TRIMYTIS.

J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 111.

Menton incisé en avant. — Mandibules non dentées. — Epistome trilohé; le lobe médian court, tronqué, les latéraux arrondis. — Yeux échancrés. — Prothorax large, exactement appliqué contre les élytres. — Ecusson très-petit. — Epipleures des élytres étroites. — Hanches postérieures fortement rapprochées. — Corps ovale, convexe.

M. J. L. Le Conte a établi ce genre sur un insecte de l'Amérique du Nord, qu'il dit être commun dans le territoire du Missouri et qu'il a nommé T. pruinosa, d'après l'efflorescence dont il est recouvert pendant la vie. Il est de taille médiocre, d'un noir brillant et couvert de points enfoncés, serrés sur la tête et le prothorax, plus rares sur les élytres, qui ont en outre des rangées de points plus gros, effacés en arrière.

# GROUPE VI. Évaniosomides.

Prothorax en forme de cône renversé, beaucoup plus étroit que les élytres à sa base; son pronotum confondu avec ses parapleures. — Saillie intercoxale de l'abdomen courte, ogivale ou acuminée en avant. — Métasternum court. — Tête allongée, entièrement dégagée du prothorax; épistome prolongé en une longue et large saillie, laissant un peu les mandibules à découvert sur les côtés.

De tous les genres de Tentyriides américains, les deux qui composent ce dernier groupe sont ceux qui ont le plus perdu le facies propre à la tribu actuelle. On prendrait, au premier coup-d'œil, leurs espèces plutôt pour des Anthicus que pour des Ténébrionides; elles se distinguent essentiellement de toutes celles qui précèdent par la structure de leur prothorax. Leur épistome ne présente aucune trace de lobes latéraux; leur métasternum est un peu moins court que chez les espèces typiques de la tribu; enfin, leurs tarses sont revêtus de poils couchés, peu abondants, avec des cils spiniformes en dessous. Ces deux genres sont très-voisins l'un de l'autre et devront peut-être un jour finir par être réunis en un seul.

- I. Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu: Evaniosomus.
- II. assez large, ogivale: Melanophorus.

#### TÉNÉBRIONIDES.

## EVANIOSOMUS.

...

Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 14.

Sous-menton à peine échancré.— Menton transversalement hezagenal. — Palpes maxillaires longs; leur dernier article subcylindrique et tronqué au hout. - Mandibules courtes, épaisses à leur base, déprimées et bifides à leur extrémité. — Labre indistinct au repos. — Tête allongée, munie d'un col gros et court à sa base, carénée au-dessus des yeux; épistome un peu rétréci et arrondi en avant. — Yeux latéraux, assez grands, arrondis, peu saillants. - Antennes longues, assez robustes, filiformes, à articles à peine obconiques : 1-3 plus longs qua les suivants, subégaux, 4-7 égaux, 8-10 un peu plus courts, 11 aussi long que 10, acuminé. — Prothorax plus long que large, convexe en avant, rétréci, déprimé, tronqué et à peine rebordé à sa base; ses angles effacés. — Ecusson très-petit. — Elytres courtes, beaucoup plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules, planes sur le disque, carénées latéralement, déclives en arrière; leurs épipleures verticales, larges, avec leur repli assez large, limité supérieurement par une carène. — Pattes longues; jambes arrondies; tarses grèles; le ier article des postérieurs beaucoup plus long que le dernier. - Saillie intercoxale de l'abdomen étroite, en triangle aigu. - Saillie prosternale arrandie, terminée par un tubercule comprimé et arrandi. - Enimères traqué. — Tête sussi longue, mais renûée en arrière, sans carènes su dessus des yeux, avec son épistome fléchi et tronqué en avant. — Yeax très-petits, arrondis.—Antennes plus courtes, grêles, à article 2 plus long que 1 et que 3. — Elytres ovoïdes, déclives en arrière, fortessus arrondies aux épaules; leur repli épipleural étroit. — Pattes plus courtes et plus grêles. — Saillie intercoxale de l'abdomen assez long, ogivale en avant.

Le facies, quant à la forme générale, est le même que celui des Evanosonus. Ce genre est également péruvien et ne comprend qu'une seule espèce (1) de petite taille, noire, avec la tête et le prothorax rugueux et les élytres ponctuées.

Solier a changé à tort, tout en le citant, le nom imposé au genre par

I. Guérin-Méneville.

# TRIBU VII.

# ÉPITRAGIDES.

languette de forme variable; les palpes labiaux insérés à sa base, sur sa face antérieure, près de ses bords latéraux. — Lobe interne des mâchoires muni ou non d'un crochet corné. — Tête le plus souvent libre; épistome variable. — Antennes de onze articles. — Ecusson assez grand. — Hanches postérieures fortement transversales, peu distantes; éperons des jambes médiocres; vestiture des tarses variable. — Métasternum allongé, ses épisternums plus ou moins étroits, parallèles, ou graduellement rétrécis en arrière. — Epimères du mésothorax au moins aussi grandes que la moitié de ses épisternums, transversalement obliques. — Corps ailé.

De tous les groupes des Ténébrionides, celui-ci est un des plus embarrassants au point de vue de la classification. La plupart des auteurs placent ses espèces parmi les Ténébrionides ou les Hélopiens de Latreille (2). Leur corps constamment ailé, leur écusson assez grand, les couleurs métalliques dont la plupart sont ornées, les mœurs mêmes

<sup>1847,</sup> I, p. 113), j'ai eru devoir, à l'aide d'un léger changement, ramener ce mot aux règles de l'étymologie. Koch et Meigeu ont chacun établi un genre MELANOPHORA, le premier parmi les Arachnides, le second dans les Diptères, mais pottérisarement à M. Guéria-Méneville. — Syn. Strenolma, Solier, Ann. d. l. 80c. entom. IV, p. 412.

<sup>(1)</sup> M. Reichel, Guérin-Ménev. loc. cit. pl. 109, f. 1 (Stenh. tentyrioides, Solier, lec. cit. p. 443, pl. 9, f. 19-21).

<sup>(2)</sup> Latreille (Règne anim. éd. 2, V, p. 36) les a classées en tête de ses Hélepiens, et Dejean (Cat. éd. 3, p. 224) parmi ses Ténébrionites. Erichsou, dans sa Faune entomologique du Pérou (Archiv, 1847, I, p. 117) en a fait une tribu à

## TÉNÉBRIONIDES.

aucoup d'entre elles les rapprochent de ces insectes; tandis que, ur menton cachant entièrement les mâchoires et la languette, et absence de trochantins aux hanches intermédiaires, elles apparent incontestablement à la section actuelle. Il est même trèsle de préciser en quoi elles diffèrent essentiellement des Tenty; en effet, il n'est pas un seul des caractères inscrits dans la le qui précède, qu'on ne retrouve chez ces dernières. Quoi qu'on ces insectes ne s'intercalent nulle part naturellement dans la e. Pour ce qui me concerne, je les considère comme un groupe ent de la section actuelle et satellite des Tentyriides.

deux premiers genres de ceux qui suivent, contiennent des espèces es, comme tous les Ténébrionides qui précèdent; les autres, pour t que leurs mœurs soient connues, vivent sur les feuilles. Chez emières, les tarses sont en conséquence garnis en dessous de 1 de petites épines; chez les secondes, ils le sont de poils villeux mant une brosse lanugineuse. Les couleurs varient également son de ces deux genres de vie. Chez toutes, les élytrès embras-

aiblement l'arrière-corps.

Épitragides sont rarement (Geoborus) d'assez grande taille, et s (Achanius) fort petits. Ils forment déjà huit genres (1) qui, à ption de deux (Sphenaria, Himatismus), sont propres à l'Amétine autre (obssum) paraît être dans le même cas. Les trois autres, d'après les descriptions, appartiennent très-probablement au genre. Dans le nombre, une seule (almorme est ailée comme l'espèce typique. Il est très-probable, du reste, que, comme chez tant de Colcoptères, ce caractère varie selon les individus.

## ARTHROCONUS.

Solier in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 238 (1).

Sous-menton faiblement échancré. -- Menton en carré transversal. --Lobe interne des mâchoires sans crochet corné. - Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire, allongé et obliquement tronqué au bout.- Labre presque carré, cilié en avant.- Tête courte, assez large, finement carénée au-dessus des yeux; épistome très-court, limité latéralement par deux sillons longitudinaux, rétréci et tronqué en avant (femelle?), ou anguleux dans son milieu (mâle?.. - Yeux assez gros et subarrondis (mâle?), ou médiocres et transversaux (femelle?), et un peu entamés par les joues. — Antennes courtes, grêles, filiformes, à articles obconiques : 3 un peu plus long que les suivants. 4-10 subégaux, 11 plus grand que 10, ovoïde. - Prothorax transversal, peu convexe, régulièrement arrondi sur les côtés, tronqué en avant, faiblement bisinué à sa base. — Ecusson petit, curviligne. — Elytres oblongues, subparallèles, médiocrement convexes. - Pattes médiocres; cuisses assez robustes, comprimées; jambes antérieures légèrement triangulaires, très-finement denticulées en dehors, les autres arrondies; les éperons de toutes bien distincts; tarses longs, très-grêles. spinosules en dessous; le ter article des quatre postérieurs plus long que le dernier. - Mésosternum déclive, un peu concave. - Saillie prosternale ne dépassant pas les hanches antérieures. — Corps oblong, ailé.

Le genre a pour type un assez petit insecte (2) du Chili, d'un hrun ferrugineux uniforme et plus ou moins clair; sa surface entière, en dessus, est très-finement chagrinée, et à peine distingue-t-on à la loupe quelques stries qui existent sur ses élytres.

Solier a établi deux genres sur cet insecte. Il a nommé le premier Gymnognathus, en le plaçant parmi les Épitragides, et le second Anmaconus, en le mettant dans ses Blapstinides et en changeant le nom de l'espèce en celui de piccus (1). J'ai sous les yeux les exemplaires

<sup>(1)</sup> Syn. GYENGGNATHUS, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 136; nom déjà employé par Schenherr (Gen. et Spec. Curcul. I, p. 136) pour un genre de Carculionides de la tribu des Anthribides.

<sup>(2)</sup> Gymn. suscus, Solier, loc. cit. p. 137, Col. pl. 18, f. 6, avec des détails.

<sup>(3)</sup> Elle est figurée sous ce nom, loc. cit. pl. 20, f. 8 a. Solier lui associe une sutre espèce qu'il nomme elongatus et que je ne connais pas.

Ce sont d'assez grands insectes du Nord du Chili, ayant un peu le facies des Praocis du même pays, d'un noir ou d'un bronzé obscur, médiocrement brillants, tantôt (rugipennis) glabres et simplement rugueux en dessus, tantôt (costatus) plus lisses et présentant sur les élytres, comme beaucoup de Praocis, des sillons remplis de poils blancs, fins et couchés. Ils paraissent, du reste, très-sujets à varier sous le rapport de la sculpture. On n'en a encore décrit que deux espèces (1).

## NYCTOPETUS.

GUÉRIN-MÉNEV. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 97 (2).

Genre voisin des Geoborus qui précèdent, mais s'en distinguant par les particularités ci-dessous :

Dernier article des antennes beaucoup plus grand que le 10°, en ovoïde allongé et acuminé au bout. — Prothorax un peu plus étroit que les élytres, régulièrement convexe, rétréci et à peine échancré en avant, coupé paraboliquement de chaque côté de sa base, avec son lobe médian large et arrondi. — Mésosternum horizontal en arrière, vertical, évasé et presque plan en avant.—Saillie prostarnale recourbée en arrière des hanches antérieures.

Le facies de ces insectes est voisin de celui des Georges, mais ils sont plus petits. Les deux espèces /3) du Chili qu'en en conpait varient

#### EPITRAGUS.

# LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 322.

Bents latérales du sous-menton tronquées ou acuminées au bout.lenton plan, transversal, coupé obliquement de chaque côté ou armadi en avant. - Lobe interne des mâchoires inerme. - Dernier article des palpes labiaux légèrement, celui des maxillaires assez fortement triangulaire. - Mandibuies dépassant un peu l'épistome, bifides au bout. — Labre saillant on caché sous l'épistome. — Tête plus ou moins allongée, parallèle ou très-légèrement cunéiforme; épistome de forme variable (1). — Yeux distants du prothorax, assez gands, transversaux, déprimés, sinués, un peu élargis en dessus.intennes plus courtes que le prothorax, grêles, grossissant graduellement, à articles 3 un peu plus long que le suivant, 4-7 ou 1-8 obconiques, 8-10 ou 9-10 triangulaires, 11 arrondi ou ovalaire. -- Prothorax un peu moins large que les élytres en arrière, transversal ou non, graduellement rétréci en avant, rectiligne sur les côtés, légèrement éthancré en avant, tronqué à sa base, avec un lobe médian large, armadi et ses angles aigus. - Ecusson curviligne. - Elytres oblongues on oblongo-ovales, plus ou moins arquées en dessus. — Pattes assez longues; cuisses assez robustes; jambes arrondies, peu à peu évasées an bout, leurs éperons assez robustes; tarses antérieurs munis d'une brosse en dessous, les autres villeux ou ciliés; le 1er article des postérieurs aussi long que le dernier. - Mésosternum horizontal, fourchn. - Saillie prosternale plane, lancéolée, pénétrant dans le mésosternum. — Corps oblong, atténué à ses deux extrémités, en général pubescent

Genie nombreux et, à part une seule espèce qui est propre à l'Amérique du Nord, répandu dans toutes les parties chaudes et tempérées de l'Amérique du Sud. Ces insectes sont de taille médiocre, et leur couleur, toujours uniforme, varie du brun noirâtre on du jaume ferregineux au bronzé brillant. Une fine pubescence couchée le revêt ordinairement, et leurs téguments en dessus sont en général légèrement

(1) Ses formes peuvent se réduire à trois, qui passent insensiblement de l'ane à l'autre. Dans deux d'entre elles son bord antérieur présente latéralement une petite entaille; mais, dans l'une, son milieu est tronqué, dans l'autre, éthaneré en arc de cercle. Cette partie médiane s'allonge dans la troisième forme étoostitue un lobe plus ou moins saillant et le plus souvent ocival. L'épistome resemble alors à celui des Achanics et des Himatisque qu'on trouvera plus loin, et cache en partie ou completement le labre. — Latreille attribue un crochet carné an lobe interne des mâchoires de ces insectes; je n'ai pas examiné le fueux type du genre; mais, chez deux especes inédites que j'ai disséquées, je wii trouvé aucune trace de ce crochet. Peut-être les espèces varient-elles sons te rapport.

## TÉNÉBRIONIDES.

inés ou ponctués; il est assez rare que leurs élytres soient si s rare encore qu'elles présentent des impressions flexueu ientes.

trouve les Epitragus sur les feuilles, dans les bois. Il y en a dans les collections, mais une douzaine seulement sont dé e qu'il est (+).

# HIMATISMUS.

ERICHS. Archiv, 1843, I, p. 253 (2).

s-menton des Epitragus. — Menton transversal, un peu i qué en avant. — Languette très-courte, transversalement li ière. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Dernier alpes maxillaires sécuriforme. — Mandibules de forme van bre tantôt distinct, tantôt caché par l'épistome, dans le pritier. — Tête subparallèle, plane et souvent carénée sur la me; épistome prolongé en un lobe triangulaire ou ogival pins saillant. — Yeux assez gros et un peu saillants, trasinués en avant. — Antennes un peu plus longues que le x, grêles, subfiliformes, à articles obconiques: 3 un peu que le suivant, 4-10 décroissant peu à peu, 11 plus petit q obuleux — Prothorax beaucour, plus étroit que les élytres.

poils très-courts et couchés. — Mésosternum déclive, non concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps allongé, pubescent.

Le genre représente en Afrique et aux Indes orientales les ÉPITRAcus de l'Amérique, dont il se distingue, à la première vue, par la forme beaucoup plus étroite du prothorax, le prosternum sans aucun rapport avec le mésosternum, le corps non arqué en dessus, les antennes un peu autrement faites, une pubescence plus abendante, et disposée en touffes ou formant un dessin nuageux. Dans la plupart des espèces, les mandibules ne dépassent pas plus l'épistome que chez les EPITRAGUS, mais Erichson en a décrit une (mandibularis) qui a tes organes très-avancés chez le mâle et surmontés d'une saillie triangulaire plus ou moins developpée; ceux de la femelle sont plus courts, tronqués au bout et munis d'une dent obtuse.

Les collections ne renferment qu'un assez petit nombre de ces insectes, et l'on n'en a encore décrit que cinq espèces (1).

## SPHENARIA.

(MANNERH.) MENETR. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 21.

Menton (1) arrondi sur les côtés, échancré en avant, divisé par une carène transversale en deux parties: l'antérieure rugueuse, la postérieure presque lisse, excavée dans son milieu. — Dernier article des palpes labiaux subcylindrique, tronqué au bout, celui des maxillaires obconique et coupé obliquement à son sommet. — Mandibules arquées, cachées. — Labre saillant, transversal, arrondi et cilié en avant. — Tête petite; épistome déprimé, légèrement arrondi autérieurement. — Yeux globuleux, saillants, fortement granulés. — Antennes plus courtes que le prothorax, grèles, filiformes: à articles tépais, à peine plus long que large, 2 aussi court, mais plus étroit, 3 allongé, subcylindrique, 4-7 de même forme ou obconiques, graduellement plus courts, 8-10 brièvement obconiques et un peu plus larges, 11 aussi long que 10, ovalaire et acuminé. — Prothorax subcylindrique, beaucoup plus étroit que les élytres. — Ecusson petit, excavé, obtus en arrière. — Elytres très-allongées, arrondies aux épaules, rétrécies et acuminées

<sup>(1)</sup> Helops variegatus, de l'Afrique équinoxiale; fasciculatus, des Indes orientales; Fab. Syst. El. I, p. 158 et 160. Dejean rapporte au second la Stemoris orientalis de Herbst (Die Kæfer, I, p. 165, pl. 127, f. 4); mais alors il faut que cet auteur n'ait eu qu'un exemplaire dénudé à sa disposition, car il décrit et insecte comme-glabre en dessus. — mandibularis, Erichs. loc. cit. p. 255; d'Angola. — buprestoides, tessulatus, Gerstack, Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 534; Mozambique.

<sup>(2)</sup> M. Ménétriés ne dit pas que cet organe remplit le cadre buccal, mais il l'a figuré, et l'on voit par cette figure qu'il en est ainsi.



d'un testacé pâle; toutes deux sont

## ACHANIUS.

Bancus, Archiv, 1847, I, p. 118.

Labre indistinct. — Tête saillante, parallèle;

Labre indistinct. — Tête saill

maxillaires. — Le dernier article de ceux-ci tronqué obliquement et fortement sécuriforme. — Mâchoires petites, terminées par deux lobes inégaux, ciliés, dont l'externe, tronqué obliquement, est le plus grand. — Mandibules avancées, épaisses, en cuiller au bout. — Labre saillant, un peu échancré en avant, plus large que long. — Tête petite. — Antennes ayant une fois et demie au plus la longueur de la tête. — Prothorax transversal, plus étroit en avant, arrondi sur les côtés, un peu lobé au milieu de son bord postérieur. — Ecusson très-petit, triangulaire. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, à leur base, presque parallèles, arrondies au bout.

Ce genre a pour type un insecte (·) des environs de Lima, que M. Guérin-Méneville dit avoir le facies de l'Helops caraboides d'Europe. Il est d'un brun métallique, avec les antennes et les pattes rouges; ses téguments sont lisses et finement pointillés.

Il n'est pas dit, dans la formule précédente, que j'emprunte à M. Guérin-Méneville, s'il a des ailes inférieures ou non. Dans la négative, il se pourrait bien que le genre fût voisin de celui établi par M. Waterhouse, sous le nom de Stomon, et qu'on a vu plus haut parmi les Tentyriides.

# HYPSELOPS.

Solien in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 135.

Dents latérales du sous-menton trigones. — Menton en carré transversal, avec ses angles antérieurs arrondis. — Lobe interne des machoires muni d'un crochet corné. — l'alpes maxillaires saillants; leur demier article fortement sécuriforme. — Mandibules épaisses dans toute leur longueur, fortement échancrées au bout. — Labre indistinct. -Tête aussi large que longue, un peu rétrécie en arrière; joues dilatées et coupées obliquement; épistome tronqué et faiblement bisinué. — Yeux transversaux, très-saillants, séparés des joues par un sillon et munis d'une orbite postérieure très-prononcée. — Antennes plus longues que la moitié du corps, grêles, hérissées de longs poils fins, à articles 1 plus épais que les autres, 2 assez allongé, 3 un peu plus long que le suivant, légèrement obconique, 4-10 de même forme, subégaux, 11 un peu plus petit que 10, fusiforme et acuminé. - Prothorax sensiblement plus étroit que les élytres, peu convexe, transversal, cordiforme, tronqué en avant, faiblement bi-sinué à sa base.— Ecusson petit, curviligne. — Elytres allongées, parallèles, rétrécies à leur extrémité. — Pattes très-longues; cuisses assez épaisses; jambes grèles, leurs éperons médiocres, grêles; tarses allongés, tinement villeux en dessous; le 1er article des quatre antérieurs aussi long, celui

<sup>(1)</sup> P. helopioides, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 100; Ins. pl. 4, f. 9.

des postérieurs plus long que le dernier. — Mésosternum déclive, aigu en arrière. — Prosternum étroit, recourbé postérieurement. — Corps allongé, hérissé partout de longs poils fins.

De tous les genres d'Épitragides, celui-ci est le plus déplacé dans la section actuelle, et il semblerait appartenir plutôt aux Œdémérides qu'à la famille des Ténébrionides. Des deux espèces du Chili que Solier y a comprises, une seule, son H. oblongus (1), doit y rester. L'autre (H. brevicornis) n'est pas autre chose que l'Hylithus tentyrioides de M. Guérin-Méneville, du groupe des Tentyriides. Le premier de ces insectes est d'assez grande taille, d'un brun marron brillant, avec les pattes plus claires, et entièrement couvert en dessus d'une ponctuation serrée. Les poils dont il est revêtu de toutes parts sont d'un gris cendré.

# COHORTE II.

Languette plus ou moins saillante, en général très-peu, parfois (Élénophorides) invisible. — Mâchoires tantôt découvertes, tantôt en totalité ou en partie cachées.

Ainsi qu'on le voit par cette formule, la languette et les mâchoires peuvent être complètement invisibles, comme dans la cohorte précédente, mais jamais à la fois; on aperçoit toujours ou l'une ou les autres. La première est généralement très-peu saillante, et, dans certains cas (par ex. Adélostomides), sa partie qui dépasse le menton prend l'aspect de ce dernier et semble soudée avec lui, tout en en restant distincte par une suture très-marquée. L'insertion des palpes labiaux a lieu comme dans les genres précédents. Quant aux mâchoires, lorsqu'elles sont invisibles partiellement ou en totalité, il est essentiel de remarquer qu'elles ne sont pas recouvertes par le menton, mais par les dents latérales du sous-menton, qui se sont élargies au côté interne; les Adélostomides font seuls exception à cet égard. Les autres caractères sont plus constants, pour la plupart, que dans la cohorte précédente. Les ailes inférieures, par exemple, n'existent jamais, et, sauf chez un petit nombre de Sténosides, le métasternum est constamment très-court.

Solier a dispersé ces insectes dans ses Collaptérides brachyglosses et phanéroglosses, selon que leur languette est un peu plus ou un peu moins saillante. Quoique les genres qu'ils constituent soient peu nombreux, ils ne forment pas moins de sept groupes parfaitement distincts et sans aucun rapport immédiat entre eux. Plusieurs sont également sans aucune analogie avec les autres groupes de la famille; mais il en est qui se rattachent visiblement à quelques-uns de ceux qui précè-

at ou de la section suivante.

<sup>(1)</sup> Loc. cit. p. 135, pl. 18, f. 5, avec des détails.

ÉLENUPHORIDES.

٠,٠

#### CALOGNATHIBES.

A part trois genres (ZOPHERUS, NOSODERMA, CACICUS), ces insectes sont propres à l'ancien continent. Tous étant privés d'ailes inférieures, sont asturellement plus ou moins épigés; quelques-uns cependant (Nosomema) vivent plus particulièrement sous les écorces. La seule de leurs laves qui soit connue, celle de l'Elenophorus collaris, sera mentionnée plus loin.

l. Episternums métatheraciques très-larges; éperons des jambes très-longs et grêles. Saillie intercoxale étroite, en triangle aigu. CALOGNATHIBES. très-large, quadrangulaire. CRYPTOCHILIDES. II. Episternums métathoraciques plus ou meins étroits; éperous des jambes médiocres ou nuls. Saillie prosternale très-large et plane. Zopetaides. aa étroite. Antennes de dix articles. Adriostonibrs. Ьb onze -Prothorax non subglobuleux. C Structure. subglobuleux ou globoso-ovale. cc Son pronotum confondu avec ses parapleures. LEPTODIDES.

# TRIBU VIII.

distinct de

## CALOGNATHIDES.

Cavité buccale très-grande. — Languette assez saillante, échancrée en arc de cercle; ses paraglosses fortement pénicillées. — Mâchoires entièrement découvertes; leur lobe interne lamelliforme et inerme. — Tête très-grande, transversale; épistome très-court, laissant le labre et les mandibules à découvert. — Antennes de dix articles. — Elytres embrassant assez fortement le corps; leurs épipleures sans repli. — Hanches postérieures subcontiguës, brièvement ovalaires, séparées des élytres par un large intervalle; éperons des jambes très-longs et très-grèles; tarses comprimés, frangés de longs poils fins. — Saillie intereuxale en triangle aigu. — Episternums métathoraciques extrêmement larges, arrondis au côté interne, sans épimères.

Le genre CALOGNATHUS, de M. Guérin-Méneville, constitue à lui seul ce groupe. L'espèce unique qui le compose est des plus anormales et l'une des plus isolées qui existe dans la famille.

M. Guérin-Méneville, en créant le genre, l'a placé parmi les Ero-

diides (1), et cette opinion a quelque chose de fondé, surtout à l'égard des Zophosis. On retrouve, en effet, ici, les mâchoires sans crochet corné, les hanches postérieures subcontiguës, les éperons des jambes très-longs et très-grèles et les larges épisternums métathoraciques de ces insectes; mais, à côté de cela, des différences très-considérables, notamment une tête qui, pour la forme et la grosseur, n'a pas d'analogue dans le reste des Ténébrionides, une cavité buccale d'une ampleur extraordinaire et dont le menton n'occupe guère que la moitié, des hanches postérieures brièvement ovalaires et nullement obliques, enfin un facés qui rappelle celui de certains Lucanides. Le genre ne saurait, par conséquent, être associé aux Érodiides, et, dans la méthode que je suis, sa place ne saurait être douteuse. Il appartient à la section actuelle, où il représente les Zophosis, sans avoir aucun rapport avec les autres groupes dont elle se compose. Solier ne l'a pas connu.

## CALOGNATHUS.

Guerin-Menev. Magaz. d. Zool.; Ins. 1837, pl. 172 (2).

Mdle: Menton en carré transversal, épaissi en avant, avec son bord antérieur un peu saillant et arrondi dans son milieu. - Palpes grêles et assez longs; le dernier article des labiaux obconique et tronqué au bout; celui des maxillaires en fer de hache allongé et oblique. - Mandibules plus longues que la tête, robustes, élargies à leur base en dedans, simples et crochues au bout. - Labre transversal, faiblement échancré et fortement cilié en avant. - Tête plane et un peu déclive sur le front; épistome brusquement rétréci, très-court, bidenté dans son milieu. — Yeux presque supérieurs, assez grands, suborbiculaires et déprimés. - Antennes insérées assez loin d'eux, courtes, peu robustes, de dix (3) articles : 1 renflé en avant et arqué, 2 très-court, 3 assez long, 4-8 obconiques, décroissant peu à peu, 9 un peu plus large, 10 plus petit que 9, ovoïde et acuminé. — Prothorax trois fois plus large que long, brusquement et fortement rétréci en arrière, anguleux sur ses côtés antérieurs, largement échancré en avant, tronqué à sa base. - Ecusson nul. - Elytres courtes, régulièrement cordi-

<sup>(1)</sup> Un autre auteur, M. Imhoff, dans un ouvrage récent (Versuch einer Einführung in das Studium der Colcoptern, II, p. 234), l'a rejeté avec les Phrenapates et les Zopherus, à la fin des Pimélides, et immédiatement en avant des Blaptides, place qui ne saurait certainement lui convenir, non plus que celle que Dejean (Cat. éd. 3, p. 201) lui a assignée entre les Sepherum et les Eury-Chora.

<sup>(2)</sup> Syn. Ancyclognathus, Dej. Cat. éd. 3, p. 201.

<sup>(3)</sup> M. Guérin-Méneville leur assigne onze articles; il n'y en a que dix dont le dernier ne présente aucune apparence d'être formé par la fusion de deux; il est seulement spongieux dans sa moitié terminale.

formes, planes en dessus, obtusément carénées sur les côtés. — Pattes longues et grêles; cuisses et jambes filiformes, un peu comprimées; les antérieures de ces dernières munies en dehors de quatre à cinq épines grêles et aigués; toutes hérissées de longs poils fins; dernier article des tarses très-long; crochets très-grands et grêles. — Prosternum un peu saillant et arrondi en avant: sa saillie postérieure recourbée en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum plan, déclive.

Femelle: Elle ne se distingue du mâle que par ses mandibules de longueur normale, beaucoup moins grêles à leur extrémité et dont le sommet, quand elles sont fermées, est caché par le labre.

L'unique espèce du genre (1) est originaire de l'Afrique australe et d'une rareté extrème dans les collections. C'est un insecte de taille moyenne, d'un brun rougeâtre assez brillant, et orné, sur les élytres, de trois bandes blanches formées par des poils, l'une suturale, les deux autres latérales; des poils semblables revêtent les côtés de la tête et du prothorax. De petits tubercules couvrent l'épistome, d'autres, moins nombreux, les bords latéraux du prothorax; ils sont remplacés, à la partie supérieure des épipleures des élytres, par des aspérités, et, sur le disque de ces organes, par quelques points enfoncés, de chacun desquels part un poil.

## TRIBU IX.

## CRYPTOCHILIDES.

Languette fortement transversale, légèrement échancrée en arc de certle, logée dans une échancrure du menton et soudée avec lui. — Mâchoires découvertes; leur lobe interne muni d'un crochet corné. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux, courte, cunéiforme et plus ou moins verticale; épistome laissant le labre à découvert et cachant les mandibules sur les côtés. — Autennes de dix articles. — Elytres embrassant fortement le corps; leurs épipleures larges, munies d'un repli très-étroit. — Hanches postérieures fortement écartées, orbiculaires, séparées des élytres par un large intervalle; éperons des jambes très-longs et très-grêles; tarses non canaliculés en dessous, hérissés de cils spiniformes. — Saillie intercoxale très-large, quadrangulaire. — Episternums métathoraciques très-larges, sans épimères. — Corps court et épais.

Dans la tribu des Praccites de Solier (1) il se trouve quelques genres

<sup>(1)</sup> C. Chevrolatti, Guérin-Ménev. loc. cit., avec beaucoup de détails (Ancyl. Dregei Dej.).

<sup>(2)</sup> Ann. d. I. Soc. entom. IX, p. 207.

## TÉVÉBRIONIDES.

propres à l'Afrique australe et qui n'ont rien de commun avec ces insectes, lesquels sont essentiellement américains. La forme de leurs cavités cotyloïdes intermédiaires démontre qu'ils appartiennent à la section actuelle, dans laquelle ils constituent un groupe isolé. Leurs analogies sont assez obscures; cependant, leurs espèces, par suite de leur corps court, épais, la longueur et la gracilité des éperons de leurs jambes, et la structure de leur mésosternum, me paraissent en avoir une lointaine, mais réelle, avec les Enous, dont ils sont, du reste, très-différents sous le rapport du facies. Ces genres ne sont qu'au nombre de trois.

1. Prosternum pourvu d'une mentonnière : Cryptochile.

sans

- Epistome trapéziforme, échancré en avant : Horatoma.
  - rectangulaire, tronqué Pachynotelus.

# CRYPTOCHILE.

LATR. Règne anim. 6d. 2, V, p. 7.

Sous-menton muni d'un pédoncule assez saillant; ses dents latérales tronquées. — Menton transversal, faiblement évasé et échancré en arc antérieurement. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement

en dessous et sur les pattes; leur couleur varie du blanc cendré au feuve, et est souvent relevée sur les élytres par des taches brunâtres femment une sorte de marqueteric. Le prothorax est ordinairement couvert de plis longitudinaux très-serrés, et chaque élytre, outre sa sarène latérale, porte deux côtes tranchantes, très-régulières; la suture elle-même est plus ou moins saillante. De petits tubercules espacés, bien visibles seulement quand les poils sont enlevés, se voient sur les intervalles, entre ces côtes, et sur les épipleures (1).

## HORATOMA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 364.

Mêmes caractères que les Cryptochile, avec les différences suivantes :

Labre rétréci à sa base, échancré en demi-cercle. — Tête libre, plus courte et plus large; épistome plus fortement échancré. — Yeux petits, réniformes. — Antennes plus grêles, du reste semblables. — Elytres proportionnellement plus larges, planes en dessus, arrondies sur les côtés, déclives et rétrécies en arrière. — Pattes moins robustes; cuisses anténeures inermes en dessous; jambes de la même paire légèrement trigones, tranchantes et épineuses en dehors. — Prosternum sans mentonnière; sa saillie postérieure fortement recourbée en arrière. — Mésosternum plan, saillant, obtusément cunéiforme.

La vestiture est la même que celle des CRYPTOCHILE, mais non les couleurs, qui sont uniformes ou ne constituent qu'un dessin nuageux. Le prothorax est également plissé dans le sens longitudinal; mais il n'y a aucun vestige de côtes sur les élytres, ou bien elles sont remplacées par de nombreuses et simples lignes élevées. Le genre est également propre à l'Afrique australe, et il n'y en a en ce moment qu'une espèce de décrite (parvulum Solier), mais les collections en renferment plusieurs autres.

# PACHYNOTELUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 367.

Je ne connais pas ce genre en nature; mais, d'après ce qu'en dit Solier, il semble très-voisin des Horatoma et ne s'en distinguer que par les caractères suivants:

(1) Ici viennent les Pimelia maculata, minuta, costata, Fab. Syst. El. I, p. 131 sq. — Solier (Ann. d. 1. Soc. entom. IX, p. 251) en a décrit neuf espèces nouvelles: C. vicinum, distinctum, decoratum, penicillatum, fallax, globulum, trilineatum, Gayi, assimile (Gayi o\*), crassipes. — Aj.: C. grossa, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 242; Angola.

Dernier article des palpes maxillaires ovalaire et allongé. — Epistome subrectangulaire, tronqué en avant. — Yeux très-ouverts, transversaux, légèrement échancrés. — Articles 9-10 des antennes beaucoup plus gros que les autres, en ovoïde allongé. — Jambes antérieures subfiliformes, dentées extérieurement.

De tous ces caractères, le plus essentiel paraît être celui emprunté à l'épistome. L'unique espèce (albiventris) que décrit Solier a la forme générale, la vestiture et le système de coloration des Horatoma, mais elle en diffère par sa sculpture, sa tête et son prothorax étant couverts de points enfoncés, et ses élytres de stries nombreuses, avec de gros points enfoncés, de chacun desquels sort un poil court et redressé.

# TRIBU X.

## ZOPHERIDES.

Sous-menton muni d'un pédoncule très-large et échancré en arc de cercle. — Languette et insertion des palpes labiaux variables. — Mâchoires tantôt découvertes, tantôt cachées en partie ou en totalité par les dents latérales du sous-menton; leur lobe interne muni d'un crochet corné. — Tête courte, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement; épistome trapéziforme, échancré, laissant à découvert le labre et cachant les mandibules sur les côtés. — Antennes de onze articles, les deux ou trois derniers sujets à se confondre. — Elytres embrassant faiblement l'abdomen, sans repli épipleural. — Hanches postérieures fortement séparées, ovalaires; éperons des jambes médiocres ou nuls; tarses variables.— Saillie intercoxale très-large, quadrangulaire. — Episternums métathoraciques assez étroits, plus ou moins acuminés en avant. — Prosternum très-large, plan et coupé carrément en arrière.

Deux genres américains composent ce groupe fondé par Solier (1), tous deux intéressants par la taille, la soulpture et le facies singulier de leurs espèces. Un troisième (DICERODERES) du Mexique, que Solier leur a associé, n'a rien de commun avec eux, et on le trouvera plus loin dans la seconde section de la famille.

Quoique très-distincts, au premier coup-d'œil, et présentant des différences sensibles dans la forme de la languette, l'insertion des palpes labiaux et la vestiture des tarses, ces genres sont en réalité très-voisins, au point qu'il y a une espèce intermédiaire entre eux. C'est chez l'un d'eux (Nosoderma) qu'existe la seule exception que présente

<sup>(1)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. X, p. 29.

hechorte actuelle au mode d'insertion des palpes labiaux. Il y a également une transition insensible entre les espèces où les mâchoires sont emplètement visibles et celles chez lesquelles on les aperçoit à peine. Ce n'est ni le pédoncule du sous-menton ni le menton qui les recouvrent peu à peu, mais bien les dents latérales du premier. Quelque chose d'analogue se verra plus loin chez les Élénophorides, avec cette différence que chez ceux-ci les dents en question envoient au côté interne une longue épine, tandis qu'ici elles sont coupées carrément ou légèrement échancrées.

Les analogies de ces insectes m'échappent complètement; je ne vois rien à leur comparer dans tout le reste de la famille.

- I. Languette dépassant à peine le menton : Zopherus.
- II. assez saillante : Nosoderma.

## ZOPHERUS.

(GRAY) DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 205 (1).

Languette à peine visible, fortement ciliée; les palpes labiaux insizés sur ses côtés. — Base des mâchoires découverte. — Menton transversal, cordiforme, largement échancré en arc de cercle. — Mandibules très-robustes, également épaisses dans toute leur longueur, convexes en dehors, tronquées au bout. — Palpes robustes et courts; le 4º article des maxillaires ovolde et obtus. — Labre transversal, entier et fortement cilié en avant.—Tête très-courte; épistome largement échancré. -Yeux grands, transversaux, lunulés, déprimés, en majeure partie supérieurs, rétrécis inférieurement. — Antennes reçues au repos dans de profondes rainures prothoraciques, courtes, très-robustes, glabres, cylindriques, à articles serrés: 3 un peu plus long que les autres, 2 et 4-8 transversaux, 9-11 un peu plus larges que les précédents, tantôt amez distincts, tantôt presque confondus ensemble, ii très-court, fortement tronqué. - Prothorax au moins aussi long que large, convexe, rétréci en arrière, plus ou moins arrondi et souvent sinué ou anguleux sur les côtés, échancré, avec ses angles plus ou moins saillants en avant, tronqué et rebordé à sa base. — Ecussen nul. — Elytres oblongoovales, pas plus larges que le prothorax et échancrées à leur base, terminées par une callosité simple ou double.— Pattes robustes; cuisses et jambes garnies, les 1<sup>res</sup> en dessous, les 2<sup>es</sup> en dedans, d'une double angée de poils courts et serrés : les éperons de celles-ci distincts ; tarses

<sup>(</sup>i) Ce genre a été mentionné pour la première fois en 1832, dans l'explication des planches de l'«Animal Kingdom» de Griffith (Ins. II, p. 276), sous le nom de Zorsoars, par suite, sans doute, d'une faute d'impression, ce nom étant dérivé de ζοφερός, obscur. M. de Castelnau a, le premier, exposé les caractères de genre, mais très-imparfaitement.

robustes, cylindriques, canaliculés en dessous et revêtus sur leurs bords de poils pareils à ceux des jambes, leur dernier article besucoup plus long que le 1<sup>er</sup>.— Dernier arceau abdominal muni d'un profond silian transversal, arqué ou anguleux, avec son bord postérieur plus ou moins renflé. — Mésosternum plan, déclive. — Corps allongé, convene, à téguments très-solides et glabre.

Insectes très-remarquables par leur grande taille, leur sculpture et leur système de coloration. Toutes les espèces typiques présentent sur les élytres, très-souvent aussi sur le prothorax, des callosités luisantes, irrégulières, dont les intervalles, à de rares exceptions près (par ex. tristis' sont recouverts d'une sorte d'enduit d'un blanc pur ou jaunâtre, qui forme également des taches sur la tête et le dessous du corps. On en connaît déjà onze espèces (1).

Dans ces dernières années, M. J. L. Le Conte a découvert en Californie, un insecte qui, avec la plupart des caractères essentiels du genre et en particulier des rainures prothoraciques, ressemble complètement à un Nosoderna, et c'est dans ce dernier genre que ce savant entomologiste l'a placé (2).

Les ZOPHERUS sont répandus depuis les parties occidentales de la Colombie jusqu'en Californie inclusivement. Il paraît qu'on les trouve sous les écorces ou sous les troncs d'arbres gisants à terre. Leur démarche est très-lente, comme l'indique leur factes lourd.

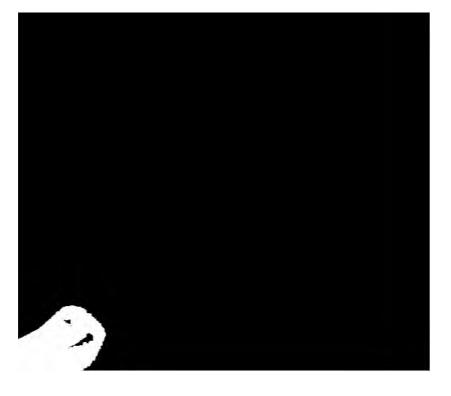

face externe dans de grandes fossettes arrondies. — Dents latérales du sous-menton cachant plus ou moins, et parfois presque entièrement, les michoires. - Menton petit, transversal, anguleux ou arrondi en avant. - Dernier article des palpes maxillaires suborbiculaire. - Mandibules graduellement amincies et bidentées au bout. — Labre rétréci en avant. — Tête anguleuse et relevée au-dessus des antennes. — Cellesci libres au repos, moins robustes, hispides, de dix articles obconiques: 2 très-court, 3 du double plus long que lui, 4-9 décroissant un pen, 10 beaucoup plus gros que 9, transversal, spongieux dans sa moitié antérieure. - Prothorax plus long que large, peu convexe ou démimé, subquadrangulaire ou rétréci en arrière, denticulé sur les oùtés, échancré en avant, tronqué à sa base. — Ecusson distinct. — Elytres en général un peu plus larges que le prothorax, allongées, subparallèles, plus ou moins déprimées en dessus.— Pattes médiocrement robustes, apres, hispides; jambes filiformes, sans éperons termimux; articles des tarses non canaliculés en dessous.—Dernier arceau abdominal sans sillon. — Corps déprimé, très-inégal, en général revêtu d'une épaisse pubescence, en partie squammiforme.

Insectes moins grands que les Zopherus et propres comme eux à l'Amérique, où ils sont répandus plus au loin. Ils s'étendent, en effet, depuis les parties méridionales du Brésil en Californie et dans la Nouvelle-Ecosse. Solier, qui a très-bien reconnu leurs analogies avec les Zopherus, n'en a connu que cinq espèces (1); il y en a encore au moins autant d'inédites dans les collections.

# TRIBU XI.

## ADELOSTOMIDES.

Languette petite, transversale, échancrée et logée dans une échancrure du menton. — Celui-ci recouvrant entièrement les mâchoires.

(1) N. denticulatum, du Mexique; Duponchelii (décrit antérieurement sous le nom d'echinatum, par M. Guérin-Méneville, Revue 2001. 1838, p. 280), de Cula; scabrosum, morbillosum, vicinum (morbillosum var?), du Mexique; Selier, lec. cit. — Aj.: N. porcatum, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 266; de Californie. — Bolstoph. obcordatus, Kirby, loc. cit.; Kouvelle-Ecosse.

Je possède un insecte du Brésil qui, avec tous les caractères essentiels des appèces qui précèdent, les mêmes sculpture et vestiture des téguments, et un facies absolument pareil, a onze articles distincts aux antennes, les hanches pastérieures plus rapprochées, par suite de la brièveté et de l'étroitesse de la millie intercoxale de l'abdomen, enfin les ailes inférieures parfaitement développées. C'est encore un genre nouveau à faire.

— Tête profondément engagée dans le prothorax ches presque tous; épistome recouvrant les mandibules, échancré en avant et logeant dans cette échancrure le labre, qui est très-court. — Antennes de dix articles, le dernier tronqué et spongieux au bout. — Yeux divisés par les joues en deux portions fortement séparées, l'une supérieure, l'autre inférieure. — Ecusson distinct. — Hanches postérieures plus ou moins séparées, petites, suborbiculaires; éperons terminaux des jambes grèles, au plus inédiocres, parfois nuls; tarses plus ou moins hérissés de cils partout. — Episternums métathoraciques de largeur variable.

Groupe très-naturel et qui serait tout aussi isolé que les trois précédents, si les Adelostona qui le terminent ne le rattachaient pas jusqu'à un certain point aux Sténosides qui viennent à sa suite. Solier, à qui l'on en doit l'établissement (·), n'y a introduit aucun élément étranger.

Le sous-menton de ces insectes est profondément échancré; ses dents latérales sont en carré allongé et atteignent l'épistome ou n'en sont séparées que par un très-faible intervalle. Le fond de l'échancruse est lui-même saillant, en arc de cercle et entame la base du menton. Celui-ci est très-grand, fortement évasé en avant, avec son bord antérieur en général échancré. La grandeur des dents latérales du sous-menton fait que les mandibules, n'ayant plus de place sur les côtés,



Les Adélostomides sont propres à l'ancien continent. Solier les a répartis dans deux sections qui sont très-naturelles.

 Tôte engagée dans le prothorax ; épipleures des élytres larges.

EURYCHORIDES.

E. Tête libre ; épipleures des élytres étroites.

ADELOSTOMIDES VEALS.

# GROUPH I. Eurychorides.

Tête engagée dans le prothorax au moins jusqu'aux yeux inclusivement. — Epipleures des élytres larges, sans aucune trace de ropli.

Ces insectes se distinguent en outre des Adélostomides par leur forme plus ou moins large, et leur prothorax constamment aminci sur ses berds latéraux, qui sont ordinairement comme foliacés et parfois en même temps fortement redressés, ce qui le rend alors concave. Cet organe est tantôt séparé des élytres par un large intervalle de chaque côté, tantôt contigu avec elles, mais sans jamais s'appliquer exactement contre leur base. Ces dernières sont elles-mêmes tranchantes ou subarrondies sur les côtés, et quand le corps est très-déprimé (Strina, Pranyrhis), leurs épipleures deviennent complètement horizontales. C'est sur les modifications de ces deux parties, puis sur les éperons terminaux des jambes et la longueur relative du 1° et du 3° article des antennes, qu'est basée la classification du groupe, les autres organes n'offrant aucune ressource.

Les Eurychorides sont exclusivement africains et de taille moyenne pour la plupart. Il est remarquable que, de même que pour les Epipersa, leurs analogues se trouvent dans l'Amérique du Nord, où il existe un genre (Embaphion Say) qui exagère encore les formes bimeres des Eurychora, mais qui appartient à la section suivante. Solier n'a connu que les deux premiers des quatre genres qui suivent.

- I. Eperons des jambes très-distincts.
  - 3º art. des autennes au moins aussi long que le 1º.
    Prothorax et élytres largement séparés sur les côtés : Eurychora.
    - tronqués et parallèles à leur base : Pogonobasis.
  - aa 3º art. des antennes beaucoup plus court que le 1º7: Steira.
- I. Eperons des jambes presque nuls: Psaryphis.

## EURYCHORA.

THUNB. Nov. Ins. Spec. p. 116.

Menton largement et assez fortement échancré sur son bord antérieur. — Dernier article des palpes subovalaire, tronqué au bout. — Tête à moitié engagée dans le prothorax, évasée en avant, anguleuse au niveau des antennes, avec son épistome arrondi aux angles et échancré dans son milieu. - Yeux supérieurs petits, longitudinaux, munis d'une petite orbite en dessus. - Antennes médiocres, rigidules, cylindracées, à articles 1 gros, en cône renversé, 2 court, 3 notablement plus long que i et au moins aussi grand que les deux suivants réunis, 4-9 décroissant peu à peu, 10 plus long que 9, en cône renversé, bi-tronqué au bout. - Prothorax transversal, concave, très-profondément et subquadrangulairement échancré en ayant, plus ou moins obliquement tronqué de chaque côté de sa base; ses bords latéraux très-largement foliacés, paraboliquement arrondis et plus ou moins relevés.-Ecusson triangulaire.-Elytres brièvement ovalaires, largement arrondies ou tronquées obliquement aux épaules et laissant entre elles et le prothorax un intervalle notable, rétrécies et déclives en arrière, amincies et tranchantes latéralement ; leurs épipleures trèslarges. - Pattes assez longues et grêles, filiformes; tarses médiocres, leur dernier article plus long que le 1er. - Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures.

Insectes trop connus, pour exiger de longs détails. Leur taille est moyenne, leur couleur d'un noir peu brillant; leurs téguments sont lisses ou finement ponctués, et les sortes d'ailerons que forme tatéralement leur prothorax, sont plus ou moins crénelés, ainsi que la tranche

foliacé et moins relevé sur les côtés, tronqué et tomenteux à sa base.

—Elytres oblongo-ovales, légèrement arrondies latéralement, tronquées et tomenteuses à leur base, qui est parallèle à celle du prothorar, s'arrondissant sur les côtés pour former leurs épipleures; celles-ci médiocrament larges.

Il résulte de la forme du prothorax et des élytres à leur hase, que l'on n'observe plus de chaque côté l'hiatus qui sépare ces deux parties du corps chez les EURYCHORA; il en reste cependant un vestige assez sensible, par suite de l'arrondissement des épaules des élytres.

Ces insectes sont plus petits que les EURYCHORA, en général plus rugueux et ne se recouvrent pas de la singulière sécrétion de ces dernières. Ils sont également africains, mais n'étendent pas leur habitat jusqu'en Algérie (1).

# STEIRA.

Westw. in Gutair-Mirry. Mag. d. Zool.; Ins. 1837, pl. 176.

Organes buccaux des Eurychora. — Tête presque entièrement engagée dans le prothorax, graduellement évasée en avant, non dilatée au-dessus des antennes, avec son bord antérieur coupé obliquement et échancré dans son milieu. — Yeux supérieurs très-petits, munis d'une forte orbite en dessus. - Antennes courtes, filiformes, à articles 1 très-allongé, en cône renversé, 2 très-court, 3 à peine plus long que les suivants, 4-9 cylindriques, transversaux, 11 beaucoup plus grand, plus large, glabre, déprimé et bitronqué au bout. - Prothorax transversal, déprimé, échancré en avant comme celui des Eurychora, étroitement convexe et bicaréné sur le disque, coupé presque carrément à sa base, très-largement foliacé, plan et paraboliquement arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs distincts. — Ecusson petit. — Elytres de la largeur du prothorax, tronquées à leur base, très-courtes, semi-orbiculaires, ayant la suture relevée et chacune une très-forte carène arquée et entière; leurs épipleures très-larges, horizontales.— Pattes des Eurychora. — Abdomen plan et bicaréné sur la ligne médiane. — Prosternum assez étroit, légèrement spatuliforme en arrière et dépassant un peu les hanches antérieures. — Corps rugueux, suborbiculaire et très-déprimé.

On ne connaît que l'espèce (2) du Cap, décrite par M. Westwood.

développé que celui des Eurychona; seulement, il est assez difficile à voir, caché qu'il est par la villosité de la base des élytres.

- (t) P. opatroides (Eurych. rugosula, Guérin-Ménev. Icon.; Ins. pl. 28, f. 10), da Senégal; ornata, d'Ezypte et de Nubie; Soher, loc. cit. p. 160.—verrucosa, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 240; Angola.— troigata, cribrata, Gerstrick. Monatuber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 531; Mozambique.
  - (2) S. costata, Westw. loc. cit., avec beaucoup de détails. Il existe une Coléoptères. Toms V.

#### TÉNÉBRIONIDES.

est de taille moyenne et ne paraît pas se couvrir d'aucune nce pendant la vie. C'est un insecte fort rare dans les c

## PSARYPHIS.

ERICHS. Archiv, 1843, I, p. 241 (1).

ganes buccaux des Eurychora. — Tête à moitié libre, rétrécre, anguleuse au niveau des antennes, puis légèrement rétyant, avec son bord antérieur tronqué et échancré dans son — Yeux des Eurychora. — Antennes courtes, à articles 1 en ersé, épais, 2-9 subégaux, cylindriques, transversaux, serrés, 10 l, conique et lisse. — Prothorax plan, transversal, contigues, assez fortement échancré en avant, médiocrement folia lièrement arrondi sur les côtés. — Ecusson triangulaire. — El gues, parallèles, carénées sur les côtés; leurs épipleures ment larges. — Pattes médiocres; éperons terminaux des jaue indistincts; tarses courts; leurs articles petits, serrés, le de ocre. — Saillie prosternale plane, dépassant à peine les har rieures. — Corps eblong, subparallèle, déprimé, âpre et pre é.

# .

## GROUPS II. Adélostomides vrais.

Tête entièrement dégagée du prothorax. — Epipleures des élytres étroites, munies d'un repli.— Eperons terminaux des jambes presque mis.

Le genre Adriostoma de Duponchel rentre seul dans ce groupe. Ses espèces sont toutes de petite taille, mais très-intéressantes par leurs rapports avec les Sténosides qui constituent la tribu suivante. Leur forme générale, celle de leur tête et la sculpture de leurs téguments les rapprochent aussi de plusieurs genres de Scaurides, notamment desPannumenteus.

#### ADELOSTOMA.

DUPONCE. Ann. d. l. Soc. Linn. d. Paris, VI, p. 338 (1).

Menton largement échancré en avant. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. — Labre petit, rétractile. — Tête carrée, munie d'un col épais en arrière, dilatée angulairement sur les côtés, sinuée en avant, avec ses angles arrondis. — Yeux supérieurs longitudinaux, très-étroits, surmontés d'une carène; les inférieurs à peine distincts. — Antennes courtes, robustes, hispides, cylindriques, à articles 1 obconique, 2-9 très-courts, transversaux, subperfoliés, 10 cylindrique, tronqué au bout. — Prothorax aussi long que large, caréné et parallèle ou rétréci en arrière sur les côtés, bicaréné sur le disque. — Elytres allongées, subparallèles, à poine plus larges que le prothorax à leur base, avec leurs épaules effacées. — Pattes courtes, robustes; jambes arrondies; les premiers articles des tarses très-courts, le dernier médiocre; crochets petits. — Abdomen aplani sur la ligne médiane. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum carré, déclive. — Corps allongé, rugueux.

Ces insectes sont propres aux parties les plus australes de la Faune méditerranéenne et à l'Afrique, où ils s'étendent jusqu'à la côte de Guinée inclusivement.

Solier les a divisés en deux sections très-naturelles, selon que leurs élytres sont carénées latéralement et munies chacune de quatre côtes minces et saillantes (2), ou bien qu'elles s'arrondissent

<sup>(1)</sup> Syn. Polyscorus, Walti, Reise n Span. II, p. 73.

<sup>(2)</sup> A. sulcatum, Duponch. loc. cit. pl. 12, avec des détails (Pol. costatus, Walti; Ad. carinatum, Eschsch. Zool. Atlas, Hest IV, p. 12); découvert primitivement aux environs de Cadix et retrouvé en Algérie et en Syrie; type du genre.—cristatum, Eschsch. loc. cit. p. 12; de Tanger.—carinatum, d'Egypte; cordatum, patrie inconnue; Solier, Ann. d. l. Soc. ent. VI, p. 168.

pour former leurs épipleures, et sont très-rugueuses, sans côtes dis-

Le genre Polyscorus de M. Waltl a été établi sur l'espèce typique du genre, dix ans après que Duponchel avait fondé ce dernier (2).

- (1) A. rugosum, Gory in Guérin-Ménev. Icon; Ins. p. 113, pl. 28, f. 12 a-c; du Sénégal; parvum, patrie inconnue, Solier; loc. cit. p. 170.
- (2) Au moment où je corrige cette feuille, je reçois de mon savant ami, M. J. L. Le Conte, un genre très-singulier, récemment fondé par lui, et qui me paraît devoir former une tribu intermédiaire entre celle-ci et celle des Sténosides. Un de ses caractères les plus remarquables consiste dans la contiguité des hanches antérieures. C'est le seul de la famille, à moi connu, qui soit dans ce cas.

#### DACODERUS.

## J. L. LE CONTE, Proceed. of the Acad. of Philad. 1858, p. 74.

Sous-menton assez profondément échancré. - Menton remplissant en entier le cadre buccal, transversal, concave et échancré en arc antérieurement. -Languette assez saillante, tronquée en avant. - Mâchoires recouvertes. - Palpes très-petits; le dernier article des labiaux cyfindrique et tronqué au bout; celui des maxillaires ovoïde et acuminé. - Mandibules très-courtes. - Labre transversal, rétréci et échancré en avant. - Tête en carré long, brusquement rétrécie en arrière, excavée à sa partie antérieure; épisteme très-court, brusquement rétréci et échancré.-Yeux assez grands, ovalaires, longitudinaux et assez saillants. - Antennes insérées presque au niveau du bord antérieur de la tête, robustes, grossissant légèrement, de dix articles : 3 obconique, un peu plus long que les suivants, 4-10 transversaux, 11 arrondi. - Prothorax allongé, comme divisé en deux parties séparées par un profond sillon transversal : l'antérieure rétrécie en avant, la postérieure quadrangulairement fovéolée en dessus et munie de chaque côté d'un tubercule arrondi. - Ecusson nul. - Elytres en ovale très-allongé, échancrées à leur base, très-planes en dessus; leurs épipleures très-étroites. - Pattes médiocres, assez robustes; hanches antérieures petites, contiguës; cuisses et jambes graduellement, mais peu élargies; les éperons de celles-ci très-petits; tarses courts; le 1er article des postérieurs peu allongé; les crochets du dernier partout très-petits. - Sailie intercoxale assez large, courte, ogivale. - Métasternum un peu allongé; ses épisternums trèsétroits, linéaires. - Mésosternum très-étroit et aigu en arrière. - Prosternum convexe postérieurement; sa saillie presque nulle. - Corps allongé, déprimé, glabre.

On voit, par cette formule, que le genre a en commun avec les Adélostomides un menton remplissant en entier le cadre buccal, et des antennes de dix articles. Pour le surplus, il appartient aux Sténosides et a même beaucoup de rapports avec les Anxoscurzus. L'espèce (striaticeps) sur laquelle il a été établi est petite, d'un brun rougeâtre brillant, fortement striée sur la tête et le prothorax; ses élytres n'ont qu'une seule strie le long de la suture, qui est un peu relevée, et sont couvertes de petites linéoles très-fines et comme aciculées. Cet insecte a été pris sous des écorces, en Californie, près du fort Yuma; mais il paraît être très-rare.

# TRIBU XII.

## STÉNOSIDES.

Languette légèrement saillante et un peu échancrée en arc de cercle; les palpes labiaux insérés à sa base sur les côtés. — Sous-menton muni d'un pédoncule. — Mâchoires entièrement découvertes; leur lobe interne armé d'un crochet corné. — Tête dégagée du prothorax, plus ou moins allongée, munie d'un col en arrière; épistome recouvrant le labre et les mandibules sur les côtés. — Antennes de onze articles, le dernier parfois peu distinct. — Elytres embrassant faiblement le corps. — Hanches postérieures médiocrement distantes, ovalaires; éperons des jambes nuls; tarses ciliés. — Saillie intercoxale assez large, parallèle. — Episternums métathoraciques linéaires; leurs épimères à peine distinctes.

Les Sténosides sont de petits insectes qui, par la forme de leur tête, l'absence complète des éperons terminaux des jambes et la sculpture des téguments de la plupart d'entre eux, se rattachent de près aux Adelostoma qui terminent la tribu précédente. Ils n'en différent même essentiellement que par leurs organes huccaux. Dans une autre direction ils ont une tendance manifeste vers les Scaurides, par plusieurs de leurs genres (Microtelus, Grammicus, Discopleurus), qui ressemblent beaucoup en petit aux Psammetichus. Mais les Scaurides, qui devraient dés-lors être placés à leur suite, comme l'a fait Solier, ont des trochantins intermédiaires et appartiennent à la légion suivante, de sorte que de ces deux analogies on est obligé d'en sacrifier une. C'est le seul groupe de la cohorte actuelle où le métasternum a une légère tendance à s'allonger.

Il se compose des huit genres suivants, dont la moitié est propre à l'ancien continent, et l'autre moitié au nouveau.

- Yeux non divisés en deux parties.
  - a Prothorax sans côtes sur le disque.

11º article des antennes libre : Stenosis.

- distinct, mais intimement uni au 10°: Arcoschizus.
- aa Prothorax muni de côtes sur le disque: Microtelus.
- II. Yeux divisés en deux parties.
  - b Prothorax non foliacé sur les côtés, tronqué en avant.

Antennes robustes : Grammicus.

- très-grêles : Discopleurus.

## TÉNÉBRIONIDES.

bb Prothorax foliacé et rebordé sur les côtés, échancré en avant : Hezagonochilus.

III. Yeux nuls: Aspidocephalus. Genre incertæ sedis : Oogaster.

102

#### STENOSIS.

HERBST, Die Kæfer, VIII, p. 160 (1).

Sous-menton assez fortement échancré; ses dents latérales fortes et aiguës. - Menton quadrangulaire, échancré de chaque côté près de sa base. - Dernier article des palpes allongé; celui des labiaux ovalaire, celui des maxillaires subcylindrique. - Tête très-allongée, subparallèle, munie d'un col court et épais en arrière; épistome à peine rétréci et tronqué en avant. - Yeux très-distants du prothorax, latéraux, grands, subarrondis, déprimés. - Antennes robustes, cylindriques, à articles i assez grand, en cône arqué, 2-3 plus grands que les suivants, obconiques, subégaux, 4-10 graduellement plus courts et subperfoliés, 11 un peu plus petit que 10, ovalaire et transversal. - Prothorax trèsallongé, subparallèle ou graduellement atténué en arrière, peu convexe, muni d'une fine arête de chaque côté, tronqué en avant et à sa base.

- Ecusson très-petit. - Elytres allongées et oblongo - ovales, un peu

au nord, en Europe. On en a déjà décrit vingt-six espèces, dont les plus grandes ont au plus 8 à 9 millimètres de long (1).

## ARÆOSCHIZUS.

# J. L. LE Cours, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 138.

Sous-menton médiocrement échancré; ses dents latérales trigones et aigues. - Menton presque carré, arrondi aux angles antérieurs et sinué dans son milieu. — Dernier article des palpes maxillaires ovalaire. — Tête allongée, subovale, graduellement rétrécie et munie d'un al nodiforme en arrière, un peu dilatée au niveau des antennes. tronquée en avant. — Yeux très-petits, latéraux, subarrondis, déprimés, entamés par de grêles canthus en avant et en arrière. — Antennes courtes, robustes, cylindriques, à articles subperfoliés: 3 à peine plus grand que 4, 4-9 graduellement plus courts et transversaux, 10 plus long, en cone renversé, 11 conique, intimement joint au 10°. - Prothorax plus long que large, cylindrique, graduellement et faiblement rétréci en arrière, muni de deux faibles arêtes latérales. — Elytres plus larges que le prothorax, régulièrement oblongo-ovales, déprimées sur le disque, carénées latéralement. — Pattes courtes ; cuisses assez fortes ; jambes grêles, arrondies; tarses courts; le 4º article des postérieurs plus long que le 1er. — Prosternum recourbé en arrière des hanches postérieures. — Corps allongé, glabre.

Ce genre, l'une des nombreuses découvertes entomologiques de M.J. L. Le Conte en Californie, ne comprend qu'une petite espèce (A. costépennis Lec.) voisine des Sernosis, comme le dit ce ravant entomologiste, mais en différant par son menton autrement fait et laissant de chaque côté un intervalle plus étroit pour les mâchoires, ses yeux notablement plus petits, le dernier article des antennes, etc. Elle est d'un brun rougeâtre, presque lisse sur la tête et le prothorax; ses élytres, outre leur carène latérale, ont trois côtes fines et peu saillantes, dont les intervalles sont ponctués.

(1) Solier (Ann. d. l. Soc. entom. VII. p. 15) en décrit 21; depuis, les suvantes ont été publices: T. pilosa, Motsch. Bull. Mosc. 1839, p. 65; de la Géorgie russe. — sardoa, de Sardaigne; carinata, de Dalmatie; Kuster, Die Kaefer Europ. XIV, 83 et 89. — sulcicollis, pusilla, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 11, pl. 13, f. 14, 15; des environs de Samarcande. — T. comata, fulciper, Reiche et de Sauley, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 230; de la Palestine. — T. andalusica, Rosenh. Die Thier. Andalus. p. 202; Andalousie.

Les Tagenia funerosa et leucospila Hope (Trans, of the entom. Soc. IV, p. 107) de l'Australie, me paraissent, d'après les descriptions, étrangères au genre. — La Tag. indica de Wiedemann (Zool. Mag. II, 1, p. 42) appartient su genre Lyprops de M. Hope, qu'on trouvera plus loin, dans la seconde section de la famille.

TÉNÉBRIONIDES.

# MICROTELUS.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 9.

ns-menton fortement échancré; ses dents latérales très-saillar es et aiguës. — Menton très-petit, transversal et entier. — article des palpes subcylindrique et tronqué au bout. — ue carrée, munie d'un cou épais et court, arrondie aux anglement échancrée en avant. — Yeux découverts, petits, trans subréniformes. — Antennes courtes, robustes, cylindriques, , à articles 1-10 transversaux, subperfoliés, 11 très-petit, su aire. — Prothorax un peu plus long que large, légèrement et p étréci en arrière, muni d'une arête sur les côtés et de trois chantes sur le disque, tronqué en avant et à sa base. — Ecu trigone. — Elytres allongées, légèrement ovales et carénées ent, pas plus larges que le prothorax et tronquées à leur le ttes assez longues, grèles; jambes arrondies; 4° article des tarieurs plus long que le 1° c. — Prosternum recourbé en arrière nes antérieures. — Corps glabre.

n'en connaît qu'une petite espèce (1) répandue en Syrie, dan sule arabique et les parties avoisinantes de la Perse. Sa cou la taille du Microtelus asiaticus, et répandu dans les parties moyennes et boréales du Chili, où il n'est pas rare, notamment à Valparaiso, où je l'ai souvent rencontré. On le trouve en petites sociétés sons les pierres, et sa course est assez agile. Son prothorax ne présente que deux côtes, et chacune de ses élytres en a trois entières, outre la carène latérale. Sa couleur varie du brun noirâtre au jaune ferrugineux.

## DISCOPLEURUS (1).

Sous-menton médiocrement échancré; ses dents latérales courtes, trigones et aigues. - Menton subtransversal, subquadrangulaire, avec ses angles antérieurs et postérieurs obliquement tronqués. -Dernier article des palpes ovalaire. - Tête aussi large que longue, munie d'un col très-court en arrière, demi-circulaire en avant, lamelliforme sur les côtés et antérieurement, renslée dans son milieu en une saillie ovale et quadricarénée. — Yeux petits, transversaux, divisés en deux (2). — Antennes courtes, grêles, rigidules, filiformes, à articles cylindriques: 3 un peu plus long que les suivants, 4-9 courts, subégaux, 10 beaucoup plus grand et plus gros, en cône renversé, 11 plus mince que le 10°, cylindrique et arrondi au bout. - Prothorax en carré subéquilatéral, caréné latéralement et muni de quatre fines cites tranchantes. - Elytres un peu plus larges que le prothorax, oblongo-ovales, carénées latéralement, avec trois côtes fines et entières sur chacune. — Pattes courtes; cuisses un peu en massue; jambes arrondies, grèles; dernier article des tarses plus long que le ier. -Corps déprimé, glabre.

Genre très-distinct et remarquable par la forme singulière de la tête, la massue de deux articles, qui termine les antennes, la gracilité de ces organes et la division complète des yeux. Il ne comprend qu'une très-petite espèce (3) du Chili, variant du brun noirâtre au jaune ferrugineux et à peine visiblement pointillée sur toute sa surface supéneure. Cet insecte intéressant, malgré sa taille exigué, a été découvert par M. Gay.

<sup>(</sup>i) Syn. Plechophones, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 162; nom propose autérieurement par M. Mulsant pour un genre de Lamellicornes démembré des Pranmodies (Voyez Tome III, p. 121), et qui, bien que je ne l'aie pas adopté, pourrait l'être plus tard.

<sup>(2)</sup> Solier les indique, à tort, comme étant découverts; je les vois distinctement coupés en deux par les joues qui se prolongent, en s'affaiblissant, jusqu'au bord postèrieur de ces organes.

<sup>(3)</sup> Pleur, quadricollis, Solier, loc. cit. p. 163, pl. 19, f. 1a-g.

# 106

# HEXAGONOCHILUS.

Solier in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 168.

Sous-menton fortement échancré; ses dents latérales aigues. - Menton en trapèze renversé, à peine sinué en avant (1). — Palpes maxillaires assez longs; leur 4° article grand et légèrement sécuriforme. — Tête légèrement engagée dans le prothorax, assez courte, munie d'un col épais en arrière (2). — Epistome faiblement rétréci et subtronqué en avant. — Yeux divisés en deux portions fortement séparées : la supérieure arrondie, l'inférieure plus petite, oblique. - Antennes médiocrement robustes, à articles obconiques : 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-9 suhégaux, 10 transversal, 11 un peu plus petit, subglobuleux, avec un court appendice conique et spongieux. - Prothorax transversal, légèrement arrondi, assez largement foliacé et rebordé sur les côtés, bisinué à sa base, un peu échancré en avant. — Ecusson arrondi en arrière. - Elytres pas plus larges que le prothorax, déprimées, subparallèles, puis fortement rétrécies dans leur tiers postérieur. - Pattes assez longues : cuisses légèrement en massue ; jambes arrondies: 4º article des tarses postérieurs notablement plus long que le 1ºr. - Saillie prosternale dépassant un peu les hanches antérieures. -Corps déprimé, pubescent.

## ASPIDOCEPHALUS.

# Horscu. Bullet. d. Mosc. 1839, p. 63 (1).

Ce genre m'est inconnu; les caractères qui suivent sont empruntés à la formule générique et à la description de l'espèce données par l'auteur.

Une dent bifide très-peu prononcée dans l'échancrure du menton.

— Palpes maxillaires courts; leur dernier article subpyriforme et de la longueur des trois précédents. — Mandibules arquées et échancrées.

— Tête clypéacée, aplatie, tronquée et munie d'un col court en arrière, rétrècie en avant, recouvrant en entier les parties de la bouche. — Yeux nuls (\*). — Antennes deux fois aussi longues que la tête, robustes; leurs articles fortement transversaux, sauf le dernier, qui est plus gros que les autres, ovalaire et terminé en pointe. — Prothorax presque aussi long et un peu plus large que la tête, carré, avec ses angles obtus. — Ecusson demi-circulaire. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, allongées, parallèles, arrondies à leur extrémité. — Pattes assez fortes: crochets des tarses bifides.

M. de Motschoulsky place ce genre à côté des Scaurus, mais il appartient sans aucun doute au groupe actuel, et, d'après les caractères qui précèdent, le facies de l'unique espèce (3) qui le compose doit être absolument le même que celui des Discopleuris du Chili, mentionnés plus haut. L'absence des yeux le distingue éminemment de tous les genres qui précèdent. Quant aux crochets des tarses, il est probable que M. de Motschoulsky s'est trompé en croyant les voir bifides, erreur d'antant plus facile, que cet insecte n'a qu'un quart de ligne de long. Il est d'un rouge brunâtre, légèrement brillant, glabre et imponctué; une fossette assez prononcée se voit au milieu du bord postérieur du prothorax. La Géorgie russe est sa patrie.

#### Note.

Le genre suivant de Faldermann semble apparienir au groupe actuel, sans que je voie clairement quelle place il doit occuper dans la série des genres précédents.

<sup>(</sup>I) N. de Motschoulsky a écrit Aspicephalus; ce nom a été corrigé par Erichson dans ses Archiv, 1842, II, p. 178.

<sup>(2)</sup> Selon M. de Motschoulsky, ils seraient cachés sous les bords de la tête; mais Erichson (loc. cit.) qui a connu cet insecte, dit qu'ils manquent complètement.

<sup>(3)</sup> A. desertus, Motsch. loc. cit. p. 61, pl. 2, f. f-F".

## OOGASTER.

# FALDERM. Faun. entom. Transc. II, p. 30 (1).

Tête dégagée du prothorax, à peine moins large que lui, munie d'un col en arrière, arrondie, anguleuse près des yeux, largement et légèrement échancrée en avant. — Antennes courtes, robustes, cylindriques, de onze articles: 1 très-gros, renflé à son extrémité, 2 un peu plus épais et plus court que les suivants, 3 deux fois plus long que lui, 4-9 égaux, serrés, 10 un peu plus large, obtusément arrondi, 11 de moitié plus étroit que les précédents, rétréci à sa base, tronqué au bout. — Yeux petits, allongés, latéraux, enfouis dans une fossette. — Prothorax petit, fortement rétréci en arrière, dilaté et arrondi en avant, crénelé sur les côtés, tronqué en avant et à sa base. — Elytres distantes du prothorax, convexes, ovalaires, fortement rétrécies à leur base, obtusément acuminées en arrière. — Pattes assez courtes; cuisses rétrécies à leur base; jambes sublinéaires, un peu dilatées à leur extrémité; tarses très-courts et assez robustes.

Il y a dans cette formule quelques particularités, notamment la forme des élytres et la dilatation des jambes, qui semblent plutôt appartenir à une Tentyriide. La figure même que donne Faldermann de l'unique espèce du genre (2) semble être celle d'une Tentyriia; mais l'ensemble des autres caractères se rapporte manifestement à une Sténoside. On voit d'ailleurs par la synonymie, que M. Ménétriés, qui le premier a connu cet insecte, l'avait placé parmi les Stenosis. Il est fort petit, d'un brun rougeâtre, couvert de stries longitudinales, fines et très-serrées, sur la tête et le prothorax, avec des rangées de petits points enfoncés sur les élytres, dont les intervalles portent des soies très-courtes. Il habite le Caucase et les pays voisins.

# TRIBU XIII.

# LEPTODIDES.

Languette saillante, entière; les palpes labiaux insérés à sa base, sur les bords de sa face antérieure. — Mâchoires découvertes; leur lobe interne très-grèle, en forme de griffe (3). — Tête saillante, rhomboïdale; épistome laissant à découvert le labre et les côtés des mandi-

- (1) Syn. Tageria, Ménétr. Cat. rais. p. 196. J'ai eu le tort de créer parmi les Érotyliens (Mon. d. Érotyliens, p. 377) un genre que j'ai nommé Occaster, plusieurs années après que Faldermann avait fondé celui-ci.
  - (2) O. Menetriesii, Falderm. loc. cit. p. 31, pl. 1, f. 12 (Tag. picea Ménétr.).
  - (3) Solier lour assigne, comme à tous les Scaurides en général, un lobe in-

bules. — Antennes de onze articles, longues, grêles et filiformes. — Prothorax distant des élytres, globuleux; son pronotum continu avec ses parapleures. — Elytres embrassant assez fortement le corps; leur repli épipleural étroit. — Hanches postérieures fortement séparées, brièvement ovalaires; éperons des jampes médiocres, grêles; tarses hérissés de longs cils. — Saillie intercoxale large, quadrangulaire! — Esisternums métathoraciques étroits, linéaires; ceux du mésothorax très-allongés, sans épimères.

Je ne connais que le genre LEPTODES de Dejean qui puisse rentrer dans cette tribu. Au premier coup d'œil, il paraît extrêmement voisin des HERPISCIUS de celle des Scaurides, et c'est près d'eux que Solier l'a placé. Mais la structure de ses cavités cotyloïdes intermédiaires démontre qu'il appartient à la cohorte actuelle, où la continuité du pro-notum avec les parapleures prothoraciques lui assigne un rang à part.

Genre incertæ sedis: Tapenopsis.

## LEPTODES.

(DEL.) Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 191 (1).

Sous-menton faiblement échancré, muni d'un pédoncule; ses dents latérales courtes, tronquées. — Menton petit, transverse, un peu évasé en avant. - Palpes grêles, les maxillaires longs; leur dernier article légèrement élargi et tronqué au bout. — Labre assez saillant, entier. - Tête rhomboïdale, assez prolongée et fortement rétrécie en arrière, obtusément dilatée au niveau des antennes, excavée latéralement, à partir des cavités antennaires, presque jusqu'à sa base; épistome graduellement assez rétréci et largement tronqué en avant. - Yeux petits, latéraux, inférieurs, obliques, munis d'une large orbite en dessous. — Antennes très-longues, grêles, filiformes, velues, à articles obconiques : 2 court, 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-10 décroissant peu à peu, 11 aussi long que 10, ovoïde. — Prothorax globoso-ovale, tronqué et rebordé à ses deux extrémités. - Ecusson assez grand, en triangle curviligne. - Elytres oblongo-ovales, atténuées à leurs deux extrémités, surtout en avant, déprimées sur le disque. — Pattes longues et très-grêles; cuisses fortement renssées à leur extrémité; jambes filiformes; tarses longs, à articles obconiques; le 4° à peine plus long que le 1er aux postérieurs; crochets longs et grêles. - Saillie prosternale étroite, fortement recourbée en arrière. — Mésosternum déclive, plan. — Corps svelte, hérissé de longs poils fins et redressés.

terne sans crochet corné. Son erreur est d'autant plus singulière, que c'est d'après une préparation des parties de la bouche, faite par lui-même, que je détris ces organes.

(1) Syn. Sepidium, Zoubkoff, Bullet. d. Mosc. 1833, p. 328; éd. Lequien, p. 312.

L'unique et rare espèce (1) qui constitue ce genre est une des nombreuses découvertes entomologiques faites dans la Turcoménie par M. Zoubkoff, qui l'a placée simplement parmi les Sepidium, comme on le voit dans la synonymie; Dejean (2) s'est conformé en partie à son opinion en la laissant dans les Sépidiides. Quant à Solier, frappé d'une certaine ressemblance qu'elle a avec les Herriscius, il l'a mise à côté de ce genre dans son groupe des Scaurites, bien qu'elle ne possède ni l'un ni l'autre des deux caractères qu'il assigne à ces derniers, à savoir l'absence de crochet corné au lobe interne des mâchoires et l'allongement du dernier article des antennes.

Cet insecte est d'un jaune ferrugineux brillant, et présente sur chaque élytre deux côtes fines et tranchantes, abrégées en arrière, l'une discoïdale, l'autre latérale, entre lesquelles sont des points enfoncés, formant sur chaque intervalle une double rangée. De petites aspérités, disposées longitudinalement sur plusieurs rangs assez réguliers, se voient sur le prothorax.

#### Note.

Je reproduis ici les caractères du genre suivant, qui m'est inconnu, non parce que je suis cortain qu'il appartient au groupe actuel, mais parce que je ne vois aucun autre groupe auquel il puisse mieux se rattacher, et que j'ai la conviction qu'il est étranger aux Molurides, parmi lesquels Solice l'a classé. La structure de ses carités cotrolides

en dessus deux côtes longitudinales, dépassant son bord antérieur. — Ecusion triangulaire. — Elytres oblongo-ovales, également rétrécies à leurs deux extrémités, carénées latéralement. — Pattes robustes et asses courtes; jambes antérieures comprimées, fortement triangulaires; les autres légèrement trigones; tarsés cylindriques. — Corps hérissé de longs poils redressés.

Solier a placé ce genre dans le groupe des Sépidiides, qui n'est pour lui qu'une section des Molurides, tout en convenant qu'il avait quelques rapports avec les Sténosides. L'unique espèce qui le compose (1) a la physionomie du Leptodes Boisduvalii, avec des antennes et des pattes très-différentes.

Cet insecte, rapporté autresois par Olivier de son voyage en Orient, est de petite taille, d'un brun obscur un peu rougeâtre, et couvert sur les élytres d'une ponctuation serrée. Ces organes, outre leur côte marginale, en ont chacun deux autres régulières et entières; toutes sont fortement dentées en scie.

# TRIBU XIV.

## ÉLÉNOPHORIDES.

Sous-menton muni d'un très-large pédoncule. - Languette non saillante, profondément échancrée; les palpes labiaux insérés sur ses côtés à sa base. — Mâchoires recouvertes en totalité ou en partie par les dents latérales du sous-menton, dont l'angle interne se prolonge en une longue et robuste saillie; leur lobe interne muni d'un crochet . corné. — Tête saillante, rhomboïdale; ses orbites antennaires fortement anguleuses et redressées; épistome recouvrant latéralement les mandibules, trilobé; son lobe médian très-large et plus court que les latéranx, ceux-ci étroits. — Antennes de onze articles : le 3º très-long. - Prothorax distant des élytres, subglobuleux. - Elytres embrassant fortement l'abdomen; leurs épipleures verticales, sans repli. - Hanches postérieures de forme variable; éperons des jambes médiocres, robustes : tarses canaliculés en dessous, epineux sur les bords et au sommet de leurs articles. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles (1); ceux du mésothorax très-allongés; leurs épimères pos-Wrieures de grandeur variable.

<sup>(1)</sup> T. costatus, Soher, loc. cit. p. 218, pl. 1, f. 3.

<sup>(2)</sup> Ces pièces sont soudées intimement au métasternum; les sutures qui les en séparent sont complètement effacées chez les deux exemplaires du Cacicus americanus que j'ai sous les yeux, de sorte que c'est d'après l'Elenophorus collaris, où elles sont un peu plus distinctes, que je décris les épisternums.

Cette tribu ne comprend que deux genres : l'un (Elenophorus) européen et très-connu des entomologistes, l'autre (Cacicus) américain et de la plus grande rareté dans les collections. Solier (1) les a compris parmi ses Akisites, avec lesquels ils ont des rapports manifestes, mais dent ils sont plus éloignés qu'il ne le pensait. En effet, d'après la structure de leurs cavités cotyloïdes intermédiaires, ils ne rentrent pas dans la même section de la famille.

C'est à ce groupe qu'appartient la seule larve de la section actuelle qui ait été décrite jusqu'ici, celle de l'Elenophorus collaris. Selon M. Mulsant (2), à qui on en doit la connaissance, elle est d'un jaune pâle, lisse et glabre, sauf sur les côtés de la tête et ceux du dernier segment abdominal. Ce dernier est en triangle curviligne et dépourvu de toute espèce de saillie; ses bords sont seulement repliés en dessous. Au-devant de l'ouverture anale sont deux courts tubercules hérissés de poils raides, dirigés en dehors. Si à cela on ajoute l'absence de stemmates et de crochet corné aux mâchoires, on aura tous les caractères distinctifs de cette larve. Comme celle des Blaps, elle vit dans la terre, sous les substances animales ou excrémentitielles, qui lui servent de nourriture, et ne fait sortir du sol que la moitié antérieure de son corps lorsqu'elle prend ses repas. Elle subit ses métamorphoses sans quitter sa retraite.

I. Hanches postér. médiocrement séparées, transversales: Cacicus.

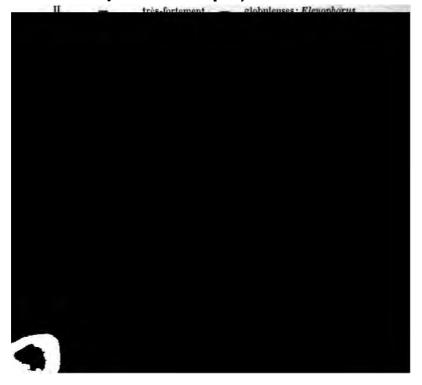

ésaticulées. — Pattes plus robustes; hanches postérieures médiocrement distantes, assez fortement transversales. — Epimères mésothoraciques assez grandes. — Corps plus allongé.

Genre représentant dans l'Amérique du Sud l'Elesophorus collaris de la Faune méditerranéenne; mais l'unique espèce qui le compose est environ trois fois plus grande que ce dernier et de forme à la fois plus allongée et plus déprimée; sa sculpture n'est pas non plus nulle, sa tête étant rugueuse, inégale, et ses élytres présentant de petites aspérités assez serrées.

l'ai, le premier, découvert ce bel insecte aux environs de San-Luis de la Punta, petite ville perdue au milieu des Pampas de Buenos-Ayres, où il n'est pas rare et se trouve parfois, comme nos Blars, dans l'intérieur des maisons. On le rencontre aussi, mais plus rarement, à Mendoza, au pied oriental des Audes. Je l'avais nommé Elenophorus enericanus (1), et ce nom spécifique lui a été conservé. Mais Solier l'a retiré avec raison du genre dans lequel je l'avais placé.

Cet insecte produit un bruit assez aigu en frottant ses jambes postérieures contre les carènes des épipleures de ses élytres.

#### ELENOPHORUS.

# MECERLE) LATE. Règne anim. 6d. 2, V, p. 10 (2).

Dents latérales du sous-menton laissant les mâchoires à découvert. - Menton quadrangulaire, sinué en avant, bi-tuberculé sur sa face externe. — Dernier article des palpes maxillaires allongé, ovalaire. — Labre transversal, échancré en demi-cercle. — Tête très-saillante, munie d'un col assez long, carénée au-dessus des yeux et sur la ligne médiane du front. — Yeux très-allongés et très-étroits, transversaux, arqués, presque coupés en deux par un large canthus antérieur. — Antennes longues, assez robustes, filiformes, glabres, à articles 2 trèscourt, 3 cylindrique, aussi long que les trois suivants réunis, 4-8 de même forme, subégaux, 9-10 plus courts, en cône renversé, égaux, 11 ovalaire et acuminé au bout. - Prothorax court, très-convexe, anguieux sur les côtés, fortement rétréci et tronqué en avant et à sa base; celle-ci munie d'un bourrelet. - Ecusson triangulaire. - Elytres courtes, beaucoup plus larges que le prothorax, ovales, arrondies aux épaules, très-planes, déclives en avant et en arrière, carénées latéralement: leurs épipleures très-larges. — Pattes très-longues, surtout les

<sup>(1)</sup> Ann. d. Sc. nat. XX, p. 276; figuré par M. Guérin-Ménev. dans son Iconegr.; Ins. pl. 28, f. 9; figure copiée dans Griffith, Anim. Kingd. Ins. pl. 56; voyez aussi Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. pl. 13, f. 3.

<sup>(2)</sup> Syn. Tenesaio Linné. — Axis Latr.; olim. — Pinella Fab., Oliv., Berbst, etc.

antérieures, grêles; hanches postérieures très-fortement séparées, globuleuses; jambes arrondies, évasées à leur extrémité; tarses médiocres. — Saillie prosternale canaliculée, arrondie en arrière. — Mésosternum déclive. — Epimères mésothoraciques petites, linéaires. — Corps glabre; arrière-tronc très-épais.

L'espèce remarquable qui à elle seule constitue ce genre, est jusqu'ici sans congénère. A part le genre Cacicus, dont il vient d'être question, on ne peut rien lui comparer parmi les Ténébrionides. Cet insecte (1), anciennement connu et souvent décrit, est de grande taille, quoique très-variable sous ce rapport, d'un noir profond, peu brillant et lisse partout. Il paraît répandu tout autour du littoral européen et africain de la Méditerranée; je ne sache pas qu'on l'ait jamais rencontré sur le littoral asiatique de cette mer. En France, la latitude de Nismes semble former l'extrême limite nord de son habitat (2).

# SECTION II.

Hanches intermédiaires pourvues de trochantins; leurs cavités cotyloïdes presque toujours bâillantes en dehors et plus ou moins complétées dans cette direction par les épimères mésothoraciques.

Tout le reste des Ténébrionides rentre dans cette section, qui est par conséquent beaucoup plus étendue que la précédenta. Il est digne de remarque que les trochantins intermédiaires, pièces dont l'importance physiologique est nulle ou, du moins, fort obscure, persistent dans une aussi longue série d'espèces, chez lesquelles tous les autres organes varient à l'infini. Cependant leur existence souffre quelques exceptions inévitables et qui seront mentionnées en temps et lieu. Le bâillement des cavités cotyloïdes intermédiaires au côté externe, et la part que prennent les épimères mésothoraciques à leur fermeture, sont moins constants. La seconde dépend de la grandeur de ces dernières, qui, fort petites ou médiocres dans les trois quarts environ des genres, finissent (par ex. Camaria, Campsia, etc.) par acquérir les deux tiers de la dimension des épisternums mésothoraciques, mais par des

Alle Jebull.

<sup>(1)</sup> E. collaris Linné, Fab., Oliv., etc.; on n'en a que d'anciennes figures, toutes plus ou moins médiocres.

<sup>(2)</sup> M. Lucas en a pris un exemplaire près de Paris, sous de vieilles souches rejetées par la Seine sur ses bords, à la suite des grandes inondations de 1856 (Voyez Ann. d. l. Soc. entom. 1856; Bull. p. LIX); il était accompagné d'autres insectes de la France méridionale (Ateuchus semipunctatus, Morimus funestus) et même d'une espèce (Cetonia opaca) qui passe pour exclusivement algérienne. Ce fait accidentel ne prouve rien contre ce qui est dit dans la teite, ces insectes ayant été évidemment transportés au loin par les eaux.

Pas plus que les précédents, ces insectes ne se laissent diviser autrement qu'en groupes naturels, formant chacun un tout à part. Mais comme ces groupes sont très-nombreux, j'ai cru devoir les répartir, comme ceux de la première section, dans deux groupes supérieurs ou cohortes. Après avoir mis successivement à l'épreuve, dans ce but, tous les organes, je n'ai rien trouvé de mieux que la vestiture des farses en dessous. De tous les caractères, c'est celui qui souffre le moins d'exceptions, et il a, de plus, cet avantage que les deux divisions auxquelles il sert de base, sont en harmonie avec les habitudes des espèces.

Toutes celles en effet qui composent la première des deux cohortes qui suivent, sont des insectes, sans aucune exception à moi connue, essentiellement épigés et qui, si on les rencontre exceptionnellement sous les écorces, ont été simplement y chercher un abri momentané. Celles de leurs larves qui ont été observées, en très-petit nombre, il est vrai, vivent toutes dans le sol et y subissent leurs métamorphoses.

Les espèces de la seconde cohorte vivent, au contraire, sous les écorces en voie de décomposition, dans les bolets, les champignons, la farine; plusieurs même, parmi les exotiques, se trouvent sur les feuilles, comme tant de Coléoptères. Leurs larves, dont un assez grand nembre ont déjà été décrites, ont des habitudes analogues à celles des insectes parfaits, si ce n'est, bien entendu, qu'aucune espèce d'entre elles n'est phyllophage.

On comprend d'après cela, que les espèces de la première cohorte aient généralement reçu en partage des tarses ciliés ou épineux, comme toutes celles de la première section, tandis que chez les autres, ces organes sont, à quelques exceptions près, revêtus en dessous de poils plus ou moins fins. Quant aux autres caractères qu'on pourrait emprenter aux ailes inférieures, au lobe interne des mâchoires, à la forme des orbites antennaires, à celle du métasternum, ils sont assez constants dans la première cohorte, et très-variables dans la seconde, sauf celui tiré des orbites antennaires.

## COHORTE I.

Tarses ciliés ou épineux, rarement (Pédinides) garnis de poils : dans te cas les antérieurs, et souvent les intermédiaires, presque toujours dilatés chez les mâles. — Mandibules fissiles à leur extrémité. — Orbites antennaires jamais en forme d'oreillettes. — Métasternum trèscourt chez presque tous. — Rarement des ailes inférieures.

Cette cohorte comprend le reste des Collaptérides de Solier et une

très-petite partie des Taxicornes de Latreille et de Dejean. Elle serait très-homogène, pour ce qui concerne la vestiture des tarses, sans les Pédinides et quelques Opatrides, chez lesquels elle consiste en poils. Les premiers auraient pu être reportés dans la cohorte suivante, mais ils y eussent entrainé les Opatrides, dont on ne peut les éloigner, et ce sont ces derniers qui eussent alors été déplacés dans la cohorte en question. Je ne connais que deux exceptions (Gedeon, Anemia) à la forme des mandibules. Celle des orbites antennaires n'en éprouve aucune. Le métasternum n'est allongé que chez un certain nombre d'Opatrides et de Trachyscélides. Enfin, c'est dans ces mêmes groupes et dans celui des Pédinides qu'il se développe parfois des ailes inférieures.

Ces insectes ne forment pas moins de treize tribus, dont trois seulement (Nyctéliides, Physogastérides, Praocides) sont complètement étrangères à l'Europe et même à l'ancien continent. Il est très-difficile d'en dresser un tableau synaptique, et les caractères mentionnés dans le suivant ne s'appliquent pas rigoureusement, pour la plupart, à toutes les espèces sans exception.

- I. Languette cachée par le menton ou à peine visible.
  - Tête rhomboïdale, rétrécie en arrière; épistome plus ou moins saillant.
  - b Dernier art. des palpes max. non sécuriforme.

Labre découvert; prothorax échancré en avant.

peu ou non distinct; prothorax non ou faiblement échancré en avant.

bb Dernier art. des palpes max. sécuriforme; labre

aa Tête courte, non rétrécie en arrière; épistome court; labre découvert.

 Dernier article des palpes max. fortement sécuriforme.

cc Dernier article des palpes max, non ou peu sécuriforme.

Tête déprimée; prothorax échancré en avant.

 renflée en arrière; prothorax non ou légèrement échancré.

II. Languette dépassant plus ou moins le menton.

- plus ou moins échancrée en arc de cercle.
- Ecusson très-grand, recouvrant en grande partie le pédoncule du mésotherax.
- ce Ecusson petit ou nul, situé entre les élytres.
- f Saillie intercoxale large, rectangulaire ou ogivale.

AKISIDES.

---

SCAURIDES.

LAPTIDES.

ASIDIDES.

NYCTÉLIDES.

PIMÉLUDES.

MOLURIDES.

#### AKISIDES.

|     | Repli épipleural des élytres étroit dans toute sa longueur.                                   | Physogastérides. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | - fortement dilaté à sa                                                                       | PRACTIMES.       |
| • • | Sellie intercoxale étroite, triangulaire et aiguë.<br>Languette entière ou légèrement sinuée. | Contourings.     |
| •   | Tarses antér, et souvent les interméd, dilatés ches les males.                                | Pioumes.         |
| **  | Tarses antér. et interméd. simples dans les deux sexes.                                       | •                |
|     | Saillie intercoxale large, rectangulaire ou ogivale.                                          | OPATRIBES.       |
|     | en triangle aigu.                                                                             | Trachyschlines.  |

# TRIBU XV.

## AKISIDES.

Sous-menton sans pédoncule; le fond de son échancrure plus ou moins sinué. — Languette cachée par le menton, un peu échancrée en avant; ses palpes insérés sur ses côtés à sa base. — Mâchoires découvertes; leur lobe interne muni d'un crochet corné. - 4º article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. — Tête engagée jusqu'aux yeux inclusivement dans le prothorax, rhomboïdale; épistome saillant, cachant les mandibules et laissant en grande partie le labre à découvert. — Antennes de onze articles : les trois derniers plus courts que les autres, le 3° très-long. — Prothorax fortement échancré en avant, foliacé sur ses bords latéraux. - Elytres embrassant fortement l'abdomen ; leurs épipleures larges, munies d'un étroit repli. — Hanches postérieures ovalaires, fortement séparées; éperons des jambes médiocres et robustes; tarses glabres, pauci-épineux. - Saillie interexale large, quadrangulaire. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles. — Epimères du mésothorax assez grandes, postérieures et obliques.

Cette tribu est de la création de Solier (1); mais il l'a altérée en y introduisant les Cacicus et les Elenophorus, qui, étant privés de trochantins intermédiaires, appartiennent à la section précédente. C'est avec tes insectes que les Akisides ont le plus de rapports. Comme eux, ils sont de grande taille et d'un noir profond; leur languette, leurs antennes et leurs pattes sont semblables, leur arrière-corps est également parallélipipédique, sauf chez les Morica; mais ils ont néanmoins un fecies assez différent, dû principalement à leur prothorax ample, fo-

<sup>(1)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 635.

# TÉNÉBRIONIDES.

téralement, échancré en avant et dont les angles postérie us ou moins saillants et le plus souvent redressés. D'un au s se rattachent de près aux Scaurides qui suivent, par la for tête, et aux Blaptides par un grand nombre de caractères. ont des insectes lucifuges, à démarche lente, qui fréquent nes, les souterrains et ne sortent ordinairement de leur retra entrée de la nuit. Sous leurs divers états, ils semblent se non vement d'immondices et des substances excrémentitielles poussantes. La seule de leurs larves qui soit connue, celle ounctata, dont on doit la description à M. Mulsant (1), est pri comme celle de l'Elenophorus collaris, mais en diffère par suivants : son corps, d'un blanc jaunâtre, est hérissé de lo oux, clair-semés en dessus, plus fournis sur les côtés; il ex het corné au lobe interne de ses mâchoires; son dernier segm inal est arrondi en arrière, excavé en dessus et muni sur e quatre saillies brunâtres relevées; en dessous, ce bord en un bourrelet demi-circulaire qui déborde l'arceau inférie rapport des habitudes, cette larve ne diffère pas de celle phorus collaris.

rois genres suivants, dans lesquels rentrent tous ces insec ennent essentiellement aux Faunes méditerranéenne et a Ces caractères sont asses légers, mais suffisants néanmoins pour autoriser la séparation de ces insectes d'avec les Akis, dont ils différent notablement par leur factes. Ils sont d'aussi grande taille, et la gulpture de leurs élytres est la même, sauf chez l'un d'eux (obtuss) ch ses organes sont finement rugueux, et, au lieu de côtes, n'ont chacun que deux lignés élevées, très-peu saillantes.

On n'en connaît en ce moment que cinq espèces originaires du nord

de l'Afrique ou de l'Espagne méridionale (1).

## AKIS.

# HERBET, Die Kafer, VIII, p. 124 (2).

Dents latérales du sous-menton larges, échancrées, avec leur angle interne souvent prolongé et aigu. — Menton assez grand, plan, cordiforme, fortement arrondi sur les côtés en avant, sinué dans son milieu. - Labre transversal, entier. - Tête enfoncée dans le prothogax jusqu'an-delà des youx, carénée au-dessus de ces organes, dilatée et arrondie au niveau des antennes, médiocrement rétrécie en avant, avec l'épistome plus ou moins échancré. — Yeux découverts, allongés, étroits, transversaux, munis d'une large orbite en arrière et sinués en avant. - Antennes longues, médiocrement robustes, à articles 2 transversal, 3 très-long, cylindrique, 4-8 obconiques, déprimés, subégaux, 9 de même forme, plus court, 10 transversal, 11 ovalaire, acuminé au bout. — Prothorax plus ou moins transversal, cordiforme, fortement échancré en avant, tronqué à sa base, largement aminci et relevé sur les côtés, avec ses angles postérieurs saillants, aigus et redressés. — Ecusson assez grand, arrondi en arrière. — Elytres non contiguës avec le prothorax, cordiformes ou parallélipipédiques, planes, fortement déchives et rétrécies en arrière, carénées latéralement et arrondies aux épanies; leurs épipleures larges, subverticales. — Pattes longues, grêles; jambes arrondies; dernier article des tarses un peu plus long que le 1er. - Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. - Mésosternum déclive.

Indépendamment de leurs carènes latérales, les élytres de ces insectes sont ordinairement munies d'une à deux côtes tranchantes, rarement entières, parfois (punctata, reflexa) remplacées par deux rangées de petits tubercules aigus, ou (acuminata, subterrannea) manquant complè-

<sup>(</sup>I) Ak. planata, Fab. Syst. El. I, p. 134; de l'Algérie et d'Espagne.— Pins. grossa, Oliv. Entom. III, 59, p. 13, pl. 2, f. 16; patrie non indiquée, mais sans aucun doute elle est africaine. — octocostata, obtusa, Sol. loc. cit. p. 649; Algérie et Espagne. — Jevini, Lucas, Ann. d. l. Soc. entom. 1850; Bullet. p. IV; Algérie.

<sup>(2)</sup> Syn. Texaserio Linné. — Pimelia Oliv., Thunb.

tement, ainsi que ces derniers. Les mâles se distinguent principalement de leurs femelles par les angles postérieurs de leur prothorax, qui

sont notablement plus longs et plus aigus.

Leurs espèces sont nombreuses et pour la plupart concentrées autour du bassin de la Méditerranée; il y en a moins en Asie, mais elles s'y étendent depuis les bords de la mer Caspienne jusqu'au nord de la Chine (1).

## CYPHOGENIA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 677.

Je n'admets qu'en hésitant ce genre très-voisin des Akis, dont il ne se distingue que par les caractères suivants :

Menton convexe sur sa face externe antérieure, rétréci et échancré en avant; l'échancrure se continuant avec une forte dépression de la convexité dont il vient d'être question. — Orbite postérieure des yeux plus saillante. — Prothorax contigu avec les élytres. — Celles-ci tronquées en avant, avec leurs épaules obtuses, mais distinctes. — Mésosternum déclive, un peu excavé.

Le Tenebrio auritus de Pallas (2), insecte très-commun sur le bord occidental et méridional de la mer Caspienne, rentre seul dans ce genre. Son facies est tout-à-fait le même que celui des Akis de forme allongée et parallèle; il a en particulier la plus intime ressemblance avec l'A. lucifuga Adams, du même pays.

- (1) Solier (Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 655) en a décrit 24 espèces, parmi lesquelles huit seulement (A. punctata Thunb. (reflexa Oliv.), acuminata, reflexa, spinosa Fab., granulifera Sahlb., elongata Brullé, discoidea Quens., Goryi Guérin-Ménev.) avaient déjà été publiées. Il n'a connu aucune des espèces suivantes:

  A. lucifuga, Adams, Mém. d. l. Soc. d. nat. d. Mosc. V, p. 304; des bords de la mer Caspienne. limbata, Fischer d. Waldh. Lettre à Pander, p. 13; et Entomogr. d. l. Russ. 1, p. 176, pl. 15, f. 5; Turcoménie. angustata, Zoubkoff, Bull. Mosc. 1833, p. 327; même pays. Otoës, Fischer d. Waldh. ibid. 1837, n° 4, p. 14, pl. 2, f. 2; Natolie. Zablotzkii, depressa, Zoubkoff, ibid. 1837, n° 5, p. 67, pl. 4, f. 2, 3; Turcoménie. rugipennis, funesta, sepulchralis, chinensis, Falderm. Col. ab ill. Bungio, etc. p. 53; de la Mongolie et du Nord de la Chine. truncata, Gebler, Bull. d. l'Acad. de St-Pétersb. Ill, p. 102; Songarie. subtricostata, L. Redtenb. Denskrift. d. Wien. Acad. 1; de la Perse mér.
- (2) Icon. Ins. p. 40, tab. C, f. 5, 6. Suivant M. Ménétriés (Cat. rais. p. 194) les Akis acuminata et gibba de Fischer de Waldheim (Entomogr. d. 1. Russ. I, p. 175, pl. 15, f. 7, 9) n'en seraient que des variétés.

# TRIBU XVI.

## SCAURIDES.

Sous-menton muni d'un pédoncule en général très-large et peu sullant. — Languette dépassant légèrement le menton, entière; les palpes labiaux insérés latéralement à sa base. — Mâchoires tantôt découvertes, tantôt cachées en partie par les dents latérales du sousmenton; leur lobe interne muni ou non d'un crochet corné. - Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire, rarement sécuriforme — Tête libre (1), souvent saillante et munie d'un col épais en arrière; épistome presque toujours en trapèze allongé, reconvrant les mandibules et au moins une grande partie du labre. -Antennes de onze articles, le dernier libre. - Elytres embrassant d'une manière variable le corps; leurs épipieures munies d'un repli perfois effacé. — Hanches postérieures plus ou moins fortement séparées, ovalaires; éperons des jambes au plus médiocres, toujours distincis, en général robustes; tarses presque toujours canaliculés en dessous, plus ou moins épineux. - Saillie intercoxale tantôt très, tantôt médiocrement large, subparallèle, arrondie en avant. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles ou légèrement arrondis au côté interne. — Epimères mésothoraciques médiocres, postérieures et obliques.

Eschscholtz et Solier ont chaoun établi un groupe des Scaurides; mais la tribu actuelle n'a pas la même composition que dans ces deux anteurs (2). Les espèces que j'y comprends ne peuvent être confondues qu'avec les Akisides et les Blaptides, les seuls de la cohorte actuelle qui aient une tête voisine de la leur. Ils se distinguent assez faiblement des premiers en ce que cette partie du corps est libre, puis par leur languette un peu saillante et leur labre plus découvert par l'épistome. Ce dernier caractère suffit pour qu'on ne puisse les confondre avec les seconds. Outre ces deux analogies, ils en ont d'autres qui seront indiquées plus loin.

Solier a fait de l'absence de crochet corné aux mâchoires, le caractère exentiel des Scaurides; mais sur les cinq genres qu'il a compris parmi eux, il en est deux (LEPTORES, POLYPLEURUS) chez lesquels ce crochet

<sup>(</sup>i) Le seul genre Cayptoglossa fait exception à cet égard, ainsi que pour la languette, qui est invisible.

<sup>(2)</sup> Eschschotz (Zool. Atlas, Heft IV, p. 9) y avait compris les Stenosis, Adelostoma et Eurygmora. Quant à Soller, attribuant une importance exagérée au modifications des organes buccaux, il a dispersé les éléments du groupe des trois de ses tribus, celles des Tagénites, Scaurites et Blapsites.

existe et qui appartiennent à d'autres groupes que celui-ci. A lui seul, ce caractère ne me paraît pas suffisant pour servir à établir une tribu distincte. Le menton, qui est en général assez grand chez ces insectes, varie un peu sous le rapport de la forme, et il existe parmi eux des espèces dont les mâchoires sont, comme chez les Élénophorides, recouvertes en partie par les dents latérales du sous-menton. Leurs antennes sont souvent robustes et perfoliées. Chez tous, les yeux sont fortement transversaux et jamais complètement divisés par les joues. Il y a dans la vestiture de leurs tarses quelques modifications dont on doit tenir compte dans la caractéristique des groupes secondaires. Enfin, leurs cavités cotyloïdes intermédiaires sont légèrement ouvertes au côté externe et contiennent des trochantins très-apparents.

Les Scaurides sont rarement (Ammorhorus, Eulabis, Epantius) de petite taille. Tous sont lucifuges et lents dans leurs mouvements. On

ne connaît encore les premiers états d'aucun d'entre eux.

Je trouve qu'ils se décomposent dans les quatre groupes suivants. Les espèces du premier sont exclusivement propres à l'ancien continent; celles des trois autres à l'Amérique.

I. Mésosternum déclive, plan ou légèrement concave.

a Dernier art. des antennes allongé.

SCAURIDES VRAIS.

aa — non —

SCOTOBIIDES.

Epipleures des élytres plus ou moins larges.

— étroites.

NYCTOPORIDES.

II. Mésosternum horizontal en arrière, vertical en avant.

CENTRIOPTERIDES.

## GROUPE I. Scaurides vrais.

Lobe interne des mâchoires sans crochet corné. — Dernier article des antennes allongé, beaucoup plus grand que le 10°. — Prothorax non contigu aux élytres. — Celles-ci embrassant assez fortement le corps. — Tarses glabres, à peine ou non épineux en dessous (Herriscus excepté). — Mésosternum déclive.

La forme du dernier artiele des antennes distingue essentiellement ces insectes des autres Scaurides. Deux de leurs genres (Cephalostenus, Herriscius) se font en outre remarquer per l'allongement et le paral-lélisme de leur tête. Chez les espèces typiques, les tarses, sous le rapport de la vestiture, sont complètement pareils à ceux des Akisides; chez les Herriscius ils varient selon les espèces. Les analogies de ce groupe ne sont évidentes que pour ce dernier genre; il rappelle d'une manière frappante les Leptones de la première section de la famille. Les Scaurus et les Cephalostenus constituent un type spécial.

## SCAURIDES.

Co groupe paraît exclusivement propre à la Faune méditerranéenne et au Sud de l'Afrique.

- L. Machoires en partie recouvertes : Scaurus.
- II. découvertes.

Prothorax suborhiculaire, plan : Cophalostenus.

- globuleux : Herpiscius.

## SCAURUS.

# Fas. Syst. Entom. p. 253.

Dents latérales du sous-menton échancrées, avec leur angle interne stelongé en une forte saillie aigué ou obtuse, recourbée en dedans « recouvrant en partie les mâchoires. — Menton en trapèze renversé, entier ou sinué en avant, parfois caréné sur la ligne médiane. — Dernier aticle des paipes subovalaire ou légèrement sécuriforme. — Labre peu saillant, entier. — Tête penchée, assez allongée, munie d'une sorte de col en arrière, carénée au-dessus des yeux; épistome séparé, du front par un sillon arqué, médiocrement rétréci, plus ou moins échancré en avant. — Yeur très-étroits, lunulés. — Antennes assez robustes, à articles 2 très-court, 3 allongé, 4-10 obconiques, graduellement plus courts et plus épais, 11 aussi long que 9-10 réunis, cylindrique et atténué au bout. — Prothorax plan, arrondi sur les côtés, tronqué en avant, faiblement échancré à sa base, avec tous ses angles arrondis, étroitement rebordé de toutes parts. — Écusson trigone, transversal. — Elytres oblongo-ovales, planes ou peu convexes, fortement déclives en arrière, presque toujours carénées latéralement ; leurs épipleures munies d'un étroit repli. - Pattes longues, surtout les an-Vrieures; leurs cuisses renslées, uni- ou bidentées en dessous, au moins chez les mâles; jambes arrondies, apres; tarses pauci-épineux a dessous; leur dernier article plus long que le 1er. - Saillie prostenale fortement receurbée en arrière. — Mésosternum déclive, plan on un peu concave. — Corps glabre.

Insectes de moyenne ou d'assez grande taille, d'un noir mat, et dont les téguments sont lisses ou finement ponctués. Il est très-rare (par ex. atratus) que leurs élytres ne présentent pas chacune, en outre de leur carène latérale, deux côtes tranchantes, entières ou plus ou moins abrégées.

À l'inverse de ce qui a lieu chez les Coléoptères en général, les miles sont plus grands que les femelles et se recounaissent, en outre, à leurs pattes antérieures plus longues et plus robustes, dont les cuisses sont antrement ou plus fortement armées, et dont les jambes sont arquées et présentent souvent à leur base une entaille plus ou moins longue.

Le genre semble être propre au littoral européen et africain de la Méditerranée. Jusqu'ici on n'en a découvert, à ma connaissance, aucune espèce en Asie (1). Ses espèces ont les mêmes mœurs que les Akis.

## CEPHALOSTENUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 184.

Mêmes caractères que les Scaurus, sauf les points suivants :

Dents latérales du sous-menton moins saillantes et ne recouvrant pas les mâchoires. — Tête très-allongée, surtout chez les mâles, sa partie en arrière de l'épistome étant deux fois au moins aussi longue que ce dernier, graduellement et légèrement évasée en avant, munie en arrière d'une sorte de col épais, subnoduleux, et de chaque côté en dessus, d'une longue carène. — Yeux très-distants du prothorax, petits, étroits, transversaux, faiblement lunulés. — Antennes grossissant peu à peu et assez fortement à leur extrémité. — Élytres ovales, s'arrondissant pour former leurs épipleures.

Les mâles diffèrent de ceux des Scaurus par leurs cuisses antérieures comprimées, minces et échancrées en dessous à leur base, unidentées à leur extrémité; puis par leurs jambes élargies à leur sommet, surtout au côté interne; les antérieures sont arquées, munies sur leur tranche interne de petites épines distantes, et les postérieures garnies à leur extrémité, en dedans, d'une brosse de courts poils d'un jaune doré.

Ces insectes sont, à proprement parler, des Scaures pourvus d'une tête analogue à celle des Stenosis. On n'en connaît que deux espèces (2) de la Grèce continentale, de moyenne taille et dépourvues de côtes sur les élytres.

- (1) Quinze sone mentionnées par Solier (Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 165), parmi lesquelles les anciens types du genre: S. tristis Oliv. (calcaratus F.), punclatus Herbst, striatus, atratus Fab. Depuis son travail, on a publié les suivantes: S. barbarus (dubius? Sol.), porcatus (Varvasi? Sol.), Erichs. in Wagners Reise, III, p. 181; Algérie. gigas, Walt, Reise n. Span. II, p. 70; Andalousie. giganteus, de Sardaigne; algiricus, d'Algérie; lugens, de Sardaigne; gracilis, de Carthagène; Küster, Die Kæfer Europ. XIII, 54, 56, 57, 61.
- (2) Solier, qui les a connues toutes deux, a embrouillé leur synonymie, qui doit être rétablie de la manière suivante, ainsi que l'ont dit récemment MM. Reiche et De Sauley (Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 234): C. elegans, Brullé, Expéd. d. Morée; Entom. p. 195, pl. 40, f. 10 (Dejeanii Sol.). Dejeanii, Reiche et De Sauley, loc. cit. (elegans Solier).

#### HERPISCIUS.

# (DES.) Soules, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 188.

Dents latérales du sous-menton courtes, tronquées. — Menton petit. en tranèze renversé. — Machoires découvertes. — Dernier article des palpes maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre très-court, entier, fortement cilié. - Tête longue, fortement prolongée en arrière des yeux, munie en arrière d'un col épais; épistome subparallèle, séparé du front par un sillon quadrangulaire, tronqué en avant. — Yeux assez grands, transversaux, lunulés. — Antennes longues et filiformes (Spinole), ou médiocres et grossissant peu à peu (Sommeri), à articles obconiques: 2 court; 3 plus long que les suivants, ceux-ci subégaux ou non; il allongé, atténué à son extrémité. — Prothorax distant des élytres, globoso-ovale, tronqué en avant et à sa base, muni d'une fine arête latirale. — Écusson petit, en triangle aigu. — Élytres oblongo-ovales, arrondies aux épaules, s'arrondissant pour former leur épipleures; selles-ci assez étroites, sans repli. - Pattes longues; cuisses graduellement en massue; jambes filiformes, grêles, ainsi que les tarses (1); cenx-ci assez longs, à 1er et 5e articles de longueur relative variable. - Saillie prosternale étroite, fortement recourbée en arrière. - Mésostermm subvertical, plan. — Corps svelte, glabre.

insectes de forme élégante, de taille moyenne ou assez petite, d'un brun-noirâtre ou ferrugineux. Leur tête et leur prothorax sont couverts de plis longitudinaux plus fins et plus nombreux sur celui-ci que sur celle-là, et leurs élytres présentent un nombre variable de côtes tranchantes et qui s'étendent sur les épipleures de ces organes. Les intervalles entre ces côtes sont occupés par des points enfoncés disposés sur deux rangs ou un seul.

Ce genre intéressant se compose en ce moment de trois espèces propres à l'Afrique australe (1).

- (1) La vestiture de ces organes n'est pas constante. Les tarses du Sommeri sent canaliculés et munis de quelques rares cils sur leurs bords en dessous, tandis que ceux du Spinolæ sont finement pubescents en dessus, avec des peils rigides au sommet de leurs articles en dessous; ces derniers ne sont, en cutre, mullement canaliculés.
- (2) H. Spinola, Sommeri, Solier, loc. cit. p. 190; du Cap; le premier se treuve anssi à Natal. gracilis, Gerstæck. Monataber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 531; de Mozambique.

## GROUPE II. Scotobiides.

Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — Dernier article des antennes presque égal au pénultième. — Elytres embrassant fortement l'abdomen. — Tarses glabres, canaliculés et épineux sur leurs bords en dessous, souvent munis d'une couronne de cils an sommet de leurs articles. — Mésosternum déclive.

Ces insectes ne diffèrent essentiellement des Scaurides vrais que par le dernier article de leurs antennes et la présence constante d'un crochet corné au lobe interne de leurs mâchoires. Leurs tarses sont pareils, sous le rapport de la forme, mais encore plus épineux, le plus grand nombre des espèces ayant, au sommet des articles de cas organes, une couronne de cils qui n'existe jamais aussi complète chez les Scaurides vrais.

Les Scotobiides sont tous de plus ou moins grande taille et originaires de l'Amerique du Sud, où ils représentent manifestement le groupe qui précède, à l'exception, toutefois, d'un de leurs genres (PSAMMETICHUS), qui paraît être plutôt l'analogue des Sténosides.

I. Prothorax contigu aux élytres.

Machoires recouvertes: Psammetichus.

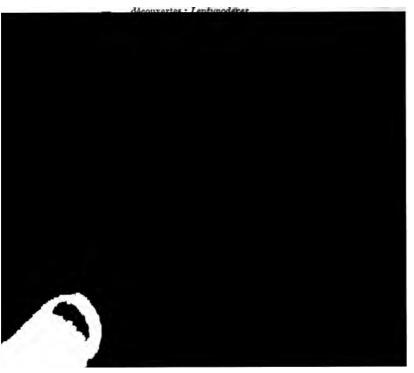

une épaisse saillie des joues. — Antennes assez longues, robustes, presque glabres, cylindriques, à articles 1 médiocre, 2 transversal, 3 au moins aussi long que les trois suivants réunis, 4-8 rubcylindriques, subégaux, 9 obconique, 10 plus court, en cône renversé, 11 plus petit que 10, ovalaire, spongieux et acuminé au bout. — Prothorax un peu plus long que large, cordiforme ou peu à peu rétréci en arrière, tronqué à ses deux extrémités, avec ses angles antérieurs saillants, muni d'une vive arête de chaque côté et caréné sur le disque. — Ecusson très-petit. — Elytres plus larges que le prothorax, régulièrement oblongo-ovales, planes sur le disque, carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec un repli étroit. — Pattes longues; cuisses comprimées; jambes arrondies, âpres. — Saillie prosternale dépassant un peu les banches antérieures, cunéiforme. — Corps glabre.

Au premier coup-d'œil, ces insectes paraissent, par suite de leur facies, appartenir au groupe des Sténosides et devoir être placés à côté des Microtelus, Grannicus et genres voisins. Mais le plus léger examen suffit pour montrer qu'ils ont toute l'organisation des Scaurides. Les trois expèces connues (1) sont de la taille des Scaurius, d'un noir profond et mat, avec leurs téguments plutôt âpres, qu'à proprement parler, rugueux. Deux d'entre elles (costatus, crassicornis) ont sur chaque élytre sept côtes fines et tranchantes; la dernière (pilipes) n'en a qu'une seule. Celle-ci doit le nom qu'elle a reçu aux longs poils roux dont ses jambes sont hérissées. Jusqu'ici, ces insectes paraissent proprés au nord du Chili et au Pérou.

# LEPTYNODERES.

## Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 44.

Dents latérales du sous-menton échancrées. — Menton petit, hexagonal, acuminé en avant. — Palpes maxillaires épais, à articles subégaux, le dernier subovalaire et tronqué au bout. — Labre indistinct.
— Tête des PSARMETICHUS, inégale en dessus. — Yeux linéaires, allongés, transversaux. — Antennes courtes, robustes, cylindriques, hispides,
à articles 2 très-court, 3 très-épais, obconique, plus long que les suivants, ceux-ci perfoliés, transversaux, graduellement plus courts, 14
auxi grand que 10, tronqué au bout. — Prothorax plan, cordiforme,
aminci, subfoliacé, un peu relevé et fortement arrondi sur les côtés,

<sup>(1)</sup> P. costatus, Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 95, lns. pl. 4, L\$; type du genre; découvert primitivement au Pérou et retrouvé depuis au Chili.—crassicornis, Waterh. Ann. and Magaz. of nat. Hist. XIII, p. 54; Chili.—pilipes, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; lns. 1834; Mélas. p. 19; Erichson (Nov. set. Acad. nat. Curios. XVI, Suppl. I, p. 245, pl. 38, f. 4) I'a décrit presque en même temps et peut-être auparavant, sous le nom de gracilis; du Pérou et du Canil.

# TÉNÉBRIONIDES.

ement échancré en arc antérieurement, tronqué à sa bas on transversal. — Elytres pas plus larges que le protho base, oblongo-ovales, planes sur le disque, s'arrondissant er leurs épipleures; celles-ci assez larges, sans repli. — locres, âpres; jambes antérieures faiblement trigones, les angulaires; les éperons de toutes très-courts; dernier artic plus long que le 1<sup>er</sup>. — Prosternum recourbé en arrièries antérieures. — Mésosternum déclive, canaliculé. — g, très-inégal, glabre.

type du genre est le Scotobius varicosus de Germar (1), inse moyenne, assez commun à Montevideo et Buenos-Ayres. Co plusieurs Scotobius, ses élytres, y compris leurs épipleures ettes de côtes longitudinales interrompues, denticulées en nt les intervalles sont ponctués superficiellement. On en co econde espèce de Patagonie (1).

## DIASTOLEUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 67.

genre ne diffère essentiellement des Scorobius qui suiven

#### SCOTOBIUS.

# GERMAR, Ins. Spec. nov. p. 135 (1).

Dents latérales du sous-menton tronquées ou un peu échancrées, laissant les mâchoires à découvert. — Menton médiocre, en trapèze renversé, parfois subanguleux latéralement, tronqué ou un peu arrondi en avant. — Palpes robustes; le dernier article des maxillaires légèrement triangulaire. — Labre très-peu saillant, sinué en avant, avec ses angles arrondis. - Tête médiocrement prolongée en arrière : épistome séparé du front par un sillon arqué, largement échancré en avant. — Yeux étroits, transversaux, un peu arqués. — Antennes médiocres, assez robustes, cylindriques, à peine hispides, à articles 2 petit. 3 un peu obconique, aussi long que les deux suivants réunis, 4-7 subpyriformes, décroissant peu à peu, 8-10 moniliformes, perfoliés, transverzux, 11 obliquement et brièvement acuminé. — Prothorax presque plan, transversalement cordiforme, fortement arrondi et plus ou moins marginé sur les côtés, médiocrement échancré en avant, tronqué à sa base; les angles de celle-ci arrondis ou aigus. — Ecusson triangulaire. - Elytres non contiguës au prothorax, oblongo-ovales, arrondies aux épaules, planes sur le disque, brusquement déclives en arrière, non carénées latéralement; leurs épipleures assez larges. — Pattes robustes; jambes antérieures légèrement trigones, tranchantes en dehors; les autres quadrangulaires; dernier article des tarses plus long que le 1er. — Prosternum fortement recourbé en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum déclive, plan. — Corps glabre.

Insectes de grande, rarement de moyenne taille, répandus depuis le Pérou jusqu'en Patagonie: La sculpture de leurs élytres consiste rarement, comme dans l'espèce typique du genre (pilularius Germar), en tabercules luisants, arrondis et disposés sans ordre, mais en côtes régulières, tantôt simples, tantôt interrompues ou remplacées par des tabercules aigus, disposés en série; cette sculpture envahit toujours les épipleures de ces organes. On connaît déjà plus d'une vingtaine de ces insectes (2).

<sup>(1)</sup> Syn. Gonogenics, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 48.

<sup>(2)</sup> Solier (Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 55) en décrit 12 espèces, dont six (pibularius, crispatus Germar, muricatus, costatus, substriatus, rugosulus Guérin-Ménev.) déjà connues.—Aj.: S. punctatus, Eschsch. Zool. Atlas, Heft IV, p. 11, pl. 18, f. 5; Chili. Solier le rapporte, avec doute, à son S. urmentarius; il m'en paraît bien distinct.—granosus, Guérin-Ménev. Icon.; lns. pl. 28, f. 4 (granosus? Sol.); Tucuman.—planatus, du Pérou, asperatus (rugosulus Sol.), du Chili; Erichs. Nov. act. Acad. nat. Cur. XVI; Suppl. I, p. 246, pl. 38, f. 5.—ciathratus, de Montevideo; planicosta, du Pérou; tristis, ovalis, de Buénos-Ayres; Guérin-Ménev. Magaz. d. Zool. Ins. 1834; Mélas. p. 16.—punctatellus,

## TÉNÉBRIONIDES.

(30)

Lo genre Gonogentes, établi par Solier sur l'un d'eux (1) originaire du Perou, me paraît inadmissible. Le menton régulièrement hexagonal, de cot misecte, ses palpes maxillaires, à dernier article moins sécuritorme, et ses antennes à articles transversaux à partir du 6°, sont des caractères bons seulement pour établir une section.

## ENALODERA.

(Blanch.) Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 181.

Ce sont des Scotobius dont les élytres sont plus courtes et plus ovalaires que de coutume, et dont les cuisses antérieures sont munics en dessous, près de leur extrémité, d'une assez forte dent.

Ce dernier caractère, qui rapproche ces insectes des Scaurus de l'aucien continent, encore plus que ne le sont les Scotobus, est le seul qui les sépare de ces derniers; leur forme plus courte ne suffirait pes pour cela. M. Blanchard n'a fait que proposer le genre, et Solier seul en a exposé les caractères. Il ne comprend en ce moment que deux espèces (2) de moyenne taille, originaires des parties australes de l'Amérique du Sud.

# GROUPE III. Myctoporides.



Necropalis, tous sont de petite taille et ont les mâchoires entièrement découvertes. Ce genre est également le seul où la vestiture des tarses s'écarte un peu de l'état normal.

Je ne connais que les quatre genres suivants qui puissent rentrer dans ce groupe. Un seul d'entre eux (Ammoruorus) est propre à l'Amérique du Sud et assez répandu dans les collections; les autres n'ont encore été rencontrés qu'en Californie et sont très-peu connus de la plupart des entomologistes.

- L. Machoires en partie recouvertes: Nycloporis.
- II. découvertes.

Antennes cylindriques; leur dernier art. tronqué: Ammophorus.

- grossissant peu à peu; - arrondi : Eulabis, Epantius.

# NYCTOPORIS.

# Escuscu. Zool. Atlas, Heft IV, p. 11.

Dents latérales du sous-menton très-saillantes, aigues, cachant en partie les machoires. - Menton transversal, obtusément anguleux sur les côtés, faiblement sinué en avant. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire.—Labre à peine visible.—Tête peu rétrécie et médiocrement prolongée en arrière; épistome peu rétréci, rebordé latéralement et tronqué en avant, avec ses angles antérieurs parfois (cristata) un peu saillants. — Yeux assez grands, transversaux, haulés, un peu rétrécis inférieurement. — Antennes médiocres, assez mbustes, filiformes, à articles obconiques: 2 court, 3 à peine plus long que les suivants, 4-10 subégaux, 11 plus petit que 10, ovoïde ou transversal. — Prothorax aussi long que large, légèrement arrondi et assez fortement rebordé sur les côtés, un peu rétréci et tronqué à ses deux extrémités, avec tous ses angles distincts; les postérieurs aigus. - Ecusson transversal. - Elytres de la largeur du prothorax, allongées, parallèles, médiocrement convexes, s'arrondissant pour former les épipleures. — Pattes courtes, assez robustes; jambes arrondies; leurs éperons très-petits; tarses finement pubescents, garnis de poils rigides en dessous; leur 1er article aussi long que le dernier. - Prosternum dépassant un peu les hanches antérieures, lanciforme. -Mésosternum un peu concave. — Corps allongé, très-rugueux, glabre.

On connaît déjà quatre espèces (1) de ce genre, toutes originaires de la Californie. Elles sont de taille assez grande, d'un noir brunâtre

<sup>(1)</sup> N. cristata, asquicollis, Eschsch. loc. cit.; la première est figurée pl. 18, f. 4.—carinata, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York V, p. 138.—galeata, J. L. Le Conte, Rep. up. a railr. to the Pacif. Oc. IX, Append. I, p. 49, pl. 2, f. 1.

mat, et criblées sur la tête et le prothorax de fossettes confluentes qui rendent ces parties très-inégales. Les élytres sont couvertes de petites crêtes tranchantes, formant plusieurs rangées très-régulières, dans les intervalles desquelles sont des tubercules aigus, disposés sur un seul rang. Solier n'a pas connu ce genre remarquable. Je dois les deux espèces décrites par Eschscholtz, à l'amitié de M. J. L. Le Conte.

#### AMMOPHORUS.

Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 94 (1).

Dents latérales du sous-menton courtes, échancrées, laissant les mâchoires à découvert. — Menton en trapèze renversé, un peu saillant dans son milieu, en avant. - Palpes robustes; le dernier article des maxillaires presque en triangle subéquilatéral. - Labre court, échancré en arc. - Tête courte, faiblement rétrécie en arrière ; épistome séparé du front par un fin sillon arqué, peu rétréci et échancré en avant. -Yeux très-étroits, transversaux, lunulés. - Antennes courtes, robustes, cylindriques, à articles 2 court, 3 un peu plus long que les suivants, 4-11 transversaux, perfoliés, 11 tronqué. — Prothorax non contigu aux élytres, subquadrangulaire, peu convexe, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, avec ses angles plus ou moins distincts. - Ecusson triangulaire. - Elytres de la largeur du prothorax, courtes, légèrement ovales, planes sur le disque, brusquement déclives et arrondies en arrière, avec leurs angles huméraux effacés ou distincts, non carénées sur les côtés; leurs épipleures sans repli-- Pattes courtes et robustes ; jambes antérieures triangulaires, assez larges, arquées et tranchantes en dehors, avec leur angle apical interne un peu saillant; les autres arrondies, parfois quadrangulaires; tarses glabres, canaliculés et épineux en dessous ; leur dernier article plus long que le 1er. - Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum déclive, plan. — Corps glabre.

La forme des jambes antérieures distingue très-bien ce genre de tous ceux de ce groupe. Ses espèces sont de petite taille, finement ponctuées ou rugueuses, et toutes présentent sur leurs élytres des côtes régulières, qui s'étendent presque sur les épipleures de ces organes, et qui sont tantôt également, tantôt alternativement plus saillantes, avec leurs intervalles ponctués ou fovéolés. Elles paraissent jusqu'ici propres au Pérou et aux îles Gallapagos (2).

(1) Syn. Selenomma, Solier in Dej. Cat. éd. 2, p. 183; olim.

<sup>(2)</sup> Esp. du Pérou : A. peruvianus, Guérin-Ménev. loc. cit. Ins. pl. 4, f. 4.—
costatus, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 26. — rubripes,
Spinolæ, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 44. — Esp. des îles Gallapagos :

#### EULABIS.

# Escuscu. Zool. Atlas, Heft III, p. 14.

Dents latérales du sous-menton très-courtes, tronquées, laissant les machoires à découvert. - Menton assez petit, en trapèze renversé, parfois (pubescens) caréné sur la ligne médiane. — Palpes robustes, le dernier article des maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre court, entier. — Tête courte et peu atténuée en arrière ; épistome assez allongé, un peu rebordé sur les côtés, sinué en avant. — Yeux trèsétroits, lunulés. — Antennes courtes, assez robustes, grossissant peu à peu à leur extrémité, à articles 2 très-court, 3 un peu plus long que les suivants, ceux-ci perfoliés, 4-7 obconiques, 8-10 transversaux, 11 plus gros que 10, transversalement ovalaire. — Prothorax plan, subquadrangulaire ou un peu rétréci à sa base, tronqué à ses deux extrémités, muni sur les côtés d'une arête tranchante, parfois (bicariacta) rebordée. — Ecusson fortement transversal, arrondi en arrière. - Elytres aussi larges que le prothorax, médiocrement allongées, subparallèles, tronquées et rebordées à leur base, non carénées latéralement; leurs épipleures munies d'un repli. — Pattes courtes et robustes; cuisses très-fortes; jambes antérieures triangulaires, arquées, tranchantes et subcrénelées en dehors; les autres subarrondies ; les éperons de toutes très-courts ; tarses presque glabres, canaliculés et munis de cils épineux en dessous; leur dernier article notablement plus long que le 1er. — Saillie prosternale fortement arrondie en arrière. — Corps glabre ou (pubescens) très-finement pubescent.

Insectes de taille un peu au-dessous de la moyenne, ou assez petits (ruspes) et propres, comme les Nyctoporis, à la Californie. Les trois espèces connues (\*) sont d'un noir peu brillant, sujet à passer au rouge farragineux sur la tête, le prothorax et les pattes. Toutes ont la tête et le prothorax criblés de points enfoncés ou couverts de petites stries confluentes, et les élytres munies de fines côtes tranchantes, très-régulières, dont les intervalles sont ponctués en stries. L'espèce typique (bicarinata) a de plus sur le prothorax deux carènes discoïdales dont il n'y a aucun vestige chez les autres.

Je restitue à ce genre la place que Eschscholtz lui avait assignée

A. gallapagoensis, bifoveatus, obscurus, Waterh. Ann. and Magaz. of. nat. Hist. XVI, p. 30.

<sup>(1)</sup> E. bicarinata, ruspes, Eschsch. loc. cit. p. 15; la première est figurée pl. 12, f. 8; Solier en a donné également une figure in Baudi e Truqui, Studi entom. pl. 11, f. 1.—pubescens, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 144.

132

".UNIDES.

mat, qui peti da: ui.

partient incontestablement; Soim ses Blapsites, qui ne sont qu'un ses espèces ont un factes assez voi-

# PANTIUS.

... . w Lyc. of New-York, V, p. 144.

war ars Stabes, dont il ne s'éloigne que par les

some bustes, A articles 4-8 obconiques, 9-10

11 en carri transversal, arrondi aux an
12 durbes américares à peine plus larges que

13 durbes américares à peine plus larges que

14 durbes américares à peine plus larges que

15 durbes Lec., qui le constitue est de la taille de

16 durbes dans le genre precédent; seulement les

16 durbes dans le genre precédent; seulement les

17 durbes dans le genre precédent; seulement les

18 durbes de la control de seulement les

18 durbes de la control de seulement les

18 durbes de la control de la cont

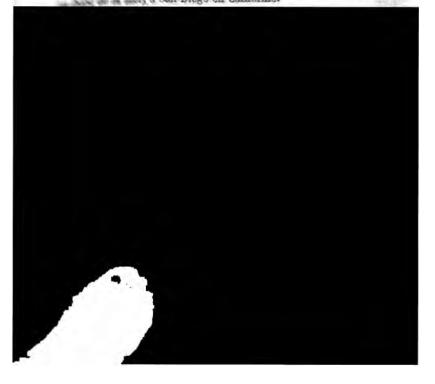

- Métostérium horizontal, plus ou moins échancré en avant. - Saillie intercozale très-large, quadrangulaire.

Trois genres, propres à la Californie et très-rares dans les collections, composent ce dernier groupe des Scaurides. Outre la forme du mésosternum, qui leur est propre, tous trois s'éloignent des espèces précédentes par leur facies et quelques particularités. Les Cerenopus ressemblent assez aux Nycrezinus de la tribu des Blaptides et se rattachent en même temps aux Molurides par leur écusson très-grand, recouvrant en partie le pédoncule du mésothorax, sans pénétrer entre les élytres. On prendrait aisément, au premier coup-d'œil, les Centrioptera pour des Upis. Les Cryptoglossa ont un facies à part, mais par leurs tarses sont de vrais Asidides. La tête se modifie dans ces deux derniers genres: elle est comme voûtée sur le vertex, et plus ou moins parabolique en avant des yeux. Aucun des Scaurides précédents n'a la saillie intercoxale aussi large, et, comme conséquence, les hanches postérieures ansai brièvement ovalaires. Enfin, il existe ici un caractère qui apparait pour la première fois dans la famille. Les deux pénultièmes segments abdominaux, au lieu d'être presque droits sur leur bord postérieur, sont fortement échancrés en arc de cercle ou ont leurs angles prolongés en arrière.

Il existe dans la cohorte suivante un groupe entier, celui des Cælométopides, dans lequel la tête est faite comme celle des Scaurides, et dont les espèces ont, sous plusieurs rapports, la plus intime analogie avec ceux-ci. Mais leurs tarses velus en dessous et leurs antennes autrement faites que dans la tribu actuelle m'ont déterminé, non sans hésitation, à les laisser dans la cohorte en question. Il suit de là que, par l'intermédiaire des Centrioptérides, les Scaurides se rattachent de très-près à cette dernière.

- Les doux pénultièmes segments abdominaux rectilignes sur leur bord postérieur, avec lours angles prolongés en arrière : Cerenopus.
- L. Ces segments fortement échancrés en demi-cercle.

Dernier art. des antennes libre, ovoide: Centrioptera.

— un peu engagé dans le 10°, tronqué: Cryptoglossa.

#### CERENOPUS.

J. L. Ez Conte, Ann. of the Lyc. of New York, V, p. 143.

Menton petit, ogival, hi-fovéolé sur sa face externe. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement séculiforme. — Labre transversal et échancré en arc de cercle. — Tôle saillante, médiocrement réuécie et prolongée en arrière, délatée au niveau des antennes; épistome allongé, séparé du front par un sillon arqué très-distinct, gra-

parmi les Scanlier (1), qui l'a assemblage de l' sin de celui des

J. L. L.

Genre à point points suivant

Antennes transversans gles. — Patte les quatre

L'unique l'Eulabis manalogue côtes des valles sur dit avoir au berri

-La rarea

Esst. lim ap:

minsversaux, lunulés. - Antennes robustes, 2 er transversal et acugue large, assez conavant, échancré en atérale. — Ecusson en arrière, ne pénétrant ment oblongo-ovales, sans nuées postérieurement, empleural remontant au niveau willie redressée. - Pattes assez plus ou moins tranchantes en en un lobe arrondi chez ieux penultièmes segments abdosaille prosternale prolongée en ar-. - Mésosternum transveran are antérieurement. - Corps

en avant, rebordé

mes moment de trois espèces (i) dédus la Californie méridionale et les controlles (bicolor) les pattes d'un rouge controlles (bicolor) ent sur les élycontrolles (bicolor) ent sur les élycontrolles et sillons ponctués et controlles. Leur caractère le plus controlles de construit sur le même

a dir lignes de long;

Lis mi, comme je l'ai dit plus

NYCTERINUS sous le

- No. 20. 20. 20.

— Language évasée et fortement

A possible de la la Cocke, les cit. Je n'ai à ma de possible music des antennes et des pattes; des la licensile de genre, pour ce qui concerne

échangrée. — Dernier article des palpes en triangle allongé. — Labre largement arrondi aux angles et sinué en avant. — Tête engagée jusqu'aux yeux exclusivement dans le prothorax, peu prolongée en arnère, convexe sur le vertex, transversalement impressionnée entre les yeux; épistome non distinct du front, voûté, parabolique sur les côtés, trongué et sinué en avant. — Yeux médiocres, transversaux, très-déprimés, lunulés. — Antennes assez longues, graduellement élargies et déprimées à leur extrémité, à articles 2 court, 3 aussi long que les deux suivants réunis, obconique, 4-10 décroissant peu à peu, Il libre, transversalement ovoïde, à demi-spongieux et acuminé. -Prothorax subtransversal, médiocrement convexe, fortement cordiionne, avec ses angles postérieurs rectangulaires, tronqué, finement mbordé et contigu aux élytres à sa base, échancré en avant, avec ses angles antérieurs saillants, tranchant sur les côtés. — Ecusson à peine distinct. — Elytres allongées, oblongo-ovales, brusquement déclives en arrière, de la largeur du prothorax, tronquées et marginées à leur base, non carénées latéralement; leur repli épipleural remontant graduellement aux épaules; celles-ci un peu saillantes. - Pattes médiocrement robustes; jambes arrondies, apres; tarses médiocres, glabres, canaliculés et un peu hispides sur leurs bords en dessous; le 1er article des postérieurs aussi long que le 4°. — Les deux pénultièmes segments abdominaux fortement échancrés en demi-cercle. — Saillie prosternale large, plane, saillante et lancéolée en arrière. — Mésosternum en carré long, faiblement échancré en avant.

Mannerheim a fondé ce genre sur un grand insecte (1) de Californie, auquel son prothorax cordiforme et sa forme générale donnent un facies de Carabique assez prononcé. Depuis, M. J. L. Le Conte en a fait connaître une seconde espèce (2) presque aussi grande, originaire du même pays et très-voisine de la précédente. C'est d'après elle que j'ai rédigé la formule du genre, la première m'étant inconnue.

Ces deux insectes sont d'un noir profond, assez brillant, lisses sur le prothorax, et ont sur les élytres des rangées régulières de points enfoncés, peu marqués et distants; les intervalles entre ces rangées sont exupés par des aspérités, peu sensibles en avant, de plus en plus sailantes et aigués en arrière.

Ces insectes ne diffèrent essentiellement des Cryptoglossa qui suivent, que par le dernier article de leurs antennes et leurs formes. moins robustes. Il est très-probable que des espèces intermédiaires obligeront un jour de réunir les deux genres.

<sup>(1)</sup> C. caraboides, Mannerh. loc. cit. p. 280; figuré dans Guérin-Ménev. Ma-ga. d. Zool. Ins. 1843, pl. 126.

<sup>(2)</sup> C. muricata, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 142.

TERRITORISM.

#### 44

## CRYPTOGLOSSA.

Solum, Ann. d. l. Sec. enteus. V, p. 660 (1).

Dants latérales du sous-menton larges, subtrigones. — Menton grand, plan, transversalement suborbiculaire, avec un sime médian, impressiouni en avant sur sa face externe. - Palpes et labre des Cauraio-PREA. — Tête courte, voûtée, engagée dans le prothorax jusqu'aux your inclusivement; épistome largement arrondi et étroitement tronque dans son milieu, en avant. — Youx transversaux, étroits, lumnlés et déprimés. — Antennes des Centroptera, avec le dernier article déprimé, tronqué au bout et un peu engagé dans le 10°. - Prothorax subtransversal, fortement cordiforme, voûté en avant, avec ses angles autérieurs rabattus, un peu saillants et aigus, tronqué à sa base; ses augles postérieurs rectilignes. - Écusson presque nul. - Elytres ovalaires, planes en dessus, verticales en arrière, sans vestige d'épaules, non carénées latéralement; leur repli épipleural remontant graduellement au niveau des épaules. - Pattes assez longues et robustes; jambes arrondies, apres ; tarses épais, cylindriques, un peu platts en dessous, couverts de cils, avec leurs bords latéraux fortement épineux inférieurement et une couronne de cils au sommet des articles ; leurs crochets longs et assez grèles. - Abdomen, saillie prosternale et me-



fère que par les deuts latérales du sous-menton, qui sont coupées carrément, son menton presque sans impression sur sa face externe, et son épistome qui est sinué de chaque côté en avant, caractères tous purement spécifiques.

Solier a placé ce genre près des Akis, à cause de la forme du menton, M. J. L. Le Conte parmi les Asidides, par suite de la structure du dernier article des antennes. Mais la forme de sa tête l'exclut absolument de ce dernier groupe et le rattache aux Scaurides de la manière la plus évidente.

# TRIBU XVII.

### BLAPTIDES.

Sous-menton muni d'un pédoncule de largeur médiocre. - Languette légèrement saillante, faiblement échancrée ou tronquée en avant; ses palpes insérés sur sa face externe au-dessous de ses angles antérieurs. - Machoires découvertes, leur lobe interne muni d'un crochet corné. — Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. - Tête très-rarement engagée dans le prothorax, rétrécie en arrière, rhomboidale; épistome trapéziforme, assez saillant, cachant les mandibules sur les côtés et laissant le labre en entier à découvert. — Antennes de onze articles : les trois ou quatre derniers globuleux, perfoliés, le 3° très-long. — Elytres embrassant médiocrement le corps chez la plupart ; leurs épipleures munies d'un repli en général très-large à sa base, manquant rarement. — Hanches postérieures fortement séparées, ovalaires; éperons des jambes assez grands et assez robustes; tarses glabres, canaliculés et pauci-épineux sur leurs bords en dessous. - Saillie intercoxale large, quadrangulaire. - Episternums métathoraciques étroits, un peu arrondis au côté interne; leurs épimères distinctes. — Epimères mésothoraciques assez larges, postérieures et obliques.

Le groupe des Blaptides, tel qu'on l'entend à l'heure qu'il est, a plus que tout autre de la famille, besoin d'une réforme radicale. Latreille, qui l'a fondé (1), y comprenait tous les Ténébrionides aptères dont le dernier article des palpes maxillaires est sécuriforme. Solier (1), après

<sup>(1)</sup> Règne anim. éd. 2, V, p. 15.

<sup>(2)</sup> In Baudi e Traqui, Studi entem. p. 155. Des 32 genres qu'il a réunis dans ses Blapsites, il n'y en a, à mon sens, que sept qui dolvent y rester. En étudiant ce travail, on voit que Solier sentait le terrain se dérober sous ses pas et qu'il me savait plus où il allait. Ce résultat, du reste, est inévitable quand on prend sour point de départ de la classification de la famille, l'absence ou la présence des ailes inférieures et qu'on divise les espèces aptères d'après la forme de léurs palpes maxillaires.

avoir commencé à l'épurer, en en retranchant les Asidides et les Pédinides, a fini par en faire un assemblage monstrueux de formes disparates en y entassant une foule de genres que Dejean, moins mal inspiré, avait disséminés dans ses Taxicornes, Ténébrionites et Hélopiens.

Réduits à leurs éléments naturels, c'est-à-dire aux espèces dont l'organisation se rapproche de celle des Blars, les Blaptides forment un groupe parfaitement naturel et aussi tranché que cela est possible dans la famille actuelle. Ils sont surtout tellement voisins des Akisides, qu'il suffirait de modifier légèrement la forme de leur tête, de leurs palpes maxillaires et de leur prothorax, pour les faire rentrer dans ce groupe. Ils ne peuvent pas néanmoins être mis immédiatement à côté de ce dernier, attendu qu'ils interrompraient, selon qu'ils seraient placés avant ou après lui, les rapports manifestes qu'il a, d'une part, avec les Elénophorides, et d'autre part, avec les Scaurides.

Sauf un genre américain (Embaphion) dont les espèces sont des plus singulières par leur forme générale, sans présenter des caractères suffisants pour constituer une tribu particulière, les Blaptides sont trèshomogènes. La plupart sont de grande taille et tous sont d'un noir profond, parfaitement glabres, lucifuges et lents dans leur démarche. à l'exception de quelques Eleodes et Nycterinus, dont les élytres sont sillonnées ou munies de points enfoncés, disposés en rangées régulières, leurs téguments ne présentent que de fines rugosités pour toute scul-

nture.

Plusieurs larves de ce groupe, appartenant toutes au genre Blars, sont aujourd'hui connues (\*). Leurs habitudes sont complètement les mêmes que celles des larves des Akis et des Elenophorus. Le caractère le plus apparent qui les distingue de ces dernières, réside dans leur dernier segment abdominal, qui est ogival ou subconique, déprimé ou un peu concave et muni d'une seule épine redressée, au lieu de deux. Son bord postérieur est plus ou moins spinosule et présente d'une à trois rangées de petites épines, selon les espèces. Le mamelon de sa face inférieure, servant à la progression, est peu apparent, simple et faiblement protractile. Les poils qui revêtent le corps des larves des Akis manquent ici à peu près complètement. Les minimes différences que présentent la tête et les organes buccaux, sont plutôt spécifiques que génériques.

Les Blaptides sont plus particulièrement propres à l'hémisphère boréal

<sup>(1)</sup> B. mortisaga, Haliday, Trans. of the entom. Soc. II, p. 100, pl. 11, f. 1a-g; figure copiée dans Westwood, an Introd. etc. I, p. 321, nº 39, f. 11.—fatidica, Letzner, Arbeit. d. Schless. Gesellsch. 1843, p. 4; Perris, Ann. d. I. Soc. entom. X, p. 609, pl. 15, f. 20-21. — producta, Perris, ibid. p. 606, pl. 15, f. 13-18. — MM. Chapuis et Candèze ont en outre figuré, sans la décrire, la larve du B. obtusa, dans les Mém. d. 1. Soc. de Sc. de Liège, VIII, pl. 6, f. 5 a.

#### HAPTIDES.

sess les deux continents. Dans l'hémisphère opposé, ils sont peu nomheux et n'existent qu'au Bengale, au Cap, au Chili et au Pérou.

Le genre EMBAPHION, que j'ai cité plus haut, est tellement différent des autres, qu'il rend nécessaire de diviser la tribu en deux groupes.

L Corps de forme normale.

BLAPTIDES TRAIS.

IL - concave en dessus, scaphiforme.

EMPAPHIONIDES.

# GROUPE I. Bleptides vrais.

Corps de forme normale. — Prothorax et élytres non foliacés latéralement; le premier non ou faiblement échancré en avant; les secondes embrassant au plus médiocrement le corps. — Tête dégagée du prothorax, au moins jusqu'aux yeux inclusivement.

Ce groupe, contenant toutes les formes normales de la tribu, n'erige aucunes remarques particulières. Si l'on en excepte les Tagona et les Gsarron, que la présence d'un seul éperon aux jambes antérieures rend aisés à distinguer, ses genres sont très-voisins les uns des autres et se confondent presque insensiblement. Il en est où les différences seruelles sont assez fortes pour que les mâles et les femelles aient été regardés par quelques auteurs comme génériquement distincts.

I. Un seul éperon aux jambes antérieures.

Art. 4-7 des antennes en cône allongé: Tagona.

- transversaux, perfoliés: Gnaptor.

- H. Deux éperons aux jambes antérieures.
  - a Menton plan, non trilobé en avant.
  - b Cuisses antérieures inermes.

Les quatre jambes postér. arrondies : Blaps.

comprimées : Prosodes.

- bb Cuisses antérieures dentées en dessous : Dila.
- aa Menton convexe en dehors, trilobé en avant.

Epistome confondu avec le front : Eleodes.

- séparé du front par un sillon : Nycterinus.

Genre incertæ sedis: Leptomorpha.

## TAGONA.

FISCHER D. WALDH. Entomogr. d. l. Russ. I, p. 179.

Menton fortement rétréci à sa base, évasé et coupé carrément en avant. — Palpes robustes : le dernier article des labiaux brièvement mat, et criblées sur la tête et le prothorax de fossettes confluentes qui rendent ces parties très-inégales. Les élytres sont couvertes de petites crêtes tranchantes, formant plusieurs rangées très-régulières, dans les intervalles desquelles sont des tubercules aigus, disposés sur un seul rang. Solier n'a pas connu ce genre remarquable. Je dois les deux espèces décrites par Eschscholtz, à l'amitié de M. J. L. Le Conte.

## AMMOPHORUS.

GUÉRIN-MÉNEV. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 94 (1).

Dents latérales du sous-menton courtes, échancrées, laissant les mâchoires à découvert. — Menton en trapèze renversé, un peu saiflant dans son milieu, en avant. - Palpes robustes; le dernier article des maxillaires presque en triangle subéquilatéral. - Labre court, échancré en arc. - Tête courte, faiblement rétrécie en arrière ; épistome séparé du front par un fin sillon arqué, peu rétréci et échancré en avant. -Yeux très-étroits, transversaux, lunulés. - Antennes courtes, robustes, cylindriques, à articles 2 court, 3 un peu plus long que les suivants, 4-11 transversaux, perfoliés, 11 tronqué. - Prothorax non contigu aux élytres, subquadrangulaire, peu convexe, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, avec ses angles plus ou moins distincts. - Ecusson triangulaire. - Elytres de la largeur du prothorax, courtes, légèrement ovales, planes sur le disque, brusquement déclives et arrondies en arrière, avec leurs angles huméraux effacés ou distincts, non carénées sur les côtés; leurs épipleures sans repli. - Pattes courtes et robustes ; jambes antérieures triangulaires, assez larges, arquées et tranchantes en dehors, avec leur angle apical interne un peu saillant; les autres arrondies, parfois quadrangulaires; tarses glabres, canaliculés et épineux en dessous; leur dernier article plus long que le 1er. - Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. - Mésosternum déclive, plan. - Corps glabre.

La forme des jambes antérieures distingue très-bien ce genre de tous ceux de ce groupe. Ses espèces sont de petite taille, finement ponctuées ou rugueuses, et toutes présentent sur leurs élytres des côtes régulières, qui s'étendent presque sur les épipleures de ces organes, et qui sont tantôt également, tantôt alternativement plus saillantes, avec leurs intervalles ponctués ou fovéolés. Elles paraissent jusqu'ici propres au Pérou et aux îles Gallapagos (2).

<sup>(1)</sup> Syn. Selenomma, Solier in Dej. Cat. éd. 2, p. 183; olim.

<sup>(2)</sup> Esp. du Pérou : A. peruvianus, Guérin-Ménev. loc. cit. Ins. pl. 4, f. 4.—
costatus, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 26. — rubripes,
Spinolæ, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. VII, p. 44. — Esp. des îles Gallapagos :

Tête des Blaps, avec l'épistome médiocrement échancré en ara de carda. — Yeux étroits, allongés, transversaux, sinués en avant. — Antennes médiocres, à articles 3 très-allongé, déprimé, 4-7 courts, subcylindriques, perfoliés, ainsi que les suivants, 8-10 moniliformes, transversaux, 11 ovoïde, tronqué obliquement. — Prothorax transversal, légèrement convexe, arrondi et muni d'une arête tranchante sur les côtés, faiblement échancré en avant, un peu retréci et tronqué à a hase. — Ecusson très-petit, trigone. — Elytres brièvement ovalires, convexes, fortement déclives et atténuées en arrière; leur repli épipleural partant des épaules et se rétrécissant peu à peu. — l'attes médiocres, robustes; jambes antérieures comprimées, triquètres, terminées par un seul éperon, les autres graduellement élargies; tarses médiocres, robustes, un peu comprimés. — Saillie prosternale fortement recourbée en arrière. — Mésosternum fortement déclive, canaliculé.

On n'en connaît qu'une espèce (1) de grande taille, propre à la Faune méditerranéenne, mais qui s'avance assez loin en Asie, et dont les deux sexes sont assez différents. Le mâle est oblongo-ovale; la femelle est extrêmement ventrue, et l'unique éperon qui termine ses jambes antérieures est beaucoup plus robuste. Cet insecte est d'un noir mat ou légèrement brillant, finement pointillé en dessus, avec les élytres légèrement rugueuses. Son facies est, au total, celui d'un Blars plus court que de contume.

## BLAPS.

## Fas. Syst. Entom. p. 254.

Menton transversal, plan, rétréci à sa base, tantôt trapéziforme, tantôt arrondi sur les côtés et en avant; son bord antérieur rarement sinué.—Palpes maxillaires allongés; leur dernier article notablement sécuriforme, plus long que large; celui des labiaux triangulaire.— Labre saillant, rectangulaire ou subcordiforme, arrondi aux angles antérieurs et plus ou moins échancré en avant.—Tête plus ou moins saillante; épistome graduellement rétréci, faiblement échancré en avant.— Yeux fortement transversaux, sublunulés.— Antennes médiocres, assez robustes, à articles 3 très-long, 4-7 de longueur variable, obconiques, 8-10 globuleux, perfoliés, 11 aussi épais que 10, en ovoide allongé et fortement atténué au bout.— Prothorax tantôt presque plan et rectangulaire, tantôt un peu convexe et arrondi sur les côtés, qui sont toujours finement rebordés, légèrement échancré en avant et en général à sa base.— Ecusson de grandeur variable, le

<sup>(</sup>i) Ten. spinimanus, Pallas, Icon. Ins. p. 55, Tab. C, f. 23 (Pim. levigala, Berbst, Die Kæfer, YIII, p. 56, pl. 120, f. 12).

plus souvent petit et cilié. — Élytres un peu plus ou un peu moins larges que le prothorax en avant, de forme et de longueur variables, atténuées et assez souvent mucronées à leur extrémité; leur repli épipleural commençant toujours au niveau des épaules et s'abaissant par une pente plus ou moins rapide. — Pattes généralement longues, surtout les postérieures; cuisses antérieures en massue, canaliculées en dessous, ainsi que les autres; jambes arrondies, âpres ou épineuses, surtout sur leur face interne et leur tranche dorsale, échancrées à leur sommet; tarses médiocres, le 4° article des postérieurs aussi long que le 4°; celui-ci souvent sillonné en dessus à son extrémité. — Saillie prosternale fortement recourbée, parfois mucronée au bout. — Mésosternum plan, déclive.

L'un des genres les plus nombreux de Ténébrionides et de ceux dont l'étude est la plus difficile, par suite de la ressemblance qu'ont entre elles beaucoup de ses espèces.

Ce sont de grands insectes d'un noir mat ou peu brillant, et qui émettent une odeur forte et désagréable, laquelle persiste longtemps après les doigts lorsqu'on les a touchés. Presque tous ont le prothorax lisse ou finement pointillé, tandis que leurs élytres sont assez souvent plus ou moins rugueuses ou régulièrement sillonnées.

Outre leur forme, en général plus étroite, les mâles different des femelles par leur ponctuation plus fine, la plus grande longueur du mucro terminal des élytres, quand il y en a un, et, dans un assez grand nombre de cas, par la présence d'une touffe de poils d'un roux vif à la base du second segment abdominal (1). Parfois il existe en même temps sur la saillie intercoxale du premier, un tubercule tronqué, dont les individus de ce sexe se servent, dit-on, pour frapper sur divers corps et appeler ainsi à eux leurs femelles.

L'Asie est surtout riche en BLAPS (2), puis après elle, la Faune mé-

(1) Quelques auteurs, et en particulier Heineken (Zool. Journ. V, p. 200), ont regardé cette touffe de poils comme l'apanage des femelles, mais certainement à tort, comme le prouvent les observations de M. L. Dufour (Ann. d. Sc. nat. VIII, p. 47) qui, chez le B. mortisaga, a découvert dans l'intérieur de l'abdomen un groupe de vésicules blanches, ovalés et très-serrées, correspondant à cet espace tomenteux. Cet appareil est l'analogue de celui qui existe chez les Dermestes mâles; voyez Tome II, p. 462, note 2.

(2) Le genre a besoin d'une révision complète, difficile à faire à cause de la rareté dans les collections de la plupart des espèces asiatiques. Le travail de Solier (in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 298) présente, au sujet de ces dernières, le plus triste déficit. Sur les 45 qu'il décrit, il n'en mentionne que cinq (acuminata Fischer, carbo Steven (Jægeri Hummel), canaliculata Fischer, parvicalis Zoubk. (nec Eschscholtz), rugosa Gebler) de cette partie du monde, et trois (orientalis, spathulata, punctatostriata) du Bengale. Voici la liste de celles qui existent dans les auteurs en dehors de son travail.

Esp. asiatiques (y compris celles décrites par Solier) : B. granulata, rugosa,

**distrrancenne**; une seule espèce (mortisaga F.) paraît répandue dans toute l'Europe, et l'on en a également découvert quelques-unes au Bengale.

Gebler in Hümmel, Essais entom. IV, p. 47; Sibérie.— Jægeri, Hümmel, ibid. VI, p. 40; Russie mér. — gigas (nec Linné), seriata, du pays des Kirguises; acuminata, de Sibérie; marginata, de la Russie mér.; halophila, de Sibérie; Fischer de Waldh. Estom. d. l. Russ. f, p. 184, pl. 16. — torniolata, ominosa, deplenata, muricata, elongata, scabriuscula (acuminata Fisch.), luctuosa, pterotepha (fatidica Fab.), confusa, Ménétr. Cat. rais. p. 198; Russie mér. ermeniaca (gages? Fab.), canaliculata (mortisaga? Fab.), anthracina, Falderm. Faun. entom. Transcauc. II, p. 42, pl. 7. - depressa, Gebler in Ledeb. Reise; Ins. p. 121; Sibérie. — parvicollis, Zoubkoff, Bull. Mosc. 1829, p. 160; Turcoménie. - Krymickii, Krynicki, ibid. 1829, p. 195; même pays. - pruinosa. Falderm. ibid. 1833, p. 53; Kirguises .- longipes, inflexa, Zoubkoff, ibid. 1833, p. 329; Turcoménie. — mamillata, Falderm. ibid. 1836, p. 382, pl. 7, f. 7; Kirguises. — montana, Motsch. ibid. 1839, p. 62; Caucase. — holconota (gigas Fisch.; olim.), scutellata, de Songarie; stenothorax, de la Tartarie; corrosa, de Podolie; quinquecostata, de Songarie; anthrax, d'Ibérie; hiuns, confusa, de Podolie; reflexicollis, longicollis, de la Russie mér.; coriacea, serialimpuncinta, de Songarie; microphthalma, de Podolie; carbo (Jægeri Hümmel), de la Russie mér.; turcomana, variolosa, de la Sibérie; scabra, de la Tartarie; conveza, pterosticha, de Podolie; Fischeri, de Turcoménie; intrusa, de Songarie; nitide, N...; brevis, de Podolie; songarica, de Songarie; dorsata, de Podolie; emana, de Songarie; damascena, de Podolie; rugosa, de la Mongolie; gradata, miliaria, variolosa, de Sibérie; transversalis, Kirguises; Clotzeri, de la Mongolie; Fischer d. Waldh. ibid. 1844, I, p. 71. — transversalis, caudata, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St-Pétersb. III, p. 102; Sibérie. - variolosa, scabripenais, Falderm. Coll. ab. ill. Bungio, etc.; Mongolie chinoise. -- Titanus, pulsinata, vicina, obliterata, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. II, p. 18; Turcoménie. granulosa, Ménétr. in Motzch. Etud. entom. III, p. 34; Mongolie. - laticollis, L. Redtenb. Denskr. d. Wien. Acad. I; Perse mér. — longula, indagator, conveza, crassa, angulata, sodalis, Reiche et Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 234; Syrie et Palestine.

Les suivantes, trop imparfaitement décrites par M. de Motschoulsky, ne peuvent être considérées que comme inédites: B. depressiuscula, gigantea, de Turcoménie; planicollis, de la Géorgie; Titanus, de Perse; rorulenta, de Songarie; obtusangula, de la Géorgie; ensifer, N...; punctatissima, de la Russle mér.; putrida, Kirguises; robusta, des bords du Don; orbicollis, convexicollis, Kirguises; Bull. Mosc. 1845, I, p. 65.

Esp. européennes: B. subquadrata, sublineata, Brullé, Expéd. d. Morée; Entom. p. 203; Grèce. — brachyura, Küster, Die Kæser Europ. XIII, 66; d'Espagne. — rotundicollis, tibialis, Reiche et Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 240; de Grèce.

Esp. africaines: B. prodigiosa, stygia, superstitiosa, Erichs. In Wagners Reise, III, p. 182; Algérie. — alternans, Brullé in Webb et Berthel. Canar.; Entom. p. 68; Ténérisse.

Pour des observations synonymiques sur un assez grand nombre des espèces décrites par Solier, voyez Reiche et Saulcy, loc. cit. p. 250.

# TÉNÉBRIONIDES.

# PROSODES.

Escuscu. Zool. Atlas, Heft III, p. 9 (1).

mes caractères que les Blars, avec les différences suivantes nier article des palpes labiaux brièvement ovalaire. — Jar nédiaires et postérieures fortement comprimées, ainsi qu; ceux-ci très-longs à toutes les pattes. — Sexes dissemblab hacholtz, en créant ce genre, ne lui avait assigné que des casans aucune valeur (2); les deux premiers de ceux qui pui ont échappé. Mais il savait que les femelles ne différent pa eu des Blars, pour la forme générale, tandis que les mâles rquables par l'allongement et l'étroitesse de leur corps, ce que pendant longtemps on les a regardés comme appartenant les différentes.

cher de Waldheim est récemment tombé dans la même en cenre Dilla a été établi sur des mâles, et son genre Pellariu emelles inélangées à de véritables Blars. Quant à Solier, parmi les Nyctipates de Dejean, la seule espèce qu'il ait en séparant spécifiquement le mâle et la femelle (3). Ce genre MYCKIPATES, établi sur le Blaps angustata de Zoubkoff (1), ne me paraît, pas plus qu'à Erichson (1), de nature à être adopté. Le mâle, seul sexe qui me soit connu, ne diffère des autres Prosones de son sexe que par ses élytres carénées latéralement (en outre de la carène du repli épipleural), ses jambes antérieures un peu arquées, denticulées en dehors, et les quatre postérieures plus planes sur leur tranche externe, avec un double rang de tubercules aigus. Il y a des sepèces qui font le passage.

Les Prosodes sont exclusivement asiatiques, presque tous rares dans les collections, et l'on est loin d'avoir apparié avec exactitude leurs sexes. Leurs élytres ne sont jamais mucronées à leur extrémité, et les mâles n'ont ni brosse de poils, ni tubercule à la base de l'abdomen.

#### DILA.

# FISCH. D. WALDE. Bull. d. Mosc. 1844, 1, p. 111.

Parmi les DILA de Fischer de Waldheim, il se trouve une trèsgrande et belle espèce de la Songarie, le Blaps læricollis de Gehler (3), qui, à tous les caractères essentiels des BLAPS, réunit une forme extrémement allongée, subcylindrique, fortement atténuée en arrière, et des cuisses antérieures armées d'une dent assez prononcée, près de leur extrémité, au côté interne. Erichson (4) a proposé de lui conserver le nom générique de DILA, mesure qui me paraît devoir être adoptée.

Ce bel insecte égale en longueur les plus grands BLAPS, et paraît complètement lisse en dessus, à la vue simple; mais la loupe révèle sur toute sa surface supérieure, l'existence de points enfoncés et distants. J'ignore à quel sexe appartient l'exemplaire que je possède; il

choulsky (Bull. Mosc. 1845, I, p. 71) en fait un Plattscells, mais certainement atort; il n'a ni la tête ni les tarses des espèces de ce dernier genre.

Germar (Linnæa entom. III, p. 196) a décrit, avec doute quant au genre, un Prosodes Behrif de l'Australie. Cet insecte appartient au groupe des Adéliides tans lequel on le trouvera plus loin.

- (I) Ball. Mosc. 1833, p. 239 (Nyctip. carinata Dej., Sol. in Baudi e Truqui loc. cit. pl. 14, f. 1). Aj.: Bl. asperata, Zoubk. ibid. p. 330 (Q Nyctip. coriacea Dej. Sol. loc. cit. p. 289). Nyct. rugulosa, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St-Pétersb. VIII, p. 374. Nyctip. costata, Fisch. d. Waldh. Bull. Mosc. 1844, I, p. 120; tous de Turcoménie, sauf la rugulosa, qui est sibérienne. Les deux denters font le passage indiqué dans le texte; ils n'ont pas les élytres plus carénées latéralement que les Blass, et chez la costata les jambes antérieures ne sont pas denticulées sur leur tranche externe.
  - (2) Archiv, 1846, II, p. 116.
  - 3) Bull. d. PAcad. d. St-Pétersb. VIII, p. 374.
  - (4) Archiv, 1846, II, p. 116.

## TÉNÉBRIONIDES.

as de touffe de poils ni de tubercule à la base de l'abdomes un mâle, il est probable que, comme celles des Prosodes le est plus large et doit ressembler à un Blars.

## ELEODES.

ESCHSCH. Zool. Atlas, III, p. 9 (1)

nton transversal ou non, plus ou moins trilobé en avant e médiane plus large et plus convexe que les latérales. — Des e des palpes maxillaires fortement sécuriforme, celui des lah gulaire ou pyriforme. — Labre un peu rétréci et étroitemeré en avant, avec ses angles arrondis. — Tête plus ou moins se en arrière des yeux; épistome confondu avec le front, grac nt rétréci, parfois sinué sur les côtés, échancré en avant assez étroits, transversaux, sublunulés. — Antennes à peine ses que le prothorax, assez robustes, à articles 3 allongé, 4-4 ques, subégaux ou décroissant peu à peu (8 souvent plus g transversalement globuleux, perfoliés, 11 obliquement ov arement aussi long que large. — Prothorax contigu aux ély convexe, tantôt subquadrangulaire, tantôt cordiforme, lég échancré en avant, finement rebordé sur les côtés et à sa le

Dans toutes les espèces, les mâles paraissent être constamment plus étroits et plus sveltes que leurs femelles, mais la présence d'une dent sux cuisses antérieures ou à toutes, n'est pas toujours, comme on le croit assez généralement, l'apanage de leur sexe. Quand il existe un prolongement anal (par ex. caudata, acuticauda), il est beaucoup plus prononcé chez eux. Aucun d'eux n'est pourvu d'un tubercule ou d'une brosse de poils à la base de l'abdomen.

Le menton a la plus grande analogie avec celui de beaucoup de Pédinides. il est composé de trois parties : une médiane de forme variable, et deux latérales en forme d'ailes, placées sur un plan plus interne, tranchantes latéralement, et d'autant plus larges que la première est moins développée. C'est sur la forme de cet organe qu'Eschetholtz s'était basé pour diviser le genre en deux. Il donnait le nom se Xyexa aux espèces qui ont la partie médiane très-développée et strondie en avant (1), et réservait celui d'Elropes à celles où son bord antérieur est rétréci et plus ou moins triangulaire. Mais il y a entre ces deux formes des passages qui leur enlèvent la faible valeur qu'elles pourraient avoir.

Le genre est, après les Blars, le plus riche en espèces du groupe actuel. Il est répandu depuis le Mexique jusque dans le territoire du Missouri, et, dans la direction opposée, il s'étend des plaines à l'est des Montagnes rocheuses, en Californie, et dans l'Orégon (2).

sanguin foncé, particularité qui se retrouve également chez l'obscura de Say (bid. p. 259); elles sont des Montagnes recheuses et très-rares dans les collections européennes. La troisième, répandue depuis le Texas jusqu'au Canada, est la seule du groupe actuel qui soit pubescente. Solier l'indique, à tort, comme d'Espagne.

- (i) Eschscholtz (loc. cit.) en indique quatre espèces (gravida, angulata, rotundicollis, sulcata) du Mexique, mais il y en a beaucoup d'autres, la tricostata,
  par exemple, mentionnée dans la note précédente. Chez la plupart de ces esploes, les ailes latérales du menton, étant potites, paraissent, au premier coupd'ail, me pas exister, mais, avec un peu d'attention, on les découvre sans peine,
  seller n'a pas connu l'existence de ce genre Xysta. Depuis Eschscholtz on a déait l'espèce suivante: X. striata, Guérin-Ménev. Magas. d. Zool. Ins. 1834;
  liètas. p. 30; du Mexique.
- (2) Aux espèces mentionnées ci-dessus aj.: Blaps hispilabris, carbonaria, extricaté, obsoleta, opaca, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 259; de l'Arianeas et du Missouri. El. dentipes, marginala, clavicornis, parvicollis, seabreea, planata, cordata, tuberculata, quadricollis, de Californie; blapoides, agusta, clongatula, melanaria, du Mexique; Eschsch. loc. cit. p. 12.— grandicollis, gigantea, Fischeri, reflexicollis, producta, intricata, pimeloides, Mannerh. Bull. Mosc. 1843; de Californie; les deux premières et la dernière set la gurées dans le Magaz. d. Zool.; Ins. 1843, pl. 127-130. obsoleta (nee lestach), distincta, alutacea, melanaria, clongalula, connata, lavigata, obsura, Aubei, du Mexique; subaspera, de Californie; Maillei, coriacea, Geryi, Spinola, spinipes, Eschscholtzii, caudata, du Mexique; Solier in Bandi e Tra-

# TÉNÉBRIONIDES.

## NYCTERINUS.

ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft III, p. 9.

genre ne diffère essentiellement des Eleopes que par les d tères suivants, dont le premier n'a même qu'une faible valeu istome séparé du front par un sillon quadrangulaire, bien r lans son milieu. — Articles 8-10 des antennes transversaux, ent perfoliés, 11 tronqué, peu différent du pénultième.

s espèces sont aussi constantes dans leurs formes que les Elent peu. Toutes ont le prothorax régulièrement arrondi su tronqué à ses deux extrémités, et les élytres en ovoïde allo des stries régulières plus ou moins marquées et ponctuées, tes habitent plus particulièrement le Chili, où la plupart nuns; il y en a également au Pérou, et Solier en a décrit un du Mexique, habitat qui me paraît très-douteux (1). Ce sont nent les représentants des Eleodes dans l'Amérique du Sud.

# Note.

genre suivant appartient probablement à la tribu actuelle, con use Faldermann.

ment tronquée de chaque côté, en avant, profondément et triangulairement échancrée. — Dernier article des palpes labiaux obconique, celui des maxillaires fortement sécuriforme. - Labre saillant, un peu rétréci en arrière, arrondi, avec une échancrure étroite et profonde en avant. - Tête large, très-saillante, rétrécie en arrière, dilatée en avant, avec son bord antérieur largement mais médiocrement échancré. — Yeux petits, étroits et transversaux. — Antennes longues, grèles, à articles i en massue arquée, 2 très-court, 3 très-long, 4-7 allongés, cylindriques, égaux, 8-10 beaucoup plus courts, obconiques, 11 ovalaire et acuminé. - Prothorax médiocrement convexe, en carré subéquilatéral, finement rebordé sur les côtés, tronqué à sa base, faiblement échancré en avant. — Ecusson transversal, cilié. — Elytres oblongo-ovales, rétrécies à leurs deux extrémités, carénées latéralement, avec leurs épipleures très-larges, subdéprimées en avant, ren-Mes en arrière, légèrement déhiscentes à leur extrémité. — Pattes longues, grêles. — Les deux pénultièmes segments abdominaux fortement excavés de chaque côté.

Le type du genre (1) est originaire du nord de la Chine, de taille moyenne, d'un noir peu brillant, avec les élytres sillonnées d'une manière presque obsolète. A en juger par la figure qu'en donne Faldermann, il a tout-à-fait le facies de certaines ELEODES; son labre éthanezé le rapproche même assez de ce genre; mais ses antennes sont voisines de celles des AKIS.

## GROUPE II. Embephionides.

Corps concave en dessus, scaphiforme, les bords latéraux du prothorax et des élytres étant foliacés et redressés; le premier étroitement et profondément échancré en avant, les secondes embrassant fortement l'abdomen. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'au-delà des yeux.

Le genre Embaphion de Say, l'un des plus singuliers qui existe parmi les Ténébrionides, constitue ce groupe. Ses espèces ne peuvent se comparer qu'aux Eurychora de l'Afrique, dont elles exagèrent encore le forme générale. Leur corps, en effet, a exactement l'aspect d'un betesu régulièrement ovale et à bords minces et tranchants. Mais avec ce facies étrange, ces insectes ont toute l'organisation des Blaptides, dont ils constituent seulement une forme aberrante.

<sup>(</sup>i) L. chineneis, Falderm. loc. cit. p. 71, pl. 2, f. 1, avec de nombreux dé-

# EMBAPHION.

SAY, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 253.

Menton trilobé en avant; sa partie médiane large, presque plane et suborbiculaire. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. - Labre transversal, à peine échancré en avant. - Tête petite, allongée, rhomboïdale; épistome confondu avec le front, assez saillant, trapéziforme et tronqué en avant. - Yeux transversaux, étroits et allongés. - Antennes assez longues, peu robustes, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-8 obconiques, décroissant graduellement, 9-10 plus gros, globuleux, perfoliés, 11 aussi gros que 10, brièvement ovalaire. - Prothorax ample, transversal, plan sur le disque, ayant ses bords latéraux très-largement foliacés, subverticaux, profondément et étroitement échancré en avant, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs fortement prolongés en arrière, et empiétant sur les élytres. - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres régulièrement ovales, foliacées et rebordées latéralement, mais moins que le prothorax. - Pattes assez longues, peu robustes; jambes hispides, arrondies; leurs éperons assez longs; tarses épineux au sommet de leurs articles et sur leurs hords en dessous; le 1er article des postérieurs un peu plus court que le 4e. -Saillie prosternale recourbée en arrière. - Mésosternum déclive, un peu concave.

Say, après avoir placé, avec doute, parmi les Akis l'espèce (E. muricatum) typique du genre, frappé de ses formes bizarres, a proposé d'en former un genre à part, sous le nom d'Embarhion, dont il n'a pas donné les caractères. C'est un insecte d'assez grande taille, d'un noir sale, et couvert en dessus de petites aspérités distantes, de chacune desquelles sort un cil roux. Say l'avait découvert à l'est et à peu de distance des Montagnes rocheuses. Récemment, M. J. L. Le Conte en a fait connaître une seconde espèce (1) du Texas, plus allongée que la précédente, et dont les côtés du corps sont encore plus foliacés et plus verticaux. Ces deux insectes sont très-rares dans les collections, et aucun des auteurs récents qui ont traité des Ténébrionides, n'a fait mention du genre.

 E. concavum, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 446.

Le Blups opaca de Say (loc. cit. p. 263) me paralt devoir constituer un genre nouveau, voisin de celui-ci, mais formant un troisième groupe dans la tribu actuelle, groupe intermédiaire entre les Blaptides vrais et celui-ci. Sa place n'est certainement pas parmi les Eleodes, où M. Melsheimer (Cat. of the descr. Col. of the Unit. Stat. p. 134) l'a introduit.

# TRIBU XVIII.

#### ASIDIDES.

Sous-menton muni ou non d'un pédoncule (1). - Languette cornée, ne dépassant pas ou que très-peu le menton, toujours échancrée; ses pulpes insérés latéralement, plus ou moins près de sa base. — Mâchoires entièrement recouvertes, ou visibles seulement à leur base : leur lobe meme muni d'un crochet corné. - Dernier article des palpes maxilhires fortement sécuriforme. - Tôte courte, presque toujours déprimée, engagée dans le prothorax, au moins jusqu'au bord postérieur des yen; épistome très-court, laissant le labre et les mandibules à découvert. -Antennes courtes, de 11 ou 10 articles; dans le premier cas, le 11° petit et plus ou moins enchâssé dans le 10°. - Prothorax échancré en avant. - Ecusson assez grand, en triangle rectiligne transversal. -Epipleures des élytres assez larges ; leur repli nul ou subobsolète.-Hanches postérieures ovalaires, fortement séparées et distantes des élytres en dehors; éperons des jambes médiocres, généralement robustes; tarses à peine canaliculés en dessous, fortement ciliés et épineux. — Saillie intercoxale de l'abdomen, large; ses deux pénultièmes segments échancrés en demi-cercle. — Episternums métathoraciques larges; leurs épimères très-rarement (Scotinus) distinctes.— Epimères du mésothorax transversales, atteignant rarement les cavités cotyloïdes intermédiaires.

Les Asidides forment un groupe très-naturel et que je conserve tel que Solier l'a établi, en en retranchant seulement le genre Anomalires (Heteroscelis) qui me paraît ne pas pouvoir leur être associé (1). La forme de leur tête suffit à elle seule pour les distinguer des trois tribus qui précèdent, et celle de leurs antennes, de toutes celles qui restent encore dans la cohorte actuelle, sans parler de l'invisibilité to-tale ou partielle de leurs mâchoires.

C'est ici qu'apparaît pour la dernière fois, dans la famille, ce caractère qui rapproche ces insectes de ceux de la section précédente. Ce-

<sup>(</sup>i) Son existence dépend naturellement du plus ou moins de visibilité des sakchoires. On en voit à peine quelques vestiges quand celles-ci sont entièrement recouvertes par le menton; mais, dans ce cas, il reste au moins des traves des deux fissures qui le séparent des deuts latérales du sous-menton.

<sup>(2)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 403. Ce n'est pas sans quelques motifs plausibles que Solier a compris les Anonalipus dans la tribu. Ce sont des insectes d'un classement très-difficile; mais si on les place ici, ils entraînent à leur suite plusieurs autres genres (Gonopus, Stizopus, etc.) qui se confondent peu à peu avec les Opatraux. Du reste, vouloir conserver dans une famille comme celle-ci la série naturelle des groupes, est une chimère irréalisable.

## TÉNÉBRIONIDES.

ndant il est rare que le menton recouvre à la fois les mâchoir languette. Cette dernière, quoique très-courte, est généralemen n visible, et les premières sont presque aussi souvent cachées dents latérales du sous-menton, que par le menton lui-me s mandibules présentent un caractère qui joue un rôle assez tant dans la classification. Il consiste en ce que ces organes t souvent entre eux et les dents latérales du sous-menton, un sidérable qui laisse aux palpes maxillaires un jeu très-facilmet même fréquemment de voir en entier, ou peu s'en fau d externe des mâchoires, quand elles sont fermées (1). Sauf ère différence dans la forme de son épistome, la tête ne varie ne peut servir à caractériser les genres, non plus que les veux. t toujours très-allongés, étroits, fortement transversaux, et à p ués en avant. La fusion complète des deux derniers articles des nes est assez rare, et dans ce cas le 11° devient entièrement si ux et forme comme le couronnement du 10°, dont le sépare s-fine suture. Les cavités cotyloïdes intermédiaires sont lég nt ouvertes au côté externe, et le vide qui en résulte est pres jours rempli par les trochantins. J'ai déjà signalé plus haut l ce de ces pièces chez les Machla. La forme et la vestiture ses, qui sont différentes de celles qui existent dans les trois tri cédentes, se retrouvent dans les trois qui suivent. Il est très-

#### GROTTE I. Machlidae

Cavités cotyloides intermédiaires sans trochantins, embrassant étroitement les hanches. — Antennes de onze articles, reçues, au repos, dans des sillons prothoraciques. — Menton recouvrant complètement les mâchoires et la languette.

Par le premier de ces caractères, ces insectes appartiennent à la section précédente; mais, à part cela, toute leur organisation est si évidemment celle des Asidides, comme l'a très-bien reconnu Solier, qu'on ne saurait les en séparer sans violer toutes les analogies. Les silons dans lesquels se logent les antennes au repos, sont de profondes rainures creusées sous les hords latéraux du pronotum. Je ne canais que le genre Macela de Herbst, qui puisse rentrer dans ce groupe.

#### MACHLA.

# HERBST, Die Karfer, VIII, p. 152 (1).

Sous-menton sans pédoncule; ses dents latérales tronquées. — Menton en carré transversal, arrondi aux angles antérieurs et faiblement échancré dans son milieu. — Palpes maxillaires robustes, leur dernier article en triangle subéquilatéral. — Mandibules laiseant entre elles et le sous-menton un vide notable. - Labre rectangulaire, assez fortement échancré en avant. — Tète engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement; épistome échancré en demi-cercle. -Yeux très-allongés, transversaux. — Antennes courtes, hispides, à articles 2 très-court, 3 du double plus long, cylindrique, 4-5 plus courts, obconiques, 6-8 moniliformes, 9-10 transversaux, plus larges que les précédents, 10 petit, enfoncé dans le 11°. — Prothorax fortement contigu aux élytres, transversal, échancré en demi-cercle antérieurement, dilaté, anguleux et renflé sur les côtés en un fort bourrelet, hisinné à sa base. — Ecusson triangulaire. — Elytres courtes, peu convexes sur le disque, graduellement élargies et verticalement déclives en arrière, pas plus larges que le prothorax et tronquées à leur bese, carénées latéralement; leurs épipleures assez étroites, munies d'un repli très-étroit. — Pattes robustes, hispides et ciliées; jambes antérieures terminées par une dent apicale externe; tarses presque d'égale longueur; le dernier article de tous notablement plus long que le 1er; les intermédiaires courts, égaux. — Saillie prosternale plane, saciforme, s'appuyant sur le mésosternum; celui-ci subhorizontal, concave en avant. - Corps court et massif.

<sup>(1)</sup> Syn Platymotus Fab. - Opatron Oliv. - Asida Wiedem.

Ces insectes sont de la taille des Asida. Leurs téguments, d'un noir sale, sont ordinairement revêtus de petits poils squammiformes, auxquels s'ajoutent, chez quelques espèces (par ex. villosa), de longs poils redressés, et plus ou moins abondants. Chaque élytre est munie de deux ou trois carènes, souvent tuberculées, ainsi que la carène latérale et les bourrelets latéraux de ces organes.

Toutes les espèces sont propres au cap de Bonne-Espérance et peu

communes dans les collections (1).

## GROUPE II. Asidides vrais.

Trochantins intermédiaires, distincts. — Antennes libres au repos. A l'exception des Asida, les huit genres qui suivent sont propres à l'Amérique. Celle du nord, dans ses régions centrales et occidentales, est la patrie de la plupart d'entre eux; dans celle du sud, ils se réduisent aux Cardigenius et aux Scotinus. La plupart de ces genres sont très-voisins les uns des autres, et établis sur des caractères d'une faible valeur.

- I. Antennes de onze art.; machoires rarement visibles à leur base.
- a Jambes antér. cylindriques; leur angle apical externe non saillant.
- b Un vide notable entre les mandibules et le sous-menton.
  Elytres échancrées en arc à leur base : Microschatia.
  - tronquées ou sinuées Philolithus.
  - bb Mandibules et sous-menton subcontigus: Ologlyptus.
- aa Jambes antér. comprimées; leur angle apical externe saillant.
   Angles postér. du prothorax distincts: Pelecyphorus, Asida.
  - nuls : Euschides.
- II. Antennes de dix art.; mâchoires en partie découvertes.

Jambes comprimées, terminées par une dent externe : Cardigenius.

- arrondles : Scotinus.

(1) Opatr. villosum, Oliv. Entom. III, 56, p. 5, pl. 1, f. 2. — M. carinata, nodulosa, Herbst, loc. cit. p. 156, pl. 126, f. 9-10.— As. pilosa, Wiedem. Zool. Mag. II, 1, p. 31 (villosa?) — M. rauca, Duponti (serrata var.), Solier, Ann. d. 1. Soc. entom. V, p. 478.

Je ne connais qu'une partie de ces espèces, et il est possible que quelquesunes d'entre elles, possédant des trochantins intermédiaires, doivent rester parmi les Asidides vrais. Tel est le cas pour la *Machla rugosa* de Herbst (loc. cit. p. 159, pl. 126, f. 11), qui est, en outre, dépourvue de sillons prothoraciques pour la réception des antennes, et pour une espèce connue dans les coilections de Paris, sous le nom de *M. Buquetii*. Toutes deux doivent former, dans les Asidides vrais, un genre nouveau dans lequel rentreront plusieurs espèces inédites.

#### MICROSCHATIA.

# Seezen, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 474.

cenre à paine distinct des Pellolfreus qui suivent, et n'en différent essentiellement qu'en ce que les élytres embrassent faiblement l'abéemen, et sont conjointement et asses fortement échancrées à leur bese pour recevoir celle du prothorax, qui est largement lobée et arrandie.

Solier, qui n'a connu aucune espèce de Philolithus, a comparé ces insectes aux Priecyphorus; il n'en avait vu, du reste, qu'une espèce. Récemment, M. J. L. Le Conte en a publié trois autres (1). Leur distribution géographique est la même que celle du premier des genres en question; mais ils sont généralement plus petits; de forme plus massée, et leurs élytres sont plus rugueuses. La plupart ont un facies singulier et fort laid.

## PHILOLITHUS (2).

Dents latérales du sous-menton larges, tronquées ou échancrées, réparées des mandibules par un vide notable. - Menton transversal, évasé en avant, puis obliquement rétréci et plus ou moins échancré, cachant les mâchoires et en grande partie la languette. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle, le plus souvent transversal.— Labre rectangulaire, échancré en avant. — Tête en général anguleuse an niveau des antennes; épistome court, brusquement rétréci et éthancré. — Antennes médiocres, hispides, à article 3 plus long que 4-8. ceux-ci obconiques ou submoniliformes, 9-10 ou 9 soulement plus larges qu'eux, transversaux ou non, i i petit, engagé dans le 10°. - Prothorax de forme variable, plan sur le disque, rebordé latéralement, tronqué ou un peu échancré à sa base, avec ses angles posténeurs distincts, échancré en arc de cercle antérieurement. — Ecusson triangulaire. — Elytres de forme variable, tronquées à leur base, carénées latéralement (angulatus excepté); dans ce cas leurs épipleures larges, avec (carinatus, confluens) ou sans repli. — Pattes asser longues; jambes arrondies, les antérieures sans dent apicale externe; 1" et dernier article des tarses de longueur relative variable. — Epi-

<sup>(</sup>i) M. punctata, Solier, loc. cit. p. 475, pl. 11, f. 22; Mexique (?). — incoqualis, puncticollis, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 129; Californie. —contorta, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 446;

<sup>(2)</sup> Syn. Pelegyphonus, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V. p. 127.

# TÉNÉBRIONIDES.

ums métathoraciques arrondis au côté interne. — Saillie pr recourbée ou déprimée en arrière. — Corps glabre, raremen plus ou moins allongé.

lier n'a connu aucune des espèces de ce genre, qui ont tout avertes dans les régions occidentales de l'Amérique du nord L. Le Conte. Ce savant entomologiste les a placées parmi le PHORUS. Elles en sont en effet très-voisines, et n'en différent ement que par leurs jambes antérieures, aussi arrondies ques, et dont l'angle apical externe est complètement effacé. caractère, assez faible, est absolument le seul qui les distienre en question. Ce sont des insectes de grande taille, de foent bizarres, mais du reste tellement variables sous ce rapest impossible d'en rien dire de général. Quelques-uns (caracters) ont une ressemblance assez prononcée avecles AKIS; un ulatus) a complètement le facies de certaines ELEODES; ta plupart sont glabres, il en est un (hérsutus) qui est héris s parts de longs poils roux, etc.

genre est répandu depuis le Texas jusqu'en Californie, et lus caractéristiques de la Faune de l'Amérique du nord, et rébrievides (1)

nébrionides (1).

larges que la base du prothorax, en avant, avec les épaules obtuses (graciliformis), ou rectangulaires (anastomosis), oblongo-ovales, assez converes, carénées latéralement; leurs épipleures assez larges, sans repli.

— Pattes médiocres; jambes arroudies: l'angle apical externe des antérieures brièvement dentiforme; les autres grêles; dernier article des tarses postérieurs plus long que le 1°r. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures.—Parapleures métathoraciques trèslarges, arrondies au côté interne. — Corps villeux, oblong.

Ces insectes, très-voisins également des Philolithus, s'en distinguent par leur menton appuyant ses angles sur les dents latérales du sous-menton, et l'absence de vide entre ces dernières et les mandibules. Sous le rapport de la sculpture et de la vestiture des téguments, ils se rapprochent des Asida grisea, sabulosa, et espèces voisines.

On n'en connaît que deux espèces de moyenne taille, l'une (S. graciliformis Sol.) originaire du Mexique, l'autre découverte, il y a longtemps, par Say (1), dans le voisinage des Montagnes rocheuses, et que Solier n'a pas connue.

## PELECYPHORUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 467.

Genre très-voisin des Asida qui suivent, et n'en différant que par les faibles caractères que voici :

Prothorax presque plan, plus ou moins cordiforme, étroitement aminci et rebordé sur les côtés, fortement échancré en arc antérieurement; sa base tantôt coupée carrément, avec ses angles non seillants (mexicanus), tantôt (foveolatus) échancrée en arc, avec ses angles aigus et spiniformes, mais n'empiétant pas sur les élytres. — Celles-ci rétrécies et de la largeur du prothorax en avant, s'élargissant peu à peu, puis rétrécies de nouveau, et fortement déclives en arrière.

Cette forme du prothorax et des élytres donne à ces insectes un facies différent de celui des Asida, et c'est là tout ce qui les en sépare, quoi qu'en dise Solier (2). Comme chez beaucoup de ces dernières, il

- (1) Asida anastomosis, Say, Jonen. of the Acad. of Philad. III, p. 256.
- (2) Suivant lui, ils s'en distingueraient par le dernier article des palpes maxilhires plus transverse et irrégulier, les articles 4-8 des antennes plus cyindriques, les articles intermédiaires des tarses postérieurs beaucoup plus
  courts, enfin par leurs prosternum et mésosternum pouvant s'appuyer l'un sur
  l'autre, sans intervalle entre eux dans le bas. Ce dernier caractère est complètement inexact, et les autres ne sont vrais que pour certaines espèces; le Pel.
  foccolatus, par exemple, a les palpes maxillaires et les tarses des Asma, et il
  en est de même, pour ces derniers organes, de l'asidioides que Solier comprenait dans le genre. Non-sculement il a omis de dire que les jambes antérieures des Palecyproaus sont un peu comprimées et saillantes en delugis à

existe un vide notable entre leurs mandibules et le sous-menton, e leurs jambes antérieures sont médiocrement comprimées, avec leur tranche externe arrondie.

Dans ces termes, le genre ne comprend plus que deux (mexicanus, foveolatus) des quatre espèces que Solier y a comprises (1). Toutes deux sont de la taille des plus grandes Asida et ont une sculpture analogue; les élytres de l'une (mexicanus) étant couvertes d'un réseau saillant très-irrégulier; celles de l'autre (foveolatus) de côtes qui se rejoignent en arrière et sont réunies entre elles par des élévations transversales. Ces insectes sont du Mexique.

## ASIDA.

# LATH. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 269 (2).

Dents latérales du sous-menton grandes, triangulaires, laissant souvent entre elles et les mandibules un vide notable. — Menton évasé dans ses deux tiers basilaires, puis rétréci obliquement, et plus ou moins fortement, mais assez étroitement échancré, recouvrant les mâchoires, sauf parfois à leur base (3). Languette à peine visible, fortement échancrée. — Palpes maxillaires robustes; leur dernier article fortement sécuriforme, subéquilatéral. — Labre transversal, légèrement arrondi et à peine sinué en avant. — Tête anguleuse au niveau des antennes; épistome tantôt brusquement, tantôt peu à peu rétréci en avant, échancré en demi-cercle. — Antennes courtes, peu ou médiocrement robustes, hispides, à articles 2 très-court, 3 allongé, 4-9 tantôt obccuiques et décroissant peu à peu, tantôt submoniliformes, 10 plus large qu'eux, en général transverse, 11 subglobuleux, subovalaire ou transversal, plus ou moins engagé dans le 10°. — Prothorax assez ample, le plus souvent transversal, fortement échancré en

leur extrémité externe, mais dans son tableau synoptique des genres du groupe, il dit que ces organes sont entièrement filiformes, erreur difficile à comprendre.

(1) Des deux autres, l'une américaine (asidioides) est pour moi une Asida très-voisine, mais bien distincte de l'opaca de Say; l'autre du Cap (capensis) présente à peine quelques caractères qui permettent de l'exclure du même genre, et, à mon avis, elle doit y rentrer.

(2) Syn. Opatrum Fab., Herbst, Oliv., etc. — Pimelia Fab., Panz. — Platynotus Fab. — Tenebrio Geoffr., De Géer. — Silpha Lidde.

(3) Solier (Ann. d. 1. Soc. entom. V, p. 408), dans sa formule caractéristique du genre, dit, d'une manière générale et sans faire aucune exception, que le menton laisse un vide peu notable de chaque côté. Bien loin d'être la règle, ce cas est très-rare et pourrait bien être accidentel. J'ai, en effet, sous les yeux des exemplaires de la grisea et d'une demi-douzaine d'autres espèces, où il existe d'un côté et pas de l'autre. En tous cas, ce vide est si peu de chose, qu'an peut à peine le regarder comme une exception.

demi-cercle en avant, aminci, arrondi et rebordé sur les côtés, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs arqués et empiétant plus ou moins sur les elytres.— Ecusson en triangle transversal rectiligne. — Elytres aussi larges que le prothorax à leur base, ovalaires ou oblongues, le plus souvent couvexes, carénées sur les côtés; leurs épipleures assez larges, sans repli. — Pattes médiocres; jambes antérioures trigones, obtuses ou tranchantes en dehors, dans leur moitié terminale, avec leur angle apical externe saillant et aigu; tarses assez longs, leur dernier article plus grand que le 1er. — Saillie prosternale large, plane, cunéiforme ou lancéolée en arrière, et dépassant les hanches autérieures. — Mésosternum déclive, plan ou concave. — Episternums métathoraciques arrondis au côté interne.

Genre riche en espèces, mais d'une étude difficile, par suite de la grande ressemblance que la plupart ont entre elles, et des modifications auxquelles elles sont sujettes, sous le rapport de la vestiture et de la sculpture des téguments (1). Sous ce point de vue, elles se partagent en deux sections assez tranchées, les unes étant revêtues d'une pubescence fauve grisâtre, avec les élytres couvertes de lignes saillantes, sinueuses, réticulées ou interrompues, tandis que les autres sont glabres ou peu s'en faut, et présentent sur les élytres des côtes plus ou moins régulières.

C'est à la première de ces catégories qu'appartient l'espèce typique (grisen), insecte commun dans toute l'Europe tempérés. Celles de la seconde sont exclusivement confinées en Espagne et dans le nord de l'Afrique.

Dans l'ancien continent, en dehors de la Faune méditerranéenne, on

(i) Solier (loc. cit. p. 415) en décrit 42 espèces, dont un grand nombre ne sont très-certainement que des variétés; sa synonymie de celles des anciens auteurs est en outre peu exacte. Voyez à ce sujet Erichson in Wiegm. Archiv, 1837, II, p. 300. En dehors de son travail, les suivantes existent dans les auteurs: Esp. européennes: A. Solieri, Geué, Ins. Sard. fasc. I, p. 37, pl. 1, f. 28; glacialis, rusica, Combos, fasc. 2, p. 29, pl. 2, f. 1, 10; Sardaigne. — granutifera, Chevol. Rev. Zool. 1840, p. 16; Asturies. — setulifera, du Monténégro; lineatocollis, terricola, de Dalmatie; Küster, Die Kæfer Europ. XVI, 25-27.— luctuosa, inquinata, eincta, marginicollis, pygmæa, hebes, Rosenh. Die Thier. Andalus. p. 193; Andalousie. — Esp. d'Algérie: A. miliaris (lævigata F. Q), serpiginosa, Erichs. in Wagners Reise III, p. 179. — complanata, lapidaria, Lucas, Explor. d. l'Algér; Entom. p. 322, pl. 29, f. 1, 3. — Esp. du Cap: A. caryophylea, Wiedem. Zool. Magaz. II, 1, p. 32. — holosericea, Germar, Ins. Spec. sov. p. 139; patrie douteuse. — Esp. de l'Australie: A. serricollis, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 108 (an huj. gener.?).

Quant aux espèces américaines, outre le *Pelecyphorus asidioides* de Solier [loc. cit. p. 471, pl. 11, f. 17:, dont il faudra naturellement changer le nom spécifique, je ne connais que la suivante: *Asida opaca*, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 254; des Montagnes rocheuses.

ne connaît, outre la grisea, qu'une espèce de Sibérie (sibírica Sol.) et plusieurs du Cap, pour la plupart inédites. Le genre existe aussi dans l'Amérique du nord.

## EUSCHIDES.

# J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 127 (1).

Dents latérales du sous-menton larges, échancrées, avec leur angle interne aigu, séparées des mandibules par un intervalle considérable. - Menton laissant à découvert la base des machoires, très-évasé et largement échancré en avant, avec ses angles antérieurs arrondis. -Languette à peine saillante, profondément bilobée. - Labre subtransversal, fortement échancré; ses lobes arrondis. - Tête faiblement dilatée au niveau des antennes; épistome court, graduellement rétréci et à peine échancré en demi-cercle. - Antennes médiocres, assez robustes et ciliées, déprimées et peu à peu élargies à leur extrémité, à articles 2 court, 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 carrés, graduellement transversaux, subperfoliés, 11 petit, transversalement ovalaire, à peine engagé dans le 10°. - Prothorax transversal, convexe, marginé, rebordé et régulièrement arrondi sur les côtés, échancré en arc de cercle en avant, largement saillant et arrondi à sa base, avec ses angles postérieurs très-obfus ou arrondis. - Ecusson assez grand, en triangle rectiligne. - Elytres assez convexes, oblongo-ovales, rétrécies et échancrées en arc à leur base, à peine carénées sur les côtés; leurs épipleures assez larges , sans repli. - Pattes assez longues ; jambes hispides; les antérieures faiblement trigones, avec leur angle apical externe saillant; 1er article des tarses postérieurs plus court que le 4e. - Saillie prosternale recourbée en arrière. - Mésosternum déclive. plan. - Corps glabre, oblong.

Des trois espèces (costata, subpilosa, blapsoides) que Solier a comprises dans ce genre, je ne connais que la dernière (), et c'est d'après elle que je donne les caractères qui précèdent. Les deux autres ne pourront lui être associées qu'autant que leurs organes huccaux et leur prothorax présenteront une structure semblable. La même observation s'applique à quelques autres qu'on a récemment rapportées au genre (3).

<sup>(1)</sup> Syn. Stenomorpha, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 487; nom applique antérieurement par Dejean, avec la désinence masculine, à un genre de Carabiques; voyez tome I, p. 365. Il est aussi mal choisi que celui de Stenosides qu'on a vu précédemment, ces insectes étant d'un facies massif.

<sup>(2)</sup> Figurée par Solier, loc. cit. pl. 12, f. 12.

<sup>(3)</sup> M. J. L. Le Conte y rapporte les Asida opaca et polita de Say (Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 254), des plaines à l'est des Montagnes rocheuses; on vient de voir que la première est une Asida. — Lui-même en a décrit deux

L'Euschides blapsoides est un assez grand insecte du Mexique, de forme oblongo-ovale, d'un noir légèrement brillant, vaguement et finement pointillé en dessus, avec des rides superficielles sur les élytres. Les autres espèces décrites en différent sensiblement, et si on les laisse dans le genre, celui-ci sera aussi variable seus le rapport des formes et de la sculpture des téguments que les Philolithus, dont il a la distribution géographique.

#### CARDIGENIUS.

# Solien, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 492.

Dents latérales du sous-menton échancrées, avec leur angle interne un peu saillant, séparées des mandibules par un vide notable. — Menton transversal, cordiforme, très-fortement rétréci à sa base, bilobé, avec ses lobes arrondis, laissant la base des mâchoires à découvert. - Languette légèrement saillante, profondément échancrée en demisercle. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire et tronqué au bout ; celui des maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre un peu schancré en avant.—Tête subverticale; épistome séparé du front par un sillon arqué, très-marqué, brusquement rétréci et sinué en avant. -Antennes courtes, hispides, de dix articles: 2 très-court, 3 aussi long que 4-5 réunis, renflé au bout, 4-5 égaux, obconiques, 6-8 subglobuleux, 9 plus large que long, 10 plus gros, transversalement ovalaire. - Prothorax non contigu aux élytres, transversal, couvexe, fortement arrondi et rebordé sur les côtés, médiocrement échancré en avant, largement arrondi à sa base, avec ses angles non saillants. — Ecusson assez grand, en triangle transversal. — Elytres convexes, brièvement evalaires, un peu plus étroites que le prothorax et échancrées à leur base, carénées latéralement; leurs épipleures étroites, sans repli. — Pattes courtes; cuisses comprimées; jambes fortement ponctuées, denticulées en dehors, triangulaires, terminées par une dent trèsforte et aigué aux antérieures, anguleuse aux quatre postérieures; tarses médiocres ou assez longs, hispides, un peu comprimés, leur 1er article plus court que le dernier. — Mésosternum déclive. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps ovalaire, convexe, glabre.

Ce genre me paraît représenter, dans l'Amérique du Sud, les Euscanors de celle du Nord, qui précèdent, et s'en distingue essentiellement par la structure des antennes et celle des pattes, sans parler d'autres points secondaires. Ses espèces sont répandues depuis le Chili jusque dans le Brésil méridional; mais jusqu'à présent il n'y a de dé-

espèces nouvelles: Eusch. obovata, Ann. of the Lyc. of New-York, loc. cit., des bords du Rio Gila; et E. lirata, Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 223; in Nouveen-Mexique.

crites que les deux (\*) publiées par Solier. Toutes sont de la taille des ASIDA, d'un noir assez brillant, ponctuées sur le prothorax, plus ou moins âpres sur les élytres, avec des nervures irrégulières sur ces organes.

#### SCOTINUS.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 415 (2).

Dents latérales du sous-menton larges, échancrées, avec leur angle interne parfois (quadricollis) très-saillant; un vide assez grand entre elles et les mandibules. - Menton transversal, très-fortement évasé et largement échancré en avant, laissant les mâchoires en grande partie libres. - Languette assez saillante, profondément échancrée-en demicercle. - Palpes maxillaires robustes, leur dernier article fortement sécuriforme. - Labre saillant, arrondi et plus ou moins échancré en avant. - Tête excavée sur le front, fortement dilatée et relevée audessus des antennes; épistome brusquement rétréci et échancré en arc de cercle. - Yeux assez saillants et fortement granulés. - Antennes courtes, assez robustes, très-hispides, de dix articles : 2 trèscourt, 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-9 devenant graduellement moniliformes, subperfoliés, 10 plus gros et transversal. -Prothorax contigu aux élytres, transversal ou non, plus ou moins rétréci en arrière, fortement caréné, et parfois rebordé sur les côtés, profondément échancré en demi-cercle antérieurement, bisinué ou subtronqué à sa base, avec ses angles aigus. — Ecusson trigone. — Elytres régulièrement ovales ou rétrécies à leur base, échancrées et pas plus larges que le prothorax en avant, planes sur le disque, déclives et sinuées de chaque côté en arrière, carénées latéralement; leurs épipleures très-larges, subverticales, avec un repli subobsolète. - Pattes longues et peu robustes; jambes arrondies, hispides, ainsi que les tarses; le 1er article de ceux-ci aussi long que le dernier. -Saillie prosternale fortement recourbée en arrière. - Mésosternum subvertical, plan (crenicollis) ou excavé (quadricollis). - Corps épais, tomenteux en dessus.

Insectes originaires du Brésil, où ils représentent à la fois les Pelecyphorus de l'Amérique du Nord, et les Asida d'Europe. On les rencontre dans les endroits sablonneux de ce pays, marchant lentement ou cachés sous les feuilles ou les troncs d'arbres renversés. Leurs espèces décrites s'élèvent à une demi-douzaine en ce moment (3).

<sup>(1)</sup> C. cicatricosus, Soller, loc. cit. p. 494, pl. 12, f. 18; du Chili; laticollis; patrie non indiquée, mais probablement du Brésil méridional.

<sup>(2)</sup> Syn. Asida et Opatrum, Perty, Del. anim. art. Brasil. p. 56, 57.

<sup>(3)</sup> S. crenicollis, Kirby, loc. cit. pl. 21, f. 14. — quadricollis, tuberculatus (brasiliensis, Guérin-Ménev. Icon.; Ins. pl. 29, f. 9), crucifer, Esclisch. Zool.

# TRIBU XIX.

## NYCTELIIDES.

Sous-menton muni d'un large pédoncule, peu saillant, échancré ou sinué et presque toujours fendu dans son milieu. — Languette cornée, visible ou non, échancrée en avant; ses palpes insérés latéralement à n base. — Machoires découvertes; leur lobe interne muni d'un crothet corné. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. — Mandibules séparées du sous-menton par un vide notable. - Labre saillant, assez petit, étroitement échancré en avant. - Tête courte, déprimée, engagée dans le prothorax au moins jusqu'au bord postérieur des yeux; épistome très-court, laissant le labre et les mandibules à découvert. — Antennes de onze articles, le dernier libre. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base, échancré en avant. — Ecuseon presque toujours indistinct. — Epipleures des élytres larges; leur repli variable. — Hanches postérieures plus ou moins fortement séparées, rapprochées des élytres en dehors; éperons des jambes médiocres, en général robustes; tarses non canaliculés en dessous, ciliés ou épineux. — Saillie intercoxale de l'abdomen large et arrondie en avant; les deux pénultièmes segments de celui-ci un peu échancrés en demi-cercle. - Episternums métathoraciques médiocrement larges, arrondis au côté interne ; leurs épimères nulles. - Epimères métathoraciques médiocres, transversales, complétant les cavités cotyloïdes intermédiaires.

Insectes intermédiaires entre les Asidides et les Piméliides qui suivent. Leurs mâchoires entièrement découvertes et la structure de leurs antennes ne permettent pas de les confondre avec les premières. Ils se distinguent des secondes par un ensemble de particularités dont les principales sont : la forme de leur labre, leur tête plus petite, nullement renflée en arrière; leurs antennes plus courtes, plus robustes, et qui n'ont aucune tendance à former une massue terminale; leur prothorax aussi large que les élytres, et presque toujours plan en dessus; leur écusson en général nul et qui, lorsqu'il existe, n'est jamais transversal; enfin le repli épipleural de leurs élytres qui, trèssouvent se dilate brusquement à sa base, comme chez les Praocides. La tribu est exclusivement propre à l'Amérique du Sud (1), où elle

Atlas, Heft IV, p. 14; le premier est figuré pl. 18, f. 8. — As. platynolos, picta, Opatr. grammicum (quadricollis?) Perty, loc. cit. pl. 12, f. 2-4.

<sup>(1)</sup> Une seule espèce (Psectrascelis subdepressus) est indiquée dans les auteurs comme originaire du Mexique; mais cet habitat est très-probablement funif

me paraît remplacer les Piméliides qui n'y ont pas un seul représentant. La Patagonie, le Chili, la république Argentine, Bolivia et le Pérou forment l'aire de sa distribution géographique. Jusqu'ici aucune espèce n'a été découverte en dehors de ces limites.

La taille de ces insectes est presque toujours au-dessus de la moyenne et ne descend jamais au-dessous. Mais leurs habitudes sont plus voisines de celles des Piméliides que de celles des Asidides, la plupart étant assez agiles (1). La sculpture et la vestiture de leurs téguments varient beaucoup.

Je conserve ce groupe tel que Solier l'a établi (2), en y ajoutant seulement les Gyriosomus qu'il avait placés parmi ses Blapsites.

- I. Languette libre en entier : Gyriosomus.
- totalement ou en grande partie invisible.
  - a Saillie prosternale et mésosternum contigus.
  - b Jambes antérieures comprimées; leur angle apical externe saillant : Nyctelia.
  - bb Jambes antérieures arrondies.
  - c Elytres carénées latéralement : Epipedonota.
  - cc arrondies Leur repli épipleural distinct : Cerostena.

nul: Psectrascelis.

- aa Saillie prosternale recourbée en arrière.
- d Prothorax sans saillies latérales.

Epistome confondu avec le front : Mitragenius.

- séparé du - par un sillon : Auladera.

dd Prothorax muni de saillies latérales : Entomoderes.

## GYRIOSOMUS.

Guerin-Meney. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 6 (3).

Menton transversal, quadrangulaire ou trapéziforme, tronqué, rarement sinué en avant. — Languette bilobée, entièrement à découvert. — Dernier article des palpes maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre fortement échancré, ses lobes arrondis. — Tête lisse; épistome largement échancré. — Antennes médiocres, robustes, très-hispides, à articles 3 un peu plus long que 4, 4-6 ou 4-7 obconiques, dé-

- (1) l'ai donné autrefois (Ann. d. Sc. nat. XX, p. 277) sur celles d'un assez grand nombre d'espèces des détails auxquels je renvoie le lecteur.
- (2) Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 303.
- (3) Syn. Brachygenius, Soller in Dej. Cat. ed. 2, p. 186, et 3, p. 206; olim. Nycrelia Gray.

crossant un pau, 6-10 su 7-40 subglobuleux, parfoliés, 11 un pau plus petit que 10, ovoide et acuminé. — Prothorax transversal, plus ou mains convexa sur le disque, rétréci en arrière et en avant, arrondi et asses largement rebordé sur les côtés, fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs très-saillants et embrassant les élytres, profondément échancré en arc antérieurement. — Ecusson distinct, en triangle aigu et transversal. — Elytres le plus souvent largement elliptico-ovales et convexes, fortement déclives en arrière, carénées latéralement; leurs épipleures larges, avec un repli assez étroit, remontant au niveau des épaules. — Pattes longues; jambes âpres et hispides, arrondies et un peu évasées au bout; tarses hérissés de cils épineux; le 1er article des quatre postérieurs plus long que le dernier. — Prosternum et mésosternum variables; le 1er tantôt recourbé, tantôt stillant en arrière; le second déclive et plan, parfois excavé.

Solier (1), se basant sur la saillie de la languette, a, comme je viens de le dire, placé ce genre dans sa tribu des Blapsites. Mais toute l'organisation de ces insectes est celle des Nyctéliides, y compris leur languette elle-même qui, très-probablement, pendant la vie, doit pouvoir se retirer en partie derrière le menton. J'ai sous les yeux des exemplaires de plusieurs espèces chez lesquels elle ne fait qu'une saillie médiocre au-delà de ce dernier. Leurs tarses suffiraient à eux seuls pour démontrer qu'ils sont étrangers au groupe en question.

Les Gymosomus sont de grands et remarquables insectes, pour la plupart d'un noir assez brillant et glabre, avec des sillons obliques plus ou moins nombreux sur chaque élytre, sillons remplis de poils blancs, courts et couchés. Jusqu'ici ils paraissent être exclusivement propres au Chili (1). Une seule espèce (3) décrite comme originaire du Pérou, semble ne pas appartenir au genre.

## NYCTELIA.

## LATR. Fam. nat. p. 375 (4).

Menton évasé, subcordiforme, fortement échanoré en avant. — Languette invisible. — Dernier article des palpes maxillaires triangulaire,

- (1) In Bandi e Truqui, Studi entom. p. 357 et in Gay, Hist. d. Chile; Zool.V, p. 247.
- (2) G. Luczotii, Chevrol. in Guérin-Ménev. lconogr.; Ins. pl. 28, f. 5.—Nyctel. Hopei, Gray in Griffith, Anlm. Kingd.; Ins. pl. 50, f. 6. G. lœvigatus, impressus, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool. ioc. cit. p. 6.—Bridgesii, marmoratus, elongatus, Waterh. Ann. and Mag. of nat. Hist. XII, p. 258. Whitei, Waterh. hid. XIII, p. 50. semipunctatus, carinatus, Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 364. incertus, planatus, parvus, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 218.
  - (3) G. lineatus, Guérin-Méney. Mag. d. Zool. loc. cit. p. 7.
  - (4) Syn. Eopnoms, Germar, Ins. Spec. nov. p. 331.

fortement échancré en demi-cercle. - Tête lisse; épistome un peu déprimé. - Antennes médiocres, peu robustes, hispides, à articles 3 pas beaucoup plus long que 4, 4-8 obconiques, décroissant et grossissant peu à peu, 9-10 plus gros, subglobuleux, perfoliés, 11 plus petit que 10, ovoïde et obtus ou acuminé au hout. - Prothorax transversal, subquadrangulaire ou rétréci en avant, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs embrassant les élytres, les antérieurs saillants. - Ecusson en triangle rectiligne, parfois nul. - Elytres ovalaires, tantôt peu, tantôt très-convexes, rétrécies et souvent prolongées en arrière, carénées latéralement; leur repli épipleural fortement et brusquement élargi à sa base, effacé en arrière. — Pattes hérissées de quelques longs poils fins; jambes antérieures légèrement trigones, tranchantes et plus ou moins denticulées sur leur bord externe, avec leur angle apical externe saillant et dentiforme; les autres arrondies, évasées au bout, munies de quelques aspérités; tarses allongés, glabres, épineux en dessous, sur les eôtés et au sommet de leurs articles; le ter de tous aussi long que le dernier. - Prosternum large, plan, parfois bisillonné, arrondi en arrière et s'appuyant sur le mésosternum; celui-ci plan, tronqué en avant. - Corps glabre.

Ce genre est essentiellement distinct de tous ceux qui suivent, par la saillie de l'angle apical externe des jambes antérieures et la vestiture des tarses.

Latreille l'a établi uniquement sur le Zophosis nodosa de Germar, et Solier n'a connu également que cette espèce, qui est propre au littoral atlantique de la république Argentine (1). C'est un insecte de taille moyenne pour ce groupe, médiocrement convexe, et dont les élytres, peu dilatées latéralement, sont assez fortement striées, avec les intervalles entre les stries ridés et plus ou moins interrompus. Mais depuis, on a découvert, tant en Patagonie qu'au Chili, un grand nombre d'espèces (2) beaucoup plus grandes, plus larges et plus convexes, lisses

- (1) Cet insecte est ordinairement tout noir; mais il y a des variétés à pattes brunes ou d'un jaune ferrugineux, sur l'une desquelles Latreille a établi sa N. brunnipes, dans le Diction. class. d'Hist. nat. XIII, p. 575. Solier indique l'espèce comme se trouvant à Buenos-Ayres et au Chili; mais jamais, que je sache, clle n'a été rencontrée dans ce dernier pays. Je doute même qu'elle se trouve aux environs de Mendoza, comme le dit M. Waterhouse (Proceed. of the Zool. Soc. 1841, p. 116); du moins ne l'y ai-je jamais vue pendant l'assez long séjour que j'ai fait dans cette ville.
- (2) N. lævis, transversosulcata, du Chili bor.; plicata, Solieri, Darwinii, Fitz-Royi, granulata, puncticollis, de Patagonie; subsulcata, de Mendoza; Saundersti, rugosa, Westwoodii, Stephensii, Newportii, Guerinii, sulcicollis, angustata, de Patagonie; Waterb. Proceed. of the Zool. Soc. 1841, p. 105, et Ann. and Mag. of nat. Hist. X, p. 132.—Bremei, Waterb. Ann. and Mag. of nat. Hist. XIII, p. 48; patrie non indiquée. caudata, undatipennis, granulata, corrugata (an huj. gener.?), Curtis, Trans. of the Linn. Soc. XIX, p. 462,

ourngueuses, espèces dont quelques-unes ressemblent tellement à des Graicsonus, qu'on croirait, au premier coup-d'œil, qu'elles appartement à ce genre.

#### EPIPEDONOTA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 342 (1).

Organes buccaux des Nychela. — Tête très-rugueuse; épistome séparé du front par un sillon assez profond et en arc de cercle. — Antennes des Nychela. — Prothorax transversal, plan, faiblement ou à peine rétréci à sa base, assez arrondi sur les côtés, légèrement bisiqué à sa base, avec ses angles peu saillants, couvert de rides flexueuses en dessus. — Ecusson nul. — Elytres de la largeur du prothorax à leur base, puis élargies et rétrécies en arrière, planes en avant, déclives en arrière, sillonnées, avec les intervalles plus ou moins costiformes et ridés; leurs épipleures comme chez les Nychela. — Pattes longues; jambes arrondies dans les deux sexes; tarses finement ciliés partout; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs à peine aussi long que le dernier. — Prosternum plan, s'appuyant en arrière sur le mésosternum : celui-ci saillant. — Corpe glabre.

Ces insectes sont aisément reconnaissables à leur forme générale et à la sculpture de leur protherax et de leurs élytres. Ils sont de grande taille, et j'en ai rapporté, le premier, quelques espèces des environs de Mendoza. Depuis, on en a découvert plusieurs autres au Chili, au Péron et aux environs de Buénos-Ayres (2).

Le genre CALLYNTRA, de Solier, n'en diffère en rien de réellement essentiel. La sculpture des deux parties du corps indiquées plus haut est la même, et les deux seuls caractères distinctifs que lui assigne Solier, à savoir : le dernier article des antennes relativement plus petit, et le prothorax plus rétréci à la base, avec les angles de celle-ci plus saillants, ne sont manifestement que des caractères spécifiques.

- pl. 41, f. 9-14; Patagonie. latissima, plicata, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 196, pl. 13, f. 9, 10; Patagonie. multicostata Blanch. in Hombr. et Jaquin. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 143, pl. 10, f. 1; du détroit de Magellan.
  - (1) Syn. Callyntra, Solier, ibid. p. 335. Nyctelia Guérin-Ménev.
- (2) B. ebenina, erythropus Lac. Solier, loc. cit. p. 343; de Mendoza; la seconde n'est qu'une variété à pattes rouges de la première.—Nyctel. macrocosta, Guérin-Ménev. Magaz. d. Zool. Ins.; Mélas. p. 4; des Andes du Pérou. Bp. ragosa, affinis, du Chili; bonariensis, de Buénos-Ayres et de Patagonie; lata, de Patagonie; Waterh. Proceed. of the Zool. Soc. 1841, p. 117, et Ann. and Mag. of nat. Hist. X, p. 143. senex Lac. (ebenina var.?), cristallisata Lac., Waterh. Aan. and Mag. of nat. Hist. XIII, p. 41; de Mendoza. margineplicata, Cartis, Trans. of the Linn. Soc. XIX, p. 467, pl. 41, f. 16; de Patagonie. —reticulata, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 196, pl. 14, f. 1; même pays.

Il y a des espèces qu'on ne sait auquel des deux genres rapporter (1).

#### CEROSTENA.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. V. p. 325.

Ce genre ne diffère des PSECTRASCELIS qui suivent, que par les caractères suivants :

Antennes plus grêles, à articles 3-10 allongés, subcylindriques, subégaux, 11 assez brièvement ovoïde et un peu irrégulier. — Epipleures des élytres munies d'un repli brusquement et très-fortement dilaté à sa basé.

Les caractères sexuels sont de même nature que dans le genre en question; mais toutes les espèces connues sont d'un noir obscur et recouvertes d'une pubescence plus ou moins abondante; les pattes ne présentent pas non plus ces poils blancs lanugineux qui existent chez la plupart des PSECTRASCELIS; elles sont simplement velues.

Le genre a pour types deux espèces (2) découvertes par moi aux environs de Mendoza, et que Solier indique, à tort, comme du Chili. On en a depuis décrit deux autres de Bolivia et de Patagonie (3).

## PSECTRASCELIS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 311.

Organes buccaux des Nyctella. — Tête lisse ou vaguement ponctuée; épistome confondu avec le front et profondément échancré.

— Antennes médiocres, velues, peu robustes, à articles 3 subcylindrique, un peu plus long que les suivants, 4-7 obconiques, déprimés, un peu saillants au côté interne, 9-10 de même forme, mais
plus longs et plus gros, 11 un peu plus petit, ovoîde. — Prothorax
médiocrement transversal, presque plan, légèrement rétréci à ses deux
extrémités, rebordé sur les côtés en forme de bourrelet chez la plupart,
profondément échancré en arc antérieurement, bisinué à sa base, avec
ses angles postérieurs saillants et aigus.—Elytres subcordiformes, fortement rétrécies en arrière, peu convexes en dessus, très-déclives postérieurement, s'arrondissant pour former leurs épipleures; celles-ci

<sup>(1)</sup> Nyct. multicosta, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 5; du Chili.—vicina, rufipes, du même pays; Servillei, du Pérou; Solier loc. cit. p. 337.—rugosa, unicosta, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 155; du Chili.

<sup>(2)</sup> N. deplanata, vestita, Lac. Ann. d. Sc. nat. XX, p. 280; Solier, loc. cit.

<sup>(3)</sup> Cer. punctulata, Waterh. Proceed. of the Zool. Soc. 1841, p. 120; et Ann. and Mag. of nat. Hist. X, p. 147; Bolivia. — C. cribrata, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 195, pl. XIII, f. 7; Patagonie (Rio-Negro); an huj. gener?

esus repli (1). — Pattes en général longues et robustes; jambes arrendies, les pastérieures flexueuses, brusquement dilatées au côté interne chez les mâles; tarses revêtus de longs poils rigides, villeux en dessous; le 1° article des postérieurs un peu plus petit que le 4°. — Prosternum large, tronqué en arrière, s'appuyant sur le mésosternum; celui-ci quadrangulaire, plan.

En outre de leurs jambes postérieures fiexueuses, mais non dilatées au bout comme celles des mâles, les femelles se distinguent souvent, mais non toujours, de ces derniers, par la présence, sur l'abdomen, de crêtes, tubercules, espaces lisses, ou même touffes de poils, qui manquent ches ceux-ci ou sont presque oblitérés. Ces caractères sexuels occupent les 2° et 3°, plus rarement les 3° et 4° segments abdominanx.

Ces insectes sont de taille au moins moyenne, d'un factes très-homogène quant à la forme générale, mais à d'autres égards, se présentent sous deux aspects différents, avec des passages intermédiaires.

Les uns, en effet, sont d'un noir assez brillant et glabres, avec leur prothorax en général couvert de plis plus ou moins nombreux, les élytres tout-à-fait lisses ou vaguement ridées, et les cuisses ainsi que les jambes revêtues le plus souvent, tant en dessus qu'en dessous, de poils blancs, fins, lanugineux et très-abondants (2).

Les autres sont d'un noir sale ou bronzé mat; leur prothorax ne présente en général que deux sillons flexueux; leurs élytres sont vaguement pointillées et sillonnées; enfin, leur corps entier est revêtu de poils médiocrement abondants, redressés et de couleur plus ou moins ferrugineuse (3).

- (i) Une seule espèce (glabraius) a ces organes obtusément carénés dans leur moitié antérieure. Chez une autre (mamilloneus), leurs épipleures sont pourvues d'un repli pareil à celui des Nyctella et des Chrostena. Si l'on n'en fait pas un genre à part, comme le propose Solier, il faudra réunir le genre actuel au prétéent, et je crois que ce serait le meilleur parti à prendre.
- (2) Nyctel. lavigata, Erichs. Nov. Act. Acad. nat. Cur. XVI, Suppl. I, p. 245, pl. 37, f. 3; du Pérou. Nyct. pilipes, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1834, Ména. p. 4, pl. 162, f. 1; du Chili. P. brevis, Guerini, du Chili; subdepressus; du Mexique?; discicollis, de San-Luis de la Punta (et non du Chili); glaivatus, du Pérou; mamilloneus, des Audes du Chili; Solier, loc. eit. p. 316. P. slongatus, plioicollis, sublevicollis, Solier in Gay, Hist. d. Chile, Zool. V, p. 144; Chili.
- (3) Les espèces sont pour la plupart inédites et originaires des Andes de Belivia et du Pérou; la seule décrite, à ma commaissance, est le P. pilosus, Seller la Gay, loc. cit. p. 147; du Chili. Cette section rattache le genre aux Crostera.

C'est entre le genre actuel et les Mitragemus qui suivent, que me paraissent écreir être placées quelques espèces qui, ainsi que l'a dit M. Waterbouse (Ann. sad Magas. ef nat. Hist. XIII, p. 44), ne rentrent bien dans ancune des divisions. Mablies par Solier. Toutes sont remarquables par les peils courts, abundants,

Le genre, à une seule espèce près (subdepressus), qu'on dit originaire du Mexique, ce dont je doute beaucoup, est propre au Chili, au Tucuman et au Pérou.

## MITRAGENIUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 328.

Menton presque aussi long que large, un peu rétréci à sa base, angulairement et fortement échancré en avant. - Les autres organes buccaux comme chez les Nyctelia. — Tête ponctuée ou finement rugueuse; épistome non séparé du front par un sillon. — Antennes médiocres, velues, à articles 3 obconique, un peu plus long que les suivants, 4-8 de même forme, subégaux, 9-10 déprimés, un peu plus gros, 11 ovale, tronqué au bout et déprimé. - Prothorax à peine ou fortement transversal, subrectangulaire ou un peu rétréci en avant, profondément échancré en arc à sa partie antérieure, à peine bisinué à sa base, avec les angles de celle-ci saillants. - Ecusson distinct. -Elytres plus larges que le prothorax à leur base, oblongo-ovales, rétrécies et un peu prolongées en arrière, peu convexes, carénées latéralement; leurs épipleures assez larges, avec un repli étroit, fortement dilaté à sa base. - Pattes longues, peu robustes, velues ; jambes arrondies; tarses médiocres, ciliés; le 1er article des postérieurs aussi long que le dernier. - Saillie prosternale recourbée en arrière des hanches antérieures. - Mésosternum court, avec une large excavation triangulaire. - Corps oblongo-ovale, presque glabre.

Genre découvert par moi aux environs de San-Luis de la Punta et dans la Sierra de Cordoba (Tucuman), d'où j'en ai rapporté cinq espèces, auxquelles on n'en a depuis ajouté aucune. Solier n'en a connu qu'une seule (Dejeanii), qu'il indique erronément comme du Chili, et M. Waterhouse en a décrit une seconde (1); les autres sont encore inédites.

Toutes sont de grande taille, et présentent sur chaque élytre, deux côtes longitudinales, étroites et peu saillantes, dans les intervalles des-

d'un aspect velouté, dont leurs élytres sont revêtues et qui forment chez la plupart un dessin élégant. Le type est la Nyct. decora, Erichs. Nov. Act. Acad. nat. Gur. XVI, Suppl. 1, p. 244, pl. 38, f. 2; figurée aussi par M. Blanchard in d'Orb. Voy.; Entom. pl. 14, f. 4 (N. nebulosa, Waterh. loc. cit.); des Andes de Bolivia. — Une seconde espèce est: N. etegans, Blanch. loc. cit. p. 197, pl. 14, f. 5; du même pays. — Je crois en outre qu'il faut y ajouter le Psectrascelis cinereus de Solier in Gay, loc. cit. p. 147; du Chili.

(1) M. servus, Waterh. Ann. and Mag. of nat. Hist. XIII, p. 43.— Les Nyctelia desertorum, serva, caraboides du Catalogue de Dejean (éd. 3, p. 206) appartiement à ce genre; suivant M. Waterhouse (loc. cit.), elles ne seraient que des variétés d'une seule espèce.

quelles se trouve parfois une faible ligne élevée. Mais ce que ces organes ont de plus remarquable, c'est d'être revêtus d'une sorte de pellicule de couleur cuivreuse, que le frottement fait disparaître et qui est mouchetée de noir. Le prothorax est, chez toutes également, couvert de plis fins et très-nombreux.

#### AULADERA.

Schien, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 331.

Les différences entre ce genre et le précédent se réduisent aux suivantes :

Menton transversal, rectangulaire, faiblement échancré en avant, muni à sa base d'une saillie pénétrant dans l'échancrure du sous-menton. — Dernier article des palpes maxillaires plus sécuriforme. — Epistome séparé du front par un profond sillon. — Prothorax subrectangulaire ou subcordiforme, dilaté, arrondi et relevé sur les côtés, asses fortement hisinué à sa base.

La sculpture du prothorax et des élytres est la même que chez les Miraagenius, et chez deux des trois espèces connues (1), on retrouve sur ces dernières cet enduit cuivreux, à taches noires, dont il a été question plus haut. Ces insectes sont du Chili et plus particulièrement des Andes de ce pays.

#### ENTOMODERES.

SOLIER, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 346.

Menton transversal, évasé, largement et fortement échancré en avant. — Languette plus ou moins saillante (1). Les autres organes buccaux comme chez les NYCTELIA. — Tête le plus souvent rugueuse; épistome assez brusquement rétréci, angulairement échancré, séparé du front par un sillon arqué, plus ou moins distinct.—Antennes assez longues, hispides, filiformes, à articles 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-9 un peu obconiques, décroissant graduellement, 10 turbiné ou subglobuleux, perfolié, 11 un peu plus petit que 10, ovoïde

<sup>(1)</sup> Nyctel. crenicosta, Guérin-Ménev Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 5. — A. endicola Lac., Solier, loc. cit. p. 334. — A. gibbosa, Blanch. in d'Orb. Vey.; Entom. p. 195, pl. 13, f. 8; indiquée comme du Brésil, mais, sans aucun tente, à tort.

<sup>(2)</sup> Solier l'indique comme plus saillante que chez les autres Nyctéliides, mais cha me paraît simplement accidentel. J'ai sous les yeux des exemplaires des très espèces connues, où elle dépasse à peine le menton, tandis que chez d'autres elle le déborde assez fortement. L'exemplaire sur lequel a travaillé Solier et que j'ai entre les mains, était dans ce dernier cas.

et acuminé.—Prothorax transversal, peu convexe, échancré en avec ses angles antérieurs saillants et aigus, prolongé de chaquen une forte saillie triangulaire, arquée, aiguë au bout, dirigarrière et plus ou moins redressée, tronqué à sa base. — I oblongues, élargies en arrière, puis rétrécies dans leur tiers posté planes en avant, fortement déclives en arrière, carénées latérale leurs épipleures larges, avec un repli étroit dans toute son éte — Pattes longues, hispides; jambes arrondies; tarses finement partout, leur dernier article plus long que le 1<sup>cr</sup>. — Saillie prost recourbée en arrière. — Mésosternum plan, déclive, échancré s bord postérieur. — Corps très-inégal en dessus, glabre ou à villeux.

Les espèces d'ailerons dont le prothorax est muni de chaque font reconnaître ces insectes au premier coup-d'œil. Ils sont de g taille, d'un noir sale, ordinairement voilé par une sorte d'endu reux, et leurs téguments sont raboteux et âpres en dessus. De rènes discoïdales se voient chez tous sur le prothorax, et chacu leurs élytres en présente une voisine du bord latéral, et accomp de lignes saillantes et de tubercules qui forment parfois une so réseau irrégulier.

On n'a ajouté aucune espèce aux quatre que j'ai rapportées au des environs de Mendoza et de San-Luis de la Punta, dans les P de Buénos-Avres (+).

chet cerné, perfois killde. - Dernier article des palpes maxillaires légèrement triangulaire. - Mandibules séparées du menton par un vide considérable. — Tête courte, plus ou moins rensiée en arrière. obtuse en avant, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement; épistome court, laissant à découvert le labre et les mandibules. - Antennes de onze articles, le dernier libre ou non, très-souvent plus petit que le 10°. - Prothorax court et plus étroit que les élytres chez la plupart, non échancré en avant. — Ecusson distinct, transverselement dilaté en arrière (Platyope excepté). - Epipleures des élytres larges, leur repli étroit dans toute son étendue. - Hanches postérieures médiocrement séparées, transversales, atteignant presque les élytres en dehors; éperons des jambes plus ou moins longs, en général robustes; tarses non canaliculés en dessous, ciliés, épineux ou frangés de longs poils. — Saillie intercoxale parallèle, arrondie ou tronquée en avant. - Episternums métathoraciques larges, arrondis an côté interne; leurs épimères distinctes. — Mésosternum large, parallèle; épimères mésothoraciques assez étroites, enveloppant les épisternums en dehors et en arrière.

Il y a peu à ajouter à la formule qui précède. Le menton varie à peine; il est toujours assez grand, plan ou très-peu convexe en deliors, plus on moins suborbiculaire et étroitement échancré en avant. L'épistome n'est jamais séparé du front par un sillon. Les yeux sont moins allongés que dans les deux tribus précédentes, et sujets (STERNODES, PLATTOPE) à se rapetisser et à devenir supérieurs. Les deux ou trois demiers articles des antennes sont généralement plus courts que les autres et assez souvent paraissent former une petite massue. Le dernier a une forte tendance à se confondre avec le 10°, soit en partie. soit totalement. Les arêtes latérales, qui séparent le pronotum des parapleures du prothorax, sont fréquemment placées assez bas et en forme d'arc à convexité inférieure. Enfin, les jambes et les tarses sont souvent comprimés et parfois très-fortement. Dans ce cas, ces derniers, qui sont généralement hérissés de cils épineux, deviennent souvent presque lisses, et, par une sorte de compensation, acquièrent sur chacun de leurs bords, une frange de longs poils fins.

La plupart de ces insectes figurent parmi les plus grands Ténébrionides; les plus petits (Pterocoma, quelques Lasiostola) sont de taille moyenne. Le facies de tous, sans exception, est lourd et massif. Les Puella sont les seules sur les mœurs desquelles on trouve des renseignements dans les auteurs. Ils s'accordent à dire que ce sont des insectes agiles et qui cherchent leur nourriture pendant les heures les plus brûlantes de la journée. Aucune larve de la tribu n'est encore authentiquement connue (1).

<sup>(</sup>i) M. Mulsant (Col. d. France; Latig. p. 51) a décrit des larves trouvées par la dans la terre d'une caisse où il avait renfermé diverses espices, principa-

## TÉNÉBRIONIDES.

es Piméliides ont pour habitat le nord de l'Afrique jusqu'au inclusivement, le littoral de la Méditerranée, et une zône qui des bords de cette mer, s'étend jusque dans la Mongolie. C' que se trouvent leurs formes les plus variées.

ai conservé, sauf deux (Родномада, Родродента), tous les g Solier (1) a établis dans ce groupe, bien que la plupart rej

des caractères assez légers. Un seul (Sternodes) de ceux qu

Yeux supérieurs.

Prosternum et mésosternum contigus : Sternodes.

— distants : Platyope.

The second second

Yeux latéraux, transversaux.

lui est resté inconnu.

Article 11 des antennes plus long que 10 : Diesia.

aa — plus petit —

Les quatre jambes postérieures non ou obsolètement quad laires.

c Les antérieures triangulaires, tranchantes ou dentées en dehor gonoscelis.

cc Les antérieures linéaires ou légèrement trigones.

Les quatre postérieures comprimées : Lasiostola.

#### STERNODES.

# FISCRER DE WALDE. Bullet. d. Mosc. 1837, nº 4, p. 10 (1).

Menton subtransversal, étroitement et fortement échancré en avant ; ses lobes arrondis. — Palpes grêles; le dernier article des maxillaires allongé et à peine sécuriforme. — Labre presque entier. — Epistome graduellement rétréci en avant. — Yeux supérieurs, médiocres, ovales, assez larges, entiers et transversaux. — Antennes assez longues, grèles, un peu déprimées, à articles subcylindriques : 1 épais, 3 cinq sois au moins plus long que 2, 4-8 allongés, subégaux, 9-10 plus courts et plus larges, en cône renversé, 11 aussi grand que 10, libre, ovalaire, spongieux et acuminé en avant. — Prothorax fortement transversal, convexe, droit sur les côtés, avec ses angles antérieurs saillants, largement échancré et cilié à sa base. — Elytres amples, larges, scutiformes, déclives et fortement rétrécies en arrière, avec leurs angles huméraux saillants, carénées latéralement; leurs épipleures assez larges. — Pattes longues et grêles; jambes garnies de longs poils fins; les antérieures faiblement trigones, les autres arrendies; les éperops de toutes très-grands, un peu flexueux; tarses grêles, frangés de chaque côté de très-longs poils ; les articles des postérieurs fortement comprimés: le 1er beaucoup plus long que le 4e; crochets très-longs et très-grêles. — Prosternum plan, atteignant en arrière le mésosternum. - Celui-ci fortement déclive, un peu convexe.

Genre établi sur un grand et superbe insecte (2) originaire des régions à l'est de la mer Caspienne, découvert, il y a long-temps, par Pallas, et retrouvé, il y a une vingtaine d'années, par M. Karéline, puis par Lehmann, qui l'a rencontré très-communément aux environs de Bockhara (1). Il est lisse, d'un noir médiocrement briliant, avec une assez large bordure d'un beau blanc et deux bandes longitudinales, basilaires, de même couleur, sur chaque élytre. Ces bandes ainsi que la bordure ne sont pas dues à des poils, mais à une substance ayant complètement l'aspect de la gomme arabique desséchée, et qui est, sans ancun doute, le produit d'une sécrétion particulière. Elles sont le

<sup>(1)</sup> Syn. TENEBRIO, Pallas, Icon. Ins. p. 47.

<sup>(2)</sup> Tenetr. caspicus, Pallas, loc. cit. Tab. C, f. 13; figure médiocre, faite d'après un exemplaire privé de son dessin. Fischer de Waldheim en a donné une meilleure, loc. cit. pl. I, f. 1a-f; mus il a eu le tort de changer le nom de l'espèce en calui de Karelini, tout en citant Pallas. — Depuis (Bull. Mosc. 1844, I, p. 125), ce savant entomologiste a décrit, sons le nom de Sternodes Manerheimii, un insecte de la collection d'Eschacholtz, dont la patrie n'était pas indiquée. C'est, à n'en pas douter, un insecte américain du genre Paaccis.

<sup>(3)</sup> Voyez Ménétriés, Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 10.

plus souvent effacées chez les rares exemplaires qui existent dans les collections de l'Europe occidentale.

Ce remarquable insecte a une ressemblance prononcée avec les NYC-TELIA à élytres cordiformes, et me paraît les représenter en Asie; c'est ce qui m'a engagé à le placer en tête de la tribu.

# PLATYOPE.

FISCHER DE WALDH, Entomogr. d. l. Russ. I, p. 160 (1).

Organes buccaux des Diesia qui suivent, avec la languette fortement échancrée. - Tête très-courte, fortement déclive sur le front; épistome court, hrusquement rétréci et échancré. — Yeux supérieurs, médiocres, suborbiculaires. — Antennes médiocres, grossissant un peu au hout, à articles obconiques : 2 transversal, 3 très-long, 4-8 graduellement plus courts, 9-10 plus larges, transversaux, 11 petit, tronqué au bout. - Prothorax très-court, médiocrement convexe, avec ses côtés antérieurs rabattus, fortement dilatés, arrondis et carénés, rétréci en arrière, tronqué et transversalement impressionné de chaque côté à sa base. - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres courtes, triangulaires, planes, fortement déclives en arrière, carénées sur les côtés; leurs épipleures très-larges, subverticales. - Pattes médiocres; jamhes comprimées; les antérieures en général très-larges, arquées et crénelées en dehors; tarses antérieurs courts; les autres fortement comprimés, frangés de longs poils sur leur bord externe : leur 1er article pas plus long que le dernier. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures.

La forme des yeux distingue ces insectes de toutes les autres Piméliides, et en particulier des Diesia dont ils sont voisins. Avec une forme analogue à celle de ces dernières, leur corps est plus court; sa sculpture consiste également en petits tubercules âpres, mais qui forment sur les élytres des bandes plus ou moins larges, et dont l'une remplace, sur les épipleures des élytres, la carène flexueuse qu'on observe dans le genre en question. Les élytres sont en outre revêtues d'une fine pubescence blanche formant des bandes longitudinales, plus rarement une couche uniforme.

Les PLATYOFE sont répandues depuis la Russie méridionale jusque dans la Mongolie. Les espèces connues s'élèvent, en ce moment, à huit (2).

<sup>(1)</sup> Syn. Tenerrio Pallas. - Pimelia Fab., Herbst, Oliv - Akis Fab.

<sup>(2)</sup> P. leucographa, Pallas, Icon. Ins. p. 54, pl. C, f. 20 (5" leucogramma Eschsch.; Bassii Solier). — lineata, Fab. Syst. El. I, p. 136 (dichotoma Fisch. d. Waldh.). — granulata, proctoleuca, Fischer d. Waldh. Entomogr. d. I. Russie, I, p. 161, pl. 15, f. 1 et 3.—unicolor Eschsch., Zoubkoff, Bull. Mosc. 1829.

#### DIESLA.

# FISCHER DE WALRE. Entomogr. d. l. Russ. I, p. 166.

Menton subtransversal, arrondi en avant, avec une échanorure étroite et profonde. — Dernier article des palpes en triangle allongé. - Labre tantôt en trapèse renversé, tantôt en carré transversal. -Epistome très-court, assez brusquement rétréci. — Yeux médiocres, transversaux, un peu saillants. — Antennes assez longues, grêles, vehes, à articles obconiques : 3 très-long, 4-8 décroissant peu à peu, 9 plus épais et plus long, en cône renversé, 10 de même forme, plus court, 11 au moins aussi grand que 10, ovalaire ou fusiforme, spongioux et acuminé au bout (i). - Prothorax transversal, assez convaxe, rétréci à sa base; celle-ci largement échancrée et étroitement déprince. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, planes ou peu convexes, fortement déclives en arrière, carénées latéralement, avec les épaules plus ou moins distinctes : leurs épipleures très-larges, subverticales, munies d'une carène médiane partant des épaules, crénelée et flexueuse. — Pattes assez longues, villeuses; jambes antérieures plus ou moins trigones, munies en dehors de fortes épines perpendiculaires à leur axe; tarses antérieurs courts, les autres longs, frangés de longs poils de chaque côté : leur fer article un peu comprimé, égal u dernier. — Prosternum plus ou moins saillant en arrière, ne remignant pas le mésosternum. — Celui-ci déclive, un peu bombé.

Insectes asiatiques comme les précédents, et qui paraissent confinés dans les pays qui environnent au nord et à l'est la mer Caspienne. Leur prothorax et leurs élytres sont couverts de petits tubercules aigus, plus nombreux sur les côtés que sur la ligne médiane, et qui, sur les darnières, sont disposés en rangées plus ou moins régulières. La carine qui limite latéralement les élytres, est elle-même crénelée, et parmi les espèces connues il en est une (Karelini) où elle fait une sillie notable au-devant des angles huméraux.

On en connaît en ce moment quatre espèces, toutes peu communes silieurs que dans les collections russes (2).

- p. 150, pl. 19, f. 7 (Karelini, Krynicki, ibid. I, p. 193).— obliterata, collaris, Fach. d. Waldh. ibid. 1844, I, p. 60 sq.— mongolica, Falderm. Col. ab ill. Bungo, etc., p. 52.
- (i) l'ai sons les yeux un exemplaire de la Karclini, chez lequel ce dernier aucle est très-allongé. J'ignore si ce caractère est spécifique ou sexuel.
- (2) D. sexdentata, quadridentata, Fischer d. Waldh. loc. cit. p. 167, pl. 14, L8 et 7. Karelini, Fischer d. Waldh. Bull: Mosc. 1844, I, p. 63.— Fischeri, Mosétr. Ins. roc. p. Lehm. part. 2, p. 9, pl. 3, f. 11. Solier n'a connu que la quadridentata.

La Karelini est inscrite dans quelques collections sous le nom de Lefeburei que lui avait imposé M. Karéline. M. de Motschouleky (Bull. Mosc. 1845, I, p. 63)

# TÉNÉBRIONIDES.

## TRIGONOSCELIS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 21 (1).

nton transversal, le plus souvent arrondi et échancré étroitem rgement sur son bord antérieur, parfois tronqué, avec une fiss me très-étroite. — Dernier article des palpes en triangle allor bre rectangulaire, à peine échancré. — Epistome graduellen i, largement échancré. — Yeux transversaux, subréniformes. nes assez longues, grêles, à articles obconiques : 2 court, 3 t 4-8 décroissant graduellement, 9-10 plus épais, en cône renve ci beaucoup plus petit que l'autre, 11 plus petit que 10, l é, ovalaire et fortement acuminé au bout. - Prothorax tra , médiocrement convexe, légèrement rétréci à sa base; cell u sinuée dans son milieu ; ses angles antérieurs saillants. - 1 blongues, subparallèles, peu convexes sur le disque, rétrécie nent déclives en arrière, arrondies aux épaules ; leurs épiples larges, limitées supérieurement par une carène flexueuse. longues; jambes antérieures fortement triangulaires, tranchan es et crénelées sur leur bord externe; les autres subarron mprimées, velues et hérissées d'épines; les postérieures s lexueuses; tarses antérieurs courts, les autres médiocres, à pe

### LASIOSTOLA.

(DEJ.) Solien, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 27.

Menton aussi long que large, arrondi sur les côtés, rétréci en avant. stec une étroite échancrure plus ou moins profonde. - Dernier article des palpes, surtout celui des maxillaires, trigone. - Labre saillant, en trapèze renversé. — Epistome extrêmement court, subitement rétréci et échancré en demi-cercle. — Yeux médiocres, assex millants, transversaux, réniformes. — Antennes longues et grêles, à articles cylindriques: 3 très-long, 4-8 cylindriques, subégaux, 9 aussi long, obconique, 10 en cône renversé, 11 très-petit, brièvement ovoïde, ibre. — Prothorax transversal, peu convexe, légèrement arrondi et eréné sur les côtés, tronqué en avant et à sa base, sinué au milieu de celle-ci. — Elytres ovalaires, peu convexes, fortement déclives et nétrécies en arrière, un peu plus larges que le prothorax à leur base, svec les épaules obtuses, carénées latéralement; leurs épipleures asses larges. — Pattes longues et peu robustes; jambes étroites, parallèles, comprimées, apres et hispides; tarses longs, le 1er article des posténeurs très-allongé. — Saillie prosternale plane, dépassant un peu les banches antérieures. - Mésosternum déclive, légèrement bombé.

Genre aussi aisé à reconnaître que le précédent, par suite de la forme des quatre jambes postérieures. Ses espèces peuvent se diviser en deux sections.

Le Tenebrio pubescens de Pallas (1), qui forme à lui seul la première, touche de très-près les Pterocoma qui suivent, par la pubescence assez longue dont il est revêtu, et la sculpture de ses élytres qui présentent chacune, outre leur carène latérale, trois fortes côtes granuleuses. Il est de moyenne taille, comme ces insectes, mais plus oblong. La seconde se compose de trois espèces (2), les plus petites du

l. Russ. I, p. 14, pl. 14, f. 3; du pays des Kirguises; type du geure. — Ocnera éplanata, Krynicki, Bull. Mosc. 1832, p. 130 (Pim. Perevortchikovii, Zoublaff, ibid. 1833, p. 326); même pays. — T. mirabilis, Falderm. ibid. 1836, p. 380, pl. 7, f. 5; même pays. — echinata, Fischer d. Waldh. ibid. 1844, l. p. 57; Turcoménie. — Schrenckii, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St-Pétersb. III, p. 102; Sibérie. — armeniaca, Falderm. Faun. eutom. Transc. II, p. 21, pl. 2, f. 3; Arménie. — gemmulata, seriata, pygmosa, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. Part. 2, p. 5, pl. 3, f. 6, 7; Turcoménie.

<sup>(1)</sup> Icon. Ins. p. 53, tab. C, f. 19.

<sup>(2)</sup> Pim. hirta, Fischer d. Waldh. Entomogr. d. l. Russ. I, p. 152, pl. 14, f. 5.—Las. minima, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 7, pl. 3, f. 8.—Las. hatero.jena, Fischer d. Waldh. Bull. Mosc. 1841, I, p. 58.

M. Némétriés (loc. cit. p. 4) fait de la première de ces espèces une PTEROCOMA; mais je crois, avec Fischer de Waldheim, Dejean et Solier, qu'elle appartient au genre actuel.

groupe actuel, revêtues d'une pubescence presque nulle ou médiocrement apparente, et dont les élytres sont couvertes de petits tubercules ou plutôt d'aspérités parmi lesquelles on distingue deux ou trois côtes peu saillantes.

Ces quatre espèces sont originaires de la Turcoménie et pays voi-

sins.

### PTEROCOMA.

Solten, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 42.

Menton transversal, arrondi ou tronqué en avant, avec une trèspetite échancrure médiane. - Dernier article des palpes allongé et triangulaire. - Labre en trapèze renversé. - Orbites antennaires plus ou moins dilatées au-dessus-des antennes; épistome brusquement rétréci, échancré en demi-cercle (1). - Yeux assez petits, transversaux, subréniformes. - Antennes médiocres (gracilicornis excepté), peu robustes, hispides, à articles obconiques : 3 très-long, 4-8 décroissant peu à peu, 9 conique, plus long que 10, qui est de même forme, 11 très-petit, mais bien distinct, transversal ou subturbiné. - Prothorax très-court, convexe, un peu rétréci à sa base, arrondi et caréné latéralement.-Elytres plus larges que lui, brièvement ovalaires, carénées latéralement, échancrées en arc à leur base, avec leurs épaules obtuses; leurs épipleures assez larges. - Pattes de longueur variable, velues; cuisses arrondies ou faiblement comprimées; jambes arrondies, granuleuses et hérissées de piquants, surtout les quatre premières; les antérieures ayant souvent leur angle apical externe un peu saillant (2); tarses médiocres, hispides. - Prosternum plan, dépassant un peu les hanches antérieures. - Mésosternum large, déclive, légèrement bombé.

Ce genre comprend quelques espèces asiatiques, dont le Tenebrio costatus de Pallas est le type, et qui, avec des formes très-voisines de celles des Pimeria les plus courtes, sont de taille moyenne et ont un aspect particulier dù à la villosité longue et molle qui les revêt de toutes parts, surtout en dessus, et à la sculpture de leurs téguments, qui consiste sur chaque élytre, outre la carène latérale, en deux côtes plus ou moins saillantes, crénelées, et dont les intervalles sont granuleux et parfois garnis de poils couchés. Une seule (punctata) fait

<sup>(1)</sup> Solier donne une fausse idée de la tête en disant qu'elle est trilobée antérieurement; les orbites des cavités antennaires, qu'il appelle des lobes, ne méritent pas ce nom. Il y a des espèces (par ex. piligera) chez lesquelles leur dilatation est à peine sensible.

<sup>(2)</sup> Je ne comprends pas ces expressions de Solier: « Tibias antérieurs courts, brusquement épaissis dés leur base; » elles ne s'appliquent à aucune des especes à moi conques.

exception sous ce double rapport, ses téguments étant glabres et ses élytres couvertes de nombreux points enfoncés, disposés sans ordre.

L'habitat de ces insectes s'étend depuis la Mongolie au nord, jusque dans la Turcoménie et la Bucharie au sud. On en connaît en ce moment six espèces (1).

## PRIONOTHECA.

SCLIER, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 39.

Menton transversalement suborbiculaire, avec une échancrure assez étroite et profonde au milieu de son bord antérieur. — Dernier article des palpes en triangle allongé, sensiblement plus court que le précédent. — Labre rectangulaire, transversal, entier. — Epistome brusquement et fortement rétréci en une saillie transversalement rectangulaire, séparée des joues par des échancrures assez profondes.—Yeux transversaux, subréniformes.—Antennes très-longues, grêles, hispides, à articles 3 très-long, noueux à son sommet, ainsi que 4-8, ceux-ci décreissant peu à peu, 9-10 en cône renversé, inégaux, 11 petit, ovoide et libre. — Prothorax très-court, convexe, arrondi latéralement, largement échancré en avant, tronqué à sa base. — Elytres amples, ovales, beaucoup plus larges que le prothorax, peu convexes sur le disque, carénées latéralement, avec la carène garnie de fortes épines : leurs épipleures larges. — Pattes longues; cuisses et jambes arrondies : celles-ci très-apres, velues : tarses médiocres, hérissés de poils rigides. très-longs en dessous. — Saillie prosternale concave, recourbée en arrière des hanches antérieures.

- La Pimelia coronata d'Olivier (2) forme à elle seule ce genre qui tient à la fois des Prencona par la forme générale du corps, et des Ounina par celle des antennes et des pattes, mais que son épistome distingue nettement des unes et des autres. Ce bel insecte est lisse en dessus, avec quelques petits tubercules le long des bords latéraux et sur les épipleures de ces organes. Il est répandu depuis la Haute-Egypte jusqu'à l'extrémité méridionale de l'Abyssinie.
- (1) Tenebrio costatus, Pallas, Icon. Ins. p. 52, tab. C, f. 18 (sarpæ Sol.). Pim. denticulata, piligera, Gebler in Ledeb. Reise, Ins. p. 114.—Pter. graciliceruis Sol. loc. cit. p. 47 (sarpæ Fischer d. Waldh.; inédit).—Pter. tuberculata, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 62. Pter. brevicollis, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 4, pl. 3, f. 5.
- (2) Entom. III, 59, p. 4, pl. 2, f. 17; figure médiocre, ainsi que celle de Herbst, Die Kæfer, pl. 121, f. 5; la scule bonne qui existe, est celle donnée par Klug, Symb. phys. II, pl. 12, f. 7.

# TÉNÉBRIONIDES.

## OCNERA.

FISCHER DE WALDH. Entomogr. d. l. Russ. I, p. 169 (1).

nton transversal, tantôt quadrangulaire, tantôt arrondi aux avec une petite entaille médiane. - Dernier article des pai gé, légèrement triangulaire. - Labre transversal, légèren ncré en demi-cercle. - Orbites antennaires un peu dilatées, es et un peu relevées; épistome brusquement rétréci et fai échancré en arc. - Antennes longues, grêles, hispides, à a obconiques ; 3 très-long, 4-8 décroissant graduellement, 9-10 renversé, plus épais, inégaux, 11 petit, libre, ovalaire et a au bout .- Prothorax transversal, convexe, arrondi sur ses cò ué à ses deux extrémités. — Elytres allongées, guère plus la e prothorax à leur base, et arrondies aux épaules, un peu ées sur le disque, non carénées latéralement; leurs épiples larges. - Pattes longues: jambes arrondies, tuberculeuses et l ; tarses fortement ciliés et velus. — Saillie prosternale recour rière des hanches antérieures, plus rarement (angustata, Ge nte et acuminée.

oique le nom de Trachyderma de Latreille soit généralem

#### THRIPTERA.

# Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 48.

Genre à peine distinct des PACHYSCELIS qui suivent, et que je n'adopte qu'en hésitant. Ses caractères différentiels portent sur les points suivants :

Antennes moins robustes; leurs articles 4-8 plus allongés. — Angles huméraux des élytres plus arrondis, et débordant moins la base des élytres.—Jambes antérieures non ou légèrement (villosa) trigones; tarses plus grêles.

Les espèces ont la taille, la forme générale et la sculpture des Pacurschus; seulement toutes sont hispides en dessus. Elles sont africaines, à l'exception d'une seule que Solier n'a pas connue. Klug en a décrit, sous le nom de *Pim. crinita* (.) une de l'Egypte, qui peut être considérée comme le type du genre.

Le genre est, jusqu'à un certain point, intermédiaire entre les OCERTA et les PACHYSCHUS.

### PACHYSCELIS.

## Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 54 (2).

Menton de forme variable. — Dernier article des palpes subcylindrique et tronqué au hout. — Labre rectangulaire, transversal, sinué en avant, avec ses angles arrondis. — Epistome graduellement rétréci et légèrement échancré en demi-cercle. — Yeux étroits, transversaux, subréniformes. — Antennes courtes, assez robustes, hispides, à articles 3 très-long, 4-9 de forme variable, mais toujours très-courts, subcylindriques où moniliformes, 10 plus court qu'eux, transversal, 11 trèspetit, conique, peu distinct du 10°. — Prothorax transversal, arrondi

les seules que Solier ait connues. — Esp. asiatiques: Pim. imbricata, Fischer d. Waldh. Entom. d. l. Russ. I, p. 150, pl. 14, f. 4; du pays des Kirguises. — Irach. pilicollis, Falderm. Bull. Mosc. 1836, p. 378, pl. 7, f. 6; même pays. — Brachyse. muricata, Fischer d. Waldh. ibid. 1837, nº 4, p. 15, pl. 2, f. 5 (Irach. asperula Del., Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 5); Turcoménie. — Ocn. lepidacantha, granulata, Fischer d. Waldh. ibid. 1844, I, p. 55; même pays. — Pim. setosa, Ménétr. Cat. rais. p. 192; Russie mér. — Trach. philistina, gomorrhana, Reiche et Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 214; Syrie et Palestine.

- (1) Symb. phys. II, pl. 12, f. 9; outre cette espece qu'il a eue entre les mains, Solier en a publié trois espèces nouvelles: T. Maillei, de la Haute-Egypte; Varcasi, villosa, de l'Algérie. Aj.: T. persica, L. Redtenb. Denskrift. d. Wien. Acad. I; de la Perse mér.
  - (2) Syn. Brackyscells, Solier in Dej. Cat. 6d. 2, p. 179; olim.

les class, plus ou moins rétréci en arrière, tronqué en avant et à sa la collectifaiblement sinuée dans son milieu. — Elytres oblongoles, un peu plus larges que le prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et échancrées en arc à leur la collection de prothorax et de proth

Avec de genre commencent les Piméllides qui, à des formes toujours robustes et massives, réunissent des pattes plus ou moins courtes. Toutes ses espèces sont d'assez grande taille, d'un noir mat et même sale, et couvertes sur toute leur surface supérieure de tubercules de grosseur variable, le plus souvent petits, très-serrés et disposés sans ordre sur les élytres, mais parfois moins nombreux, plus gros et formant sur ces organes, des rangées plus ou moins régulières; sculpture qui donne à ces insectes quelque ressemblance avec les Taico-NOSCELIS. La plupart sont glabres : un petit nombre (par ex. crinita, hirtella) sont revêtues de poils courts et redressés.

Le genre est propre à l'Asie et à la Faune méditerranéenne. Solier

qui en a décrit dix espèces, les a réparties dans deux sections :

Les Pachyscelis vraies, dont le menton rectangulaire est sinué ou entier en avant, et qui ont les articles 4-9 des antennes rarement

moniliformes (1);

Et les Physarmioris, chez lesquelles le menton arrondi en avant est largement, mais peu profondément sinué, et qui ont les articles 4-9 des antennes constamment moniliformes (2). Elles sont, en outre, de forme plus courte et plus ovalaires que les précédentes.

## GEDEON.

REICHE et SAULCY, Ann. d. l. Soc. entom. Sér. 3, V, p. 219 (3).

Menton fortement transversal, arrondi sur les côtés, médiocrement et subtriangulairement échancré. — Languette assez fortement échan-

(1) P. depressa, ordinata Sol., clavaria Fald.; de la Perse et pays voisins; granulosa Latr., tenebrosa Sol., de Gréee; crinita Sol., de l'Algérie; hirtella Sol., de l'Orient. — La clavaria a été nommée ainsi par M. Ménétries, et non par Valdermann, comme le dit Solier; c'est la Pach. leprosa de ce dernier au-

icollis Bruilé; obscura, poryphyrea Sol., de Morée.
sections précédentes: Pim. melopotapha, musica, Ménètr. Cat.
ssie mér.—Pach. granifera (metopotapha Ménètr.), gastriduia,
derm. Faun. entom. Transc. II, p. 13 sq.; même pays.—P. Kad. Waldh. Bull. Mosc. 1844, I, p. 54; Turcoménie.

ELANOSTOLA, Dej. Cat. éd. 3, p. 198. — PIMELIA Solier.

cis. — Dernier article des palpes triangulaire et beaucoup plus court que le pénultième, surtout aux labiaux. — Mandibules entières à leur entémité. — Labre très-saillant, quadrangulaire et échancré en avant. — Tête fortement transversale, voûtée; épistome très-court, brusquement rétréci, triangulairement échancré. — Antennes plus courtes que le prothorax, hispides, à article 3 très-long, 4-10 obcuniques, 11 tès-petit, comique, peu distinct du 10°. — Prothorax transversal, convare, rétréci en arrière, tronqué en avant et à sa base. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, oblongo-ovales, convexes, déclives a arrière, sans vestige d'épaules ni de carènes latérales; leurs épipheures assez larges. — Pattes médiocres, âpres : jambes antérieures triangulaires, avec leur angle apical externe assez saillant, mais non écutiforme; les quatre postérieures quadrangulaires; tarses médiocres, filiformes, presque glabres.

Dejean avait déjà établi ce genre sous le nom de Melanostola, tandis que Solier, qui en a décrit deux espèces, a cru devoir les laisser parmi les Pimelia. Elles sont en effet très-voisines de ces dernières et n'en différent essentiellement que par la brièveté relative du dernier etticle de leurs palpes (·), la plus forte saillie de leur labre, l'intégrité de leurs mandibules et la grosseur de leur tête. Bien que ces caractres soient assez légers, ces insectes ont un factes assez différent de celui des Pimelia, pour mériter d'en être séparés génériquement.

La Pimelia arabica de Solier (1) est le type du genre. Elle est de gande taille, d'un noir peu brillant, et parfaitement lisse sur la tête et le prothorax, tandis que ses élytres sont couvertes de petits tubercules d'autant plus saillants qu'ils sont plus postérieurs. Elle habite la Palestine, l'Arabie et l'Egypte.

#### PIMELIA.

## Fas. Syst. Entom. p. 251 (3).

Monton transversal, anguleux latéralement, plus ou moins rétréci et en général fortement et angulairement échancré en avant. — Dermier article des palpes légèrement triangulaire ou subcylindrique et

<sup>(1)</sup> Ce caractère se retrouve presque aussi prononcé ches quelques PIMELIA, teles que senegalensis, ruida et surtout angulosa, etc.

<sup>(2)</sup> Ann. d. I. Soc. entom. V, p. 126 (G. hierichonticus, Reiche et Saulcy, loc. cit. p. 221, pl. 5, f. 8; Melan. oblonga Dej.) — La seconde espèce du genre est la Pim. simplex Sol. loc. cit. p. 123, et peut-être faut-il aussi y rapporter ses Pim. cylindrica et parallela; (la première est la Pim. bajula d'Olivier, figurée par King, Symb. phys. II, pl. 11, f. 8). — La Melanostola blapsoides de Dejean m'est inconnue.

<sup>(3)</sup> Syn. Possonala, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 72.

fortement tronqué. - Labre saillant, le plus souvent rectangulaire et sinué en avant, avec ses angles arrondis. - Epistome tantôt graduellement, tantôt brusquement rétréci, échancré en demi-cercle. — Yeuz transversaux, réaiformes. — Antennes de longueur et de grosseur veriables, à articles 3 très-long, 4-10 variables, 11 plus petit que le 10, peu ou non libre, tronqué obliquement ches la plupart. — Prothoux court, plus ou moins convexe, parfois rétréci à sa base, arrondi et muni sur les côtés d'une carène arquée, placée très-has. — Elytres amples, ovalaires ou subglobuleuses, plus larges que le prothorax, ayant leurs épaules complètement effacées ou distinctes et obtuses, carénées latéralement; leurs épipleures larges. — Pattes de longueur variable; jambes antérieures trigones et crénelées en dehors; leur angle apical externe dentisorme et saillant; les quatre postérieures comprimées, quadrangulaires; tarses filiformes et pauci-épineux chez la plupert, comprimés chez les autres et dans ce cas frangés de longs poils en dessus et en dessous. — Prosternum presque toujours recourbé en arrière des hanches antérieures.

De tous ces caractères, le plus important est la forme quadrangulaiss des quatre jambes postérieures. On ne la retrouve aussi régulière que chez les Grdron et les Perrolasia, mais associée à des jambes antérieures autrement faites. En y regardant de près, on voit qu'elle existe également que con affaiblie dans la gance Populous de Salier.

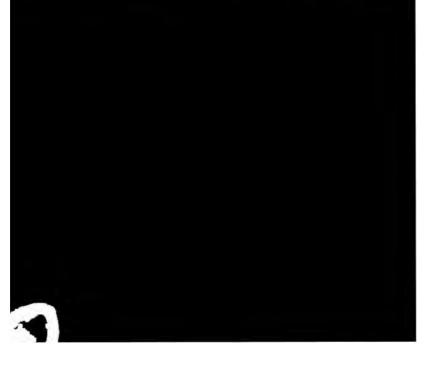

C'est en effet à cette faune qu'appartient la grande majorité de ces insectes. En Afrique il ne paraît plus en exister au sud de la Haute-Egypte et du Sénégal, et en Asie au-delà du pays des Kirguises, au nord de la mar Caspienne.

#### PTEROLASIA.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. V, p. 66 (1).

Ce sont des PINELIA du Sénégal, dont le facies s'éloigne un peu de calui des espèces de ce genre, mais qui n'en diffèrent en réalité qu'en ce que leurs jambes antérieures sont moins triangulaires et n'ont pas leur angle apical externe saillant.

le plus besoin de révision, quant aux espèces dont il mentionne 84. Erichson (in Wiegm. Archiv, 1837, II, p. 298; et Silberm. Revue entom. V, p. 27) a fait observer à ce sujet qu'il existe, dans l'Europe méridionale, une espèce, la ruguissa de Germar (Ins. Spec. nov. p. 134), qui varie à l'infini, et il exprime l'opinion qu'il faut y rapporter pas moins de 16 des espèces de Solier, à savoir : P. sublavoigata, rugulusa, bifurcata, Payrraudii, rugata, subscabra, undulata, Geryi, angusticollis, incerta, hesperica, lineata, gadium, bætica et distincta. Il ajoute que les P. Latreillei et denticulata ne différent pas, à son avis, de la serices d'Olivier.

Les espèces de ses prédécesseurs, dont Solier ne fait pas mention, sont les surantes: Esp. africaines: P. subquadrala, J. Sturm, Catal. éd. 1826, p. 68, pl. 3, f. 19; Egypte (an Pachyscelis?) — interpunctala, canescens, spinulosa, devan, bajula, urticala, tuberosa, exanthematica, agregala, miliaris, acutents, King, Symbol. phys. II, pl. XI et XII. — velutina, King in Ermann, Naturhist. atlas, p. 39; Sénégal. — valida, Erichs. in Wagners Reise in Alger. III, p. 176; Algérie. — Esp. asiatiques: P. coriacea (chrysomeloides Herbet, Oilv.); de Syrie; arubica, de l'Arabie pétrée; King. Symb. phys. loc. cit. — gigantea, nervecosa, Fischer de Waldh. Entomogr. d. l. Russ. I, p. 147, pl. 14; du pays des Kirguises. — cursor, tuberculata, neglecta, Ménétr. Cat. rais. p. 192; Russie mér. — capito, lucidula, Krynicki, Bull. Mosc. 1832, p. 131; du pays des Kirguises. — sericata, affinis, Zoubkoff, ibid. 1833, p. 326; Turcoménie.

Postérieurement à son travail ont été publiées: Esp. européennes: P. costata, Walti, Reiss a. Span. II, p. 69; Andalousie. — integra, monticola, Rosenh. Die Thier. Andalus. p. 190; même pays. — Esp. d. lies Canaries: P. lavigata, sperse, verrucosa, canariensie, lusoria, Brullé in Webb et Berthel: Canar.; Entom. p. 67. — Esp. de l'Algérie: P. Claudia, Buquet, Revue Zool. 1840, p. 242. — Mulsanti, Levrat, Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, 1, p. 1. — Esp. asia-tiques: P. intermedia, interstincta, coordinata, plinthota, incequalis, Fischer d. Waldh. Bull. Mosc. 1837, n° 4, p. 13; Turcoménie. — ventricosa, dubia, persica, Schamherri, Falderm. Fann. entom. Transc. II, p. 7; Russie mér. — punctata, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St-Pétersb. Illi, p. 102; Sibér. mér. — marginata, Fischer d. Waldh. Bull. Mosc. 1844, I, p. 53; Turcoménie. — Mines, Lucas, Rev. et Mag. d. Zool. 1853; p. 575; Candie. — Solieri, Muls. et Wachahr. Mém. d. l'Acad. d. Lyon, Sér. 2, Sc. II, p. 8; Caramanie.

(1) Syn. Polposeria, Solier, ibid. p. 70.

jamais étroite. Les tarses ont la plus grande analogie avec ceux des Nyctéliides et des Piméliides, si ce n'est qu'ils ne sont jamais comprimés ni frangés sur leurs bords. Les sutures qui séparent les épisternums du métathorax de sa partie centrale, sont très-souvent complètement effacées, mais dans tous les genres il y a des espèces chez lesquelles ils restent distincts et qui permettent de s'assurer de leurs formes. Sauf chez les Moluris et les Psammodes de grande taille, ces pièces sont un peu moins larges et moins arrondies au côté interne que chez les Piméliides.

Pour le surplus, ces insectes ont conservé de nombreux rapports avec les Piméliides, dont ils sont essentiellement distincts par leur languette découverte jusqu'à l'insertion de ses palpes inclusivement. Mais ils sont bien moins homogènes sous le rapport de la forme générale. A l'exception des Moluris et de quelques Psammodes qui sont très-grands, leur taille est moyenne. La sculpture et la vestiture de leurs téguments varient trop pour permettre d'en rien dire de général.

Après divers essais, je n'ai trouvé rien de mieux pour diviser la tribu que le caractère employé dans ce but par Solier, à savoir les deux formes qu'affecte le prothorax. J'en ajoute seulement à celui-ci un autre emprunté aux trochantins intermédiaires.

I. Bord antérieur du prothorax échancré ou tronqué. MOLURIDES VRAIS.

II. — plus ou moins saillant. Sévidides.

## GROUPE I. Molurides vrais.

Bord antérieur du prothorax légèrement échancré ou tronqué. — Trochantins intermédiaires très-apparents, allongés.

A ces deux caractères il faut ajouter que les téguments sont rarement (quelques Occoosoma) revêtus d'une pubescence abondante. En règle générale elle manque ou voile imparfaitement les parties qu'elle recouvre. Il est en outre très-rare que les épipleures des élytres soient subverticales, comme cela est constant chez les Sépidiides. Un trèspetit nombre de Moluris et les Clinocranion en présentent seuls des exemples.

- I. Prothorax contigu aux élytres; écusson en partie caché: Ogcoosoma.
- II. non contigu – découvert.
  - a Yeux allongés, fortement transversaux.
    b Ecusson coupé carrément en arrière : Moluris.
  - bb triangulaire Prothorax médiocrement convexe : Psammodes.
    - globuleux : Somaticus.

193

- as Youx courts, ovalaires ou réniformes.
- c Prothorax allongé; élytres déhiscentes en arrière: Ozura.
- ce transversal; non -

Epipleures des élytres horizontales : Trachynotus.

- verticales : Clinocranion.

Genre incerta sedis: Trachelaum.

### OGCOOSOMA.

WESTW. Trans. of the Zool. Soc. III, p. 227 (1).

Menton transversal, trapéziforme, assez fortement bisinué en avant, persois caréné sur la ligne médiane. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle équilatéral. — Labre transversal, échancré en demi-cercle. — Tête assez petite, engagée jusqu'aux yeux; épistome sparé du front par un sin sillon arqué ou une vague dépression, gramellement ou un peu brusquement rétréci et légèrement échancré a avant. — Yeux transversaux, assez allongés, faiblement sinués en want. — Antennes subfiliformes, hispides, à articles 3 aussi long que 45 réunis, 4-7 obconiques, subégaux, 8-10 plus courts, subcylindriques, 11 presque aussi grand que 10, ovoïde. — Prothorax plus ou moins contigu aux élytres, transversal, peu convexe, obtusément anguleux latéralement, faiblement échancré en avant, tronqué à sa base. - Ecusson un peu anguleux en arrière. - Elytres courtes, ovalaires, de la largeur du prothorax et tronquées à leur base, planes, fortement déclives et atténuées en arrière, carénées sur les côtés; leurs épipleures larges, avec un repli étroit. - Pattes assez grêles; hanches postérieures ovalaires; jambes arrondies, hispides; le 1er article des tarses postérieurs plus long que le 5°. — Saillie prosternale plane, dépassant plus ou moins les hanches antérieures et le plus souvent atteignant le mésosternum. — Celui-ci large, plan, déclive. — Saillie intercoxale de l'abdomen extrêmement large.—Corps hispide, granuleux ou fasciculé.

La Pimelia gemmata de Fabricius (1) est le type de ce genre. En l'établissant sur une espèce très-voisine, M. Westwood semble ne pas s'être aperçu que c'était une forme de Ténébrionides déjà connue et qui figurait dans le Catalogue de Dejean (3) sous le nom d'Amatodes.

<sup>(1)</sup> Syn. Amatodes (Dej.) Solier, Mém. d. l'Acad. de Turin, Sér. 2, VI, p. 264; mm postérieur de trois ans à celui proposé par M. Westwood. — PIMELIA Fab.

<sup>(2)</sup> Syst. El. I, p. 132.

<sup>(3)</sup> Ed. 3, p. 210. Dejean a placé le genre entre les Misolampus et les Psolons avec lesquels il n'a certainement que des rapports généraux et éloignés.

### TÉNÉBRIONIDES.

Il ne s'est pas expliqué sur la place que le genre doit occuper. Je crois avec Solier que cette place est parmi les Molurides. Ces insectes sont propres à la Sénégambie et pays voisins. Outre l'espèce de Fabricius, trois autres sont connues (1).

## MOLURIS.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 266 (2).

Menton plus ou moins transversal, en trapèze renversé. — Palpes épais; le dernier arficle des maxillaires légèrement sécuriforme. — Labre transversal, entier. — Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux en dessus, et jusqu'à la base du menton en dessous, courte, ren-flée en arrière; épistome séparé du front par un sillon peu marqué, brusquement rétréci en avant. — Antennes filiformes, peu robustes, ciliées, à articles 3 très-long, cylindrique, 4-9 obconiques, décroissant peu à peu ou subégaux, 10 plus court et un peu plus gros, 11 aussi grand que 10, ovalaire et atténué au bout. — Prothorax globuleux en dessus, légèrement échancré en avant, muni latéralement d'une arête élargie aux angles postérieurs et formant un bourrelet à la base; celle-ci tronquée. — Ecusson coupé carrément en arrière. — Elytres amples, voûtées, convexes ou planes en dessus, très-déclives en arrière, carénées ou non latéralement; leurs épipleures munies d'un republification. — Pattes assez longues : hanches

que ches les autres elles sont globoso-ovales ou ovalaires, avec des côtes très-prononcées (gibbosa), ou des tubercules (Rouleti, semiscabra), ou enfin, de simples rides peu saillantes (globulicollis). Une tache arrondie, formée par des poils tomenteux, jaunâtres et située sur le deuxième arceau abdominal, paraît être l'apanage constant des mâles. Ces insectes sont propres à l'Afrique australe (1).

# PSAMMODES.

KIRST, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 412 (2).

Ce genre, tel que je le conçois, ne diffère essentiellement du précédent que par les deux caractères qui suivent.

Prothorax tantôt assez, tantôt peu, mais toujours régulièrement conveze, jamais globuleux en dessus, subcordiforme ou régulièrement arrondi, et plus ou moins tranchant sur les côtés, légèrement échancré en avant, sans bourrelet à sa hase; celle-ci tronquée ou légèrement échancrée en arc de cercle. — Ecusson largement à découvert, triangulaire.

Kirby, en créant le genre, n'en a décrit qu'une espèce (3) de forme allongée et peu convexe, mais il dit expressément qu'il le divise en deux groupes: l'un comprenant des espèces ainsi faites, l'autre des espèces subglobuleuses, et il place celles-ci en tête. Solier a compris les plus convexes de ces dernières parmi les Moluris, puis sur les autres il a fondé son genre Phanerentoma, qui correspond ainsi exactement aux Psammodes de Kirby. Mais entre les Moluris ainsi constitués et ces Phanerentoma, il a cherché vainement à établir des caractères différentiels (4).

- (1) Pim. gibba, Fab., Oliv. Entom. III, 59, pl. 2, f. 24 (Pim. planata Thunb.). P. bistriata, Herbst, Die Kæfer, VIII, p. 50, pl. 120, f. 6 (gibba? vel Mol. lateralis? Dej.). P. gibbosa, Oliv. loc, cit. pl. 1, f. 5b. Mol. Rouleti, globulicollis, semiscabra, Solier, loc. cit. p. 292. Je présume qu'il faut aussi rapporter au genre les Mol. cubica, discoidea, variolosa, Guérin-Ménev. Rev. 2001. 1845, p. 285; de la Caffrerie.
- (2) Syn. Phanerentoma, Solier, Mém. d l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 294.

   Hipomelus (Dej.), Solier, ibid. p. 305.— Oxura, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.
  las. 1834; Mélas. p. 20. Moluris pars, Solier. Pimelia Fab., Oliv., Herbst.

   Tenebrio Pallas. Sepidium Wiedem.
  - (3) P. longicornis, Kirby, loc. cit. pl. 21, f. 13 (Phaner. ruficorne Sol.).
- (4) Le principal qu'il leur assigne consisterait en ce que, chez les Moluris, la carène qui limite supérieurement chaque repli épipleural des élytres est invisible quand on regarde ces insectes d'en haut, tandis qu'elle est visible chez les Palarraroma. En effet, chez les espèces très-convexes, les élytres forment nécessairement des épipleures plus ou moins larges, et le repli de ces dernières est placé très-bas. Il remonte au fur et à mesure que les élytres se dépriment et finit peu à peu par constituer à lui seul les épipleures; les élytres sont alors rebordées latéralement. Il y a tous les passages possibles entre ces deux extê-

La forme des élytres, la longueur et la gracilité des antennes, l'occlusion des organes buccaux par une mentonnière du prosternum, varient au plus haut degré chez ces insectes, mais d'une manière si graduée, qu'il est impossible, quel que soit celui de ces trois caractères qu'on emploie, d'établir parmi eux des sections tant soit peu tranchées, et, à plus forte raison, des genres.

D'après cela, celui-ci comprend d'abord la première division des Mourris de Solier. La plupart ont leurs élytres subglobuleuses ou oblongo-ovales, le menton, et parfois la languette, cachées au repos par le prosternum, et en général, les antennes médiocres et assez ro-

bustes des Moluris (1).

En second lieu, sa deuxième division des mêmes Moluris, établie sur une seule espèce (2) à élytres globuleuses, à menton presque entièrement dégagé du prosternum, qui ne diffère, en un mot, des précédentes que par ses cuisses postérieures fortement comprimées et lamelliformes.

En troisième lieu, la totalité de ses Phanerentoma (3). Toutes ont les organes buccaux entièrement dégagés du prosternum et même souvent une partie du dessous de la tête. Sous le rapport de la forme générale, plusieurs sont encore aussi convexes que les Moluris de forme oblongo-ovale, mais peu à peu leur corps s'atténue et finit par devenir peu épais et fort allongé, en même temps que le dernier article des nalpes maxillaires devient un peu plus sécuriforme. C'est



es derniers est plus petite, et quelques-uns ont les élytres légèrement déhiscentes à leur extrémité.

Les Psaumones ne sont pas moins variables sous le rapport de la sulpture et de la vestiture des téguments que sous celui de la forme générale. Dans le nombre, quelques-uns (par ex. unicolor, striatus, mitatus) se font remarquer par les bandes longitudinales, d'un rouge sanguin, dont leurs élytres sont ornées. C'est, avec le précédent, le seul genre du groupe dont la distribution géographique s'étende hors des limites de l'Afrique australe; il y en a des espèces jusqu'à Sierra Leone et en Abyssinie (1).

#### SOMATICUS.

# Hors, The Coleopt. Man. III, p. 117 (2).

Organes buccaux des Psammodes, avec le dernier article des palpes maxillaires faiblement sécuriforme. — Tête courte, libre en dessous, dilatée au-dessus des antennes en un lobe saillant et arrondi; épistome brusquement rétréci, rectangulaire. — Yeux larges, déprimés, fortement transversaux. — Antennes grêles, assez longues, à articles 3 très-long, 4-9 cylindriques, décroissant peu à peu, 10 un peu plus gros, obconique, 11 ovalaire, égal au 10°.—Prothorax petit, subtransversal, globuleux en dessus, faiblement échancré en avant, tronqué à sa base, muni d'une arête latérale un peu relevée. — Ecusson largement découvert, triangulaire et saillant en arrière. — Elytres amples, ovalaires, convexes; leur repli épipleural limité en haut par une carène flexueuse.—Pattes longues ot grêles; hanches postérieures transversales; jambes filiformes, les postérieures flexueuses; 1° article des tarses postérieurs plus long que le 4°. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures. — Mésosternum déclive.

Ce genre reproduit les formes des Moluris et s'en distingue par la forme de la tête, celle des yeux, l'écusson et les pattes beaucoup plus

ture des téguments, tout est absolument identique. Solier (loc. cit. p. 307) en éterit huit espèces du Cap: H. sabulosus, obliteratus, obliquatus, inequalis, villosocostatus Sol., bicolor Wiedem., grandis Sol.; la huitième est le type du genre Sonaticus Hope.

(1) Aux espèces signalées dans les notes précédentes, aj.: Oxura psammodioides, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. pl. 111; du Cap; lo nom spécifique devra naturellement être changé. — Mol. Bertolonii, Guérin-Ménev. ibid. 1844, pl. 148; Mozambique. — M. catenata, Reiche in Galin. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 366, pl. 22, f. 7; Abyssinie. — M. tenebrosa, Erichs. Archiv, 1843, p. 242; Angola. — M. hirta, Bertoloni, Nov Comment. Acad. Bonea. X, p. 399, pl. 8, f. 7; Mozambique. — Phaner. coriaceum, scabricolle, carbonarium, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 522; même pays.

(2) Syn. Sepedium Fab. — Hipomelus Solier. — Trachynotus Doj.

## TÉNÉBRIONIDES.

es. Solier a laissé, parmi les Hipomelus, l'unique espèce (1) qui pose, mais elle en diffère tellement par sa forme générale, qu' l'isoler jusqu'à ce que l'on découvre des formes intermédiair un insecte du Cap de moyenne taille, noir, glabre, sauf de les de poils blancs sur les côtés de la tête, et dont les élytres pent deux fortes carènes abrégées en arrière, l'une margin ple, l'autre discoïdale; les intervalles entre elles sont aréoloture voisine de celle de plusieurs Trachynotus. La forme et le distingue essentiellement de ce dernier genre.

#### OXURA.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 413.

ganes buccaux des précédents, avec le dernier article des palillaires plus fortement sécuriforme que chez la plupart d'en —Tête tout-à-fait dégagée du prothorax, saillante, assez prolonç arallèle en arrière des yeux; épistome trapéziforme, largemqué en ayant. — Yeux petits, un peu saillants, subréniformes sversaux. — Antennes longues, grêles, velues, à articles 3 tr , 4-8 décroissant peu à peu, 9-10 plus gros, surtout celui-ci, niques, 11 plus épais que 10, ovalaire. — Prothorax allong ndi et très-obtusément anguleux sur les côtés, tronqué à large, dont les élytres, non déhiscentes en arrière, sont plus fortement strées, et dont le prosternum est plus distant du mésosternum.

#### TRACHYNOTUS.

# LATR. Règne anim. éd. 2, V, p. 14 (1).

Menton en trapèze renversé. — Dernier article des palpes maxilbires médiocrement sécuriforme. - Labre transversal, entier ou simé en avant.—Tête un peu déprimée, peu engagée dans le prothorax ; épistome brusquement rétréci, plus ou moins échancré. — Yeux assez gands, presque supérieurs, peu convexes, réniformes. — Antennes médiocres, ciliées, à articles 3 très-long; les deux ou trois derniers, ou le dernier seulement, un peu plus épais que les autres; celui-ci toujours un peu plus grand que le 10e et ovoïde.-Prothorax transversal, briement rétréci en arrière, moins en avant, obtusément ou triangubirement dilaté et aminci sur les côtés, largement échancré à sa base, svec les angles de celle-ci un peu saillants.- Ecusson en général trèslargement découvert, triangulaire.—Elytres sensiblement plus larges que la base du prothorax, oblongo-ovales ou en ellipse très-allongée, peu ou médiocrement convexes, carénées et rebordées latéralement; kurs épipleures étroites. — Pattes longues et grêles; hanches posténeures transversales; jambes arrondies; tarses longs; le 1er article des postérieurs beaucoup plus grand que le 4°. - Prosternum retourbé en arrière. - Mésosternum déclive.

Ces insectes se distinguent principalement des précédents par la forme de leurs yeux. Ils sont de taille moyenne, et tous, en outre de la carène latérale, en ont une ou deux sur chaque élytre, dont les intervalles chez la plupart d'entre eux (par ex. reticulatus, plicatus) sont touverts d'un réseau formé par des lignes élevées, réseau qui manque complètement chez les autres (par ex. vittatus, acuminatus). L'Afrique australe est leur patrie (2).

- (i) Latreille a crôé ce genre en 1829; la même année, Gravenhorst (Ichneumoi. europ. III) en fondait un, sous le même nom, parmi les Hyménoptères; l'ignore lequel des deux a la priorité. — Syn. Sepidium Fab., Oliv., Herbst, Wiedem., Castein. — Tenebrio De Geer.
- (2) Elytres réticulées: Sep. reticulatum De Geer, Fab., Oliv. Entom. III, 61, pl. 2, f. 4. S. elongatum, Oliv. ibid. pl. 2, f. 7. S. plicatum, Wiedem. Zool. Magaz. II, 1, p. 39 (lacunosum Illig. inédit). T. leucographus, carinatus, creus, Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 319.

Elytres non réticulées: S. vittatum Fab., Thunb., Oliv. loc. cit., pl. 1, f. 5.—
8. ecuminatum, Quens. in Scheenh. Syn. Ins. I, p. 130.— Goryi, Soller, loc. cit. p. 324.

Les Sepidium proximum et scutellisorme de M. de Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 197) appartiennent aussi à ce genre. — L'Helops peronatus de Gerwar (Ins. Spec. nov. p. 149), s'il n'y rentre pas également, paraît, du moins, en tre très-voisin.

#### CLINOCRANION.

Solier, Mém. de l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 326.

Organes buccaux des Trachynorus. - Tête libre, horizontale à sa base, puis verticalement recourbée au niveau des yeux, et triangulairement dilatée au niveau des antennes; épistome séparé du front par un sillon arqué, brusquement rétréci et échancré en avant. - Yeux des Trachynorus. - Antennes longues, filiformes (spinosum) ou comprimées (planatum), à articles 3 très-long, 4-8 décroissant peu à peu, 9-10 sensiblement plus courts et un peu plus gros, obconiques, 11 beaucoup plus long que 10, en ovoïde allongé. - Prothorax transversal, arrondi sur les côtés en avant, échancré de chaque côté en arrière, avec le bord antérieur de l'échancrure saillant, arqué et dirigé postérieurement. - Ecusson largement découvert, triangulaire. -Elytres oblongo-ovales, carénées et rebordées latéralement, avec les épaules effacées; leurs épipleures verticales, assez larges, avec un repli limité en haut par une carène flexueuse. - Pattes très-longues et grêles : hanches postérieures transversales; jambes filiformes; tars très-allongés, presque égaux; le 1er article de tous plus long que le dernier. - Saillie prosternale recourbée en arrière. - Mésosternum déclive. - Episternums métathoraciques très-larges, arrondis en dedans.

Solier, à qui l'on doit la connaissance de ce genre, en a décrit deux espèces de la taille des Trachynorus, hérissées sur les élytres de tubercules comprimés, peu nombreux chez l'une d'elles (spinosum), beaucoup plus multipliés chez l'autre (planatum) où ils existent même sur la carène latérale de ces organes. La première seule m'est connue en nature. Ces insectes sont également du cap de Bonne-Espérance.

## Note.

Les caractères incomplets que M. Hope assigne au genre suivant, me laissent dans l'incertitude sur la place qu'il doit occuper parmi les précédents.

## TRACHELOEUM.

# HOPE, The Coleopt. Man. III, p. 116.

Prothorax presque carré, avec ses angles antérieurs arrondis. — Corps très-convexe. — Elytres très-fortement sillonnées, avec la suture saillante et des lignes alternativement plus élevées, et n'atteignant ni la base, ni l'extrémité de ces organes. — Le reste comme chez les Trachynorus.

Si M. Hope comprend les Trachynorus tels qu'ils sont exposés plus hant, il est certain que le genre doit être placé à leur suite. Il n'en mentionne qu'une espèce qu'il nomme laticolle, sans la décrire et sans indiquer sa patrie. Mais il est probable qu'elle est de l'Afrique australe.

# GROUPS II. Sépidiides.

Bord antérieur du prothorax plus ou moins saillant au-dessus de la #a.—Trochantins intermédiaires presque toujours très-petits, ponctionnes. — Epipleures des élytres verticales.

Ce groupe est plus homogène que le précédent sous tous les rapports. Les quatre genres qui le composent se ressemblent pour la tille, la forme générale et la sculpture des téguments. Sauf un seul (ECRISOTUS), tous ont leurs téguments voilés par une pubescence abondante, et il n'y en a également qu'un seul (Philgra) dont les trothantins intermédiaires fassent exception à la formule qui précède.

La distribution géographique de ces insectes n'est pas non plus tout-Hait la même que celle des Molurides vrais, qui sont répandus depuis le Sénégal jusque dans l'Afrique australe. Le plus grand nombre de leurs espèces occupent le nord de ce continent, à partir de la Sénétambie, et s'étendent hors de là, en Sicile, dans l'Espagne méridionale den Arabie.

- l. Prosternum muni d'une mentonnière : Phrynocolus.
  - i. --- sans
    - a Yeux arrondis: Phligra.
    - aa transversaux.
    - b Antennes de onze articles.

Prothorax à peine anguleux sur les côtés : Echinotus.

- fortement denté Sepidium.
- bb Antennes de dix articles apparents: Vieta.

## PHRYNOCOLUS (1).

Menton subtransversal, fortement rétréci à sa base, dilaté en avant, avet son bord antérieur légèrement bisinué. — Dernier article des Mipes maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre saillant, en

(I) Syn. Cayptogenius, Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, 1844, P. 249; nom employé antérieurement par M. Westwood pour un genre de Laellicornes de la tribu des Trogides (Voyez tome III, p. 152). Co genre de
L Westwood n'a paru qu'en 1846 dans les Trans. of the entom. Soc. IV, p. 169;
his, dès 1842, il avait été publié en extrait dans les Ann. and. Mag. of nat.
let. VIII, p. 457. — Cyrtoberes, Dej. Cat. éd. 3, p. 201.

carré transversal. — Tête entièrement rétractile dans le prothorax. verticale; épistome séparé du front par un sillon très-marqué, court, brusquement rétréci. — Yeux libres, presque supérieurs, assez gros, ovalaires et saillants. — Antennes médiocres, à articles 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-9 subégaux, 10 plus court et un peu plus gros, 11 subglobuleux. - Prothorax subtransversal, convexe et inégal en dessus, brusquement rétréci et tronqué à sa base, largement et médiocrement saillant au milieu de son bord antérieur, muni d'une carène latérale très-flexueuse. — Elytres plus larges que le prothorax, subverticales en arrière, carénées latéralement; leurs épipleures trèslarges, avec un repli étroit. — Pattes longues; hanches postérieures subglobuleuses; jambes hispides, arrondies; l'angle apical externe des antérieures un peu saillant; 1er article des tarses postérieurs aussi long que le 4°. — Saillie intercoxale très-large. — Prosternum formant une grande mentonnière évasée en avant; sa saillie postérieure recourbée. — Mésosternum déclive. — Corps court, très-robuste, revêtu d'une épaisse pubescence tomenteuse.

La présence d'une mentonnière au prosternum, et la rétractilité de la tête qui en est la conséquence, distinguent essentiellement ce genre des suivants. Il ne comprend, en ce moment, que les deux espèces décrites par Solier (1). Ce sont de grands insectes du Sénégal, d'un factes par serif, et rapétus d'une rubessence tempetauxe en dessus courte

épistome rétréci au niveau des cavités antennaires, et échancé en arc antérieurement. — Yeux assez gros, surmontés d'une petite orbite, arrondis, saillants, étroitement sinués en avant. — Antennes assez longues, grêles, finement pubescentes, à articles 3 long, 4-8 subégaux, obconiques, 9-10 un peu plus gros et plus courts, 11 aussi grand que 10, globoso-ovale. — Prothorax transversal, convexe, rétréci brusquement et tronqué à sa base, largement prolongé en avant, au-dessus de la tête, muni d'une carène latérale très-flexueuse, et de deux côtes en dessus.—Elytres oblongues, planes sur le disque, déclives et rétrécies en arrière, carénées latéralement; leur repli épipleural nul. — Pattes longues; hanches postérieures transversales; jambes arrondies; 1 er article des tarses postérieurs pas plus long que le 4°. — Saillie prosternale recourbée en arrière.—Mésosternum déclive.—Corps oblong, pubescent.

Insectes propres à l'Afrique australe, où ils semblent représenter les Sapmium qui y manquent. La sculpture de leurs élytres a beaucoup d'analogie avec ce qui existe dans le genre en question, chacun de ces organes étant muni d'une carène denticulée, abrégée en arrière; mais en dehors de cette carène, et plus ou moins au-dessous d'elle, on voit une ligne élevée, flexueuse, qu'on peut prendre à volonté pour la limite supérieure de l'épipleure, ou celle du repli épipleural. Je crois que la première de ces opinions est la véritable. Ces insectes sont plus petits que le Sapidium.

Le type du genre, le *Tenebrio cristatus* de De Géer (1), est connu depuis longtemps; Fabricius s'est trompé au point de le prendre pour un BRACHYCERUS. Solier en a décrit deux autres espèces (1).

#### ECHINOTUS.

(DEJ.) Soller, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 242.

Ce genre ne diffère des Sepidium qui suivent, que par les caractères que voici :

Antennes plus grêles et plus longues, avec leur 3° article extrêmement allongé. — Prothorax plus court, tronqué à ses deux extrémités, à peine anguleux sur les côtés, muni en dessus de trois longues saillies cylindriques : une antérieure, deux discoïdales. — Elytres cou-

ea outre, proposé antérieurement par M. Hope, pour un genre de Carabiques; vojez tome I, p. 329. — Tenebrio De Géer. — Sepidium Thunberg. — Bracht-claus, Fab. Syst. El. II, p. 415.

(1) Mem. VII, p. 653, pl. 48, f. 22, 23 (Brachyc. cristatus Fab.; Sepid. lacu-nosum Thunb.; Cyrtod. curculionoides Dej., Sol.).

(2) Cyrt. sinuosus, nigritus, Solier, loc. cit. p. 246; le premier est reprémais pl. 1, f. 23, avec des détails. Selon Erichson (Archiv, 1846, II, p. 113), lous deux ne sont que des variétés du type. vertes de tubercules longs, coniques et aigus, non carénées latéralement; leurs épipleures moins larges, munies d'un repli étroit. — Pattes beaucoup plus longues et plus grêles; cuisses minces à leur base, renflées à leur extrémité.

La pubescence n'est pas non plus la même que chez les Sepidium, en particulier sur les antennes et les pattes, qui sont simplement hispides, avec des poils non squammiformes. Pour le corps lui-même, on ne saurait en juger, car on reçoit toujours ces insectes couverts d'un enduit formé de terre et de particules sablonneuses, qui ne permet pas de le voir.

La seule espèce décrite (1) a la saillie antérieure du prothorax, d'abord dirigée en avant, puis redressée, et les cuisses brusquement renflées à leur extrémité. Il y en a à Natal une autre espèce inédite, chez laquelle la première est verticale, et les secondes grossissent peu à peu de leur base à leur sommet.

#### SEPIDIUM.

# FAB. Syst. Entom. p. 250.

Menton fortement transversal, rétréci à sa base, largement et faiblement échancré en avant. — Languette à peine échancrée. — Palpes maxillaires épais; leur dernier article tantôt à peine, tantôt légèrement sécuriforme. — Labre transversal, faiblement arrondi ou tronqué en avant. - Tête assez saillante, penchée, excavée sur le front; épistome brusquement rétréci et tronqué en avant. — Yeux transversaux, assez allongés, subréniformes. - Antennes médiocres, assez robustes, à articles 2 très-court, 3 très-allongé, 4-9 subcylindriques, subperfoliés, décroissant un peu, 10 un peu plus gros, conique, ovalaire.-Prothorax subtransversal, très-fortement et largement caréné sur la ligne médiane, cette carène prolongée en un tubercule bifide s'avançant sur la tête; muni latéralement d'une forte épine déprimée, arquée et souvent bifide, légèrement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs un peu saillants. — Elytres oblongues ou parallèles, peu convexes ou planes sur le disque, subverticales en arrière, arrondies aux épaules. carénées latéralement; leurs épipleures larges, sans repli. - Pattes médiocres, assez robustes; hanches postérieures globuleuses; cuisses comprimées et peu rétrécies à leur base; jambes arrondies; ter article des tarses postérieurs un peu plus court ou aussi long que le 4°. -Corps partout pubescent, inégal en dessus.

Insectes remarquables, d'assez grande taille, et, avec les Vieta qui suivent, ceux de ce groupe dont la vestiture est la plus complète,

<sup>(1)</sup> E. spinicollis, Solier, loc. cit. p. 243, pl. 1, f. 24, 25; du Cap. M. de Casau (Hist. nat. d. Col. II, p. 197) l'avait déjà décrit sous le nom de Sepidium olle, en l'indiquant, à tort, comme de Nubie.

leurs antennes et leurs pattes étant revêtues de poils comme le corps hi-même, mais plus courts et plus squammiformes; ceux des élytres sont plus tomenteux qu'ailleurs et souvent furfuracés. Les carènes la-térales de ces organes sont toujours fortement denticulées, mais la sulpture de leur disque se présente dans deux conditions différentes. Chez les uns (par ex. siculum) il est couvert d'un réseau irrégulier, relevé çà et là en tubercules, tandis que chez les autres (par ex. varie-setus) chaque élytre présente une carène médiane, plus ou moins téunie à la suture par des côtes obliques, revêtues de poils d'un noir velouté. Dans chaque de ces deux catégories les espèces se ressemblent beaucoup et sont difficiles à distinguer.

Le genre est principalement répandu dans le nord de l'Afrique; lors de là, on ne l'a rencontré que dans le midi de l'Espagne, en Sicile et en Arabie. Il se compose, en ce moment, d'un peu plus d'une minimaine d'espèces (1).

### VIETA.

# DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 19 (2).

Ce sont des SEPIDIUM qui n'ont que dix articles apparents aux antennes, les deux derniers étant confondus ensemble, et dont les épines latérales du prothorax sont simples et coniques, au lieu d'être déprimées.

Tous sont en même temps plus étroits, et par suite plus allongés que les Sarioum. Leur patrie est la même, mais leurs espèces sont lien moins nombreuses (3).

(1) Les anciens auteurs n'en mentionnent que trois, les Sep. tricuspidatum, variegatum, cristatum de Fabricius, Olivier, Herbst, etc.; la dernière est la plus belle espèce du genre. Solier (Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 227) ne la pas connue, et a reproduit également sous de nouveaux noms les quatre suivantes de l'Algérie, décrites avant lui par Erichson in Wagners Reise, III, p. 178: S. aliferum, umcinatum, tomentosum, Wagneri. Les esp. mentionnées par lui enume nouvelles sont : S. bidentatum, de l'Espagne mér.; Mittrei (uncinatum le.) Dousi (aliferum Er.), d'Algérie; siculum, Genei, de Sicile; Dufouri (variegatum var?), d'Algérie; Barthelungi, flexuosum, d'Egypte; Mallei (Wagneri Er.), serratum, Requieni, multipinosum (tomentosum Er.); d'Algérie.

Une espèce très-remarquable et présentant une exception unique dans la famille, a été en outre décrite par M. Guérin-Méneville (Rev. et Mag. d. Zool. 1858, p. 128, pl. 4, f. 1-2), sous le nom le S. Pradieri, d'après deux exemplaires provenant des environs de Moka en Arabie. Le plus petit, présumé être un male, a très-distinctement cinq articles à tous les tarses; l'autre, qui serait la

lemelle, est hétéromère comme de coutume.

[2] Syn. Dymowus, Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 219.

[3] Sepid. vestitum, Gory in Guérin-Ménev. Iconogr.; Ins. p. 114, pl. 28 bis, 1.5 (Sepid. senegalonse Dej., Klug in Ermann, Naturh. Atlas, p. 40); Sénégal.

#### TÉNÉBRIONIDES.

Je restitue à ces insectes le nom que leur a imposé M. de Castelnau, et qui est de plusieurs années antérieur à celui proposé par Solier.

# TRIBU XXII.

### PHYSOGASTÉRIDES.

Sous-menton muni d'un pédoncule peu saillant. — Languette saillante, transversale, échancrée en demi-cercle; ses palpes insérés latéralement à sa base. — Mâchoires découvertes, leur lobe interne inerme (1). - Palpes grêles et assez longs; le dernier article des maxillaires subcylindrique ou très-légèrement triangulaire. - Tête courte, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement; épistome court, laissant le labre en entier, et les mandibules à découvert. — Antennes grêles, de onze articles, le dernier libre. - Prothorax contigu aux élytres, plus étroit qu'elles, à peine échancré en avant. — Ecusson nul chez presque tous.—Epipleures des élytres larges, munies d'un repli étroit, parsois nul. — Hanches postérieures fortement séparées; éperons des jambes petits; tarses grêles, ciliés et épineux; leurs articles, sauf le dernier, atténués à leur base. — Saillie intercoxale large, parallèle. — Episternums métathoraciques très-larges, arrondis au côté interne. - Mésosternum large, parallèle; épimères mésothoraciques de largeur variable, postérieures et oblimes.

#### PHYSOGASTÉRIDES.

- se Yeux réniformes ou ovalaires, médiocres et transversaux.

  Jambes arrondies, simplement hispides: Physogaster.
  - prismatiques, Apres et denticulées : Entomochilus.
- Il. Saillie prosternale plane, contiguë avec le mésosternum : Thylacoderes.

#### PHILOREA.

Exicus. Nov. Act. Acad. nat. Cur. XVI, Sappl. I, p. 242 (1).

Menton en trapèse renversé, entier. — Palpes maxillaires allongés, bur dernier article subcylindrique, tronqué au bout. - Labre transrersal, légèrement échancré en arc. — Tête subparallèle; épistome ma distinct du front, coupé carrément, avec une courte saillie mé. diene, profondément et triangulairement échancrée. — Yeux gros. suberrondis, très-saillants.—Antennes assez longues, à articles 3 assez allongé, 4-8 obconiques, subégaux, 9-10 plus gros et plus coniques, 11 sumi gros que 10, ovoïde et acuminé.—Prothorax court, subcylindrique, presque droit et muni d'une fine arête sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson nul. — Elytres oblongo-ovales, médiocrement convexes, carénées latéralement; leurs épipleures larges, mmies d'un étroit repli. — Pattes très-longues; cuisses amincies à leur base, graduellement rensiées, les postérieures dépassant l'abdomen; jambes grêles, un peu âpres, arrondies; tarses longs, grêles, svec leur 1er article allongé. — Saillie prosternale recourbée en arnère. — Mésosternum déclive. — Corps glabre.

Genre remarquable, surtout par la forme de ses yeux. Solier, en l'établissant sous le nom de Polipocara, ne s'est pas douté qu'Erichson l'avait déjà créé depuis dix ans. Il ne comprend qu'une espèce (2) de moyenne taille, d'un brun-noirâtre, avec les antennes et les pattes plus claires, ponctuée d'une manière serrée sur la tête et le prothorax, et présentant sur les élytres quelques côtes larges et peu saillantes, tout les intervalles sont ponctués.

Cet insecte est de Bolivia; l'exemplaire décrit par Erichson avait été six sur le plateau de Tacora, à une élévation de 5000 mètres, parmi les cendres volcaniques.

<sup>(1)</sup> Syn. Polipocara, Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 258.

<sup>(2)</sup> P. picipes, Erichs. loc. cit. p. 243, pl. 38, f. 1 (Polp. picipes, Solier, loc. cit. pl. 2, f. 17).

## PHYSOGASTER.

(LATR.) GUÉRIN-MÉNEV. Mag. d. Zool. Ins. 1834; Mélas. p. 2 (1).

Menton en trapèze renversé.-Dernier article des palpes maxillaires ovalaire, subobtus au bout. - Labre carré, fortement et triangulairement échancré. - Tête un peu convexe en arrière; épistome séparé du front par une dépression transversale et un fin sillon peu marqué. brusquement rétréci, et légèrement échancré en arc de cercle.—Yeux médiocres, transversaux, presque entiers. - Antennes grêles, ciliées, à articles 3 très-long, 4-9 allongés, subégaux, 10 plus court, obconique, 11 ovoïde. — Prothorax fortement transversal, presque droit et muni d'une fine arête sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, avec ses angles antérieurs un peu saillants, - Ecusson distinct, en triangle rectiligne. - Elytres courtes, ventrues, un peu déprimées en dessus, obtusément carénées sur les côtés; leur repli épipleural étroit et entier.—Pattes grêles et longues; jambes finement hispides, arrondies; 1er article des tarses postérieurs allongé. — Mésosternum horizontal, tronqué en avant. - Saillie prosternale fortement recourbée en arrière.

Ce genre se réduit à une petite espèce (1) découverte par moi aux environs de Mendoza, dans le Tucuman, où elle est très-commune, et qui ressemble complètement, au premier coup-d'œil, à une PIMELIA exiguë. Elle est d'un noir opaque, très-finement pubescente, avec deux vagues sillons sur les élytres. Il y en a une variété d'un rouge ferrugineux, qui n'est pas rare.

#### ENTOMOCHILUS.

Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 260 (3).

Menton et languette cachés, au repos, par le bord antérieur du prosternum; le 1<sup>er</sup> petit, en trapèze renversé.—Dernier article des palpes maxillaires très-faiblement triangulaire.—Labre transversal, rectangulaire, triangulairement échancré.—Tête rétractile, verticale au repos; épistome séparé du front par un sillon flexueux, brusquement rétréci

<sup>(1)</sup> Latreille n'a mentionné ce genre nulle part, et j'ai, le premier (Ann. d. Sc. nat. XX, p. 276), publié son nom qu'il m'avait communiqué de vive voix. M Guérin-Méneville n'en a parlé que très-sommairement, et Solier seul (Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 253) en a exposé les caractères avec détail.

<sup>(2)</sup> P. mendocinus Lac., Guérin-Ménev. loc. cit. pl. 101, et Solier, loc. cit. pl. 2, f. 5-9.

<sup>(3)</sup> Syn. Physogaster, Guérin-Ménev. Magaz. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 2.

et fortement échancré en avant.—Yeux assez grands, un peu saillants, ovalaires et rétrécis inférieurement. — Antennes assez longues et trèsgrêles, à articles i fortement renfié au bout, 3 très-long, 4-8 obconiques, subégaux, 9-10 de même forme, un peu plus gros, 11 aussi grand que 10, ovoide.—Prothorax transversal, largement arrondi sur ses côtés et aux angles postérieurs, avec une arête latérale tranchante, rétréci et légèrement échancré en avant, subtronqué à sa base. — Ecusson nul. — Elytres amples, ovalaires, arrondies aux épaules, déprimées en dessus, brusquement déclives en arrière, s'arrondissant pour former leurs épipleures; celles-ci larges, avec un repli étroit, un peu dilaté dans son tiers antérieur, et abrégé en arrière. — Pattes longues et assez rollustes; jambes âpres, prismatiques, denticulées sur leur tranche externe; tarses velus; leur 1er article allongé, les intermédiaires trèsgrêles à leur base.—Prosternum court, fortement recourbé en arrière. — Mésosternum large, horizontal et tronqué en avant.

Solier, après avoir établi ce genre, l'a réuni plus tard (1) aux Physocaster, dont il est très-distinct. Il se compose d'un petit nombre d'espèces du Chili (2) de taille moyenne, sauf une (parvus), et d'un facies assez laid. Toutes sont d'un noir opaque et recouvertes d'une fine pubescence caduque, qui voile à peine leurs téguments. La sculpture de ces derniers consiste en points enfoncés, très-serrés, sur le prothorax, et en sillons ou impressions vagues et irrégulières sur les élytres. Il y a, dans les collections, quelques espèces inédites du genre, provenant de Bolivia et du Pérou.

L'un des sexes, probablement la femelle, se distingue par son abdomen convexe en dessous, et dont le troisième segment est largement lisse dans son milieu.

## THYLACODERES.

# Solier, Móm. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 256.

Menton et languette cachés au repos par le prosternum; le premier subcordiforme, faiblement échancré en avant, la seconde bilobée. — Dernier article des palpes maxillaires ovalaire et allongé. — Labre transversal, entier et épaissi en avant. — Tête très-courte, rétractile dans l'intérieur du prothorax; épistome non distinct du front, largement tronqué en avant. — Yeux médiocres, assez saillants, ovalaires, subréniformes. — Antennes grêles, à articles 3 un peu plus grand que 4, celui-ci et 5-7 subcylindriques, subégaux, 8 plus épais, obconique, 9-10 beaucoup plus gros, subturbinés, 11 aussi gros que 10, ovoide

<sup>(1)</sup> In Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 206.

<sup>(2)</sup> Phys. tomentosus, Guérin-Ménev. loc. oit. (Entom. pilosus Sol.).—Phys. lavipennis, parvus, Solier in Gay, loc. cit. p. 207.

et très-aigu au bout. — Prothorax transversal, peu convexe, légèrement rétréci et tronqué en avant, avec ses angles antérieurs un peu saillants, muni d'une vive arête sur les côtés, paraboliquement sinué de chaque côté à sa base. — Ecusson nul. — Elytres très-courtes, médiocrement convexes, brusquement déclives en arrière, obtusément carénées sur les côtés; leur repli épipleural obsolète.—Pattes courtes; toutes les jambes arrondies, âpres, avec une rangée de petites épines sur leurs bords externe et interne; 1° article des tarses un peu ablongé. — Saillie prosternale plane, tronquée en arrière et s'appuyant sur le mésosternum; celui-ci plan, en carré transversal.

La seule espèce connue (1) de ce genre très-distinct des précédents, a été découverte par moi, aux environs de San-Luis de la Punta. Elle est plus petite que le *Physogaster mendocinus*, d'un brun-rougeâtre, finement pubescente, et couverte, en dessus, de petites granulations serrées sur le prothorax, plus rares et plus fines sur les élytres. Sa ressemblance avec les Eumolpides du genre Bronius, est asses prononcée.

# TRIBU XXIII.

PRAOCIDES.



Cette tribu, dent la création appartient à Eschscholts (1), est compesée ici telle qu'il l'a conque, à l'exception des Conionnes et des Centes, qu'il y avait compris et qui doivent rentrer dans la suivante, celle des Ceniontides. Solier (2) l'avait notablement altérée en y introdussant plusieurs genres (Camprochile, Horatona, Pachenotrius) de l'encien continent, qui, étant privés de trochantins intermédiaires, ont du être reportés dans la première section de la famille.

Les Praocides ont conservé la plupart des caractères des Physogastérides, notamment des organes buccaux et une tête semblables, des élytres embrassant fortement l'abdomen, et des jambes épineuses ou du moins très-âpres. Mais ils en diffèrent abondamment par leurs méchoires munies d'un crochet corné, leur prothorax aussi large que les élytres, leur ésusson distinct et qui, par sa grandeur, rappelle celui des Molurides, le repli épipleural de leurs élytres, leur saillie intercoxale beaucoup moins large, etc. La plupart d'entre eux, et en particulier les Praocis, ont une ressemblance assez prononcée avec les ASIDA.

Ces insectes habitent les mêmes parties de l'Amérique du Sud, que les Physogastérides. Ils ne sont jamais ni très-grands, ni très-petits; la vestiture et la sculpture de leurs téguments sont très-variables, et plusieurs sont ornés de couleurs métalliques. Leurs genres se bornent aux cinq suivants:

L Saillie prosternale prolongée en arrière.

Bord antérieur du prothorax saillant : Calymmaphorus.

- échancré : Praocis.

- IL Saillie prosternale recourbée en arrière.
  - 4 art. des palpes max. fortement sécuriforme: Platesthes.
  - es à peine ou non —

Prothorax fortement rétréci en avant : Platyholmus.

- régulièrement arqué sur les côtés : Eutelocera.

Genre incertæ sedis: Eurygonus.

## CALYMMAPHORUS.

Solim, Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 245 (3).

Menton petit, en trapèze renversé. — Dernier article des palpes marillaires à peine sécuriforme. — Labre saillant, échancré. — Tête recouverte par le prothorax, rétractile; épistome très-court, séparé du front par un sillon très-marqué, rensiéen un bourrelet (cuculiatus), ou

<sup>(</sup>i) Zool. Atlas, Heft III, p. 5.

<sup>(2)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 210.

<sup>(3)</sup> Syn. Arctylus, Solier in Dej. Cat. éd. 3, p. 200; olim.

rebordé (ursinus), et plus ou moins échancré en avant. — Yeux petits, assez saillants, ovalaires, transversaux. — Antennes médiocres, trèsgrèles, à articles 3 assez allongé, 4-8 obconiques, subégaux, 9-10 un peu plus gros, 11 aussi grand que 10, ovoïde. — Prothorax transversal, convexe, rebordé sur les côtés, muni en avant d'une large saillie, arrondie antérieurement, très-largement lobé à sa base, avec le lobe arrondi; ses angles postérieurs aigus. — Ecusson triangulaire. — Elytres courtes, ovales, déprimées sur le disque, carénées latéralement; leur repli épipleural parfois (cucullatus) peu distinct. — Pattes courtes; jambes antérieures trigones, dentées en scie sur leur bord externe, avec leur angle apical dentiforme; les autres hispides, arrondies; les éperons de toutes, petits; tarses médiocres. — Saillie intercoxale de l'abdomen médiocrement large, parallèle. — Prosternum saillant en arrière, large, tronqué au bout et rejoignant le mésosternum; celui-ci horizontal, plan et fortement transversal.

Genre singulier, composé de quelques espèces de taille médiocre, découvertes par moi à l'est des Andes du Chili, et dont deux seulement ont été décrites sous les noms que je leur avais imposés. Toutes deux sont ponctuées en dessus, et ont sur chaque élytre deux côtes discoïdales assez saillantes, mais, du reste, différent sensiblement.

L'une (1), type du genre, est d'un noir profond et mat, glabre, avec la saillie antérieure du prothorax rensiée en un bourrelet couvert de

sécuriforme. — Labre transversal, fortement échancré. — Tête fortement engagée dans le prothorax, traversée par un profond sillon entre les antennes; la saillie de son épistome plus ou moins échancrée. — Yeux allongés, transversaux, légèrement sinués. — Antennes médiocres, grêles, filiformes ou grossissant un peu, à articles 3 un peu ou notablement plus long que les suivants; ceux-ci, jusqu'au 10° inclusivement, de forme variable, obconiques ou submoniliformes, 9-11 en général plus gros que les autres et transversaux. - Prothorax transversal, échancré en arc antérieurement, aminci et tranchant sur les côtés. bisinué à sa base, avec les angles de celle-ci arqués, aigus, et embrassant les épaules des élytres. — Ecusson en triangle transversal. — Elytres courtes, de forme variable, carénées latéralement; leur repli épipleural distinct.—Pattes médiocres; jambes apres; les antérieures courtes, trigones, avec leur angle apical externe saillant, denticulées sur leur bord externe; les autres arrondies; tarses grêles. — Saillie intercoxale de l'abdomen de forme variable (1). - Saillie prosternale rétrécie et saillante en arrière. - Mésosternum triangulaire, déclive. - Corps plus ou moins court et convexe.

insectes assez nombreux, mais très-variables sous le rapport de la forme générale, de la sculpture et de la vestiture des téguments, et même de la couleur, qui est noire, parfois ferrugineuse chez quelques-uns, d'un bronzé plus ou moins obscur dans le plus grand nombre.

Les espèces typiques sont de forme brièvement elliptico-ovales et assez convexes. D'autres plus allongées et parallèles ont servi de types aux genres Anthrasomus de M. Guérin-Méneville, et Filotarsus de Solier, qui sont complètement identiques. Plus tard, ce dernier les a supprimés, et s'est contenté de diviser le genre en trois sections (1).

<sup>-</sup> Filotarsus, Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 239. — Coelus pars, Solier, ibid. p. 212.

<sup>(</sup>i) Chez les espèces à corps court, elle se rétrécit et s'arrondit en avant, en même temps que l'abdomen se raccourcit beaucoup, tandis que chez les espèces à corps plus oblong et dont l'abdomen est de longueur normale, elle est m peu plus large et à bords parallèles. J'avais cru d'abord pouvoir, d'après ces deux caractères, conserver le genre Anthrasonus de M Guérin-Méneville; mais il y a des espèces intermédiaires qui m'ont empêché de prendre ce parti.

<sup>(2)</sup> Solier a établi ces sections dans les Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 220, et les a remaniées avec d'assez notables additions, quant aux espèces, dans Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 186. En combinant les caractères qu'il leur assigne dans ces deux ouvrages, on peut les établir de la manière suivante:

L. Praccis. Corps elliptico-ovale, plus ou moins convexe; prothorax rétrée i en avant, avec ses angles postérieurs aigus et saillants; angle apical externe des jambes bien distinct: P. rufipes Esch., interruptu, costata, Spinoke, subsulcata Sol., rotundata Casteln., submetallica Guérin-Ménev., costatula, ni gro-anea, Curtisii, sanguinolenta, anea, tibialis, parva, rufitarsis Sol. Pres-

Mais il a eu le tort de laisser en dehors de ce dernier, une dernière espèce de forme globoso-ovale, qu'il a placée dans le genre Collus d'Eschscholtz (1). Les vrais Collus, dont elle se rapproche beaucoup par sa forme, présentent des caractères très-différents.

Les Praocis semblent être confinés au Chili et au Pérou; je n'en ai jamais rencontré un seul à l'est du premier de ces pays. Ce sont des insectes grégaires et qui, pour la plupart, pullulent beaucoup.

que toutes ces espèces ont sur chaque élytre un ou deux larges sillons remplis

de poils couchés, blancs ou rouges.

II. Anthrasonus. Corps oblong, subparallèle, médiocrement convexe; prothorax arrondi sur les côtés, avec ses angles postérieurs courts; angle apical des jambes antérieures peu saillant chez la plupart: P. Chevrolatii (type du genre Anthrasonus), Gayi, subcostata, oblonga, rufilabris, tenuicornis (type du genre Filotarsus), hirtuosa Sol. Ces espèces sont plus ou moins finement ponctuées et ont parfois quelques côtes obtuses et lisses sur les élytres.

HI. Onthogonoderes. Corps court, large, rétréci en arrière, peu convexe en dessus; prothorax marginé sur les côtés, rétréci seulement en avant, fortement bisinué à sa base, avec ses angles arqués, déprimé sur le disque; angle apical externe des jambes antérieures saillant et dentiforme: P. subreticulata, variolosa, pleuroptera, rugata Sol., costata Esch., punctata, costipennis, cribrata Sol. Insectes criblés de points enfoncés, serrés, ou fortement rugueux, avec des côtes souvent très-saillantes. Tous, ainsi que les précédents, sont du Chili.

En dehors des travaux de Solier, je ne trouve que les espèces suivantes dans les auteurs: P. subænea, variolosa (variolosa? Sol.) Erichs. Nov. Act. Acad. nat. Cur. XVI, Suppl. I, p. 373, pl. 48, f. 6; Pérou. — lævicosta, Curtis, Trans. of the Linn. Soc. XIX, p. 457; Valparaiso. — hirticollis, du Pérou; spinipes, rotundata, pilula (Cælus hirticollis? Sol.), du Chill; Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 187. — peltata, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 115; Pérou.

Le Sternodes Mannerheimii de Fischer de Waldhelm appartient également au genre, comme on l'a vu plus haut, p. 177, note 2. Suivant M. de Motschoulsky (Bull. Mosc. 1845, I, p. 63), qui a vu les exemplaires typiques, le mâle serait le P. rufipes, et la femelle le P. suicata d'Eschscholtz.

(1) C. hirticollis, Soller, loc. cit. p. 212, pl. 9, f. 1-4. Cet insecte a, sans aucune exception, tous les caractères du genre; il doit former une section à part entre les Praccis et les Anthrasomus. Je connais une espèce inédite de Montevideo qui en est voisine.

Solier (ibid. p. 211) a commis une autre erreur; il a rapporté au genre Ampridona d'Eschscholtz, un autre insecte du Chili (A. Ricardæ ibid. p. 212), qui appartient à la tribu actuelle, mais qui diffère de toutes les autres espèces qu'elle contient, par sa forme allongée, peu convexe, son prothorax cordiforme plus étroit à sa base que les élytres, et le repli épipleural de ses élytres non dilaté à sa base. Il doit former un genre nouveau.

#### PLATESTHES.

WATERE. Ann. and Mag. of nat. Hist. XVI, p. 317 (1).

Ce genre ne diffère des Pasocis que par les caractères suivants :

Corps régulièrement oblongo-ovale, très-déprimé et plan en dessus.

— Prothorax foliacé et légèrement arrondi sur les côtés, coupé carrément à sa base, avec ses angles postérieurs rectilignes et obtus. — Elytres tranchantes sur les côtés. — Angle apical externe des jambes antérieures, peu saillant; les éperons terminaux de toutes, courts. — Saillie prosternale recourbée en arrière des hanches antérieures, touchant presque le mésosternum. — Celui-ci large, subvertical, plan.

Le genre a pour type un insecte du détroit de Magellan, d'un brun rougeatre, muni de deux côtes fines et tranchantes sur chaque élytre, et qui, au premier aspect, ressemble assez à un Silpha. M. Waterhouse l'a nommé P. silphoides, sans s'apercevoir que, quatre ans auparavant, M. Guérin-Méneville l'avait décrit sous le nom de Praocis depressa (2), qui doit lui rester. Solier l'a également laissé parmi les Praocis, dont il me parafiquifisamment distinct par sa forme générale, son prothorax n'embrasiant nullement les épaules des élytres, et sa saillie prosternale qui est faite comme chez les Platyholmus qui suivent.

Il existe, dans le même pays, un autre insecte (3) qui m'est inconnu, mais qui, d'après les descriptions et la figure qu'on en a, est asses convexe, et pourrait bien faire le passage entre le précédent et les Pascus.

## PLATYHOLMUS.

Solien, Ann. d. l. Soc. entom. IX, p. 241.

Genre également très-voisin des Paaocis, et ne s'en distinguant que par les particularités qui suivent.

Menton transversal, subcordiforme, essez fortement échancré, avec me dépression arrondie, envahissant au moins la moitié antérieure de sa face externe. — Labre plus saillant, visible jusqu'à sa base, assez étroitement et profondément échancré. — Antennes très-grêles, à articles 3 aussi long que les deux suivants réunis, 4-8 subégaux, 9-11 un peu plus gros, 9-10 obconiques, inégaux, 11 subglobuleux. — Prothorax transversal, peu convexe, plus large que les élytres à sa

<sup>(1)</sup> Syn. Praccis, Guérin-Ménev. Rev. Zool. 1841, p. 215; et Solier in Gay, fist. d. Chile; Zool. V, p. 203.

<sup>(2)</sup> Loc. cit.; figuré par Solier, loc. cit. Col. pl. 10, f. 2.

<sup>(3)</sup> Praocis reflexicollis, Solier, loc. cit. pl. 10, f. 3.

base, très-fortement et obliquement rétréci dans sa moitié antérieure, arrondi sur les cotés en arrière, avec ses angles postérieurs un peu saillants et obtus, profondément échancré en avant; ses angles antérieurs très-aigus. — Ecusson nul (1). — Elytres courtes, subparallèles, presque planes en dessus, déclives en arrière. — Jambes antérieures faiblement trigones, denticulées en dehors; leur angle apical externe dentiforme. — Prosternum recourbé en arrière des hanches antérieures.

Sans la forme particulière du prothorax et celle de la saillie prosternale, l'unique espèce (2) qui compose le genre ne se distinguerait guère, au premier coup-d'œil, de certains Praocis. Elle est de moyenne taille, d'un brun-noirâtre ou ferrugineux mat, très-finement pointillée en dessus, surtout sur les élytres, et légèrement pubescente. Je l'ai rencontrée très-communément à Mendoza, et Solier se trompe en la disant du Chili.

#### EUTELOCERA.

Solier, Ann. d. l Soc. entom. IX, p. 237.

Menton en trapèze renversé. — Dernier article des palpes ovalaire et tronqué au bout. — Labre transversal, légèrement échancré en arc. — Tête fortement engagée dans le prothorax, courte; la saillie de son épistome fortement et triangulairement échancrée. — Yeux assez

La seule espèce connue (.) est un assez petit insecte que j'ai déconvert à San-Luis de la Punta, dans les pampas de Buénos-Ayres, et qui, su premier coup-d'œil, par sa forme, la sculpture réticulée de ses élytres, les petites touffes de poils dont elles sont munies, enfin, la pubescence grise qui le recouvre en entier, ressemble beaucoup à une Asiba. Ces caractères lui donnent un facies particulier dans le groupe actuel.

Note.

Il me paraît très-probable que le genre suivant doit rentrer parmi les Praocides.

### EURYGONUS.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 187 (2).

Antennes presque filiformes, de onze articles: le 1° gros, le 2° trèspetit, le 3° le plus long, les autres coniques, les derniers un peu plus courts.— Dernier article des palpes tronqué obliquement à son extrémité. — Mandibules fortes, arquées et bidentées intérieurement. — Mâchoires velues, à lobe externe grand, l'interne en forme d'onglet. — Labre transversal, échancré au milieu.— Menton carré, transversal. — Corps hémisphérique. — Tête arrondie. — Corselet très-grand, trèsarrondi et très-rebordé latéralement, prolongé et arrondi au bord postérieur. — Elytres renfiées, prolongées postérieurement en petites queues. — Jambes épineuses.

Il est manifeste que M. De Castelnau n'a pas plus vu que moi, le genre en nature, et qu'il en a exposé les caractères d'après la figure, accompagnée de détails, qu'en a donnée M. G. Gray. Comme cet auteur, il le dit voisin des Erodus. L'espèce unique (chilensis) qui le compose est du Chili, d'assez grande taille, noir, avec de fortes côtes sur les élytres.

# TRIBU XXIV.

## CONIONTIDES.

Sous-menton muni d'un court pédoncule. — Languette saillante, le plus souvent échancrée en demi-cercle; ses palpes insérés latéralement à sa base. — Mâchoires découvertes, leur lobe interne muni ou non d'un crochet corné. — Dernier article des palpes maxillaires de

İ

<sup>(1)</sup> E. viatica Lac., Solier, loc. cit. p. 238, pl. 9, f. 11.

<sup>(2)</sup> Syn. Aulacus, G. Gray in Griffith's Anim. Kingd.; Ins. II, p. 783. Le genre s'est mentionné que dans l'explication des planches de cet ouvrage; il n'en est pas question dans le texte.

forme variable.—Tête courte, engagée dans le prothorax, au moins jusqu'au bord postérieur des yeux; épistome variable.—Antennes grêles, de onze articles, le dernier libre. — Prothorax contigu aux élytres, aussi large qu'elles, aminci et tranchant sur les côtés. — Ecusson distinct, petit. — Elytres embrassant faiblement le corps. — Hanches antérieures cylindriques et transversales, les postérieures faiblement séparées, subcontiguës aux élytres, en dehors; éperons des jambes longs et grêles; tarses plus ou moins épineux; le 1° article des postérieurs très-allongé. — Saillie intercoxale étroite, triangulaire. — Episternums métathoraciques étroits et parallèles (Eusattus excepté). — Mésosternum étroit, presque toujours en triangle allongé, déclive et canaliculé en avant; épimères mésothoraciques plus ou moins larges, postérieures.

Cet ensemble de caractères isole, dans la cohorte actuelle, un certain nombre de genres qui sont, à l'heure qu'il est, disséminés loin les uns des autres dans les collections. Les uns touchent de si près les Praocides, que deux d'entre eux (Cœlus, Coniontis) ont été placés par Eschscholtz dans cette tribu. Les autres, dont le genre Carpticus de Latreille est le type, pourraient, à la rigueur, former un groupe à part, mais le nombre de ces derniers n'étant déjà que trop considérable, j'ai préféré les associer aux précédents.

Ces insectes diffèrent des Praocides par l'étroitesse des épipleures de leurs élytres, la longueur des éperons de leurs jambes, la forme de

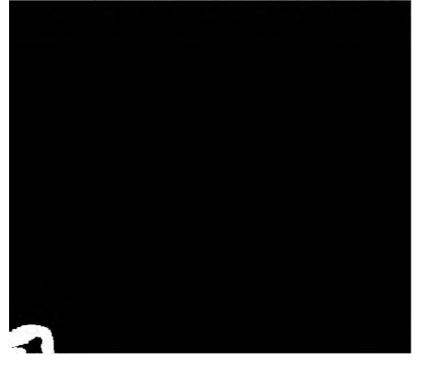

l'Amérique du Nord, et y représente manifestement les Praccides de l'Amérique du Sud. Il ne comprend que les trois genres suivants :

- L. Antennes plus courtes que la tête : Costus.
- L longues '--

Prothorax embrassat les épaules des élytres: Busattus.

- coupé carrément à sa base : Coniontis.

#### COELUS.

# Escuscu. Zool. Atlas, Heft III, p. 5.

Menton en trapèze renversé, largement et faiblement échancré. — Dernier article des palpes ovalaire et tronqué au bout. — Labre engagé dans l'échancrure de l'épistome, transversal, légèrement échancré en arc. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, assez largement dilatée au-dessus des antennes ; épistome séparé da front per un sillon peu marqué, fortement échancré en demierole. — Yeux étroits, transversanx, subréniformes. — Antennes courtes, rigidules, géniculées, à articles i grêle, allongé en massue, 2-3 plus gros et plus longs que les suivants, 2-8 transversaux, serrés, 1-10 plus larges, perfoliés, 11 plus petit que 10, transversalement svalaire. — Prothorax transversal, cylindrique, à bords latéraux foliacés et longuement ciliés, profondément échancré en avant, tronqué et muni d'une bordure membraneuse à sa base; ses angles postérieurs obtus. — Ecusson en triangle rectiligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, et tronquées à leur base; leur repli épipleural large, horizontal et canaliculé à sa base, diminuant rapidement, et étroit en arrière. — Pattes courtes; jambes ciliées et âpres, un peu trigones, surtout les antérieures; leurs éperons longs, l'interne des quatre postérieurs beaucoup plus grand que l'externe; tarses grêles, ciliés et épineux, à articles noueux au bout; le ier des antérieurs prolongé au côté interne, en une très-longue et robuste épine (1). — Saillie prosternale dépassant les hanches antérieures, mucronée au bout. — Corps globoso-ovale.

A l'exemple de Dejean (2) et Mannerheim (3), ce genre est généralement classé dans les collections parmi les Taxicornes de Latreille, près des Trachyschus et des Anemia (Cheirodes). Mais je crois qu'Eschecholtz et, plus récemment, M. J. L. Le Conte (4) ont mieux saisi ses

<sup>(</sup>i) Eschscholtz a cru que cette saillie appartenait aux jambes, et décrit ces ternières comme pourvues de trois éperons.

<sup>(2)</sup> Cat. 6d. 3, p. 215.

<sup>(3)</sup> Bull. d. Moscou, 1843, p. 277.

<sup>(4)</sup> Ann. of the Lyo. of. New-York, V, p. 133.

analogies en le mettant à côté des Praocis. La première de ces opinions ne repose que sur la structure des antennes qui ressemblent, en effet, beaucoup à celles des Anemia(·); la seconde, sur la plus grande partie de l'organisation de ces insectes, qui est si voisine de celle des Praocis, que Solier, comme on l'a vu plus haut, s'y est trompé, et a placé parmi eux une espèce (hirticollis) de ces derniers.

Le type du genre (1) est un insecte de Californie, d'assez petite taille, d'un noir légèrement brillant, et hérissé de longs poils roussâtres sur les côtés du corps et la partie postérieure des élytres. Ces dernières sont couvertes de petites aspérités, tandis que le prothorax est simplement pointillé. Une seconde espèce (3), du double plus grande, a été découverte par M. J. L. Le Conte, dans le même pays.

#### EUSATTUS.

## J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 131 (4).

Menton transversal, légèrement arrondi sur les côtés et à sa base, largement échancré en arc, sublunulé. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle allongé. — Labre saillant, cordiforme, sinué en avant. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, assez fortement dilatée au-dessus des antennes; épistome largement arrondi et assez profondément échancré en avant. — Antennes médiocres, grossissant peu à peu pressure glabres. À articles de la contrata de la

les quatre postérieurs longs, avec leur 1° article très-allongé et comprimé. — Saillie prosternale dépassant les hanches antérieures et sigué au bout. — Corps court, convexe, parfois subglobuleux.

Ces insectes sont de taille moyenne, glabres, avec le prothorax frangé de poils plus ou moins longs sur les côtés; leur sculpture consiste ordinairement, sur les élytres, en points enfoncés, accompagnés en général d'aspérités plus ou moins nombreuses. Leurs espèces sont répandues depuis les Montagnes rocheuses jusqu'en Californie et dans l'Orégon; on en connaît six en ce moment (1).

### CONIONTIS.

## ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft III, p. 7.

Menton fortement évasé et largement échancré en avant. — Dernier article des palpes maxillaires légèrement sécuriforme, parfois (obesa) subovalaire et tronqué au bout.—Labre saillant, arrondi sur les côtés et sinué en avant. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux embisivement; épistome court, subarrondi et largement échancré en antériourement, séparé du front par un fin sillon arqué. — Youx alongés, rétrécis dans leur moitié inférieure. — Antennes de la longreur de la moitié du prothorax, grêles, à articles 3 plus long que les mivants, 4-7 obconiques, subégaux, 8-10 un peu plus gros, 11 ovoïde, masois (obesa) 10-11 brusquement plus gros que les autres. — Protherax transversal, subcylindrique, médiocrement échancré en avant, presque droit sur les côtés, tronqué à sa base, avec ses angles posténeurs recouvrant un peu les épaules des élytres.—Ecusson en triangle carviligne, transversal. — Elytres conico-cylindriques ou ovalaires. — Pattes médiocres; hanches postérieures plus ou moins obliques; jambes hispides, comprimées; les antérieures garnies de courtes épines sur leur tranche externe; les éperons de toutes longs et assez robustes; wes subcylindracés, le 1er article des quatre postérieurs très-allongé. - Saillie prosternale plane, un peu saillante et arrondie en arrière. -Corps glabre ou finement pubescent.

Genre découvert primitivement par Eschscholtz en Californie, et dont on a retrouvé, depuis, des espèces à l'est des Montagnes rocheuses. Sous le rapport de la forme générale, elles varient assez. Les plus nombreuses, parmi lesquelles figurent les deux décrites par Eschscholtz,

La formule du genre a été rédigée d'après le difficilis, dont M. J. L. Le Conte a en la bonté de me donner un exemplaire.

<sup>(</sup>i) Zoph. reticulata, Say, loc. cit.; des Montagnes rocheuses.— E. difficilis, de Californie; muricatus, de l'Orégon; dilatatus, dubius, des déserts du Rio Colorado et du Rio Gila; J. L. Le Conte, loc. cit.— puberulus, J. L. Le Conte, Proceed of the Acad. of Philad. VII, p. 84; Nouveau-Mexique.

sont plus ou moins allongées et régulièrement conico-cylindriques; les autres (par ex. ovalis, obesa) ressemblent beaucoup à certains Carrricus. Les plus grandes ne dépassent pas la taille moyanne; chez
toutes, la sculpture des téguments est peu prononcée, surtout sur le
prothorax; les élytres sont pointillées sans ordre ou finement rugueuses. Les découvertes récentes ont porté le nombre de ces insectes
à huit (1).

## GROUPE II. Crypticides.

Epistome entier. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Yeux toujours libres. — Tarses très-grêles, cylindracés et finement ciliés.

Ce groupe est un peu moins homogène que le précédent, et, comme je l'ai dit plus haut, pourrait, à la rigueur, constituer une tribu à part. Le genre Crypticus de Latreille, qui en forme le type, est très-voisin des Contontis qui précèdent. Les Ellipsodes, qui viennent à la suite, ont le mésosternum un peu autrement fait, et leur métasternum est un peu plus long que dans tous les autres genres de la tribu. Les Cochrotus, enfin, ont des antennes et un mésosternum qui leur sont propres; ils sont en outre privés d'yeux. Mais, comme pour le surplus, ces deux derniers genres ont conservé tous les caractères essentiels de la tribu, je ne vois, en dehors de cette dernière, aucune autre place à leur assigner.

#### CRYPTICUS.

LATR. Règne anim. 6d. 1, III, p. 298 (1).

Menton en trapèze renversé, caréné ou non sur la ligne médiane. - Languette sinuée en avant. - Dernier article des palpes labiaux ovalaire et tronqué, celui des maxillaires en fer de hache transversal. - Labre à peine saillant, arrondi et cilié. - Tête légèrement voûtée, demi-circulaire en avant.—Yeux médiocres, transversaux, lunulés.— Antennes presque aussi longues que le prothorax, à articles 3 allongé, 4-10 obconiques, subégaux, 11 ovalaire. — Prothorax transversal, plus ou moins convexe, arrondi sur les côtés et rétréci en avant, avec son bord antérieur faiblement échancré, coupé carrément à sa base; celle-ci munie d'un liseré membraneux.—Ecusson en triangle curviligne.—Elytres de la largeur du prothorax, et coupées carrément à leur base, oblongo-elliptiques.—Pattes assez longues; hanches postérieures un peu obliques; jambes légèrement triangulaires; les antérieures, au moins, finament denticulées en dehors; ier article des tarses postérisurs aussi long que les suivants réunis. — Mésosternum très-étroit st zigu postérieurement. — Saillie prosternale lanciforme, un peu prolongée en arrière. — Corps ailé ou aptère, glabre ou pubescent.

Le genre a pour type le Tenebrio quisquilius de Linné (1), insecte répandu depuis l'Algérie jusque dans le nord de l'Europe, et qui fréquente principalement les localités arides, sablonneuses et exposées au soleil. C'est un des plus petits du genre et de ceux dont la forme est assez allongée et peu convexe. Il en est d'autres (par ex. gibbulus, cheux, inflatus) qui sont notablement plus courts, plus larges et plus randés en dessus. De même que chez les Opatraux, la présence des tiles inférieures n'est pas constante dans le genre ni même chez les individus (1), et ce caractère, qui a engagé quelques auteurs à placer ces insectes parmi les Helors, n'a qu'une importance très-secondaire.

On remarquera, parmi les caractères du genre, l'obliquité des hanthes postérieures, qui lui est commune avec les Conionnis.

Les CRYPTICUS sont de taille au plus médiocre, d'un noir ou d'un ferrugineux légèrement brillant, et presque imponctués à la vue simple;

<sup>(1)</sup> Syn. TENEBRIO Linné, Geoffroy. — PIMELIA Herbst. — BLAPS Fab., Panser, Herbst, etc. — HELOPS Fab., Illig., Gylienh., Panzer, etc. — PEDINUS Latr. (olim), Duftschm.

<sup>(2)</sup> Faun. Suec. p. 226 (Hel. glaber Fab.; Crypt. glaber Latr., Casteln., L. Redtenb., etc.).

<sup>(3)</sup> J'ai sous les yeux des exemplaires du quisquilius, chez lesquels ces organes sont incomplètement développés et un autre qui en est totalement

## TÉNÉBRIONIDES.

des vestiges de sillons ou des stries peu marquées se voient sur les élytres de quelques espèces. Seulement une douzaine sont décrites à l'heure qu'il est, qui toutes, sauf une, sont propres à l'ancien continent (1).

## · ELLIPSODES.

# Wollast., Ins. Maderens. p. 485.

Je ne trouve entre ce genre et les Caypticus que les différences suivantes :

Labre découvert, tronqué et non cilié en avant. — Antennes trèsgrèles, un peu plus longues que le prothorax, à articles 2-5 suboylindriques, subégaux, 6-10 obconiques, devenant graduellement pyriformes et grossissant légèrement, 11 subglobuleux. — Pattes plus grèles; hanches postérieures transversales; jambes linéaires, très-finement ciliées; tarses plus courts. — Métasternum un peu allongé. — Mésosternum plus court et plus large, bifide et recevant en partie la saillie prosternale. — Corps très-régulièrement ovoïde, aptère.

M. Wollaston a placé ce genre dans les Diapérides, en le regardant comme voisin des Scaphidema. Mais, outre que ses autennes n'ont absolument rien de commun avec celles propres au groupe en question, et ne sont que celles des Crypticus légèrement modifiées, il reproduit, jusques y compris l'absence de sculpture sur les téguments.

dans les forêts, à la racine des arbres. Ces mœurs, comme on le voit, n'ont rien de commun avec celles des Diapérides, qui vivent exclusivement dans les bolets ou sous les écorces.

#### OOCHROTUS.

Lucas, Ann. d. l. Soc. entom.; Bullet. p. XXIX (1).

Menton carré. — Languette entière. — Dernier article des palpes labiaux gros, ovoïde et obtus au bout; celui des maxillaires en fer de bache, plus long que large et obliquement tronqué. — Labre à peine visible. — Tête transversale, un peu convexe, demi-circulaire et tronquée dans son milieu en avant; épistome séparé du front par un in sillon quadrangulaire. — Yeux nuls. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, robustes, cylindracées, à articles serrés : 2 un peu plus court que les suivants, 3-11 égaux, celui-ci tronqué. — Prothorax transversal, un peu rétréci et à peine échancré en avant, arrondi sur les côtés antérieurs, tronqué à sa base. — Ecusson extrêmement petit.—Elytres elliptico-ovales, convexes.—Pattes médiocres; banches postérieures transversales; jambes légèrement triangulaires; tarses un peu plus robustes que dans les genres précédents; le ier article des postérieurs plus court que les suivants réunis. — Mésostermm réduit à une lame verticale. — Saillie prosternale large, spatuliforme, s'appuyant sur le mésosternum. — Corps elliptique, convexe, aptère, très-finement pubescent.

L'unique espèce (2) du genre est un très-petit insecte (2 1/2 mill.), découvert par M. Lucas, en Algérie, sous des pierres, en société avec les Formica barbara et testaceopilosa, et retrouvé depuis, dans les mêmes conditions, en Sicile et en Andalousie (3). Il est d'un fauve ferrugineux, brillant et couvert de très-petits points enfoncés, visibles seulement à l'aide d'une loupe; quelques-uns forment sur les élytres des rangées assez régulières.

Je ne saurais partager l'opinion de M. Lucas, qui place cet insecte parmi les Ulomides, dans le voisinage des Alphitophagus. Comme les Ellipsodes, il me paraît être une forme aberrante du groupe actuel.

<sup>(</sup>i) M. Lucas a exposé plus au long les caractères du genre dans la Revue et Mag. d. Zool. 1855, p. 337.

<sup>(2)</sup> O. unicolor, Lucas, loc. cit.; figuré avec des détails dans la Revue et Mag. d. Zool. loc. cit. pl. 9, f. 1a-e. Cet insecte est celui dont Erichson (Archiv, 1847, II, p. 115) a parié, sous le nom de Pycnidium testacsum et qu'il a regardé comme appartenant au genre Myanecorius de M. Lucas, erreur que l'ai partagée. M. Lucas l'a relevée, et j'en ai fait autant tome III, p. 574.

<sup>(3)</sup> Pour ce dernier pays, voyez Rosenhauer, Die Thiere Andalus. p. 215.

## TÉNÉBRIONIDES.

Note.

ne vois pas bien en quoi le genre suivant diffère des CRYPT ès les caractères qui lui sont assignés.

### SERISCIUS.

DE MOTSCH. Bullet. d. Mosc. 1845, I, p. 77.

ndibules et palpes courts; ces derniers sécuriformes. — Char tête en demi-cercle, cachant les parties de la bouche. — Ante longues que la tête et le prothorax; leur 3° article plus long sédent et que les suivants, les six derniers grossissant un l'extrémité. — Prothorax plus large que les élytres. — Cel sies à leur extrémité. — Jambes antérieures denticulées au ne (externe?). — Corps couvert d'un duvet très-fin et très-é de Motschoulsky en décrit en deux mots, une petite espèce as) prise par lui dans les steppes des Kirguises ainsi qu'en Sih 'il dit ressembler beaucoup à un Cators. Cette ressemblant pre chez quelques Caypucus.

TOIDH VVV

sissant peu à peu, de onze articles; ceux-ci obconiques, sauf parfois les derniers. — Prothorax tranchant sur les côtés, échancré en avant. — Ecusson rarement indistinct. — Hanches antérieures transversales; les postérieures fortement séparées; éperons des jambes petits, mais toujours distincts; tarses antérieurs et souvent les intermédiaires dilatés et garnis d'une brosse ou d'une villosité dense, chez les mâles; la vestiture des autres variable dans le même saxe, ainsi que celle de tous, chez les femelles. — Saillie intercoxale large et parallèle chez la plupart. — Métasternum très-court chez tous; ses épisternums de forme variable; ses épimères distinctes. — Mésosternum large; épimères mésothoraciques en général bien développées, le plus souvent externes et obliques. — Corps parfois ailé.

Cette tribu correspond à la dernière de celles que Solier a établies dans sa famille des Collaptérides. Elle a ici, à la fois, un peu plus et un peu moins d'extension que lui en ont donnée récemment MM. Mulsant et Rey, à qui on en doit une monographie (1) d'autant plus estimable, que l'étude de ces insectes présente d'excessives difficultés. J'en retire, en effet, les Opatrides, ainsi que les PRYLAX et genres voisins qu'ils y ont compris, et j'y ajoute les PLATYSCELIS et les ONCOTUS qu'ils en ont exclus (2). Son caractère essentiel consiste, pour moi, dans la dilatation des tarses chez les mâles (3), réunie aux particularités inscrites dans la formule qui précède.

La division du menton en trois lobes n'est pas particulière à ces insectes. On en a vu précédemment plusieurs exemples, notamment thez les Blaptides (Eleopes, Nycterinus, Embaphion). Leur tête est, à

- (1) « Essai d'une division des derniers Mélasomes » Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, II, p. 226; III, p. 20, et IV, p. 153; Ann d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, II, p. 76. M. Mulsant a reproduit ce travail dans ses « Opuscules entomotogiques » fasc. IV et V. Quelque temps avant de l'entreprendre, il avait jeté les fondements de la classification de ces insectes dans ses Col. d. France; Latigènes, p. 129. Le nom de Parvilabres que lui et M. Rey leur ont donné est sujet à objections; il conviendrait tout aussi bien aux Praocides, Physogastérides, Nyctéliides, etc.
- (2) L'exclusion des Orcorus est basée (Mém. d. l'Acad. d. Lyon, loc. cit. II, p. 257, note 3) sur ce que leurs yeux ne sont pas débordés par les joues; la même raison existerait pour les Platyscells dont MM. Mulsant et Rey ne parlent pas. Mais comme les termes dans lesquels est conçue la définition de leurs Parvilabres impliquent que presque tous les caractères de ces insectes souffrent des exceptions, il n'y a aucune raison pour ne pas en admettre une à l'égard des yeux, surtout quand elle ne porte que sur deux genres.
- (3) Si ce caractère est généralement admis comme suffisant pour établir les groupes supérieurs aux genres dans là famille des Carabiques, pur exemple, on se voit pas pourquoi il n'en serait pas de même dans une famille comme celleci, où l'on ne sait le plus souvent à quoi se rattacher pour définir les groupes en question.

### TÉNÉBRIONIDES.

rement parler rhomboïdale, et son bord antérieur ne prend nent cette forme demi-circulaire, qui est si commune chez ides. L'échancrure de l'épistome est très-variable, et ce n que chez les Pédinides vrais qu'elle est à la fois étroite et t nde: Chez les Platyscélides elle est largement arrondie et tronqu nuée en avant, et laisse à découvert le labre et les mandibi es côtés. Partout ailleurs, les joues recouvrent complètement ères. Les ailes inférieures n'existent que dans un très-petit non nres, et, encore, pas chez toutes leurs espèces. Sous le rappor stiture des tarses, ces insectes forment, dans la cohorte actue xception que rendent inévitable leurs rapports avec les Opatr ils ne peuvent être éloignés. Ce n'est pas seulement dans ces que résident les caractères sexuels. Les cuisses, les jambe e les segments abdominaux, sont souvent différents dans les d . Du reste, ces caractères varient considérablement selon les ger me selon les espèces.

s dernières sont nombreuses et appartiennent, pour la plup Faunes méditerranéenne, africaine et asiatique. Un seul ge ranus) est commun à l'ancien et au nouveau continent; mai er possède en propre un petit groupe qui n'existe pas aille des Blapstinides. Sauf quelques Platyschis, les Platynorus pur Peruporuses, ces insectes sont de taille au plus médio

## GROUPE L. Platysotlides.

Epistome entier ou faiblement et largement sinué, laissant le labre et en partie les mandibules à découvert. — Yeux non débordés par les joues (Ammidium excepté). — Epipleures des élytres et saillie intercoxale de forme variable. — Episternums métathoraciques le plus souvent larges et arrondis au côté interne.

A ces caractères, dont les deux premiers suffisent pour distinguer ces insectes de tous ceux qui suivent, il s'ajoute plusieurs autres particularités, dont les trois suivantes ne subissent aucune exception. Le dernier article des palpes labiaux n'est jamais triangulaire; les jambes antérieures sont dilatées, et le repli épipleural des élytres est incomplet en arrière, mais sur une faible étendue. Le groupe est, du reste, moins homogène que les suivants, et il y aura probablement lieu de le subdiviser par la suite. Sauf les Platyschus, qui sont asiatiques et européens, ses espèces habitent l'Afrique australe.

- · L Yeux non débordés par les joues.
  - a Prothorax contigu aux élytres : Platyscelis.
  - 4a non —

Les taris antér. fortement dilatés chez les o": Psectrapus.

- faiblement - Oncotus.

II. Yeux débordés par les joues : Ammidium.

## PLATYSCELIS.

#### LATR. Fam. nat. p. 375 (1).

Méles: Menton transversal, évasé et légèrement bisinué en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire; celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Labre transversal, sinué en avant. — Tête tès-fortement transversale, un peu voûtée; épistome très-court, non distinct du front, arrondi ou largement tronqué en avant. — Yeux transversaux, allongés, un peu arqués. — Antennes grèles, subfiliformes, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-8 obconiques, décroissant un peu, 9-10 plus ou moins moniliformes, it ovalaire, plus grand que 10. — Prothorax contigu aux élytres, transversal, régulièrement convexe, aminci et légèrement arrondi sur les côtés, tronqué ou faiblement échancré en arc à sa base, sans rebord nulle part. — Ecusson à peine distinct. — Elytres de la largeur du prothorax à leur base ou un peu plus larges, ovales que elliptico-ovales, avec leurs épaules rec-

<sup>(</sup>i) Syn. Oodescelis, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 76. — Tenesaio Pallas. — Bears J. Sturm. — Pedinus Duftschm. — Pinelia Fab. — Aris Schooth.

tangulaires, rarement (par ex. hypolithos) arrondies, carénées latéralement; leur repli épipleural assez large, vertical, arrivant au niveau des épaules, et graduellement rétréci en arrière. - Pattes robustes ; cuisses antérieures renflées, inermes ou (gages, melas) munies d'une dent triangulaire en dessous; jambes de la même paire en général brusquement dilatées et épaissies au bout, parfois (melas) simplement triangulaires, les autres coniques et arrondies, apres; les quatre i ers articles des tarses antérieurs fortement dilatés et munis de brosses denses en dessous : 4 en triangle très-rétréci à sa base, 2 le plus grand, trapéziforme, 3 plus court, lunulé, 4 très-court, de même forme; les mêmes moins dilatés aux intermédiaires, avec les deux médians subquadrangulaires. - Saillie intercoxale de l'abdomen quadrangulaire et large, ou ogivale et alors plus étroite. - Prosternum très-court et profondément échancré en arc antérieurement; sa saillie postérieure verticalement recourbée, ou un peu prolongée en arrière. - Mésosternum très-déclive, un peu concave. - Corps oblong ou court, glabre.

Femelles: Tibias antérieurs fortement comprimés, tranchants en dehors, avec leur extrémité dilatée en une oreillette d'autant plus large, que cette extrémité est plus saillante chez les mâles; tous les tarses

simples, ciliés en dessous.

Ces insectes ont conservé quelques rapports avec les Blaptides. Tous reproduisent complètement la couleur d'un noir profond et les téguments lisses, à la vue simple, des Blaps typiques (mortisaga, fatidica, etc.); tous également, par suite de la brièveté de leur prosternum en avant, appuient leur tête, au repos, sur la saillie prosternale, comme le font les Tagona. Mais ce ne sont là que de simples analogies, et leurs rapports avec les Pédinides sont beaucoup plus étroits (\*). Le plus grand et le plus allongé d'entre eux (hypolithos) est de la taille d'un Blaps de grandeur moyenne. Les autres sont notablement plus petits, plus courts, et dans le nombre il en est qui ressemblent beaucoup à certains Pedinus.

M. de Motschoulsky, sans désigner aucune espèce en particulier, dit avoir fondé son genre Oodescells sur les espèces de forme allongée et qui ont le prothorax aussi large que les élytres, et réserver le nom de Platyscells à celles qui sont convexes et dont le prothorax est plus étroit. Mais à peine y a-t-il là de quoi établir deux sections dans

le genre.

Les Platyscells sont répandus depuis l'Asie-Mineure jusque dans la Sibérie orientale. Un seul d'entre eux (melas) se trouve en Autriche et y est fort rare. On en a décrit sept espèces (2).

more there pleases as an exemplane

<sup>(1)</sup> Latreille (Règne anim. éd. 2, V, p. 21) les avait placés immédiatement à la suite de ces insectes. Quant à Solier, il les a compris dans son informe tribu des Blapsites.

<sup>(2)</sup> Ten. hypolithos, Pallas, Icon. Ins. p 44, tab. C, f. 10 (Pim. glabra Fal.;

#### PSECTRAPUS.

## Soliza in Baudi e Tauqui, Studi entom. p. 213.

Menton très-évasé et trilobé; le lobe médian convexe, arrondi en avant, les latéraux dentiformes; son pédoncule très-saillant. — Languette saillante, sinuée antérieurement. — Dernier article des palpes labiaux fusiforme et obtus au bout, celui des maxillaires en fer de hache subéquilatéral. — Labre fortement transversal, subrectangukire. — Tête suborbiculaire; épistome largement échancré. — Yeux grands, légèrement convexes, transversaux, lunulés. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, grêles, à articles 1-7 obconiques; le 3º plus long que les autres, ceux-ci décroissant peu à peu, 7-11 plus larges, suborbiculaires et distants. — Prothorax transversal, subrectangulaire, un peu rétréci et légèrement échancré en avant, tronqué à sa base, avec ses angles postérieurs arrondis. — Ecusson transversal, curviligne.—Elytres presque aussi larges que le prothorax, oblongues, subparallèles. — Pattes courtes; cuisses renfiées en massue; jambes mtérieures fortement triangulaires, les autres coniques; les trois iere ricles des quatre tarses antérieurs fortement dilatés chez les mâles, le 4º petit et bilobé.

Ces caractères, que j'emprunte à Solier, sont évidemment trèsvoisins de ceux des Oncorus qui suivent, et, comme il le dit luimême, le genre ne diffère de ces derniers que par la forte dilatation des quatre tarses autérieurs, chez les mâles, et la forme générale un peu différente. Dès-lors, il serait peut-être convenable de le supprimer. On retrouve dans l'espèce (1) sur laquelle il a été établi, jusqu'à la sulpture des Oncorus; elle est, en effet, pointillée partout, avec les sytres striées et ponctuées. Cet insecte, originaire du Cap, est de taille médiocre et d'un noir peu brillant.

#### ONCOTUS.

(DEJ.) BLANCE. Hist. nat. d. Ins. II, p. 13 (2).

Menton petit, caréné sur la ligne médiane, évasé et trilobé en avant.

Dernier article des palpes labiaux ovalaire ou subcylindrique, celui

Alis glabra Schenh.); Russie mér. — P. melas, de l'Europe or.; rugifrons, seges, de Sibérie; Fischer de Waldh. Entom. d. l. Russ. II, p. 194, pl. 20, l.4,5; pour une bonne figure du premier, voyez aussi Sturm, Deutschl. lm. II, pl. 45, f. e C D. — angustatus, Falderm. Col. ab ill. Bungio, etc., p. 73; Altai. — labialis, Fischer de Waldh. Bull. Mosc. 1845, l, p. 122; Anatelie. — Spinolas, Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 211; Crimée.

- (1) P. bipartitus, Solier, loc. cit. p. 215, pl. 9, f. 1.
- (2) Solier, qui a compris le genre parmi ses Blapsites, en a exposé plus amplement les caractères in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 216.

## TÉNÉBRIONIDES.

axillaires en fer de hache, plus ou moins transversal et p au côté externe. — Labre entier ou échancré en demi-cercle ourte; épistome séparé du front par un sillon arqué, assez vas , épaissi, arrondi, et largement sinué en avant - Yeux tr ıx, munis d'une orbite postérieure, sublunulés. — Anter longues, grêles, à articles 2 court, 3 moins long que 4-5 réu beylindriques, décroissant peu à peu, 7-10 plus larges, trigo nés, 11 aussi grand au moins que 10, evalaire.— Prothorax u aux élytres, transversal, aminci et arrondi sur les côtés. étréci et fortement échancré en avant, tronqué ou légèren cré à sa base, avec ses angles postérieurs arrondis ou distir ent rebordé de toutes parts. — Ecusson en triangle curvilis ansversal.-Elytres assez convexes, ovalaires ou oblongo-ova eurs épaules obtuses, s'arrondissant pour former leurs épipleu li de celles-ci fortement élargi à sa base et arrivant au niv igles huméraux qu'il reborde en avant.—Pattes courtes ; cui bes comprimées ; celles-ci triangulaires, les antérieures plus it que les autres, avec leur angle apical externe souvent en dehors; tarses longuement villeux en dessous; les qu ticles des antérieurs serrés, légèrement dilatés chez les mâles intercoxale large, rectangulaire.—Saillie prosternale recour rière. - Mésosternum fortement déclive, un peu concave

articles 2 aussi long que 4, 3 un peu allongé, 4-7 obconiques, subégaux, 8-14 transversaux, graduellement élargis, serrés. — Prothorax imparfaitement contigu aux élytres, transversal, convexe, un peu rétréci en avant, aminci et légèrement arrondi sur les côtés, largement arrondi en arc de cercle à a lesso, et à peine échancré en avant. — Ecusson en triangle transveist. - Elytres courtes, convexes, ovalaires, aussi larges que le prothorax à leur base, avec les épaules obtuses; leur repli épipleural étroit, horizontal, incomplet en arrière. — Pattes courtes; jambes antérieures fortement triangulaires, crénelées en debors, avec une dent médiane et leur angle apical très-saillant, les intermédiaires de même forme, mais moins larges et simplement denticulées sur leur bord externe; les postérieures graduellement élargies, apres; éperons presque nuls; tarses médiocres, villeux en dessous; leur dernier article aussi long que les précédents réunis. — Saillie intercoxale de l'abdomen très-courte, triangulaire et obtuse au bout. — Mésosternum déclive, concave en avant.—Saillie presternale recourbée en arrière. - Corps brièvement ovalaire, convexe.

Erichson a classé ce genre parmi les Opatrides, mais comme il n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer sur l'étendue qu'il donnait à ce grupe, son opinion ne peut avoir qu'une faible influence sur la question de savoir si telle est réellement sa place. Cela dépendra de la forme des tarses chez les mâles. Je n'ai vu qu'un exemplaire, qui me paraît être une femelle, du rare insecte (ciliatum) qui constitue le genre, et ne saurait décider ce qui en est. Mais il a de si nombreux rapports avec les Oxcotus, qu'en attendant, je crois devoir le placer ici. Toutefois, il diffère de ces derniers par de nombreux caractères, dont les plus importants sont : la forme de l'épistome et des antennes, l'étroitesse du repli épipleural des élytres, les jambes antérieures dentées; enfin, la saillie intercoxale de l'abdomen autrement faite.

Cet insecte, originaire d'Angola, est petit, d'un fauve uniforme assez brillant, très-finement pointillé partout en dessus, et revêtu d'une fine pubescence couchée; une hordure de longs poils, visibles seulement à la loupe, garnit les bords latéraux de ses élytres et explique le nom que lui a imposé Erichson.

## GROUPE II. Platynotides.

Yeux non divisés.—Epistome trapéziforme, plus ou moins échancré en avant. — Epipleures des élytres variables. —Saillie intercoxale de l'abdomen large et quadrangulaire. — Episternums métathoraciques médiocrement larges, subparallèles.

A partir de ce groupe, jusqu'à la fin de la tribu, l'épistome est de forme normale, mais son échancrure varie beaucoup. Dans quelquesuns des genres qui suivent, surtout les Platynous et les Pseudoblaps,

## TÉNÉBRIONIDES.

st si large et si peu profonde, que la tête, si elle était un allongée, ressemblerait presque complètement à celle des Bl. enton est presque toujours trilobé chez ces insectes; les Panoles seuls qui forment exception à cet égard. Ce sont égalen suls parmi lesquels se trouvent quelques espèces, dont les y à peu de chose près, coupés en deux par les joues. Ces esp par conséquent, sur l'extrême limite qui sépare le groupent. Enfin, c'est ici que se montrent, pour la première fois inférieures chez les Pédinides.

lenton trilobé en avant.

Jambes antér. fortement triangulaires: Trigonopus, Melanopters

a peine ou non 
 Epipleures des élytres distinctes de leur repli.

Ecusson nul ou à peine distinct : Platynotus.

distinct: Pseudoblaps, Eurynotus.

b Epipleures des élytres formées en entier par leur repli.

Prothorax bisinué en arc à sa base : Opatrinus.

angulairement bi-échancré — Selinus.

lenton non trilobé en avant : Pandarus.

isires moins, les postérieures graduellement élargies.—Mésosternum rtement concave. — Saillie prosternale plane, en général bisillonnée, rrondie en arrière. — Corps plus ou moins parallèle.

Les mâles ont, en général, les pattes plus robustes que l'autre sexe; sus tarses antérieurs sont dilatés en une large palette ovale; leurs ambes de la même paire, et parfois les intermédiaires, plus ou moins hibranes; les premières sont âpres en dessous, mais moins chez eux me chez les femelles.

La plupart de ces insectes ont la plus grande ressemblance, sous le rapport de la forme générale, avec les Promus. Leur ponctuation est très-fine, et même parfois nulle sur le prothorax; leurs élytres ont constamment chacune neuf stries profondes, le plus souvent imponctaées, et dont les intervalles sont plus ou moins costiformes. Jusqu'ici, tous paraissent propres à l'Afrique australe (1).

#### MELANOPTERUS.

Mus. et Rev Mem. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, IV, p. 158 (2).

Ce genre ne diffère des Triconorus que par la forme du menton qui est plus ou moins concave, avec une carène occupant la base de la concavité, ou, si l'on veut, bicaréné, avec une carène basilaire médiane; ses parties latérales sont, en même temps, peu saillantes latéralement, et, en avant, arrivent à peine au niveau de la partie médiane (3).

Tout le reste est complètement identique avec ce qui existe dans le genre précédent, y compris les caractères sexuels; les quatre jambes antérieures, notamment, sont également sujettes à prendre des formes mormales. Le genre repose par conséquent sur un caractère assez faible, et j'hésite à l'adopter. Ses espèces sont également du cap de benne-Espérance (4).

- (1) 18 esp. sont décrites par MM. Mulsant et Rey, dont une seule déjà publice, e Platymotus striatus de Quensel in Schenh. Syn. Ins. 1, p. 142, pl. 2, f. 6 Eurymotus marginatus Dej.). Les autres sont: T. capicola, platyderus, spispes, lethæus, excavatus, porcus, tenebrosus, Typhon, funebris, latemargisatus, nigerrimus, armatus, longulus, Chevrolatti, Mannerheimii, moresus, Verreauxii,
- (2) Comme il y a déjà un genre Melanopteron de M. Eyton, parmi les oiseaux le la famille des Anatides, il sera bon de changer le nom de celui-ci dans le us et on le couservera.
- (3) Cette description s'applique principalement au marginicollis; dans les ieux autres espèces décrites, la concavité de la partie médiane est fort affaible, et j'en possède une quatrième inédite, chez laquelle cette partie est plane à masse, avec une faible dépression à sa partie antérieure. Comme je l'ai dit plus haut, le menton, dans ce groupe, me fournit pas une base solide pour astur les genres.
  - (1) M. pargatus, marginicollis, Edwardsii, Muls. et Rey, loc. cit. p. 159.

#### PLATYNOTUS.

FAR Syst. El. I, p. 138 (1).

Menton transversal, évasé et trilobé en avant; le lobe médian hicaréné en dehors, échancré en avant; les latéraux aigus, séparés du précédent par une forte dépression triangulaire. — Dernier article des palpes maxillaires en fer de hache subtransversal. - Labre découvert, sinué en avant. - Epistome confondu avec le front, largement et peu profondément échancré. — Yeux très-allongés, largement sinués en avant. — Antennes un peu plus longues que la moitié du prothorax, assez robustes, grossissant peu à peu, à articles 3 presque aussi long que 4-5 réunis, 4-6 ou 4-7 obconiques, graduellement plus courts, les derniers subturbinés ou subglobuleux, transversaux, parfois perfoliés, 11 plus grand que 10. — Prothorax contigu aux élytres, médiocrement convexe, fortement échancré en arc et souvent bisinué en avant, arrondi et muni d'un bourrelet sur les côtés, rétréci à sa base; celle-ci profondément bisinuée, avec ses angles saillants et embrassant les épaules des élytres. — Ecusson nul ou à peine distinct. — Elytres ovalaires, élargies après leur milieu, convexes, brusquement déclives en arrière, sinuées à leur base, coupées obliquement aux épaules; leurs épipleures assez larges; leur repli n'en formant

#### PSEUDOBLAPS.

Guinn-Minuv. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 28 (1).

Genre excessivement voisin des Platynorus et n'en différant rigoureusement qu'en ce que la partie médiane du menton, outre ses deux carènes latérales, en a une médiane qui est en général plus développée que les précédentes.

A ce caractère s'ajoutent quelques autres particularités, mais qui n'ont rien de stable et sont plutôt spécifiques que génériques. Ainsi, en général, le prothorax est moins arrondi sur les côtés, et moins fortement bisinué à sa base; l'écusson est toujours distinct, plus grand et en triangle curviligne; le 1er article des tarses aussi long que le 5°; la millie prosternale sans sillon; les élytres toujours sillonnées et ponctuées en stries, avec les intervalles entre les sillons, convexes, mais non costiformes; en outre, si quelques espèces de grande taille (reticulatus, Mellyi) ont encore les formes trapues des Platynorus, les autres sont plus ou moins oblongues et parallèles, et les plus petites finissent pur ressembler complètement aux Opatranus mentionnés plus loin.

Les mâles, indépendamment de la dilatation de leurs tarses anténeurs, présentent aussi, parfois, quelques caractères sexuels étrangers un Platynorus, et qui consistent ordinairement en ce que leurs jambes de devant sont arquées, épaissies au bout, sinuées en dedans, et leurs cuisses postérieures munies en dessous d'une dent.

Ces insectes sont propres aux Indes orientales et peu nombreux'(2). Je leur restitue le nom que M. Guérin-Méneville leur a imposé, et dont MM. Mulsant et Rey paraissent avoir ignoré l'existence, en adop-

mentionnent les suivantes: A. Elytres striées: Blaps striata Fab. Spec. Ins. I, p. 322 (Plat. crenatus Fab. Syst. El. loc. cit.; Plat. gigas Dej.).—B. Elytres fosmiées ou ponctuées en lignes régulières: Blaps excavala Fab. Syst. Entom. p. 254 (Helops maurus Fab. olim; Ten. ingens Herbst).—P. perforatus, punctatipennis, Deyrollei M. et R.

- (i) Syn. Notocorax (Dej.), Muls. et Rey, Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Str. 2, II, p. 273. Eucolus, Muls. et Rey, ibid. p. 292. Blars Fab., Oliv., Mig. HELOPS Fab.— TENEBRIO Herbst.— Opatrum Wiedem. Pedinus Lepellet. d. St-Farg. et A. Serville.
- (2) MM. Mulsant et Rey (loc. cit.) en mentionnent dix espèces dans l'ordre mirant: Notoc. crenatus Fab. (Platyn. Rabourdinii Dej.), Mellyi, ambiguus, parellelus M. et R., javanus Wiedem., Westermanni Mannerh. (javanus var.?), strigepennis M. et R., nigrita Fab. (Tenebr. dispar Herbst), arcuatus, Lepell. et Sarr.

Les Pseudoblaps substriatus et curvipes de M. Guérin-Méneville (loc. cit. p. 29; le premier est figuré pl. 115, f. 1) semblent différer de tous les précédents

ant celui de Noroconax appliqué par Dejean à l'une de leurs es

'Opatrum javanum de Wiedemann.

Le genre Eucolus de ces deux savants entomologistes, fon me espèce (1) de la côte de Coromandel, me paraît inadmissible e distingue de celui-ci que par l'oblitération des deux carène ales du menton, et en ce que les élytres présentent des côtes al ivement plus saillantes.

## EURYNOTUS.

Kirby, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 418 (2).

Menton trilobé; sa partie médiane carénée dans son milieu, ment rebordée sur les côtés, tronquée en avant et dépassant fort es parties latérales; celles-ci peu saillantes latéralement.—Tête versale; épistome obtusément arrondi en avant et faiblement lans son milieu. — Yeux transversaux, sinués en avant. — Ant totablement plus courtes que le prothorax, assez rebustes, gross eu à peu, à articles 3 à peine aussi long que 4-5 réunis, 4-7 ol ques, décroissant peu à peu, 8-10 transversaux, 11 plus grand q argement arrondi au bout. — Prothorax contigu aux élytres, rersal, paraboliquement rétréci et médiocrement échancré en inement rebordé de toutes parts, faiblement bisinué à sa base

pèce typique publiée par Kirby (1), insecte d'assez grande taille, propre à l'Afrique australe, à élytres finement striées, et dont les intervalles entre les stries présentent, en arrière, de fines aspérités. Les mâles ont les tarses antérieurs et, à un meindre degré, les intermédiaires, assez fortement dilatés et garnis d'une brosse, les cuisses postérieures arquées et lanugineuses en dessous, ainsi que les jambes de la même paire, qui sont un peu flexueuses.

MM. Mulsant et Rey ont associé à cet insecte un certain nombre d'espèces du même pays, qui toutes en diffèrent par la forme de l'échancrure de l'épistome, celle des antennes, et plusieurs par d'autres caractères. Le genre ainsi constitué (2) comprend des éléments assez

- (1) E. muricatus, Kirby, loc. cit. p. 419, pl. 22, f. 1.
- (2) Ces savants entomologistes le divisent en quatre sections auxquelles ils set imposé des noms et qui sont établies presque uniquement sur les stries des stytes. On peut les caractériser autrement comme suit.
- 1. Eurinotus. Le type est l'E. muricatus sur lequel a été rédigée la formule da genre. MM. Mulsant et Rey lui adjoignent une seconde espèce (asperatus), qui me paraît mieux placée dans le groupe suivant.
- ii. Biorrs. Partie médiane du menton plane, avec deux faibles impressions à sa base; ses parties latérales très-peu saillantes latéralement. Epistome assez fortement échancré. Antennes aussi longues que le prothorax ou peu s'en faut, grêles, à articles 3 long, 4-8 coniques, 9-10 transversaux. Elytres striées: leurs intervalles couverts d'aspérités. Forme plus courte et plus convexe que dans le groupe précédent: E. asperatus, asperipennis, Norrisii M. et R.
- HI. SELEMEPISTOMA. Menton, épistome et antennes des Biolus. Elytres couvertes de côtes saillantes, minces, distantes, à intervalles tuberculeux ou ponctiés. Corps déprimé: E. denticosta M et R. Opatrum acutum, Wiedem. Zool. Mag. II, p. 33. A cette section est réunie le genre Zanznos de M. de Castelnau, dont le type est le Pedinus rufcornis, Germar, Ins. Spec. nov. p. 141 (Opatrum longipalpe, Wiedem. loc. cit. p. 32). Cet insecte diffère des précédents par ses antennes plus longues que le prothorax, le large amincissement des bords de ce dernier et les côtes beaucoup moins saillantes de ses élytres.

  M. M. et R. placent à sa suite deux autres espèces (Bohsmanni, Delalandii) qui semblent s'en éloigner considérablement.
- IV. Minoaus. Menton plan, sans impression; épistome fortement et étroitement échancré. Antennes courtes, rigidules, à articles très-serrés: 4-10 sub-éganx, s'élargissant peu à peu, 11 contque. Elytres couvertes de côtes transtantes, à intervalles larges et àpres. Jambes antérieures en triangle allongé. Corps oblongo-ovale, assez convexe. Une petite espèce du Cap, comme les précédentes: E. rugicollis M. et R.

A quoi il faut ajouter que, dans les deux derniers groupes, le repli des épipleures n'occupe qu'une faible partie de leur largeur, sauf en avant, où il atteint les épaules, tandis que chez les Biolus il ressemble à celui des Eurynorus. On remarquera en outre les modifications que le menton éprouve et qui, en partant de cet organe, comme l'ont fait MM. Mulsant et Rey, devrait faire placer ces insectes dans trois tribus différentes.

Aux esp. ci-dessus mentionnées aj.: E. punctatostriatus, infernalis, Gersteck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 533; Mosambique.

disparates, mais qui néanmoins ne semblent pas de nature à être répartis dans des genres distincts.

Je ne vois pas, d'après cela, en quoi méritait d'être séparée des autres espèces, une du Cap également, sur laquelle MM. Mulsant et Rey ont établi leur genre Lasioderus (L. strigicollis). Les seuls caractères différentiels qu'ils lui assignent, portent sur des particularités insignifiantes, dont les deux plus importantes sont d'avoir la partie supérieure des yeux plus étroite, et le prothorax pubescent. Dans la femelle, le seul sexe connu, les jambes antérieures sont un peu élargies.

## OPATRINUS.

(Dej.) LATR. Règne anim. éd. 2, V, p. 19 (1).

Menton évasé et plus ou moins trilobé en avant; sa partie médiane présentant trois carènes, toutes sujettes à disparaître; ses parties latérales plus ou moins saillantes.—Tête en général plus courte que dans les genres précédents, avec l'épistome plus fortement et plus étroitement échancré. — Antennes rarement moins, parfois plus longues que le prothorax. — Celui-ci transversal, peu convexe, faiblement rétréci et assez fortement échancré en avant, droit sur les côtés en arrière, finement rebordé latéralement, médiocrement bisinué à sa base, avec ses angles peu prolongés ainsi que son lobe médian. — Ecus-

the dense. Dans le même sexe, les cuisses antérieures sont parfois (par ex. dentipes) lanugineuses et dentées en dessous.

Le genne, tel que l'ont établi MM. Mulsant et Rey, comprend des sepèces de forme assez variée, quoique moins que les Eurnorus. Depuis leur travail, M. Gerstæcker a fondé sous le nom d'ANCHOPHTHALmus, un genre qui rentre dans une des sections établies par eux (1).

Les Oparainus ont une distribution géographique fort étendue; il y en a dans la plupart des parties chaudes de l'Amérique et de l'Afrique, sinsi qu'à Madagascar.

### SELINUS.

## Muls. et Rey, Mom. d. PAcad. d. Lyon, Sér. 2, II, p. 322.

Ce sont des Opatranus dont les deux sinus basilaires du prothorax, su lieu d'être faibles et en arc de cercle régulier, sont plus profonds et anguleux, ce qui a rendu les angles postérieurs plus saillants, et qui ont les épaules des élytres coupées obliquement.

Ces deux caractères leur donnent un facies assez différent de celui des Opatranus. Les espèces décrites sont au nombre de trois (1); la patrie de deux d'entre elles est incertaine.

#### PANDARUS.

## (Mrs.) Muls. Col. d. France; Latig. p. 141 (3).

Menton transversal ou non, légèrement évasé et souvent sinué en svant, plan, avec sa partie antérieure en général un peu déprimée;

(1) Ces sections sont établies sur un grand nembre de caractères excessivement minutieux, et dont l'analyse est impossible. Je ne puis que les indiquer sus les noms qui leur sont assignés.

ZIBALUS. Une seule espèce du Sénégal intérieur et d'Egypte: O. corvinus M. et R. OPATRINUS. Esp. américaines: O. gemellatus Oliv. (Opatrum clathratum Ol. elim), laticollis, gibbicollis, anthracinus, mæstus M. et R., notus Say (Ten. minimus Pal.-Beauv.; Op. punctatus Dej.). — Esp. africaines: O. niloticus, stosus M. et R.; Egypte.

ZORRIUS. O. ovalis, servus M. et R.; du Sénégal et de la Guinée; madagascariensis, insularis M. et R.; Madagascar. — C'est à cette section que correspondent les Anchophymalmus de M. Gerstæcker, qui en a décrit deux espèces (siphoides, dentipes) de Mozambique, voisines de l'ovalis, mais plus grandes.

- Aj.: O. punctulatus, Jacquel.-Duv. in Ramon de la Sagra, Hist. phys. polit. et nat. de Cuba; Entom. p. 141.
- (2) S. Menoucii, d'Afrique?; planus, de la Guinée; Lucdsi de l'Asie? Muls. et Rey, loc. cit. Les deux derniers sont de forme plus large et plus ovalaire que les Oparamus; ils sont rattachés à ceux-ci par le premier, qui est de forme oblongue.
  - (3) Syn. DESDARUS Dej. Cat. éd. 1, p. 65; récemment MM. Reiche et de Coléoptères. Tome V.

parfois un vestige de carène à sa base. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle subéquilatéral. — Labre échancré. — Tête un peu saillante ou courte, avec les passages intermédiaires; épistome obliquement rétréci, fortement et triangulairement échancré. — Yeux transversaux, plus étroits que dans les genres précédents, parfois presque entièrement divisés. — Antennes de longueur variable, mais au plus dépassant légèrement la base du prothorax, grossissant à peine à leur extrémité, à articles 3 au moins de moitié plus long que 4, 4-7 ou 4-8 obconiques, les derniers globuleux ou subturbinés.—Prothorax transversal, contigu aux élytres, échancré en avant, arrondi sur les côtés, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs plus ou moins embrassés par les épaules des élytres. — Ecusson petit, fortement transversal, arrondi en arrière. — Elytres tantôt régulièrement ovales ou oblongues, tantôt graduellement élargies, puis rétrécies en arrière, sinuées à leur base, avec leurs épaules dentiformes; leurs épipleures occupées, seulement en partie, par leur repli ; celui-ci remontant au niveau des épaules, puis très-étroit et entier en arrière. - Pattes médiocres; jambes antérieures faiblement triangulaires, les autres coniques. - Mésosternum concave. - Saillie prosternale sillonnée, lanciforme ou spatuliforme, un peu prolongée en arrière.

Les mâles ont les articles 2-3 des quatre tarses antérieurs dilatés, mais plus faiblement encore que chez les Opatrixus, surtout aux intermédiaires des brosses de poils les revêtent en desseus ainsi que le

caractères très-légers, et qui me paraissent avoir tout au plus une valeur de sections.

Les Pandarus vrais ont la tête assez allongée, les yeux libres, les antennes aussi ou un peu plus longues que le prothorax et le 1<sup>er</sup> article des tarses postérieurs aussi long que le dernier. C'est la section la plus nombreuse (1).

Aucun caractère tranché et facilement appréciable n'est assigné aux PANDARINUS (2), pour les distinguer des précédents. Leurs yeux semient plus entamés par les joues, mais il y a des PANDARUS qui les ent faits de même.

Quant aux BIOFLANES, leur caractère essentiel réside dans leur tête moins saiflante, enfoncée dans le prothorax, au point que ce dernier cache en partie les yeux, puis dans leurs antennes plus courtes, et dont tous les articles, à partir du 4°, sont courts et cupuliformes, sauf le dernier qui est ovalaire ou subglobuleux (3).

Comme on le voit par les espèces citées en note, les PANDARUS appartiennent exclusivement à la Faune méditerranéenne. Tous sont ciblés de points enfoncés sur la tête et le prothorax, et ont les élytres en général fortement striées; les intervalles entre ces stries sont fréquemment coriacés.

- (i) MM. Mulsant et Rey (Mém. d. l'Acad. d. Lyon, Sér. 2; Sciene. III, p. 194) en décrivent 18 espèces: P. coarcticollis M. et R. (tristis Rossi, Dej.), France mér., Italie; pectoralis M. et R., Algérie; Aubei, insidiosus M. et R.; Espagne mér.; simuatus M. et R., Turquie; græcus Brullé, Grèce et Syrie; Stygius Wall (orientalis Dej.), Grèce; simius M. et R., Morée; lugens, M. et R., Italie, Sicile; dalmatinus Waltl, (emarginatus Germar), Dalmatie; torpidus M. et R., Smyrne; Victoris M. et R., Albanie; mæsiacus M. et R., tles Ioniennes, Turquie; cribratus Waltl (dardanus Fald.), Turquie, Asle mineure; punctatus Lepsides de Serv., Russie mér.; extensus Falderm., Géorgie; messennes Brullé (var. gravidus Brullé), Grèce; ottomanus M. et R., Turquie; tentgrisides Brullé; Grèce.
- (2) MM. Muls. et Rey (loc. cit. p. 248) les divisent en trois groupes portant des noms, mais dont les caractères sont trop étendus pour être reproduits.

BEZALUS. P. piceus Oliv. (picipes Del.); Afrique bor.

PARDARINUS. P. tenellus Walti (?), Grèce; colatus Brullé (corcyricus Dej.);

PARODERUS. P. clongatus M. et R.; Espagne or.; pauper M. et R.; Syrie.

(3) B. meridionalis M. et R. (Helops tristis? Rossi); France mér., Italie, Alpèrie; Muls. et Rey loc. cit. p. 262. — plorans, Palestine; crassiusculus, Syrie; Italie. et Rey, Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, II, p. 133. — Aj.: B. impressus, viduus, syriacus, Syrie et Palestine; Reiche et Saulcy, Ann. d. l. Soc. tatem. 1857, p. 255.

## GROUPE III Pédinides vrais.

ux complètement divisés. — Epistome trapéziforme, en géné ment échancré. — Epipleures des élytres distinctes de leur re aillie intercoxale large et quadrangulaire. — Episternums mé ciques assez larges et arrondis au côté interne.

groupe, un peu moins riche que le précédent, contient aussi es moins variées; le menton y est moins généralement trilobé es ses espèces ont les jambes antérieures plus ou moins larges gulaires. Toutes également sont aptères et propres à l'ancien o tt.

Ienton trilobé en avant.

Prothorax largement échancré à sa base : Pedinus,

bisinué
 Colpotus.

- tronqué - Cabirus.

Menton non trilobé en avant.

Elytres embrassant les angles postér. du prothorax.

Prothorax à peine bisinué à sa base : Isocerus.

gulaire en arrière, un peu rétréci et médiocrement échancré en avant, échancré en arc dans toute son étendue à sa base, très-finement re-bordé sur les côtés. — Ecusson en triangle curviligne, fortement trans-versal. — Elytres de la largeur du prothorax et légèrement arquées à leur base, subparallèles chez la plupart, elliptico-ovales chez les autres, arrondies et fortement déclives en arrière; leur repli épipleural formant en entier leurs épipleures en avant, et graduellement rétréci en arrière. — Pattes médiocres, assez robustes; cuisses sillonnées en dessous; jambes antérieures triangulaires, médiocrement larges, les autres variables, un peu comprimées, âpres; 1° article des tarses postérieurs aussi long que le 4°. — Episternums métathoraciques larges et arrondis au côté interne. — Saillie prosternale plus ou moins convexe. — Corps oblong ou court, plus ou moins convexe et comme arqué en dessus.

Ces insectes ont un facies particulier qui les fait reconnaître aisément, surtout les mâles, qui sont plus déprimés, plus allongés et plus parallèles que leurs femelles, du moins dans la plupart des espèces. Tous sont plus ou moins ponctués en dessus, avec les élytres régulièment sillonnées, ou offrant des rangées régulières de points enfoncés, rarement (Olivieri, punctulatus) gros et profonds; jamais les intervalles entre ces stries ou ces rangées ne se relèvent en côtes.

Les mâles ont les trois premiers articles de leurs tarses antérieurs dilatés en une palette médiocrement large et garnie d'une brosse de poils villeux en dessous; les jambes de la même paire plus larges que thez les femelles; les cuisses antérieures et postérieures, surtout telles-ci, souvent garnies en dessous de poils jaunes et soyeux, les quatre postérieures plus ou moins arquées; enfin, les jambes des mêmes paires moins apres que chez les femelles et sujettes à devenir flexueuses.

Les Prouves sont de taille moyenne et ne deviennent jamais très-petits. Leur couleur est d'un noir légèrement brillant et sujet, chez quelques espèces, à passer au jaune-ferrugineux. Leurs espèces ont les bords de la Méditerranée pour centre de leur habitat et s'étendent de là jusque dans la Mongolie (1).

(i) MM. Mulsant et Rey (Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, III, p. 66) en mentionnent 20 dans l'ordre suivant: P. Olivieri M. et R., Egypte, Candie; quadratus Brullé, Morée; helopioides Germar (gibbosus Brullé) Europe or. et mér.; gibbosus M. et R. (affinis Brullé), Grèce, Dalmatie; fallax M. et R. (helopioides var. Germar), Europe or. et mér.; gracilis M. et R., Dalmatie; punctatostriatus M. et R., Sicile; meridianus M. et R., France mér., Lombardie; fatuus M. et R., Sicile; oblongus M. et R., Candie; Schaumii M. et R., Orient; subdepressus Brullé, Morée; natolicus M. et R., Natolie; curvipes, M. et R., Turquie, Russie mér.; femoralis Linné (Blaps dermestoides Fab.; Opatr. femoratum Illig.; Helops lævigatus Panz.), Europe mér. et moyenne; curtulus M. et R., Russie mér.; taurious M. et R., Crimée, Turcoménie; caqualis Fald., Turcoménie; volgensis M. et R., Russie mér.; strigosus Fald., Chine bor.

## COLPOTUS.

ULS. et Rev, Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, III, p. 124 (1).

sont des Pedinus dont le prothorax est assez fortement et an ment bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs reçus de schancrures plus ou moins profondes de la base des élytres et e sés en dehors par les angles huméraux de ces dernières.

our forme générale est également un peu moins parallèle, chez art, que chez les Peninus typiques. Les espèces décrites apparti à la Faune méditerranéenne (2).

#### CABIRUS.

iuls. et Rey, Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, III, p. 139 (3).

es insectes ne diffèrent également des Pedinus que par la base prothorax et celle de leurs élytres, qui sont toutes deux coupment, et leur forme générale parfaitement parallèle, cylindric gèrement déprimée.

sont de petite taille, et leurs espèces décrites en ce mom-

minné à sa base. — Ecusson fortement transversal, arrondi en arrière. — Elytres assez conyexes, oblongo-ovales, fortement atténuées dans près de leur moitié postérieure, à épipleures étroites; leur repli atteignant les épaules et graduellement rétréci en arrière dès sa base. — Pattes assez longues; jambes antérieures fortement triangulaires, transchantes en dehors, les autres grêles, comprimées et âpres; leurs éperous petits; tarses assez longs, hispides partout; le 1 er article des postérieurs un peu plus court que le 4 e. — Episternums métathoraciques arrondis au côté interne. — Saillie prosternale non sillonnée, atteignant presque le mésosternum.

On n'en connaît qu'une espèce, le Tenebrio purpurascens de Herbst (1), insecte de taille moyenne, variant pour la couleur, du brun-rougeâtre au jaune-ferrugineux brillant, finement pointillé en dessus, avec les élytres assez fortement ponctuées en stries. Le mâle a les cuisses antérieures pubescentes en dessous, les trois 1°°° articles des tarses de la même paire assez fortement dilatés, garnis de brosses en dessous, et les quatre jambes postérieures arquées et un peu flexueuses, tandis qu'elles sont presque droites chez la femelle.

Cet insecte est commun en Portugal, dans l'Espagne méridionale et en Algérie. Sa forme particulière le signale de prime abord à l'attention parmi tous les Pédinides.

### LITOBORUS.

Muls. et Bry, Mem. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, IV, p. 270.

Genre voisin des HELIOPATHES qui suivent, et n'en différant que par les caractères que voici :

Prothorax arrondi sur les côtés en avant, rétréci à sa base, avec ses angles postérieurs précédés intérieurement chacun d'un court sinus triangulaire. — Epaules des élytres dentiformes, et embrassant les angles postérieurs du prothorax. — Corps assez allongé et déprimé.

Il ne comprend que deux espèces (2) propres à l'Espagne méridionale ainsi qu'à l'Algérie, et ayant toutes deux le facies des Pandarus. Les mâles ont les quatre premiers articles des tarses antérieurs métiogrement dilatés.

- (1) Die Kæfer, VIII, p. 20 (Tenebrio ferrugineus Fab. Syst. El. I, p. 148).
- (2) L. Moreisti Lucas (Pandarus porcatus Dej.), planicollis Walti (Phylax marus Dej.), Muls. et Rey, loc. cit.

## HELIOPATHES.

(DEJ.) MULS. Col. d. France; Latigenes, p. 157 (1).

Menton plan, subquadrangulaire ou subcordiforme, souvent déprimé en avant, avec son bord antérieur sinué. - Dernier article des palpes maxillaires en triangle subéquilatéral.—Labre plus ou moins échancré. -Tête en général engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux, munie, près de ces derniers, d'une carène plus ou moins saillante; épistome subarrondi, simplement sinué, jamais fortement échancré. - Yeux transversaux; leur portion supérieure à peu près aussi longue que large. - Antennes de longueur variable, grossissant peu à peu à leur extrémité, à articles 3 plus ou moins long, 4-7 ou 4-8 obconiques, subégaux, les suivants moniliformes, 11 au moins aussi grand que 10. - Prothorax imparfaitement ou non contigu aux élytres, peu convexe. de forme variable, médiocrement échancré en avant, étroitement rebordé sur les côtés et à sa base. - Ecusson en triangle curviligne. transversal. - Elytres oblongo-ovales, de forme variable à leur base; leurs épipleures distinctes, avec leur repli étroit, remontant peu à peu jusqu'aux épaules et s'y terminant le plus souvent par une saillie. -Pattes assez robustes; jambes antérieures fortement triangulaires; les autres légèrement comprimées; 1° article des tarses postérieurs plus court que le 4°. - Épisternums métathoraciques arrondis au côté interne. - Saillie prosternale à peine prolongée en arrière - Mésosternum largement concave. - Corps oblong, médiocrement convexe.

Les caractères sexuels empruntés aux tarses sont très-variables; les articles 2-3 des tarses antérieurs des mâles sont tantôt (Heliopathes vrais) dilatés au point de former une véritable palette, tantôt (Meladeras) faiblement, avec les passages intermédiaires. Dans le premier cas on observe généralement un élargissement des tarses intermédiaires, qui n'existe pas dans le second. D'autres particularités analogues à celles qu'on observe chez les Pandarus mâles, existent dans les pattes. Ainsi les mâles ont fréquemment les cuisses postérieures (plus rarement les intermédiaires), et les quatre dernières jambes, garnies de longs poils fauves au côté interne.

La contiguité du prothorax avec les élytres, ainsi que la forme du premier, ne varient guère moins chez ces insectes. MM. Mulsant et

<sup>(1)</sup> Syn. Heliophilus Dej. Cat. éd. 1, p. 65, olim; nom employé dès 1807, par Klug, avec la désinence féminine, pour des Hyménoptères. — Omocrates, Muls. et Rey, Ann. d. 1. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, II, p. 79, et par correction Olocrates, ibid. p. 136, le premier de ces noms ayant déjà été appliqué à des Lamellicornes par M. Burmeister; voyez tome III, p. 190. — Meladeras, Muls. et Rey, ibid. p. 107. — Tenebrio Oliv., Herbst, etc. — Opatrum Fab., Oliv., Gyllenh., etc. — Pedinus Latr., Germar. — Dendarus Casteln., Lucas.

Rey les ont divisés, principalement d'après ces deux caractères, en trois genres qui n'ont guère de limites réelles.

Leurs Olockates ont le prothorax plus ou moins brusquement rétréci en arrière, mais sur une faible étendue, avec les angles posténeurs rectangulaires; sa base est faiblement bisinuée et s'appuie presque d'une manière contiguë sur les élytres, qui sont elles-mêmes sabreotangulaires à leur base (1).

Avec un prothorax semblable, les Meladeras (2) ont les épaules des éytres coupées obliquement en dehors, de sorte qu'il commence à y avoir de chaque côté un intervalle notable entre ces deux parties du corps, intervalle qui finit, chez quelques espèces, par être aussi promocé que chez les Heliopathes vrais.

Ceux-ci ont le prothorax régulièrement arrondi sur les côtés, y compis les angles postérieurs qui existent parfois en vestige; les épaules de leurs élytres affectant la même forme, il en résulte un vide trèsmable entre ces parties (3).

La distribution géographique de ces insectes se borne presque à la l'aune méditerranéenne; une seule de leurs espèces (gibbus) est répundue dans une grande partie de l'Europe et de l'Asie occidentale.

# GROUPE IV. Blapstinides.

Yeux complètement divisés. — Epistome trapéziforme, médiocrement thancré chez la plupart. — Epipleures des élytres formées en entier par leur repli. — Saillie intercoxale jamais très-large, de forme variable. — Episternums métathoraciques étroits et parallèles.

Ces insectes ne se distinguent essentiellement des Pédinides que par des caractères assez légers, mais leur facies est différent. Aucun d'eux r'a le menton trilobé en avant, et la plupart sont pourvus d'ailes in-

- (i) M. Muls. et Rey en décrivent 10 espèces: O. saxicola M. et R., Espagne; colleris M. et R., Espagne mér.; gibbus Fab. (Tenebr. pilipes Herbst, Opatr. concexum Kugell., Panz.), Europe et Asie occ.; fossulatus, foveipennis, linea-topunctatus, indiscretus M. et R., Espagne; abbreviatus Oliv. (Tenebr. tristis? Herbst; Pedin. hybridus Latr., Germar), France mér.; planiusculus M. et R., Inger; viaticus M. et R., Espagne.
- (2) Trois esp. propres à l'Algérie: M. barbarus Lucas, obscurus, amænus I. et R.
- (3) Onze esp. sont mentionnées par MM. Mulsant et Rey: H. lusitanicus Berbst, Portugal et Espagne mér.; cribralostriatus, interstitialis M. et R., Algérie; transversalis, montivagus M. et R., Espagne; avarus M. et R. (ambiguus? Dej.), Sicile; ibericus M. et R. (hispanicus? Dej.), Espagne; rotundicollis Lucas, Algérie; agrestis M. et R., Espagne; tuctuosus Lepellet. d. Strug. et Serv., France mér.; emarginatus Fab. (subvariolosus Lucas), Espagne Mr., Algérie.

férieures et très-petits. Ils sont exclusivement propres à l'Amérique. Au moment où j'écris, MM. Mulsant et Rey n'ont pas encore publié la partie de leur Monographie des Parvilabres qui les concerne.

I. Saillie intercoxale courte et triangulaire.

Yeux transversaux : Blapstinus, Pedonœces.

- subarrondis : Conibius.

II. Saillie intercoxale rectangulaire: Notibius.

### BLAPSTINUS.

(Det.) LATR. Regne anim. ed. 2, V, p. 21 (1).

Menton plan, élargi en avant, avec ses côtés tantôt rectilignes, tantôt arrondis. - Dernier article des palpes maxillaires en triangle équilatéral. - Labre court, plus ou moins échancré. - Tête transversale; épistome largement, mais en général peu profondément échancré. -Yeux transversaux; leur portion supérieure subarrondie. - Antennes au moins aussi longues que le prothorax, grossissant peu à peu à leur extrémité, à articles 3 le plus souvent aussi long que 4-5 réunis, 4-7 obconiques, décroissant graduellement, 8-10 ou 9-10 subglobuleux, 11 plus grand que 10, brièvement ovoïde. - Prothorax transversal, peu convexe, médiocrement échancré en avant, légèrement arrondi et à peine rebordé sur les côtés, largement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs aigus. — Ecusson en triangle curviligne. — Elyfres oblongues ou oblongo-ovales, peu convexes, sinuées dans leur milieu à leur base, avec leurs épaules rectangulaires. - Pattes médiocres; jambes antérieures légèrement triangulaires, parfois finement denticulées en dehors; les autres arrondies, brièvement ciliées; ter article des tarses postérieurs plus court que le 4°. — Saillie intercoxale de l'abdomen courte, en triangle assez aigu. - Mésosternum déclive, concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps en général pubescent, ailé (2).

Les mâles ont les trois 1<sup>ers</sup> articles des tarses antérieurs, et à un moindre degré, ceux des intermédiaires, dilatés et garnis de poils villeux en dessous.

Ces insectes sont en général petits, et la couleur noire qui forme leur livrée est sujette à prendre un reflet bronzé. Tous ceux qui me sont connus ont leurs élytres plus ou moins ponctuées en stries, avec

<sup>(1)</sup> Syn. Heteropus, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 221. — Blaps Fab. — Opatrum Say.

<sup>(2)</sup> Je n'oserais affirmer que les ailes inférieures existent dans toutes les espèces; elles sont présentes dans les six que j'ai sous les yeux; mais il est probable qu'elles doivent manquer quelquefois.

issistervalles entre ces dernières plans et pointillés ou coriccés; le prothorax est finement rugueux ou criblé de petits points enfoncés.

Il y en a dans toutes les parties chaudes et tempérées de l'Amérique. Les espèces décrites s'élèvent en ce moment à près d'une vingtaine(·). Le genre Hermorus de M. De Castelnau, établi sur une espèce du Pérou(2), ne diffère pas de celui-ci, hien qu'il l'ait placé dans le voisi-

mge des Uloma.

#### PEDONOECES.

## WATERE. Ann. and Mag. of nat. Hist. XVI, p. 32.

Après une étude attentive de la diagnose mandétaillée que M. Waterhouse donne de ce genre, la seule différence que je trouve entre lui et les Blapstinus, consiste en ce que ses espèces auraient les élytres soudées, et seraient par conséquent privées d'ailes inférieures. Si, comme je le panse, ce caractère n'a pas une valeur générique, il faudra réunir cette coupe à la précédente (3).

Les espèces en question sont au nombre de deux (costatus, pubesessa), découvertes par M. Darwin, dans les fles Gallapagos.

#### CONIBIUS.

## J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 145.

Eenton en trapèze renversé. — Dernier article des palpes en triangle un peu transversal. — Labre très-peu saillant, entier. — Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement; épistome

- (1) Esp. de l'Amér. du Nord: Blaps metallica, Fab. Syst. El. I, p. 143. Opatrusa interruptum, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 264; dou-tws, quant an genre, ainsi que le précédent. B. mostus, aneolus, Melshain. Proceed: of the Acad. of Philad. III, p. 65. pulveruleulus, Mannerh. Ball. Mosc. 1843, p. 276; Californie.—californicus, Motsch. ibid. 1845, I, p. 77. sordidus, crassus, dilatatus, brevicollis, pubescens, sulcatus, longulus, angustus, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 146; Californie.— Esp. des Antilles: Blaps punctata, Fab. Syst. El. I, p. 143. Esp. de l'Amér. du Sud: B. cistelodes, helopioides, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 117; Pérou. rufteernis, Erichs. in Schomb. Guyana, III, p. 565; Guyane anglaise. punctulatus, Selier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 233; Col. pl. 20, f. 4; Chili.
- (2) H. holosoriceus Casteln. loc. cit.; probablement identique avec lo B. cisteloides Erichs. cité plus hant; Erichson le rapporte, avec doute, à cette espèce.
- (3) Cependant, comme M. Waterhouse ne parle pas de la forme de la saillie intercoxale de l'abdomen, cette opinion n'est que provisoire. Si la saillie en question est quadrangulaire, le genre serait plus voisin des Morinius et devrait êtra placé à cêté.

largement et médiocrement échancré en triangle. — Yeux subarrondis; leur portion supérieure petite, allongée dans le sens longitudinal. — Antennes à peine aussi longues que le prothorax, robustes, à articles 3 un peu plus long que 4, les suivants transversaux, graduellement plus épais, 11 transversalement ovale. — Prothorax contigu aux élytres, régulièrement cylindrique (seriatus) ou légèrement rétréci en arrière (parallellus), très-finement rebordé sur les côtés, tronqué en avant et à sa base. — Ecusson très-petit, en triangle curviligne. — Elytres cylindriques, tronquées à leur base. — Pattes courtes; jambes antérieures médiocrement triangulaires, très-finement denticulées en dehors; les autres linéaires; les tarses assez robustes; 1er article des postérieurs presque aussi long que le 4°. — Saillie intercoxale de l'abdomen courte, triangulaire. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps cylindrique, glabre, aptère (?).

Les mâles ne présentent rien de particulier dans leurs jambes antérieures, et ne diffèrent de leurs femelles que par la faible dilatation des trois 1°° articles des tarses de la même paire.

Les deux espèces (seriatus, parallellus) de Californie, décrites par M. J. L. Le Conte, et que j'ai sous les yeux, sont de très-petite taille, d'un noir légèrement brillant, sujet à devenir ferrugineux partout; très-finement pointillées en dessus, avec des stries également très-fines sur les élytres.

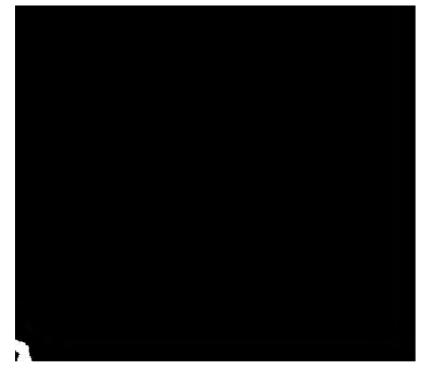

ment dilatés; leurs jambes antérieures sont comprimées, presque parallèles, avec une saillie anguleuse près de leur base au côté interne. Chez les femelles ces jambes sont largement triangulaires et âpres sur leur face postérieure.

Ces insectes sont de petite taille et propres à la Californie, où ils ont été découverts par M. J. L. Le Conte. Ce savant entomologiste en décrit quatre espèces, dont il a eu la bonté de m'envoyer trois. Deux d'entre elles (sulcatus, granulatus) sont subcylindriques, glabres, et ont les élytres assez fortement sillonnées; les deux autres (puberulus, passeticollis) sont chlongo-ovales, finement pubescentes, et leurs élytres, à peine sillonnées, sont couvertes de très-petites aspérités.

# TRIBU XXVI.

### OPATRIDES.

Sous-menton muni d'un pédoncule. - Languette saillante, rarement à peine visible; ses palpes insérés à sa base, sur ses côtés ou près de ces derniers, sur sa face externe. — Mâchoires découvertes, leur lobe interne muni d'un crochet corné. — Dernier article des palpes labiaux jamais triangulaire, celui des maxillaires de forme variable. - Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement; ceux-ci visibles en dessus et fortement débordés par les joues; épistome court, presque toujours arrondi et étroitement incisé en avant, logeant le labre dans cette échancrure et recouvrant les mandibules. - Antennes de onze articles, grossissant peu à peu, avec leurs derniers articles perfoliés ou formant une petite massue serrée. -Prothorax tranchant sur ses bords latéraux, échancré en avant. — Ecusion distinct, petit. — Elytres embrassant, en général, faiblement l'abdomen. — Hanches antérieures un peu transversales chez la plupart, les postérieures de forme variable ; jambes antérieures très-souvant dilatées et dentées en dehors; les éperons de toutes rarement développés; tarses épineux ou ciliés chez presque tous. — Saillie intercorale de largeur variable, en général parallèle. — Métasternum assez souvent allongé; ses épisternums plus ou moins étroits et parallèles; leurs épimères distinctes. — Mésosternum assez large; épimères mésothoraciques postérieures et obliques. — Corps assez souvent ailé.

La simplicité des tarses (1), dans les deux sexes, est le caractère essentiel qui distingue ces insectes des Pédinides, parmi lesquels, ainsi que je l'ai dit plus haut, ils ont été compris par MM. Mulsant et Rey.

(1) Cette simplicité des tarses subit une légère exception chez les Éaceuptzaus; leurs mâles ont les tarses antérieurs faiblement élargis. Du reste, qu'on Si cette particularité était la seule, je me fusse rangé à l'opinion de ces savants entomologistes (i); mais elle est corroborée par d'autres différences secondaires, plus ou moins sujettes à des exceptions, mais qui, réunies, montrent qu'on a affaire à un type particulier.

Ainsi, il est extrêmement rare ici que les tarses soient villeux en dessous. La tête est plus fortement engagée dans le prothorax que chez les Pédinides, d'où suit que les yeux sont plus recouverts par le prothorax; son épistome est plus arrondi en avant, et il n'y a que trois genres (Gonorus, Cestrinus, Autocera) chez lesquels son bord antérieur n'est pas étroitement et triangulairement échancré. Jamais le menton ne présente cette division en trois parties, qui est si commune chez les Pédinides. Tandis que chez ces derniers le métasternum reste constamment très-court, celui des Opatrides a une forte tendance à s'allonger, et chez plusieurs d'entre eux (quelques Opa-TRUM, les Scleron), il est aussi grand que chez beaucoup d'espèces de la cohorte suivante. Les téguments de la plupart de ces insectes sont de couleur terreuse, villeux ou écailleux, et les élytres couvertes de tubercules, de côtes ou de rugosités variées. Chez les Pédinides on ne voit rien de pareil; leurs couleurs se bornent au noir ou au ferrugineux uniforme, et leur sculpture varie très-peu. Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, achèvent de montrer que les deux groupes, quoique très-voisins, ne sauraient cependant être réunis dans un arrangement naturel.

Les habitudes des Opatrides sont plus homogènes que leur organisation. Tous sont épigés et lents dans leurs allures; ceux qui sont pourvus d'ailes inférieures en font rarement usage, et seulement aux approches de la nuit. Tous également, sauf les Gonorus et les Anomalirus, sont de petite taille. Enfin, il est remarquable qu'ils soient si faiblement représentés en Amérique; ils se bornent en effet, dans ce continent, à un très-petit nombre d'Opatrum, la plupart inédits, et au genre Trichoton. Leurs premiers états sont encore inconnus (2).

sépare ou non les Opatrides des Pédinides, ils se trouvent ici dans la position relative qu'ils occupent dans le travail de MM. Mulsant et Rey, qui en ont fait le dernier groupe de leurs Parvilabres.

(1) M. Muisant (Col. d. France; Latig. p. 160) en a fait la dernière tribu des Pédinides, mesure que lui et M. Rey ont conservée dans leur monographie de la famille des Parvilabres, qui cerrespond aux deux groupes réunis. Au moment où j'écris, cette partie de leur travoil n'a pas encore paru. M. L. Redtenhacher, après avoir admis dans sa Fauna Austriæ (p. 596) une famille des Opatrides, l'a réunie dans la seconde édition de cet ouvrage, qui se publie en ce moment, à sa famille des Piméliides, qui correspond exactement, sauf les Misolampes qu'il y a introduits, aux Mélasomes de Dejean.

(2) D'après MM. Chapuis et Candèze (Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII, p. 515) et M. Mulsant (Col. d. France; Latigèn. p. 176), Fischer de Waldheim aurait figuré la larve de l'Opatrum pygmæum dans son « Oryctographie du

#### GPATRIDES.

L'organisation de ces insectes est plus variée que celle des Pédiziées, et en combinant les principales modifications qu'elle subit, je teuve qu'ils se décomposent en huit groupes, qui sont les suivants :

| L Don | nier article des palpes maxil. sécuriforme.                               | •                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| •     | Eperons des jambes grands et robustes.                                    | Gonopides.             |
| 66    | rès-petits, souvent obs                                                   | olètes.                |
| b     | Jambes antér. dilatées et dentées ou festonnées en dehors.                |                        |
|       | Repli épipleural des élytres incomplet en arr                             | ière. Stizopides.      |
|       | — . — entier.                                                             | Sclerides.             |
| 86    | Jambes antér. étroites, ou médiocrement tri<br>laires, incrmes en dehors. | langu-                 |
|       | Repli épipieural des élytres incomplet en ar                              | rière. Opatrides vrais |
|       | - entier.                                                                 | PHYLACIDES.            |
| L Be  | raier article des palpes max, non sécuriforme                             | •                      |
| •     | Eperens des jambes presque nuls.                                          |                        |
|       | Jambes antér, fortement dilatées.                                         | Michopounidan.         |
|       | non                                                                       | Lichendes.             |
| ce    | Eperons des jambes assez longs.                                           | Autocerides.           |

#### GROUPE I. Genopides.

Demier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. — Yeux au divisés. — Epipleures des élytres larges, incomplètes en arrière. — Jambes antérieures médiocrement larges, dentées en dehors; les éparons de toutes, grands et robustes. — Les deux pénultièmes segments de l'abdomen fortement arqués; sa saillie intercoxale beaucoup lus large que longue, rectangulaire. — Métasternum extrêmement tourt. — Corps aptère.

Ce groupe se compose des deux genres Gonorus et Anomalipus (firmoscrie Sol.) tous deux comprenant des espèces de grande taille. On s'accorde généralement à placer le premier dans le voisinage des Blaps, à l'imitation de Latreille, et Solier a mis le second parmi les Asidides. Erichson seul (1) a signalé l'affinité qu'ils ont entre eux et avec les Stizopus et les Blenosia, qui composent le groupe suivant. C'est sans aucun doute la grandeur de ces insectes qui a fait méconnaître leurs analogies; mais il suffit de les réduire, par la pensée, à la taille des autres Opatrides, pour que ces dernières deviennent évidentes.

Severnement de Moscou.» Je ne trouve aucune trace de cette figure dans la secode édition de cet ouvrage, la seule que j'aie à ma disposition.

<sup>(1)</sup> Archiv. 1843. L. p. 245.

Les deux genres en question différent, du reste, beaucoup par la forme de la tête; celle des Gonorus ressemble complètement à celle des Blars, tandis que celle des Anomalique est la tête normale des Oratrum; mais des exceptions analogues se retrouvent dans la plupart des groupes suivants. Ces insectes sont propres à l'Afrique australe.

I. Epistome trapéziforme, largement échancré : Gonopus.

II. - arrondi et triangulairement - Anomalipus.

### GONOPUS.

## LATR. Règne anim. éd. 2, V, p. 17.

Menton plan, cordiforme, arrondi et échancré en avant. - Languette largement échancrée. - Dernier article des palpes labiaux ovalaire et tronqué au bout, celui des maxillaires fortement sécuriforme. - Labre assez saillant, légèrement arrondi en avant. - Tête rhomboïdale, rétractile et verticale au repos; épistome séparé du front par un fin sillon arqué, trapéziforme, largement échancré en avant. - Yeux fortement transversaux, en partie supérieurs, sublunulés. - Antennes assez courtes, robustes, déprimées et peu à peu élargies à leur extrémité, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-6 obconiques, 7-10 transversaux, serrés, 11 brièvement ovalaire. -Prothorax contigu aux élytres, plan en arrière, un peu déclive en avant, fortement cordiforme, rectangulaire en arrière, échancré faiblement à sa base, fortement en avant, rebordé de toutes parts. -Ecusson curviligne. - Elytres courtes, largement ovales, planes, s'arrondissant et subverticales en arrière, non carénées latéralement; leur repli épipleural remontant en avant au niveau des épaules. -Pattes robustes; jambes antérieures triangulaires, tranchantes et munies de deux à trois dents en dehors, les autres irrégulièrement quadrangulaires, arquées, multidentées sur leur bord externe; tarses courts. frangés de longs poils sur leurs bords, en dessous. - Prosternum évasé, formant une courte et large mentonnière en avant; sa saillie postérieure large, abaissée en arrière et prolongée en un fort mucro. -Mésosternum horizontal, largement concave en avant. - Corps glabre.

Le Blaps tibialis de Fabricius, insecte assez commun dans les collections, est le type de ce genre propre à l'Afrique australe, et dont on connaît cinq espèces en ce moment (·). Toutes sont de grande taille, de forme très-robuste, d'un noir assez brillant, lisse, ou finement

<sup>(1)</sup> Blaps tibialis, Fab. Syst. El. I, p. 143; figuré dans Guérin-Ménev. Iconogr.; Ins. pl. 29, f. 6. — sulcatus, puncticollis, cordicollis, Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 232; du Cap, ainsi que le précédent. — exaratus, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 533; Mozambique.

ponctuées sur la tête et le prothorax, tandis que les élytres sont constamment sillonnées jusque sur leurs épipleures. Les intervalles entre ces sillons forment des côtes tranchantes plus ou moins tuberculées, surtout sur les côtés et en arrière. Les jambes postérieures sont munies également chez toutes, de deux franges de poils ou de cils roux, l'une interne, l'autre externe. Les deux sexes ne paraissent pas différer entre eux.

### ANOMALIPUS.

LATR. ig Guern-Menev. Icon.; Ins. texte, p. 117 (1).

Menton grand, plan, transversalement cordiforme, largement arrondi et sinué dans son milieu en avant. - Languette presque invisible. - Dernier article des palpes labiaux ovoïde et obtus au bout, celui des maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre assez saillant, évasé en avant, avec ses angles arrondis, étroitement et assez fortement échancré. — Tête transversale; épistome confondu avec le front, arrondi en avant, avec une échancrure anguleuse, étroite et profonde. — Yeux transversaux, très-allongés, étroits, en partie supérieurs. — Antennes courtes, robustes, hispides, élargies et déprimées à leur extrémité, à articles 3 presque aussi long que 4-6 réunis, ceux-ci égaux, cylindriques, perfoliés, 8-10 de plus en plus transversaux, 11 de même forme, plus étroit que 10. - Prothorax contigu aux élytres, ample, presque plan, fortement rétréci et rectangulaire en arrière, largement arrondi et aminci dans son milieu, sur les côtés, échancró en arc de cercle en avant, tronqué à sa base. - Ecusson très-fortement transversal. — Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, parallèles, planes, brusquement déclives en arrière, carénées latéralement ; leurs épipleures assez larges, avec leur repli étroit dans toute sa longueur. - Pattes robustes; cuisses comprimées, à peine rétrécies à leur base; jambes étroites; les quatre antérieures arquées; toutes évasées au bout et concaves sur leur troncature; les antérieures munies de deux dents externes : une médiane très-courte, l'autre subterminale très-saillante, les intermédiaires anguleuses dans leur milieu; tarses pauci-épineux, hispides sur leurs bords en dessous; le 4º article des postérieurs plus long que le 1er. — Saillie prosternale assez

<sup>(1)</sup> Syn. Heterocelis, Latr. Règne anim. éd. 2, V, p. 18; nom employé précédemment par Latreille lui-même pour un genre d'Hémiptères (Fam. nat. p. 419) qu'il a maintenu plus tard (Règne anim. loc. cit. p. 194). Il avait exprimé verbalement à M. Guérin-Méneville son intention d'appeler Anomalieus le gene actuel; l'exemplaire de la partie entomologique du « Règne animal, » que je tiens de lui, porte cette correction écrite de sa main. M. Guérin-Méneville a changé ce nom en celui d'Anomalieus que j'ai corrigé. — Platynotus Fab.

large, prolongée et triangulaire en arrière. — Mésosternum court et plan, vertical et un peu concave en avant. — Corps glabre, inégal.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, Solier (1) a placé ce genre parmi les Asidides, ce qui n'est très-certainement pas sa place. La forme de la tête suffirait à elle seule pour démontrer qu'il appartient aux Opatrides. Il se compose de quelques grands insectes (2) propres à l'Afrique australe, d'un noir sale, et qu'on reçoit ordinairement revêtus d'un enduit terreux, qui empèche de distinguer nettement leur sculpture. Sur le prothorax elle consiste en un réseau irrégulier, accompagné de quelques callosités luisantes, sur les élytres en aspérités et tubercules qui, en se réunissant, forment parfois des côtes; le bord de ces organes est plus ou moins dentelé ou festonné. La tête et les pattes sont couvertes de fossettes superficielles qui les font paraître comme réticulées.

# GROUPE II. Stizopides.

Dernier article des palpes sécuriforme. — Epipleures des élytres au plus médiocrement larges, incomplètes en arrière. — Jambes antérieures dilatées, dentées ou au moins denticulées en dehors; les éperons de toutes presque nuls. — Les deux pénultièmes segments de l'abdomen arqués; sa saillie intercoxale assez large, parallèle et arrondie en avant — Métasternum très-court en un peu allongé —

#### OPATRIDES.

II. Prothorax contigu aux élytres.

Tarses libres au repos : Melanesthes.

Les antérieurs reçus dans un sillon des jambes : Cædius.

Genre incertæ sedis: Isopteron.

#### BLENOSIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 209 (1).

Menton petit, évasé et légèrement arrondi en avant. — Languette per saillante, fortement échancrée en arc.— Dernier article des palpes abiaux ovalaire, celui des maxillaires sécuriforme. — Labre élargi et presque entier en avant. — Tête courte; épistome obtusément arrondi of triangulairement échancré. — Yeux médiocres, transversaux, entamés par les joues, munis d'une orbite assez saillante en arrière. - Antennes plus courtes que le prothorax, assez robustes, à artitles serrés : 2 aussi long que 4, 3 un peu plus long que ce dernier, 46 obconiques, décroissant peu à peu, 7-10 transversaux, déprimés, if plus petit que 10. - Prothorax ample, non contigu aux élytres, arondi et légèrement rebordé sur les côtés, coupé carrément au milieu de sa base, puis obliquement de chaque côté, assez fortement chancré en arc antérieurement, régulièrement et peu convexe. -Eusson en triangle rectiligne. — Elytres courtes, ovalaires, verticament déclives en arrière, sinuées en avant, avec les épaules un peu millantes, carénées latéralement; leurs épipleures assez larges. — Pattes courtes; cuisses robustes, les quatre postérieures arquées; imbes antérieures triangulaires, finement crénelées en dehors, les intemédiaires flexueuses, largement échancrées en dedans à leur extémité, les postérieures droites; tarses courts, glabres, avec quelques dis en dessous; leur dernier article aussi long que les autres réunis. -Les trois segments intermédiaires de l'abdomen convexes, arqués leurs extrémités. — Saillie prosternale plane, dépassant un peu les banches antérieures. — Mésosternum formant une lame triangulaire \* verticale. — Corps court, glabre.

La seule espèce décrite (2) est de petite taille, d'un noir mat, avec les pattes et les antennes rougeâtres, le prothorax couvert de fines rides confluentes, et les élytres profondément striées. Elle est originaire de l'Afrique australe. Il est possible que je n'aie vu que le mâle, et que chez la femelle les jambes intermédiaires ne soient pas la grangueses.

<sup>(1)</sup> Syn. Blacodes, Dej. Cat. éd. 3, p. 211.

<sup>(2)</sup> B. sulcata, Casteln. loc. cit. p. 210. — M. De Castelnau en décrit une seconde espèce qu'il nomme granulosa; il est très-probable que c'est un Strange.

### STIZOPUS.

ERICHS. Archiv, 1843, I, p. 245.

genre, voisin des Blenosia qui précèdent, n'en diffère que p rticularités suivantes :

bre cordiforme, largement et fortement échancré. — Antent ou plus courtes et plus robustes; leurs articles tous transversa tir du 4° inclusivement. — Prothorax plus ample, encore moi gu aux élytres, légèrement échancré au milieu de sa base. Es les jambes triangulaires, un peu arquées, denticulées en cet munies d'un sillon terminal sur leur tranche externe, pour tion des tarses; les quatre antérieures armées, en dehors, de de , l'une médiane, l'autre terminale; les postérieures d'une de rminale. — Saillie prosternale fortement recourbée en arriè ur le surplus, ces insectes ont la plus intime analogie avec psia; leur facies et la sculpture de leurs téguments sont les. L'espèce typique, décrite par Erichson, a seulement ses é moins fortement sillonnées que la Blenosia sulcata, mais u qu'a fait connaître M. Gerstæcker, ne diffère pas de cette de sous ce rannort (1).

avec les épaules rectangulaires; leurs épipleures étroites. — Pames courtes; cuisses robustes; jambes âpres; les antérieures triangulaires, munies en dehors d'une dent submédiane, bifide ou non, avec leur angle apical saillant, les autres quadrangulaires; tarses assez grêles; le 1er article des postérieurs plus court que le 4°. — Métasternum très-court. — Saillie prosternale fortement recourbée en arrière. — Corps court, convexe.

Faldermann n'a fait qu'indiquer ce genre, et ses caractères sont exposés ici pour la première fois. On en connaît en ce moment deux espèces (1) propres aux régions boréales de l'Asie, de taille ordinaire pour ce groupe, d'un noir assez brillant et criblées de points enfoncés, ou finement rugueuses en dessus. Leurs élytres présentent à peine quelques vestiges de stries. Les mâles ne différent des femelles que par leur forme un peu moins large.

#### CÆDIUS.

## (DEI.) BLANCE. Hist. nat. d. Ins. II, p. 13 (2).

Menton très-petit, en trapèze renversé. — Languette assez saillante, sinuée. — Dernier article des palpes labiaux ovoïde; celui des maxillaires en triangle très-allongé. — Labre à peine visible, largement et fortement échancré en demi-cercle. — Tête courte; épistome arrondi et étroitement incisé en avant. — Yeux assez gros, ovalaires, transversaux, presque divisés en deux par les joues. - Antennes à peine plus longues que la tête, grêles, hispides, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-7 courts, obconiques, subégaux, 8-10 transversaux, un peu plus larges que les précédents, 11 aussi grand au moins que 10, tronqué ou arrondi au bout. — Prothorax transversal, assez fortement échancré et faiblement rétréci en avant, aminci, très-finement rehordé et droit en arrière, sur les côtés, largement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs aigus. — Ecusson en triangle curviligne. - Elytres aussi larges que le prothorax, courtes, elliptico-ovales, avec leurs épaules rectangulaires; leurs épipleures étroites. — Pattes courtes; cuisses robustes, comprimées, les antérieures parfois obtusément dentées dans leur milieu en dessous; jambes antérieures trèslarges, arquées, diversement dentées en dehors, selon les espèces, et nunies sur leur face antérieure, d'un sillon pour la réception des tarses; les autres simples; tarses assez longs; le 1° article des posténeurs aussi grand que le 4°. - Saillie intercoxale de l'abdomen triangulaire. — Métasternum moins court que dans les genres précédents.

<sup>(1)</sup> Opatr. sibiricum, Falderm. loc. cit. 1833, pl. 3, f. 3,—Mel. laticollis, Falderm. loc. cit. 1835, pl. 6, f. 2.

<sup>(2)</sup> Syn. Uparaum, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 107.

Mésosternum vertical, concave, recevant lâchement la saillie prosternale; celle-ci lanciforme, un peu fléchie. — Corps elliptico-ovale ou brièvement ovalaire.

Genre assez nombreux et répandu en Afrique, aux Indes orientales et dans l'Australie, mais dont il n'y a encore qu'une espèce de décrite par M. Hope, sous le nom d'Opatrum sphæroides. C'est une des plus grandes (1), bien que sa taille ne dépasse pas celle d'un Opatrum de grandeur moyenne; elle est d'un noir sale, criblée de petits points enfoncés sur le prothorax, et ses élytres présentent de faibles côtes sur lesquelles sont des touffes arrondies de cils très-courts, sculpture qui lui est propre. Les trois espèces de Madagascar que Dejean mentionne dans son dernier Catalogue (2), sont notablement plus petites, de forme plus ovale et moins convexes.

### Note.

Je suis dans l'incertitude sur la place du genre suivant, que M. Hope a mis parmi les Opatrides. L'espèce qui en forme le type doit ressembler à certains Cestrinus sous le rapport de la forme générale; mais ses jambes antérieures étant dentées, je n'ai pu la rapporter aux Phylacides.

#### ISOPTERON.

Hore The Col Man III n 119

# GROUPE III. Sclérides.

Dernier article des palpes sécuriforme. — Epipleures des élytres étroites, entières.—Jambes antérieures dilatées, festonnées ou dentées en dehors; les éperons de toutes presque nuls. — Les deux pénultièmes segments de l'abdomen arqués; sa saillie intercoxale assez large, rectangulaire. — Métasternum allongé. — Corps ailé.

Je ne connais que le genre Scleron qui puisse rentrer dans ce groupe. Ses espèces ont d'intimes rapports avec les Opatrum, mais appartienment en réalité à un autre groupe, par suite de la forme de leurs jambes antérieures et de l'intégrité des épipleures de leurs slytres.

#### SCLERON.

## Hope, The Colcopt. Man. III, p. 111 (1).

Menton plan, presque carré, sinué et arrondi aux angles en avant. - Languette courte, échancrée en arc de cercle. - Dernier article des palpes labiaux brièvement ovalaire, celui des maxillaires en fer de bache subéquilatéral. — Labre peu distinct. — Tête courte, fléchie, inégale; épistome séparé du front par une carène transversale, trèscourt, étroitement échancré. — Yeux médiocres, transversaux, lunulés. - Antennes plus courtes que le prothorax, assez robustes, à articles i un peu allongé, 3 aussi long que 1, 4-6 courts, obconiques, 7-11 transversaux, serrés, graduellement plus larges, i i fortement arrondi an bont.—Prothorax transversal, assez convexe sur le disque, tronqué en avant, avec ses angles saillants, arrondi et finement crénelé sur les côtés, largement lobé à sa base avec ses angles postérieurs plus ou moins saillants et arqués. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, parallèles, arrondies à leur extrémité, échancrées en avant pour loger le lobe basilaire du prothorax; leurs épipleures munies d'une dent au niveau de la dernière suture entre les arceaux de l'abdomen. — Pattes courtes; cuisses robustes; jambes antérieures en triangle inéquilatéral, les autres subquadrangulaires; toutes sinuées en dehors et munies d'une couronne terminale de courts cils; tarses courts, le dernier article de tous plus long que les précédents réunis. - Prothorax muni en dessous et en avant de deux larges sillons bien

<sup>(</sup>i) Syn. Sclerum Dej. Cat. éd. 3, p. 215. — CNEMEPLATIA, A. Costa, Ann. degl. Aspir. nat. Ser. 2, I, 1847, p. 146; voyez une note de M. Reiche (Ann. d. l. Soc. entom. 1845; Bullet. p. CXI), dans laquelle ce savant entomologiste réclame la priorité en faveur de ce nom; mais, dès 1840, M. Hope avait publié les caractères du genre en modifiant un peu le nom que Dejean lui avait impresé. — Opatraum Fab., Walti, Guérin-Méneville.

és, partant des angles antérieurs et faiblement séparés sur la lig ane; saillie prosternale plane, tronquée en arrière. — Mésoste subvertical, concave. — Corps glabre, parfois hispide.

s insectes sont allongés, parfaitement parallèles et ont la for demi-cylindre déprimé. Tous ont les élytres munies de cô is (latipes) un peu flexueuses, hispides et dont les interval ntent des tubercules plus ou moins nombreux. Dans toutes es qui me sont connues, les jambes antérieures sont de mêi ur dans les deux sexes.

y a de ces insectes presque tout autour du bassin de la Médit , en Afrique et aux Indes orientales. Outre ceux qui ont été ( (), il en existe un assez grand nombre dans les collections.

# GROUPE IV. Opatrides vrais.

rnier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Yeux tan lement échancrés, tantôt divisés.—Epipleures des élytres étroit aplètes en arrière. — Jambes antérieures non ou médiocreme les, inermes en dehors; les éperons de toutes presque nuls.—I pénultièmes segments de l'abdomen plus ou moins arqués; e intercoxale médiocrement large, subparallèle. — Métasterni

- L. Labre entier ou faiblement échancré.
  - a Prothorax distant des élytres; les épaules de celles-ci rectangulaires ou arrondies.

Antennes gréles, en partie moniliformes : Pachypterus.

- robustes, à articles serrés : Emmalus.
- aa Prothorax subcontigu aux élytres; les épaules de celles-ci coupées obliquement : Opatrum.
- Il. Labre bilobé: Penthicus.

#### PACHYPTERUS.

(DEJ.) Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 325.

Menton au moins aussi long que large, fortement caréné et comme uberculeux sur sa face externe, bisinué en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire et obtus au bout, celui des maxillaires tès-fortement sécuriforme. — Labre dépassant à peine l'échancrure de l'épistome, tronqué en avant. — Tête des Opatrum ainsi que les yeur. — Antennes plus courtes que le prothorax, hispides, grossissant m peu à leur extrémité, à articles 2 très-court, 3 moins long que 4-5 réunis, ceux-ci obconiques, inégaux, 6-10 courts, moniliformes, 11 plus grand que 10, subglobuleux. — Prothorax plus ou moins transrersal, non contigu aux élytres, rétréci en arrière, arrondi et crénelé sur les côtés, médiocrement échancré en avant, tronqué ou arrondi à a base, avec ses angles dentiformes et précédés parfois d'une petite chancrure interne. — Ecusson triangulaire. — Elytres pas plus larges que la base du prothorax, allongées, subcylindriques, largement arrondies en arrière, un peu échancrées en avant, avec leurs épaules rectangulaires; leurs épipleures très-étroites. — Pattes assez robustes, apres et hispides; cuisses fortes; jambes subarrondies, les antérieures un peu arquées; tarses assez courts, garnis de cils presque villeux en dessous; le dernier article de tous beaucoup plus long que le 1er. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Métasternum court. — Mésosternum déclive, un peu concave.—Corps allongé, pubescent ou hispide.

Il y a dans les collections plusieurs espèces de ce genre, dont deux (clongatus, cognatus Dej.), du Sénégal, sont d'assez grande taille pour le groupe actuel. Mais jusqu'ici il n'y en a de décrite qu'une petite (1) d'Algérie, publiée par M. Lucas. Elle est longue de 5 millimètres, d'un brun-roussâtre, couverte de gros points enfoncés sur la tête et le prothorax, striées sur les élytres, avec les intervalles entre ces stries, lisses; des poils couchés et assez longs revêtent les deux premières de

<sup>(1)</sup> P. mauritanicus, Lucas, loc. cit. pl. 29, f. 4.

ces parties; ceux des élytres sont plus courts, redressés et disposés en rangées longitudinales. Dans les espèces du Sénégal la tête, le prothorax et les intervalles entre les stries des élytres, sont couverts de petits tubercules granuleux et de courts poils redressés.

Leurs mâles ont les jambes antérieures sinuées au côté interne, avec leur troncature terminale échancrée; les quatre terminale échancrée; les quatre terminale de leurs tarses de la même paire sont légèrement dilatés et garnis d'une brosse de poils en dessous. J'ignore s'il en est de même dans l'espèce algérienne; tous les exemplaires que j'en ai vus avaient les jambes et les tarses en question, simples.

### EMMALUS.

# ERICHS. Archiv, 1843, I, p. 251.

Menton plan, en triangle renversé, subtransversal. — Languette saillante, entière. — Dernier article des palpes labiaux cylindrique et tronqué au bout, celui des maxillaires en fer de hache transversal. — Lahre assez saillant, à peine échancré. — Tête courte; épistome arrondi sur les côtés, rétréci et fortement échancré en arc de cercle antérieurement. — Yeux ovalaires, transversaux, fortement granulés, échancrés en avant. — Antennes courtes, robustes, subcylindriques, à articles serrés: 2 assez court, 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 ob-

#### OPATRUM.

## FAB. Syst. Entom. p. 76 (1).

Menton petit, de forme variable. - Languette assez ou peu saillante, plus ou moins échancrée. — Dernier article des palpes labiaux ovoide et acuminé, celui des maxillaires fortement sécuriforme, souvent tansversal. - Labre ne dépassant pas l'échancrure de l'épistome, sinué. — Tête transversale; épistome séparé du front par un fin sillon aqué, parfois obsolète, arrondi en avant et fortement échancré en tiangle. — Yeux transversaux, divisés en grande partie ou entièrement par les joues. - Antennes notablement plus courtes que le prothorax, grossissant un peu à leur extrémité, hispides, à articles 1 gros. asez long, en cône renversé, 3 au moins aussi long que 4-5 réunis, 46 shooniques, décroissant peu à peu, 7-10 graduellement transversux, 11 plus grand que 10, transversalement ovalaire ou non. -Prothorax plus ou moins contigu aux élytres, plus large que long, plus ou moins largement aminci et paraboliquement arrondi sur les cités, profondément échancré en avant, en général fortement bisinué i sa base, avec ses angles postérieurs plus ou moins arqués et prokngés en arrière. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres en gémeral un peu plus étroites que le prothorax, courtes ou un peu allongées, parallèles, largement arrondies en arrière, sinuées en ayant, svec leurs épaules obliquement tronquées. — Pattes au plus médiocrement robustes; jambes apres et hispides, les antérieures médiocrement on faiblement élargies, un peu arquées, les autres arrondies; tarses assez courts, le 1er article des postérieurs un peu moins long que le dernier. — Saillie prosternale recourbée, plus rarement un peu millante en arrière. — Métasternum rarement court, en général plus on moins et souvent très-allongé. — Mésosternum déclive, pariois subvertical, concave en avant. — Corps glabre ou non, aptère ou plus ou moins ailé.

Ces insectes, bien connus, sont nombreux, et tantôt courts et assez convexes, tantôt allongés et déprimés. La moitié environ de leurs espèces sont glabres, les autres revêtues de poils ou de cils couchés et d'un fauve jaunâtre. La sculpture de leurs téguments ne varie pas moins, mais consiste le plus souvent sur les élytres, en côtes granuleuses, entre lesquelles se trouvent des tubercules luisants, plus ou moins nombreux. A part leur forme un peu plus parallèle, les mâles ne différent pas des femelles.

M. Mulsant a divisé, d'après Solier, le genre en deux, établis uni-

<sup>(1)</sup> Syn. Gonogephalum (Soller, inédit) Mulsant, Coléopt. d. France; Latigènes, p. 168.— Tempsaio Geoffroy, De Géer, etc. — Supra Lineé.

quement sur les modifications que subit le menton : les Opatrum cher qui il est à peine plus long que large, subcordiforme et sans traces d'expansions latérales (:); et les Gonocephalum qui l'ont en losange, avec des lames latérales plus ou moins apparentes et parfois dentiformes en avant (:). Mais ces deux genres, à peine acceptables, même quand on se borne aux espèces européennes, n'ont point de limites réelles quand on tient compte des exotiques. C'est principalement chez les Gonocephalum que les ailes inférieures ont de la tendance à se développer et le métasternum à s'agrandir.

Les Opatrum appartiennent presque exclusivement à l'ancien continent, et en particulier à la Faune méditerranéenne. En Amérique en n'en a trouvé jusqu'ici qu'un très-petit nombre d'espèces. Celles dé-

crites en ce moment s'élèvent à plus de 80 (3).

- Type: O. sabulosum Linné, Fab., etc.; de toute l'Europe et d'une partie de l'Asie.
- (2) Types: O. viennense, Duftschm. Faun. austr. II, p. 293 (O. arenarium? Fab.; pusillum, Sturm, Deutschl. Ins. II, p. 172).—nigrum, Küster, Die Kæler Europ. XVI, 58. rusticum Oliv., Brullé, Lucas (modestum, Küster, loc. cil. XVI, 53); tous de l'Europe mér.
- (3) Aux espèces citées dans les notes précèdentes aj.: Esp. européennes: O. verrucosum, Germar, Reise n. Dalmat. p. 188; Dalmatie. perlatum, Germar, Ins. Spec. nov. p. 144; Espagne. geminatum, graniger, elevatum, muricatum, hispidosum, costatum, Brullé, Expéd. d. Morèe; Entom. p. 213; Grèce: distinctum, Villa, Col. Europ. dupl. p. 49; Italie. pedestre, Roselle Beitr. z. Insektenf. Europ. p. 31; Tyrol. terrosum, Küster, Die Kufer Europ. Il, 28; Sardaigne; Dahlii, Sardaigne; melitense, Malte; alternatum, arolatum, Turquie; lucifugum, Dalmatie; gibbum, Cortou; granulatostriatum,

#### PENTHICUS.

## FALDERM. Bullet. d. Mosc. 1836, p. 384 (1).

Menton suborbiculaire, un peu rétréci à sa base, à peine échancré en avant. — Labre bilobé. — Tête courte; épistome arrondi et étroitement échancré en avant. — Antennes plus courtes que le prothorax, peu robustes, subfiliformes, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-7 occniques, décrutasant peu à peu, 8-10 subglobuleux, transversaux, if plus grand que 10, ovoïde. — Prothorax subcontigu aux élytres, transversal, convexe, finement rebordé et faiblement arrondi sur les otés, légèrement bisinué à sa base, avec son lobe médian large, plus on moins rétréci et échancré en avant. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres subparallèles ou oblongo-ovales, un peu atténuées et arrondies en arrière, faiblement échancrées à leur base, avec leurs épaules rectangulaires; leurs épipleures horizontales, assez étroites (2).

Erichs. in Wagners Reise, III, p. 181; Algérie.— hispidum, Brullé in Webb et Berthel. Canar.; Entom., p. 68; Ténériffe. — granuliferum, emarginatum, perplexum, parvulum, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 332; Algérie. — wicass, Germar, Ins. Spec. nov. p. 145; Cap. — melanarium, tenebricosum, myolenes, aquale, patruele, prolixum, virgatum, ovatum, Erichs. Archiv. 1843, I, p. 246; Angola. — subsulcatum, modestum, strigosum, Reiche in Calin. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 368; Abyssinle. — errans, dilatatum, Wollast. Ins. Madenrens. p. 501; Madère.

Esp. des Indes or., de l'Australie et de la Polynésie: O. adpressum, Germar, Ins. Spec. nov. p. 145; Manille. — australe, Australie; sericatum, Ile Radak; Baisduv. Faune de l'Océan. II, p. 251. — complanatum, Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 98, pl. 4, f. 10; lle Bourou. — elongatum, Guérin-Ménev. Ing. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 32; Bengale. — œquatoriale, Bornéo; meluccanum, Amboine; denticolle, Tasmanie; villigerum, Australie; Blanch. Voy. au pôle sud; Entem. p. 152, pl. 10, f. 10-15. — piceitarsis, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 107; Australie.

Les espèces américaines sont encore inédites. M. J. L. Le Conte (Journ. of the Acad. of Philad. Sér. 2, I, p. 92) a seulement décrit un Heliophilus fossor qu'il a reconnu plus tard (Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p 219) devoir former un genre nouveau, voisin de celui-ci.

Il existe dans les collections toute une suite d'espèces africaines, de forme brièvement ovale, qui ont besoin d'être examinées pour voir si elles pourront rester parmi les Opatreux dont elles semblent présenter tous les caractères. L'une d'elles du Sénégal, dont les jambes antérieures sont finement denticulées, a été placée par Dejean (Cat. éd. 3, p. 220) dans les Heterophaga, sous le nom de H. ovata.

- (1) Syn. Opatroldes, Brullé, Expéd. de Morée; Entom. p. 219; ce genre a paru la même année que celui de Faldermanu, mais quelques mois plus tard, à ce que je crois. Opatrom Falderm., Brullé. Phylax Dej.
  - (2) M. Brullé assigne des ailes inférieures au punctulatus; je n'en vois pas

attes médiocres; jambes peu âpres; les antérieures médiocres igulaires, les autres subarrondies; les article des tarses plus le dernier. — Saillie intercoxale de l'abdomen assez ét te, triangulaire ou tronquée au bout. — Métasternum très-c lésosternum faiblement concave. — Saillie prosternale recot rrière. — Corps peu ou assez convexe.

i forme générale de ces insectes est variable. Certaines es ex. punctulatus) sont allongées et déprimées; d'autres (granule exes et d'un facies lourd et massif; enfin il en est (dilectaus emblent assez à des Opatrum pour avoir été placés parmi ces

genre est répandu depuis la Grèce et l'Espagne méridiona coménie, et compte en ce moment huit espèces de décrites ( ception d'une seule (granulosus), toutes ont les élytres ponctué s, et le prothorax criblé de points enfoncés.

# GROUPE V. Phylacides.

ernier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Yeux u t ou en grande partie divisés. — Epipleures des élytres pla ns étroites, entières. — Jambes antérieures linéaires ou fa ments parfaitement glabres et leur sculpture; plusieurs ent même, comme beaucoup de Pédinides, les tarses garnis en dessous de poils fauves rigides, formant deux bandes séparées par une ligne médiane glabre. Mais tous ayant les tarses simples dans les deux sexes, ne peuvent être placés ailleurs qu'ici (·). L'exception qu'ils forment dans la Tribu, sous le rapport de la vestiture de ces organes, n'est pas la seule. Les geures Hoplarion et Cestrinus en présentent deux autres, le premier pour les jambes antérieures, le second pour l'épistome.

- L. Yeux complètement divisés.
  - a Jambes antér. élargies et dentées en dehors : Hoplarion.
  - aa étroites et inermes
  - b Prothorax largement sinué à sa base.

Epaules des élytres non dentiformes : Micrositus.

dentiformes: Phylax.

- bb Prothorax largement bisinué à sa base; épaules des élytres non dentiformes: Mélambius.
- II. Yeur incomplètement divisés.
  - c Epistome normal, étroitement échancré.

Menton suborbiculaire; languette saillante: Hadrus.

- carré; - à peine visible: Trichoton.

ce Epistome trapéziforme, largement échancré: Cestrinus.

# HOPLARION.

MULS. et REY in MULS. Opusc. entom. V, p. 150.

Mêmes caractères que les Micrositus qui suivent, sauf les différences que voici :

Prothorax fortement contigu aux élytres, coupé carrément ans base, uns aucune trace de sinus. — Elytres tronquées de même en avant, très-courtes, un peu plus longues seulement que larges. — Jambes antérieures dilatées, munies en dehors d'une large dent lamelliforme, suivie d'un large et profond sinus.

MM. Mulsant et Rey n'ont fait de l'unique espèce (tumidus) qui compose le genre, qu'une section des Micrositus. Mais les caractères qui précèdent, réunis à son facies particulier, me paraissent avoir une valeur an moins égale à ceux que ces deux auteurs regardent comme

(1) En les classant parmi les Opatrides, je ne fais que revenir à l'opinion de Latreille: « Le genre Phylax de MM. Megerle et Dejean ne m'a offert, dit-il, ancus caractère qui le distingue nettement de celui d'Opatra. » Règne anim. 4d. 2, V, p. 23, note.

w

ériques. Cet insecte, propre à l'Algérie, est ponctué sur le ax et couvert sur les élytres de très-petites aspérités; ces orç entent en outre des sillons assez larges et superficiels. e genre est extrêmement voisin des Melanesthes du group ppides auquel il se rattache par la forme de ses jambes antérie s dont l'excluent ses yeux entièrement divisés et le repli épiple es élytres qui est entier. D'un autre côté, il est étranger au gr el par les jambes en question, de sorte que quelque part qu'ete, il forme une exception.

## MICROSITUS.

MULS. et REY, Mém. d. l'Acad. d. Lyon, Scienc.; Sér. 2, IV, p. 292.

e sont des Phylax qui ont les épaules des élytres rectangulair tses, parfois assez fortement arrondies, sans présenter aucun de dent, et dont les angles postérieurs du prothorax ne son is dans des dépressions de la base de ces organes.

omme les Phylax, la plupart de ces insectes ont les tarses gressous, sauf dans leur milieu, de poils fauves rigides et assez le arient, du reste, considérablement sous le rapport de la form Mulsant et Rey les ont répartis dans deux divisions (1), dont l mence par des espèces de forme courte, et l'autre se termine

dans des yeux; épistome séparé du front par un sillon transversal asses marqué, parfois subobsolète, étroitement échancré en avant. -Antennes beaucoup plus courtes que le prothorax, peu robustes, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 obconiques, grossissant légèrement et peu à peu, 11 arrondi ou brièvement ovalaire. - Prothorax imparfaitement contigu aux élytres, transversal, peu convexe, arrondi sur les côtés dans son milieu, échancré en avant, plus ou moins fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs en général courts, rebordé sur les côtés et à sa base, sauf au milieu de celle-ci.-Elytres oblongo-ovales, sinuées à leur base, avec leurs angles huméraux dentiformes et précédés en dedans d'une dépression logeant les angles postérieurs du prothorax ; leur repli épipleural n'occupant pas complètement les épipleures. — Pattes médiocrement longues; jambes antérieures un peu triangulaires, les autres comprimées et plus ou moins âpres; tarses courts, munis le plus souvent en dessous de poils fauves rigides, avec une ligne médiane glabre. — Saillie intercoxale large, parallèle, tronquée en avant. — Mésosternum subvertical, largement concave. - Saillie prosternale légèrement prolongée en arrière. - Corps peu convexe, oblongo-ovale.

Ce genre est entendu ici tel que l'ont compris MM. Mulsant et Rey. Réduit aux espèces qui présentent ces caractères, il est beaucoup moins nombreux que dans les auteurs qui les ont précédés, et n'en contient plus que sept (1) propres à l'Europe méridionale et à l'Algérie. Les mâles se distinguent des femelles par leur abdomen plus plan et largement, mais faiblement, concave dans son milieu.

#### MELAMBIUS.

Muls. et Ret, Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, IV, p. 268.

Ce genre ne se distingue des Phylax que par les caractères suivants: Prothorax coupé presque carrément à sa base, avec un faible et out sinus, en dedans de chacun de ses angles postérieurs. — Elytres tablement sinuées à leur base; leurs épaules rectangulaires, obtuses, sus dépression à leur côté interne; épipleures munies d'un repli plus étoit que chez les Phylax, et presque entièrement visible quand on regarde le corps en dessus.

On n'en connaît qu'une espèce (2) d'Algérie, de forme assez allongée,

<sup>(1)</sup> P. costatipennis Lucas, undulatus M. et R. (torpidus Dej.); Algérie; periolosus Oliv., Espagne; littoralis Muls. (crenatus Dej.), France mér.; infratus, segnis, ignarus M. et R., Algérie; Muls. et Rey in Muls. Opusc. enton. V, p. 134.

<sup>(2)</sup> Opatrum barbarum, Erichs. in Wagners Reise, III, p. 181 (Phil. gna-phosus Dej.).

parallèle, d'un noir intense et mat, et dont les élytres sont couvertes de fines côtes tranchantes, avec de petits tubercules sur les intervalles qui les séparent.

## HADRUS.

(DEJ.) WOLLAST. Ins. Maderens. p. 502.

Menton plan, suborbiculaire. - Languette libre, largement échancrée. - Dernier article des palpes labiaux ovoïde et acuminé, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Labre engagé dans l'échancrure de l'épistome, sinué en avant. - Tête plane; épistome coupé obliquement de chaque côté et profondément échancré en triangle. -Yeux transversaux, fortement échancrés. - Antennes un peu plus courtes que le prothorax, grêles, à articles 3 très-long, 4-6 légèrement obconiques, subégaux, 7-9 un peu plus gros, fortement obconiques, 11 plus grand que 10, subglobuleux. - Prothorax transversal, peu convexe, un peu rétréci en avant, largement aminci sur les côtés, échancré en arc de cercle en avant, bisinué à sa base, avec son lobe médian large et sinué dans son milieu. - Ecusson fortement transversal. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, elliptico-ovales, finement rebordées sur les côtés, tronquées en avant, avec leurs angles huméraux rectangulaires; leurs épipleures assez larges en avant, horizontales. - Pattes peu robustes; jambes arrondies; tarses assez

### TRICHOTON.

## Hope, The Coleopt. Man. III, p. 111 (1).

Menton plan, carré, légèrement sinué en avant, avec ses angles ankneurs arrondis. - Languette le dépassant à peine. - Palpes labiaux très-petits, leur dernier article ovalaire et acuminé; celui des maxillaires en triangle subéquilatéral. — Labre ne dépassant pas l'échancrure de l'épistome, à peine sinué en avant. — Tête transversale; épistome fortement rétréci, profondément et triangulairement échancré en avant. — Yeux transversaux, presque divisés en deux; leur partie supérieure arrondie. — Antennes plus courtes que le prothorax, ciliées, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-6 obconiques, égaux, 7 subglobuleux, 8-10 transversaux, 11 à peine plus grand que 10, ovalaire. — Prothorax transversal, médiocrement convexe, assez largement aminci et paraboliquement arrondi sur les côtés, profondément et quadrangulairement échancré en avant, fortement bisinué à sa base, avec son lobe médian arrondi. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres brièvement elliptico-ovales, assez convexes, échancrées, puis coupées obliquement de chaque côté à leur base; leurs épipleures étroites. — Pattes courtes; jambes antérieures variables selon le sexe, les autres arrondies; tarses hispides en dessous, le 1er article des postérieurs de la longueur du 4°. — Saillie prosternale un peu prolongée en arrière, plane, lanciforme. — Mésosternum déclive, légèrement concave. — Corps court, ovale-elliptique, pubescent.

Genre établi sur un insecte très-commun à Cayenne, et qui probablement n'est pas encore décrit (2). Sa taille est celle d'un Opatrum, sa forme générale voisine de celle des Hadrus, et sa couleur d'un bronzé très-obscur. Il est entièrement couvert de petits poils jaunâtres couchés et abondants. Ses élytres sont assez fortement sillonnées, avec les sillons presque imponctués. Il existe en Colombie une autre espèce inédite, bien distincte par sa forme un peu moins large et les sillons de ses élytres fortement ponctués.

Les deux sexes de ces insectes se distinguent par la forme des jambes

١

<sup>(1)</sup> Syn. EPILASIUM, Dej. Cat. éd. 3, p. 214. M. Blanchard (Hist. nat. d. Ins. II, p. 14) a publié en peu de mots les caractères de ce genre, mais cinq ans sprès que M. Hope l'avait établi sous le nom que j'ai dû conserver.

<sup>(2)</sup> M. Hope, dans le tableau qu'il a donné des genres compris par lui dans le groupe des Opatrides (loc.cit. p. 110), le désigne sous le nom de Trichoton engennesse; il est plus connu sous celui d'Epilasium rotundatum que lui a imposé Dejean. M. Curtis (Trans. of the Linn. Soc. XIX, p. 469) a décrit un Epil. rotundatum, d'après des exemplaires provenant des environs de Maldonado, sur les bords de la Plata; je doute beaucoup qu'il soit identique avec l'espèce de Cayanne; la distance entre les deux pays est trop grande.

antérieures. Celles des mâles sont arrondies et brusquement recourbées à leur extrémité, tandis que celles des femelles sont triangulaires, avec leur angle interne un peu prolongé au côté interne.

## CESTRINUS.

ERICHS. Archiv, 1842, I, p. 172 (1).

Menton aussi long que large, évasé et largement échancré en avant, convexe sur la ligne médiane. — Languette peu saillante, arrondie antérieurement et étroitement échancrée. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire et obtus au bout, celui des maxillaires en triangle subéquilatéral. — Labre assez saillant, transversal, entier. — Tête engagée jusqu'aux yeux inclusivement; épistome séparé du front par un sillon, graduellement rétréci et largement échancré en arc.—Yeux médiocres, transversaux, presque divisés en deux; leur portion inférieure plus grande que la supérieure.—Antennes grèles, au moins aussi longues que le prothorax, à articles 2 très-court, 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-7 obconiques, décroissant peu à peu, 8-10 plus courts et plus épais, subturbinés, 11 plus grand que 10, ovoïde. — Prothorax transversal, fortement échancré en avant, largement aminci, faiblement arrondi et plus ou moins rebordé sur les côtés, tronqué à sa base, avec ses angles rec-

m; leurs élytres sont plus ou moins striées. Elles ont un facies trèsdifferent de celui des Oparaum, mais j'en possède une troisième espèce inédite, qui semble complètement, au premier coup-d'œil, appartenir à ce dernier genre. Une autre, décrite et figurée par M. Hope, sous la nom de Mitua Bidwelli (1), est dans le même cas. Enfin, il existe à la Nouvelle-Zélande un insecte (2) qui doit être associé aux précédents ou constituer un genre nouveau tout à côté de celui-ci.

## GROUPS VI, Microsoumides.

Dernier article des palpes maxillaires non sécuriforme. — Yeux divisés. — Epipleures des ciytres étroites, entières. — Jambes antérieures dilatées; les éperons de toutes presque nuls. — Les deux pénultièmes segments de l'abdomen à peine arqués; sa saillie intercoxale courte, étroite, en triangle aigu. — Métasternum assez allongé. — Corps ailé.

Avec ce groupe commencent les Opatrides, peu nombreux, dont le démier article des palpes maxillaires a cessé d'être sécuriforme. Il ne comprend que le genre suivant.

## MICROZOUM.

# (DES.) L. REDTENB. Faun. Austr.; Die Korf. p. 597.

Menton plan, en carré subtransversal et faiblement sinué en avant.

—Dernier article de tous les palpes ovalaire, allongé.—Labre à peine sillant, subbilobé. — Tête courte, fléchie, convexe sur le vertex; épistome séparé du front par un sillon transversal, demi-circulaire et triangulairement échancré. — Yeux assez gros, subarrondis, divisés en deux par des canthus très-grèles. — Antennes courtes, à articles 3 à peine plus long que les suivants, 4-6 submoniliformes, 7-10 plus larges, graduellement transversaux, 11 suborbiculaire. — Prothorax fortement transversal, rétréci en arrière, à peine échancré en avant, arrondi sur les côtés antérieurs, faiblement bisinué à sa base. — Elytes courtes, largement arrondies en arrière, tronquées à leur base, avec une échancrure commune en demi-cercle. — Pattes courtes; cuisses robustes; jambes antérieures fortement triangulaires, dentalées en dehors, avec leur angle apical externe saillant; les autres

<sup>(1)</sup> Loc. cit. pl. 7, f. 6 a-e.

<sup>(2)</sup> Opatrum tuberculicostatum, A. White, Voy. of the Ereb. and Terr.; Enton. p. 11, pl. 1, f. 13. Il s'éloigne des espèces typiques par son épistome busquement rétréci, le dernier article de ses antennes plus gros et globuleux, ses yeux, dont la partie inférieure n'est pas plus grande que la supérieure, ses sytres carénées latéralement et munies d'épipleures asses larges, enfin par la pubescence qui le revêt en entier.

comprimées et un peu trigones, munies de quelques petites épines sur leur tranche externe; tarses courts, leur dernier article notablement plus long que le 1<sup>er</sup>.—Prosternum très-court et échancré en avant, sa saillie postérieure plane, un peu prolongée en arrière.—Mésosternum subvertical, concave. — Corps glabre ou finement pubescent.

L'Opatrum tibiale de Fabricius (1) est le type du genre; c'est un petit insecte répandu dans la plus grande partie de l'Europe, où il paraît assez commun partout. Il est d'un noir mat, pointillé sur toute sa surface en dessus, avec quelques dépressions irrégulières sur les élytres. On le trouve le plus souvent dans les sablonnières. Une seconde espèce d'Algérie (2) existe dans les auteurs.

### GROUPE VII. Leichénides.

Dernier article des palpes maxillaires non sécuriforme. — Yeux en grande partie dégagés du prothorax, presque entiers. — Epipleures des élytres très-étroites, entières. — Jambes antérieures non dilatées, avec leur angle apical externe fortement dentiforme. — Pénultième segment de l'abdomen un peu arqué; sa saillie intercoxale assez large, parallèle et arrondie en avant. — Métasternum assez allongé. — Corps aptère ou ailé.

Le cente Lucuryum de Deiean constitue écalement à lui seul ce

relastes, à articles i assez grand et gros, 2 court, moins épais, 3-7 diminuant et s'élargissant peu à peu, 8-10 transversaux, formant une massue serrée, 11 beaucoup plus étroit que 10 et très-court. — Prothorax fortement transversal, déprimé et impressionné en dessus, tranchant et arrondi sur les côtés, échancré en avant, hisinué à sa base, avec ses angles assez saillants et aigus. — Ecusson en triangle rectiligne. — Elytres à peine plus larges que le prothorax, courtes, subparallèles, arrondies en arrière. — Pattes courtes; jambes anténeures comprimées, denticulées en dehors, terminées par une forte tant externe, perpendiculaire à leur axe; les autres arrondies; tarses médiocres, à article 1 notablement plus court que le dernier. — Méssternum déclive, concave.—Saillie prosternale assez large, recourbée en arrière. — Corps écailleux.

Ce genre se compose de quelques petites espèces ornées d'un dessin d'espect nuageux, dû aux écailles dont leur corps est en entier revêtu. Comme les Opatrum, elles vivent à terre et se trouvent principalement dans les endroits sablonneux. On en connaît en ce moment six propres à la Faune méditerranéenne et à la Polynésie (1).

#### GROUPE VIII. Autocérides.

Dernier article des palpes maxillaires non sécuriforme. — Tête quadrangulaire; épistome presque entier. — Yeux libres, très-saillants. —Jambes antérieures dilatées; leurs éperons très-grands. — Corps ailé.

J'établis ce groupe sur un genre (AUTOCERA) fondé récemment par M. Wollaston, et qui paraît avoir beaucoup de rapports avec les SCLERON et les LEICHENUM, mais qui diffère essentiellement des uns et des autres par la forme de la tête et la présence d'éperons très-développés sur jambes antérieures (2). Le premier de ces caractères suffit pour l'isoler complètement parmi les Opatrides. J'ai dû passer sous silence,

- (1) Opatrum pictum, Fab. Syst. El. I, p. 117; Europe or. pulchellum bej., Lucas, Explor. de l'Algér.; Entom. p. 336, pl. 30, f. 1; France mér., halie, Espagne, Algérie. variegatum, d'Espagne; mucronatum, de la Mésopetamie; Küster, Die Kæfer Europ. XVI, 66, 67. verrucosum, impictum, pingue, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1849, p. 445; Polynésie (Tonga-Tabou.) Il existe dans l'Amérique du Nord un insecte décrit par M. J. L. Le Conte Courn. of the Acad. of Philad. Sér. 2, I, p. 92) sous le nom d'Opatrum latimanum, et que ce savant entomologiste a regardé plus tard (Proceed of the Acad. of Philad. VII, p. 219) comme devant rentrer dans le genre actuel ou en former un nouveau à côté. N'est-ce pas plutôt un genre voisin des Scleron, comme l'indique le nom spécifique?
- (2) M. Wollaston ne parle pas de ceux des autres jambes, mais la figure qu'il donne, avec des détails, de l'espèce typique, montre qu'ils ressemblent à ceux des Assena, Taacauscuts, etc.

dans la formule inscrite plus haut, les caractères empruntés aux épipleures des élytres, à l'abdomen et au métasternum, M. Wollaston n'ayant rien dit de ces parties. Il est probable qu'elles sont faites comme chez les Sclérides et les Léichénides.

Genre incertæ sedis : Trigonotarsus.

## AUTOCERA.

Wollast. Cat. of the Col. of Madeira, p. 156.

Menton presque carré, largement échancré en avant. — Languette ample, entière. — Dernier article de tous les palpes ovalaire. — Tête large, quadrangulaire, légèrement rebordée sur les côtés, subitement tronquée en arrière des yeux, presque entière en avant. — Yeux latéraux, subarrondis, très-saillants. — Antennes courtes, légèrement en massue, à articles 1 assez robuste, 2-8 plus petits, transversaux et subégaux, 9-11 formant graduellement une massue. — Prothorax transversal, légèrement rétréci en arrière. — Elytres allongées, parallèles, largement arrondies en arrière. — Pattes robustes; jambes antérieures fortement dilatées, festonnées en dehors; les autres légèrement triangulaires, ciliées sur leur tranche externe; éperons antérieurs trèsgrands, surtout l'externe qui est spatuliforme; tarses épineux en dessous; les antérieurs très-courts, à articles 1-4 subobconiques. — Corps ailé.

#### TRACHYSCELIDES.

#### TRIGONOTARSUS.

Horz, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 106 (1).

Antennes de 11 articles, grossissant à leur extrémité: les trois derniers plus grands que les autres. — Epistome entier. — Dernier article des palpes cylindrique, acuminé au bout et plus grand que le pénultième. — Prothorax échancré en avant. — Ecusson nul. — Elytes acuminées en arrière. — Jambes antérieures trigones, dentées en dehors; les autres simples. — Corps presque orbiculaire.

La seule espèce (T. australis) que décrit M. Hope, est de petite taille (1 1/2 lignes), brunâtre, avec les jambes antérieures rouges, velue sur le prothorax et tomenteuse en dessous. On ne voit pas, dans la formule qui précède, ce qui lui a valu son nom générique.

# TRIBU XXVII.

## TRACHYSCELIDES.

Sous-menton faiblement échancré, muni d'un pédoncule très-court. -Languette saillante; ses palpes insérés à sa base, sur sa face externe près de ses bords latéraux. — Mâchoires découvertes; leur lobe inteme muni d'un crochet corné. — Dernier article de tous les palpes jamais sécuriforme. — Tête de forme variable, plus ou moins engagée dans le prothorax. — Antennes en général très-courtes, de onze wicles, en partie perfoliées ou moniliformes. — Prothorax plus ou moins échancré en avant, tranchant sur ses bords latéraux.—Ecusson distinct. — Elytres embrassant faiblement l'abdomen; leur repli épipleural étroit et entier. — Hanches antérieures cylindriques, les poskrieures fortement transversales, subcontiguës aux élytres en dehors; jambes apres ou épineuses, les antérieures au moins élargies, dentées on sinuées en dehors; les éperons de toutes distincts et assez longs; tanes épineux. — Saillie intercoxale de l'abdomen triangulaire. — Episternums métathoraciques étroits, parallèles; leurs épimères distinctes.—Epimères mésothoraciques en même temps externes et postérieures. — Corps aptère ou ailé.

Les éléments de cette tribu sont empruntés aux Taxicornes de Lateille et de Dejean. Les antennes de la plupart de ces insectes justi-

<sup>(1)</sup> Ce nom de Taigonotarsus ne peut être adopté, M. Guérin-Méneville (Lonogr.: Ins. pl. 39 bis, f. 9) l'ayant appliqué à un genre de Curculionides dont Schoenherr (Curcul. IV, p. 843) a publié les caractères cinq ans avant que M. Hope donnât ceux du genre actuel.

fient ce nom, mais il en est parmi eux plusieurs (Phaleria) chez lesquels ces organes ne diffèrent en rien de ceux des Opatrides en général. Les autres organes varient encore davantage, sauf les pattes, qui, tout en présentant de notables différences, indiquent constamment des insectes à la fois épigés et fouisseurs. Ce sont les derniers Ténébrionides chez lesquels ces habitudes existent dans toute leur pureté, ceux de la section suivante vivant, à de rares exceptions près, sous les écorces, dans les bolets, etc. L'homogénéité de la tribu est, du reste, principalement altérée par la présence, dans ses rangs, des Phaleria, qui devraient, à la rigueur, en former une à part'(1). Ces insectes rendent nécessaire d'établir dans celle-ci les deux groupes suivants.

Antennes plus courtes que la tête.
 II. – longues –

Trachyscélides vrais. Phalérides.

# GROUPE I. Trachyscélides vrais.

Antennes plus courtes que la tête. — Yeux fortement débordés par les joues. — Saillie intercoxale en triangle aigu. — Mésosternum non fourchu. — Prothorax et élytres garnis de longs poils sur les côtés.

Les deux premiers des trois genres qui composent ce groupe se rap-

#### ANEMIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 218 (1).

Menton petit, quadrangulaire ou trapéziforme. - Languette biide (?), ciliée. — Lobe interne des machoires muni d'un crochet comé. — Palpes grêles; les labiaux très-courts, à 3° article subfusiforme; les maxillaires allongés, à article 4 fusiforme. — Mandibules robustes, droites, puis brusquement recourbées et tronquées au bout. - Labre à peine saillant, échancré et cilié. - Tête transversale, dédive, voûtée sur le vertex; épistome arrondi et échancré en demicercle. — Yeux gros, subglobuleux, presque coupés en deux par les joues, en grande partie libres. — Antennes à articles i allongé, en massue arquée, 2-3 assez longs, inégaux, 4-7 très-courts et très-serrés, s'élargissant peu à peu, 8-11 plus larges, formant une petite massue. -Prothorax non contigu aux élytres, fortement transversal, un peu rétréci en arrière, médiocrement échancré en avant, tronqué à sa base, tranchant, cilié et légèrement arrondi en avant sur les côtés, avec ses angles postérieurs rectangulaires. — Ecusson en triangle curviligne. - Elytres de la largeur du prothorax, convexes, peu allongées, pamilèles, largement arrondies en arrière. — Pattes courtes; cuisses robustes, comprimées, non rétrécies à leur base; jambes antérieures fortement triangulaires, les autres un peu moins; toutes âpres, tranthantes et denticulées en dehors à leur base, avec une forte dent médiane et leur angle apical externe très-saillant; leurs éperons assez longs et assez robustes; tarses comprimés, leur dernier article à peine plus long que le 1er. — Mésosternum déclive, un peu concave. — Sullie prosternale recourbée en arrière. — Corps oblong ou subcylindrique, convexe, parallèle.

Ce genre est plus connu sous le nom de Cherrodes que Dejean lui a imposé, mais qui ne saurait être adopté, n'ayant jamais été publié avec des caractères à l'appui. La plupart de ses espèces ressemblent assez, au premier coup-d'œil, à des Aphodus. Elles sont de la taille des espèces de seconde grandeur de ce dernier genre, noires ou ferrugineuses, glabres et finement rugueuses en dessus, plus ou moins villeuses en dessous; leurs élytres sont frangées de poils un peu moins longs que ceux qui garnissent les bords latéraux du prothorax. Ce sont des insectes rares dans les collections et dont il n'y a encore que deux espèces de décrites (2), l'une d'Europe, l'autre africaine. J'en connais sit autres des différentes parties de l'Afrique et des Indes orientales.

<sup>(1)</sup> Syn. CHERRODES, Dej. Cat. éd. 3, p. 215; Gené, Ins. Sardin. fasc. II, p. 33;

<sup>(2)</sup> A. gramulata, Casteln. loc. eit. (C. scarabæoides Dej.); du Sénégal. — Cheir. sardous, Gené, loc. eit. pl.2, f. 12 (C. opatroides Dej.), de Sardaigne.

# TÉNÉBBIONIDES.

Dans le nombre il en est qui ressemblent d'une manière frappante à la petite espèce, type du genre suivant.

# AMMOPHTORUS (1).

Organes buccaux des Trachyschelis qui suivent, avec le menton plus long que large. - Tête très-courte, un peu voûtée; épistome confondu avec le front, demi-circulaire et étroitement échancré en ayant. - Yeux grands, transversaux, sinués en avant, presque cachés par le prothorax. - Antennes à articles 1 allongé et arqué, 2-7 graduellement transversaux, 8-11 plus larges, formant une massue serrée. - Prothorax transversal, subcylindrique, faiblement rétréci en arrière, à peine échancré en avant, largement arrondi à sa base. - Ecusson très-petit. - Elytres un peu plus larges que le prothorax, globosoovales, largement échancrées à leur base, avec leurs épaules rectilignes. - Pattes courtes; hanches robustes, comprimées; jambes antérieures fortement triangulaires, avec leur angle apical externe largement saillant, dentées en dehors, munies, sur leur face interne, d'un sillon oblique pour la réception des tarses au repos; les autres étroites; les intermédiaires munies de courts cils rigides sur leur tranche externe, les postérieures apres; tarses courts, le 1er article des postérieurs aussi long que le dernier. - Mésosternum très-déclive, plan. - Saillie prosternale lanciforme, atteignant le mésosternum. - Corps brièvement

nexillaires ovalaire et tronqué au bout. - Lobe interne des mâchoires inerme. - Labre peu saillant, faiblement sinué et cilié en avant. — Tête très-courte : épistome séparé du front par un profond sillon transversal, muni à sa base d'une carène transversale, déprimé et tronqué en avant. — Yeux ovalaires, transversaux, cachés par le mothorax. — Antennes à articles i allongé, en massue arquée, 2-6 fortement transversaux et serrés, 7-11 formant brusquement une massue ovalaire, déprimée et perfoliée. — Prothorax très-court, à peine échancré en avant, arrondi sur les côtés, y compris les angles postérieurs, largement en arc de cercle à sa base. - Ecusson en triangle surviligne. - Elytres brièvement ovalaires, convexes, aussi larges que le prothorax et légèrement échancrées à leur base. — Pattes courtes: jambes triangunires, les antérieures sinuées en dehors, avec leur angle apical externe prolongé en oreillette; les quatre autres tronmées au bout et couvertes de petites épines sur leur face externe; tarses courts, hérissés de cils spiniformes; le 1er article des postérieurs mssi long que le dernier. — Métasternum un peu allongé. — Mésosternum étroit, très-aigu postérieurement. — Saillie prosternale comprimée, recourbée en arrière. — Corps brièvement ovalaire, ailé.

Le type du genre est un petit insecte (1) commun sur les bords de la Méditerrannée et du golfe de Gascogne. Il est glabre et d'un noir brillant en dessus, plus ou moins varié de testacé pâle en dessous, avec les côtés du corps et les pattes ciliés d'assez longs poils. Ses téguments sont très-lisses supérieurement, et ses élytres présentent chacune neuf stries ponctuées, dont les deux internes sont plus marquées que les autres. L'Amérique du Nord en possède une seconde apèce (2) tout aussi petit, découverte par M. Melsheimer en Virginie.

#### GROUPE II. Phalériides.

Antennes beaucoup plus longues que la tête. — Yeux non débordés par les joues. — Saillie intercoxale tronquée en avant. — Mésosternum déclive ou horizontal, fendu jusqu'à sa base et recevant imparfaitement la saillie prosternale. — Prothorax et élytres sans franges de poils sur les côtés.

Ces insectes ne se rattachent réellement aux Trachyscélides vrais que par la structure de leurs pattes et leur genre de vie. Les caractères qui précèdent et qui les en distinguent se retrouvent presque tous thez les Diapérides qui suivent. Ce sont par conséquent des insectes intermédiaires entre ces dernières et les précèdents.

<sup>(1)</sup> T. aphodioides, Latr. loc. cit.; figuré dans Germar, Faun. Ins. Europ. IIII, 11; et Guérin-Ménev. Icon.; Ins. pl. 31, f. 3.

<sup>(2)</sup> T. flavipes, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 61.

Leurs mœurs ne différent pas de celles des Trachyscrus et des Ammorerorus; comme ces derniers, ils s'éloignent peu des bords de la mer; ils sont seulement moins fouisseurs et plus agiles dans leurs mouvements. Mais leur taille est plus grande et leur distribution géographique beaucoup plus étendue, car ils sont disséminés sur la plus grande partie du globe.

A l'ancien genre Phaleria de Latreille, qui les comprenait tous, M. A. White en a ajouté, il y a quelques années, un autre qui m'est inconnu et qui présente un caractère insolite et douteux; ses an-

tennes seraient composées de douze articles.

I. Antennes de onze articles : Phaleria.

II. — douze — Chærodes.

## PHALERIA.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 300 (1).

Menton plus ou moins trapéziforme et convexe en dehors.—Dernier article des palpes en triangle très-allongé. — Lobe interne des machoires muni d'un court crochet corné, parfois hifide. — Labre saillant, transversal, entier, cilié. — Epistome confondu ou non avec le front, très-court, arrondi ou subtronqué en avant. — Yeux médiocres,

moins âpres, les postérieures au moins hérissées de courtes épines; les éperons de toutes bien distincts; tarses assez grêles, ciliés; le 1° article des postérieurs au moins aussi long que le dernier. — Métastermum très-court. — Saillie prosternale prolongée en arrière, souvent Méchie au bout et pénétrant imparfaitement dans le mésosternum. — Corps ovale, ou globoso-ovale, ailé, presque glabre.

On voit par cette formule, que ces insectes varient assez sous pluseurs rapports et en particulier sous celui de la forme générale. Ils sont, au contraire, fort homogènes pour ce qui concerne la couleur et la sculpture de leurs téguments. Tous sont d'un fauve testacé plus ou moins brillant, que relève ordinairement sur chaque élytre une tache noire ou brunâtre, mal limitée et sujette à se réunir à sa correspontante ou à disparaître complètement; quelquefois il en existe une pareille sur le prothorax. Les élytres sont toujours striées, mais en général finement, et leurs intervalles sont lisses ou légèrement rugueux. Une quinzaine d'espèces du genre, originaires tant de l'ancien que

du nouveau continent, ont déjà été décrites (1).

## CHÆRODES.

A. WEITE, Voy. of the Ereb. und. Terr.; Entom. p. 12.

Tête petite, plus large que longue. — Antennes de douze articles : i le plus gros de tous, oblong, 2 très-petit, presque indistinct, ar-

(1) Esp. européennes: P. cadaverina Fab., Panzer, Herbst, etc., type du genre; Agurée dans J. Sturm, Doutschl. Ins. II, pl. 47, f. a A (la figure B, qui représente une antenne grossie, est peu exacte), et Cuvier, Règne anim. illustr. Col. pl. 50, f. 1, avec des détails; de l'Europe mér. et d'Algèrie. — hemisphærica, de la France mér.; acuminata, de Sardaigne; oblonga, d'Espagne; Küster, Die Kæf. Europ. XXV, 67-69. — Esp. de la Caramanie: P. nigriceps, Muls. et Wachanr. Mém. d. l'Acad. d. Lyon; Scienc. Sér. 2, II, p. 10. — Esp. des Bes du Cap-Vert: P. Clarkii, Wollast. Ann. and. Mag. of Lat. Hist. Ser. 2, XX, p. 505. — Esp. de Madagascar: P. cistelina, crenata, Klug, Ins. v. Madag. p. 92. — Esp. américaines: P. cayennensis, humeralis, de Californie; brasilensis, Gayi, du Chili; Casteln. Hist. nat. d. Coll. II, p. 219; la Gayi a été fgurée par Solier in Gay, Hist. d. Chile, Col. pl. 20, f. 10 a-d. — testacea, Say la Long's Exped. II, p. 280; Montagnes rocheuses (an huj gen?). — picta, Mannerh. Bull. Mosc. 1843, p. 277; Sitkha. — rotundata, J. L. Le Coute, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 148; Californie.

La P. capensis de M. De Castelnau (loc. cit. p. 219) doit former un genre à part très-distinct de celui-ci. Elle a en effet le dernier article des palpes maxil-laires fortement sécuriforme; les épaules des élytres très-arrondies; le repli épipleural de ces organes incomplet en arrière; les tarses antérieurs logés à repos dans un sillon superficiel situé à l'extrémité de la face interno des jumbes antérieures; la saillie intercoxale très-large, parallèle et tronquée en aratire; le mésosternum déclive et plan; la saillie prosternale recourbée en arrière; enfin le corps hérissé sur les côtés de poils longs, très-fins et peu abon-

dants.

rondi, 4-9 très-serrés, un peu cupuliformes, 10-12 larges, cupuliformes, subégaux. — Prothorax transversal, très-convexe, arrondi sur les côtés et légèrement anguleux en arrière. — Ecusson très-petit. — Elytres en carré ovalaire, acuminées à leur extrémité, très-arquées en dessus. — Pattes robustes; jambes antérieures un peu aplaties, profondément sinuées en dehors et terminées par un lobe assoz long et obtus au bout; les quatre jambes postérieures terminées par deux éperons obtus; tarses antérieurs velus, leur dernier article plus large que les autres; les quatre postérieurs cylindriques et un peu allongés avec leur 1er article le plus long.

Si les antennes ont réellement douze articles (1), le genre, que M. A. White dit voisin des Phaleria, en est très-distinct; dans le cas contraire, il semble l'être fort peu, malgré la combinaison particulière que présente la grandeur relative des trois derniers articles de ces organes. L'espèce (2) de la Nouvelle-Zélande sur laquelle il a été établi, reproduit complètement le système de coloration des Phaleria; elle est d'un jaune pâle, avec deux grandes taches obscures sur le prothorax; le disque des élytres est couvert de petites taches semblables, sujettes à se confondre. En dessus, l'insecte est couvert d'une ponctuation serrée, et ses quatre jambes postérieures sont hérissées de cils nombreux à leur extrémité.

chorte précédente, pas plus qu'il n'y en a entre les trois familles que je viens de citer ou entre les Coryssoptérides et les Collaptérides de Solier (2). Le principal caractère qui la sépare de la cohorte en question, c'est-à-dire la vestiture des tarses, souffre en effet quelques exceptions. Il y a même un groupe presque entier, celui des Pycnocérides, où ces organes sont complètement dépourvus de poils, et plusieurs genres se trouvent dans le même cas. La présence des tro-

(1) Solier (Ann. d. 1. Soc. entom. III, p. 492) n'a basé sa définition de ces deux groupes que sur la présence ou l'absence d'un crochet corné au lobe interne des mâchoires et celles des ailes inférieures, en y ajoutant, pour les Collaptérides, la brièveté du métasternum. On sait, depuis longtemps, ce que valent les deux premiers de ces caractères empruntés à Latreille, et il est inutile d'y insister. Le troisième a un peu plus de valeur, et j'ai essayé de m'en servir pour point de départ, mais il ne m'a conduit à rien de satisfaisant. La vestiture des tarses à laquelle j'ai donné la préférence, est également sujette à objection; mais elle a du moins cet avantage d'être assez bien en harmonie avec les habitudes de ces insectes et de jeter une vive lumière sur la place que doivent occaper un grand nombre de genres ambigus que Solier a compris dans ses Blapsites, tont en convenant que plusieurs d'entre eux ont d'intimes rapports avec les Hélopiens. Au surplus, il faut que les entomologistes se persuadent bien que, quoi qu'on fasse, il est absolument impossible de définir tant soit peu rigoureusement la presque totalité des groupes, quels qu'ils soient, qu'on établit dans la famille actuelle, et cela est tellement vrai, que les auteurs de Faunes locales européennes ne parviennent pas eux-mêmes à le faire, malgré le petit nombre de ces insectes qu'ils ont à mettre en ordre. Cela vient de ce que les Ténébrionides sont construits d'après un plan particulier, dont il ne sera pas inopportun de dire ici quelques mots.

Nos classifications sont basées non sur des caractères isolés, mais sur des combinaisons de caractères. Pour qu'elles soient d'une exécution relativement facile, il faut que le nombre des caractères à combiner ne pèche ni par défaut ni par excès. Il y a des familles, telles que celle des Elatérides, où le premier cas a lieu; elles sont trop homogènes. D'autres, plus nombreuses, sont à cet égard dans un juste milieu; leurs espèces possèdent un fond commun d'organisation qui est stable ou ne varie que très-peu. Tel est le cas, chez les Carabiques, par exemple, pour les yeux, les antennes, les segments abdominaux, les pièces des segments thoraciques, etc. On n'a par conséquent affaire ici qu'a un nombre restreint d'organes qui ne donnent lieu qu'à une quantité modérée de combinaisons. Il en résulte que les groupes supérieurs aux genres peuvent se caractériser en peu de mots, et que leurs limites sont en généra! assez tranchées. Chez les Térébrionides, au contraire, une instabilité sans limites est la règle; Pas un seul organe, même le plus insignifiant, n'y échappe. Si, comme cela doit être, on tient compte de tous, le nombre des combinaisons auxquelles ils donnent lieu est tellement considérable, qu'il n'est plus possible de les mener de front, et que pour chaque groupe on est obligé de passer en revue l'organisation presque tout entière. Qu'on ajoute à cela des transitions insensibles tatre les formes que peuvent affecter les organes et une forme générale aussi Peu stable que ces deruiers, et l'on comprendra que des insectes ainsi faits se refusent invinciblement, dans la plupart des cas, à toute définition précise de kurs groupes.

chantins intermédiaires, caractère d'une valeur encore plus graque le précédent, n'est pas elle-mème constante. Ces pièces manque les Cossyphides, les Ulomides, et leur existence est douteuse cles Apocaypha et les Cononotus, deux genres de la tribu des Hopides. Pour ce qui concerne les mandibules, les orbites antennai le métasternum et les ailes inférieures, la formule qui précède in que suffisamment combien toutes ces parties sont peu stables.

Malgré l'absence de limites précises, ce groupe me paraît cep dant assez naturel. Les tribus dans lesquelles j'ai réparti ses ger ne s'élèvent pas à moins de dix-neuf. Les quinze premières comprenent des espèces platygènes comme toutes les précédentes; les quautres, celles qui présentent cette forme particulière des oib antennaires que j'ai signalées dans les généralités de la famille, un mot les espèces otidogènes. On remarquera que ces tribus se s'eèdent dans le même ordre que les Taxicornes, les Ténébrienide les Hélopiens de Dejean. Ce n'est pas cet ordre, en effet, qui a bes d'une réforme, mais la composition de ces groupes dans lesquels jean a souvent rapproché les unes des autres les espèces les plus parates.

Pris dans leur ensemble, les Ténébrionides de cette cohorte ont habitudes différentes de celles des espèces précédentes. Un p nombre d'entre eux sont exclusivement épigés; les autres vivent dépens des végétaux cryptogames ou sous les écorces, dans l'intéri

#### TRACETSCÉLIDES.

- III. Hanches antérieures de grosseur normale, globuleuses; les intermédiaires pourvues de trochantins.
  - Episternums métathoraciques étroits, parallèles, rarement atténués en arrière.
  - Eiytres embrassant fortement le corps, soudées, très-inégales ou tuberculeuses.
  - 65 Elytres embrassant faiblement le corps.
  - Labre dépassant à peine l'épistome; métasternum très-court.
  - ce Labre plus ou moins saillant, souvent presque en entier visible.
  - d Métasternum allongé.
  - Mésosternum déclive, un pen concave, parfois plan.
  - Antennes de forme variable, mais jamais en grande partie moniliformes; leur 3° art. plus long que le 4°.

Pénultième article des tarses entier.

Ténébrionides vrais.

HÉTÉROTARSIDES.

EUTÉLIDES.

CORLOMETOPIDES.

ff Antennes robustes, en grande partie monliformes; leur 3° art. en général pas plus long que le 4°.

Pychocérides.

Mésosternum horizontal, fourchu ou fortement concave, recevant au moins en partie la saillie prosternale.

Mandibules bifides à leur extrémité.
— entières —

CTPHALEIDES.

CNODALONIDES.

dd Métasternum très-court chez la plupart, médiocrement allongé chez les autres.

HELOPIDES.

aa Episternums métathoraciques larges et arrondis au côté interne; élytres embrassant plus ou moins fortement le corps, soudées.

HELOPINIDES.

#### B. OTIDOGENES.

subbilobé.

L Métasternum très-court ; corps aptère.

Méracanthides.

II. — allongé; — ailé.

 Tête verticale au repos; prosternum très-court en avant.

Cuisses antérieures dentées.

MEGACANTHIDES.

- inermes.

AMARYGMIDES.

as Tête penchée au repos; prosternum de longueur normale en avant.

STRONGYLUDES.

## A. PLATYGÈNES.

Toutes les espèces européennes de la cohorte appartienuent à cette section et rentrent dans six des quinze tribus qui la composent; les neuf antres sont exclusivement composées d'espèces exotiques.

#### TÉNÉBRIONIDES.

# TRIBU XXVIII.

#### BOLITOPHAGIDES.

nguette cornée, saillante; ses palpes fortement séparés à le - Lobe interne des mâchoires inerme. - Dernier article o es maxillaires non sécuriforme. — Mandibules bifides à leur ité.-Labre peu saillant.-Tête courte, engagée dans le protho poins jusqu'au bord postérieur des yeux; épistome très-cou -circulaire en avant. - Yeux fortement débordés et plus s entamés par les joues. - Antennes arquées, reçues en par epos, dans un sillon transversal allant d'un œil à l'autre, en le t le bord postérieur du cadre buccal; ces organes grossissant ; 1, avec leurs derniers articles plus ou moins perfoliés, rarem nés. - Prothorax échancré en avant, très-souvent foliacé et c sur ses bords latéraux. — Ecusson distinct. — Elytres embr médiocrement le corps. — Hanches antérieures cylindriques versales; jambes simples, leurs éperons terminaux nuls ou si ètes; tarses courts, faiblement villeux en dessous; leur dern le aussi long que les précédents réunis. - Saillie intercoxale p noins étroite, triangulaire, - Métasternum allongé, ses épist

des Synchitides (1). Ils représentent, par conséquent, ces insectes parmi les Ténébrionides et en même temps les Pellis avec lesquels ils ont plusieurs points de rapport.

Les différences sexuelles ne sont pas rares dans cette tribu, et consistent en cornes dont les mâles sont pourvus sur la tête ou le prothorax, et qui manquent ou sont réduites à de simples vestiges chez les femelles.

Au point de vue des habitudes, les Bolitophagides forment, avec les Diapérides qui suivent, un petit groupe particulier dans la famille. Sous tous leurs états ils vivent exclusivement aux dépens des bolets qui végètent sur les arbres. Leurs larves, qu'on trouve souvent en abondance dans ces productions cryptogamiques, n'ont pas encore été décrites assez rigoureusement. Tout en présentant les caractères essentiels de celles de la famille, elles en diffèrent par quelques particularités assez importantes, autant qu'on peut en juger par celle de l'Eledona agricola, la mieux connue des deux qui sont décrites (2). En combinant ce qu'en disent MM. L. Dufour et Erichson, ces particularités consisteraient principalement en ce que le corps, graduellement atténué en arrière, n'est pas tout d'une venue, chacun de ses segments étant arrondi sur les côtés; dans la petitesse du dernier, qui est beaucoup plus étroit que le pénultième, sans saillie d'aucune espèce et dépourvu de pseudopode en dessous; ensin, en ce que le prothorax seul est muni en dessus d'un écusson corné.

- M. L. Dufour a signalé ce fait intéressant, que cette larve détache du bolet dans l'intérieur duquel elle a creusé ses galories, une masse ovoide dans laquelle elle se renferme pour subir ses métamorphoses, après l'avoir préalablement percée de part en part d'un canal, dont elle bouche ensuite exactement les deux extrémités. Une industrie pareille existe chez les larves des Diapérides, mais celles-ci s'enveloppent en outre d'une coque soyeuse, ce qui ne paraît pas avoir lieu ici.
- (1) Notamment au genre Ulonotus d'Erichson (Voyez Tome II, p. 359). Dans la plupart des collections on trouve de ces Colydiens mélés aux Bolitopeagus. L'erreur à cet égard est néanmoins facile à éviter. Il suffit de se rappeler que les Ulonotus sont tétramères, que leurs antennes sont terminées per une petite massue de trois articles; enfin que leurs hanches antérieures sont très-petites, globaleuses et logées dans des cavités cotyloides ouvertes en arrière. Ces trois caractères rendent la mépriso impossible.
- (2) Bouché l'a publiée le premier dans sa Naturg. d. Inseckt. p. 191, pl. 9, f. 7; figure copiée dans Westwood, An Introd. etc., l, p. 315, f. 38, nº 4. La description la plus détaillée qu'on en ait, est celle de M. L. Dufour, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XX, p. 284, pl. 12, f. 1-9; mais elle ne concorde pas exactement avec celle plus courte donnée par Erichson dans ses Archiv, 1842, I, p. 365.

La seconde espèce connue est celle du Bolitophagus reticulatus, décrite, mais trop sommairement, par M. Mulsant dans ses Col. d. France; Latig. p. 222.

## TÉNÉBRIONIDES.

s Bohtophagides paraissent être répandus sur la plus grand e du globe. En Europe ils se plaisent plus particulièrement dan egions montagneuses. Jusqu'ici les genres auxquels ils ont donn se bornent aux trois suivants; mais il y en a encore davantag blir, d'après les espèces existantes dans les collections.

Prothorax foliacé et crénelé latéralement.

Yeux complètement divisés : Bolitophagus.

- entiers : Ulodes.

Prothorax étroitement marginé sur les côtés : Eledona.

are incertæ sedis : Latometus.

# BOLITOPHAGUS.

ILLIG. Die Kæfer Preuss. p. 100 (1).

enton fortement transversal, largement sinué en avant. — La te évasée, échancrée en avant, avec ses angles arrondis. — De article des palpes labiaux ovalaire et acuminé; celui des max s subcylindrique, un peu arqué et tronqué au bout. — Lab court, rétréci et à peine sinué en avant. — Tête dilatée en ava yeux; épistome séparé du front par un sillon arqué. — Yeux m culata de Linné, et aux espèces qui présentent les mêmes caraclères (1). Dans ces limites il est très-homogène, et se compose d'un petit nombre d'insectes de taille médiocre ou assez petite, d'un noir profond ou ferrugineux, finement rugueux sur la tête et le prothorax, et dont les élytres ponctuées en stries présentent entre ces dernières des côtes fines et tranchantes, entières ou interrompues.

Le genre est répandu fort au loin sur le globe, quoique plus partiulièrement propre à l'hémisphère boréal dans les deux continents.

Boi. cornectes de Fabricius (Syst. El. I, p. 112; Opair. cornectem, Panzer, Faun. Amer. bor. Prodrom. pl. 1, f. 5, 6 o Q), grande espèce de l'Amérique du Nord, bien connue des entomologistes. Outre son facies particulier, ses yeux sont incomplètement divisés, et, ce qu'on n'a pas signalé jusqu'ici, ses antennes se comptent que dix articles. Je dois cependant ajouter qu'il existe aux Indes-Orientales deux espèces très-voisines chez lesquelles ces organes sont, sous ce rapport, à l'état normal.

La même mesure est encore plus nécessaire pour quelques espèces des Indes orientales remarquables par leur forme hémisphérique, leurs téguments hémissés de tubercules, les bords de leur prothorax et de leurs élytres largement foliacés et fortement denticulés, les longues cornes dont la tête est munie ches les males, etc. Deux espèces de Ceylan sont décrites : le Trox.cornutus de Fabricius (loc. cit. p. 112) et la Diaperis horrida d'Olivier (Entom. III, 55, p. 5, pl. 1, f. 3).

Le Bol. silphides Newm. (The entom. Mag. V, p. 378), de l'Amérique du Nord, est un Pelvis très-voisin du P. dentata, selon M. J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. 1854, p. 219. — Le B. Saphira du même auteur (bid. p. 404) me paraît douteux quant au genre; il ést de l'Australie.

Enfin, le Bol. antarcticus de M. A. White (Voy of the Ereb. and Terr.; Entom. p. 12, pl. 1, f. 12), dont j'ai déjà parlé précèdemment (Tome II, p. 360, 20te), est un Colydien du genre Ulonovus d'Érichson.

(1) Esp. européennes: Sitpha reticulata, Linné, Syst. nat. II, p 572 (Bol. resustus Fab., Riig., etc.; Opatr. gibbum Panzer, Herbst, Oliv.); on en a plusieurs figures; les meilleures sont celles de J. Sturm, Deutschl. Ins. II, pl. 39, f. aA.— B. interruptus, Illig. in Wiedem. Arch. f. Zool. I, p. 112 (B. Goodenii, Panz. Faun. Ins. Germ. XCIV, 1); Espagne, Autriche.— Opatr. armatum, Panzer, Faun. Ins. Germ. LXI, 2; Fab., Oliv., etc.— Esp. asiatiques: B. tricostatus, de Turcoménie; granulatus, de la Songarie; Fisch d. Wald. Bull. Mosc. 1844, I, p. 128.— Esp. indienne: B. elongatus, Perty, Col. Ind. or. p. 40.— Esp. de l'Amér. du Nord: B. corticola, Say, Journ. of the Acad. of Philad. V, p. 238, et Amer. Entom. III, pl. 51.— Eled. depressa, Randall, Boston Journ. of nat. Hist. II, p. 21 (Bol. tetraopes, Newm. The entom. Mag. V, p. 378; B. sulcatus Dej.).— Esp. de la Nouvelle-Zélande: B. anguliferus, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 167; Col. pl. 11, f. 3.— Esp. de la Polynésie: B. amicorum, L. Fairm. Revue et Mag. d. Zool. 1849, p. 420; figuré dans le Voy. an pôle Sud; Col. pl. 11, f. 2; Tonga-Tabou.

## TÉNÉBRIONIDES.

## ULODES.

Eaicus. Archiv, 1842, I, p. 180.

enton légèrement trapéziforme. - Languette fortement tra ale, à peine sinuée en avant. — Dernier article des palpes labia ovalaire, celui des maxillaires oblongo-ovale, fortement tronc out. - Mandibules aiguës et bifides au bout. - Lahre transvers rement arrondi en avant. - Tête petite, enfoncée dans le p ax jusqu'aux yeux inclusivement; épistome un peu rétréci qué en avant. — Yeux transversaux, entiers. — Antennes méd assez robustes, subcylindriques, à articles 4-7 égaux, densém tus de poils écailleux et hispides, 8-11 un peu plus courts, fir t pubescents. - Prothorax de la largeur des élytres, transvers é et largement arrondi sur les côtés, bisinué à sa base, échan n peu bisinué en avant. — Ecusson arrondi. — Elytres assèz co s, assez courtes, subparallèles, arrondies en arrière, sinuées contiguës aux élytres à leur base. — Pattes assez robustes; jaml driques; tarses courts, comprimés, nus en dessous, ciliés net de leurs articles en dessus. — Corps écailleux.

ichson a fondé ce genre sur un insecte (1) de la Tasmanie, sei le, dit-il, pour la taille et la forme générale à un Opatrum, av débordés par elles. — Antennes terminées par une massue déprimée, formée par les cinq derniers articles. — Prothorax fortement transversal, subcylindrique, un peu arrondi et étroitement marginé sur les côtés, non ou à peine échancré en avant, arrondi en arc de cercle (persoianus) ou légèrement saillant au milieu de sa base (agricola). — Elytres courtes, subcylindriques, échancrées en arc à leur bése, — Corps court, subcylindrique. — Le reste comme chez les Bolitoffiacus.

Cet ensemble de caractères donne à ces insectes une physionomie fort différente de celle des Bolitophacus, et beauccup de genres, admis généralement, sont établis sur des particularités moins saillantes. Je ne connais que deux espèces (1) qui puissent rentrer dans celui-ci, l'une (agricola) européenne et qui en est le type, l'autre (perwianus) de l'Amérique du Sud. Chez la première la massue antennaire est médiocre, chez la seconde elle est très-grande, et les deux articles qui la précèdent envoient au côté interne une dent longue et grêle. Toutes deux ont les élytres couvertes de côtes tranchantes non interrompues.

Si le genre ne paraît pas suffisamment caractérisé, il faudra lui réunir les Bolitophagus, le nom d'Elebona étant de deux ans plus ancien.

## Note.

Erichson, en fondant le genre suivant, l'avait d'abord placé parmi les Colydiens. Plus tard (2) il l'a mis, avec doute, parmi les Ténébrionides, où il paraît devoir rester par suite de la structure de ses tarses. Sans prétendre qu'il appartienne aux Bolitophagides, je ne vois pas où le placer ailleurs que dans le voisinage de ce groupe (4).

## LATOMETUS.

## ERICHS. Archiv, 1842, I, p. 213.

Palpes filiformes, leur dernier article acuminé. — Tête engagée dans le prothèmix jusqu'aux yeux exclusivement; épistome saillant,

été transporté de memment aux Endophlogus; voyez Gaubil, Cat. d. Col. d'Europ. p. 222.

- (1) Opatrum agricola, Herbst, Archiv, V, p. 35, Illig. Fab., Sturm, etc. (agaricicola Oliv., Latr., L. Dufour, etc.); la meilleure figure qu'on en possède est celle donnée par M. Curtis, Brit. Entom. XIII, pl. 586.—Bolit. peruvianus, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 226.
  - (2) In Agassiz, Nomencl. Zool.; Col. p. 89.
- (3) J'ai cru anssi pendant quelque temps que le genre Usecaus de M. De Motschoulsky (Bull. Mosc. 1845, 1, p. 79) devait peut-être rentrer parmi les Bo-

rétréci et arrondi en avant.—Yeux petits, globuleux, saillants.— Antennes courtes, robustes, à articles 1 et 3 plus gros et plus longs que les autres, 2 très-petit, 4-8 fortement transversaux, très-serrés ainsi que les suivants, 9-11 plus larges qu'eux, le dernier tronqué. — Prothorax notablement plus étroit que les élytres, aussi long que large, arrondi et denticulé sur les côtés, un peu saillant dans son milieu en avant, avec ses angles antérieurs munis d'une petite dent, bisinué à sa base. — Ecusson quadrangulaire. — Elytres assez allongées, subparallèles, rétrécies en arrière, sinuées en avant, avec leurs épaules obliquement tronquées. — Pattes courtes; jambes arrondies; tarses simples. — Corps linéaire, pubescent.

J'emprunte ces caractères à Erichson, en m'aidant de la description et de la figure qu'il a données de l'espèce typique (1) du genre. Ce très-petit insecte († 3/4 lignes) est d'un testacé obscur et revêtu d'une épaisse pubescence grise, avec une bande blanche à l'extrémité des élytres. Deux faibles carènes flexueuses se voient sur son prothorax, et ses élytres présentent chacune trois côtes un peu sinuées. La Tasmanie est sa patrie. Erichson n'en ayant qu'un exemplaire à sa disposition n'avait pas pu examiner les parties de la bouche.

# TRIBU XXIX.



le corps. — Hanches autérieures cylindriques et transversales; éperons des jambes obsolètes; tarses finement villeux en dessous. — Saillie intercorale courte, en triangle aigu (Scaphidema excepté). — Métasteraum allongé; ses épisternums parallèles ou graduellement rétrécis en arrière; ses épimères distinctes. — Mésosternum très-souvent fourchu, à branches divergentes et recevant en partie la saillie prosternale; épimères mésothoraciques assez larges. — Corps ailé.

Je conserve à ce groupe les limites que lui a assignées M. Mulmat (·), o'est-à-dire qu'outre les Diaperis et les genres qui en sont wisins, il comprend les Pentaperillus, bien que ces derniers présentent dans leurs antennes des différences sensibles. On retrouve, en effet, chez tous ces insectes des yeux débordant l'épistome, ce qui est un de leurs caractères les plus importants.

Les Diapérides sont, à de rares exceptions près, de forme régulièrement ovale ou elliptique; leurs couleurs sont très-variées, souvent métalliques, et presque toutes sont essentiellement bolétophages. Leurs antennes subissent les mêmes modifications que celles de tous les Taxicornes de Latreille. D'abord courtes et composées en très-grande partie d'articles très-fortement transversaux (Diaperis), elles s'allongent peu à peu, leurs articles terminaux deviennent triangulaires, et elles finissent chez les Ceropria et les Alphitophagus, par s'écarter considérablement du type primitif. Celles des Hemicera et des Pentaphyllides s'en éloignent encore davantage, en ce qu'elles sont terminées brusquement par une massue foliacée de cinq ou six articles.

Il y a de ces insectes dans toutes les parties du globe, mais nulle part autant qu'en Amérique. Les premiers états de plusieurs d'entre en sont connus et seront exposés plus has. La tribu se divise asses murellement, d'après la forme des yeux, en deux groupes dont la création est due à M. Mulsant.

L Yeux échancrés; antennes de forme variable.

DIAPERIDES VRAIES.

de 5 art.

- terminées par une massue

PENTAPHYLLIDES.

## GROUPS I. Dispérides vraies.

Yeux entamés par les joues. — Antennes de forme variable, mais imais terminées brusquement par une massue de cinq articles.

L'immense majorité des espèces de la tribu rentrent dans ce groupe. A l'état parfait on les rencontre, pour la plupart, sous les écorces; rendant celui de larves, toutes celles dont les métamorphoses sont commes, vivent exclusivement de productions cryptogamiques. Mais

(1) Col. d. France; Latig. p. 195.

11. W. L. ville, spiece partitioners

キュー

÷

elles se partagent en deux catégories, selon qu'elles pénètrent dans l'intérieur des holets croissant à l'air libre, ou rongent ceux de ces végétaux qui se développent sous les écorces des arbres. Ces modifications dans leurs habitudes ont pour conséquence l'absence ou la présence des organes de la vision, et des différences importantes dans l'industrie dont ces larves font preuve au moment de se changer en nymphe.

Celle de l'espèce commune d'Europe, la Diaperis boleti (1), rentre seule jusqu'ici dans la première de ces catégories. Elle est aveugle, et comme celle de l'Eledona agricola, subit sa métamorphose dans un sphéroïde qu'elle a détaché du bolet aux dépens duquel elle vivait. A la seconde appartiennent les larves des Scaphidema ænea (2) et Platydema europæa et violacea (1), qui ont de trois (S. ænea) à quatre (P. europæa, violacea) ocelles de chaque côté de la tête et se métamorphosent simplement sous les écorces.

#### DIAPÉRIDES.

- I. Antennes variables, mais jamais terminées par une massue foliacée.
  - 2 1 article des tarses postérieurs court.

Cet article à peine plus long que le 2º: Diaperis.

— plus long — Oplocephala.

- ac ier article des tarses postérieurs allongé.
- b Saillie intercoxale large, subparalièle: Scaphidema.
- bb étroite, triangulaire.
- c Antennes non en scie.
  - · 4º art. des palpes max. sécuriforme : Platydema, Cosmonota.
    - faiblement triangulaire : Alphitophagus.
- cc Antennes en scie au côté interne : Ceropria.
- II. terminées par une massue foliacée de six articles : Hemicera.

Genre incertæ sedis : Diphyrhymchus.

#### DIAPERIS.

GEOFFR. Ins. d. envir. d. Paris, 1, p. 337 (1).

Menton en trapèze renversé, convexe, aminci sur les côtés. — Languette peu saillante, tronquée en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire, celui des maxillaires allongé, un peu déprimé et arrondi au bout. - Labre peu saillant, tronqué en avant. - Tête courte, impressionnée en demi-cercle sur le front; épistome semi-circulaire ou rétréci et tronqué dans son milieu en avant. — Yeux assez gros, étroitement entamés par les joues. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, robustes, à articles i gros et obconique, les trois mivants de même forme, 2 et 4 très-courts, 3 de longueur variable, 5-10 très-fortement transversaux, perfoliés, 11 plus long, subogival. - Prothorax transversal, rétréci en avant, tranchant et rebordé sur les côtés, muni à sa base d'un lobe médian assez saillant. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres brièvement ovalaires, convexes; leur repli épipleural finissant longtemps avant l'angle sutural. — Pattes médiocres; jambes légèrement et graduellement élargies; dernier article des tarses plus long que les précédents réunis; ceux-ci courts, subégaux. — Mésosternum subvertical, profondément excavé à a base, recevant une courte saillie du prosternum. — Corps globoso-

Il n'y a en ce moment que quatre espèces de décrites de ce genre hien connu (1), dont deux habitent l'Europe, et les deux autres sont

<sup>(1)</sup> Syn. Chrysonela Linné, Fab.; olim. — Tenebrio De Geer.—Coccinella Scop.

<sup>(2)</sup> Esp. européennes : D. boteli, Linné, Fab., Oliv., etc.; la D. morio de De-

propres à l'Amérique. Les collections en ranferment quelques autres du Brésil et des Indes orientales.

Ce sont des insectes de taille médiocre, à téguments très-brillants, parfois comme vernissés, et dont la livrée ordinaire consiste en handes ou taches jaunes sur les élytres, qui sont noires comme le reste du corps; une seule espèce (coccinea) est en entier d'un rouge-sanguin clair. Les élytres de toutes les espèces sont finement ponctuées en stries. Celle (boleti) d'Europe, qui forme le type du genre, paraît répandue dans tout ce continent et n'est pas rare.

#### OPLOCEPHALA.

DE CASTELN. et BRULLE, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 338 (1).

Organes buccaux et yeux des Diaperis. — Tête également pareille, mais souvent plus excavée en dessus et munie de cornes ou de tubercules chez les mâles. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, au plus médiocrement robustes; leurs six ou sept derniers articles plus ou moins transversaux et s'élargissant peu à peu, le 3° du double au moins plus long que le 2°. — Prothorax transversal, rétréci ou non en avant, finement rebordé sur les côtés ainsi qu'à sa base; celle-ci paraboliquement coupée de chaque côté, avec un lobe médian assez étroit et ses angles postérieurs obtus et souvent arrondis.



PRIMA (1) dest ils différent par le dernier article des palpes maxillaires, le repli épiplement de leurs élytres, incomplet postérieurement, et leurs tarses tout autrement faits.

Las couleurs de ces insectes sont assez variées et, dans le nombre, plusieurs (viridépennis, chalybea, etc.) se faut remarquer par la anance bleue eu verte de leurs élytres; ces organes sont en général strife, et non simplement ponctués comme chez les Diapans. Jamais on n'élesarve chez eux cette efflorescence fuguee qui voile les téguments des Plattorma. Quelques mâles, outre les deux cornes dont leur front est anné, possèdent deux petits tubercules sur le bord antérieur de l'épistome.

Le genre est médiocrement riche en espèces, mais a une distribution géographique très-étendue (a).

#### SCAPHIDEMA.

# L. REDTENB. Faun. Austr. ed. 1, p. 591 (3).

Genre intermédiaire entre les Oplocephala et les Platydema qui suivent, ne différant des premières que par les particularités que voici :

Tête inerme dans les deux sexes, non excavée sur le front. — Prothorax un peu plus étroit à sa base que les élytres. — Saillie intersorale large, quadrangulaire et tronquée en avant. — Saillie prosterlale plane, pénétrant à peine dans le mésosternum. — Celui-ci trèssourt, en forme de V à branches très-divergentes, presque en arc de
cercle.

- (1) Dejean est l'auteur de cette confusion; son genre Nzomba n'est qu'un plèc-mète d'espèces des deux genres. Il ne s'est manifestement attaché, pour la répartition des espèces dans chacun d'eux, qu'au facies et à l'absence ou à la pré-tance d'une efforescence pruineuse sur les téguments. Toutes celles chez qui dis existe étaient pour lui des Platydema, et celles qui en sont privées, des Recemba.
- (2) MM. De Castelnau et Bruilé en décrivent 13 espèces qu'ils répartissent dans deux sections: I. Cornes céphaliques des mâles longues et grêles: O. hos-nervhoidulis Fab., d'Europe; viridipennis, chalybea, virescens (c'est la bi-crimis d'Olivier et le type du genre Arrennopetra de Kirby), des Etats-Unis; cornigera. Fab., de Cuba; janthina, de la Nouvelle-Guinée, picea (halfalus baj.), de Colombie; capra, des Antilles; armata. Hoffmannseggii, de Cayenne.—II. Tête des mâles simplement bituberculée: O. collaris, de l'Amèr. du Nord; bituberculata Oliv., d'Europe; Goryi, du Sénégal.

Aj.: Diap. excavata, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 297; des Etats-Unis.

(3) Syn. Mycetophagus Fab., Illig. — Scaphidium Fab. — Diapers Fab., Pans., Latr., Duftachm., etc. — Playerna De Castein. et Bruilé. — Cervsonia March. — Nelites, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 222.

La forme de la saillie intercoxale distingue éminemment ce genre de toutes les autres Diapérides. Il a pour type une petite espèce (1) brièvement ovale, pointillée sur toute sa surface en dessus, avec des rangées de points enfoncés sur les élytres, et très-sujette à varier sous le rapport des couleurs. Elle est ordinairement d'un bronzé obscur avec la base des antennes et les pattes d'un rouge-brunâtre; mais ces organes, ainsi que la tête et le prothorax, deviennent souvent d'un rouge plus ou moins testacé. Cet insecte habite la plus grande partie de l'Europe.

Le genre Nelltes de M. J. L. Le Conte ne m'a offert aucune différence essentielle avec celui-ci (1). L'espèce (N. æneolus) des bords du lac Supérieur, sur laquelle il a été établi, est de moitié plus petite que celle d'Europe, de forme moins large, mais elle en reproduit, du reste, et la sculpture et les couleurs.

#### PLATYDEMA.

DE CASTELN. et Brulls, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 350 (3).

Dernier article des palpes maxillaires en triangle subéquilatéral ou un peu allongé. — Tête parfois munie, au côté interne des yeux, de deux petites cornes ou de deux tubercules. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, médiocrement robustes, à articles 2 très-



ovale ou suborbioulaire, très-souvent recouvert d'une efflorescence praineuse et fugace. Les autres caractères comme chez les DIAPERIS.

Genre riche en espèces (1) et répandu dans toutes les parties chaudes et tempérées du globe, mais nulle part mieux représenté qu'en Amérique (2). Celles de ce pays sont presque toutes d'un noir profond, mat et velouté, avec des taches d'un rouge sanguin sur les élytres, ou vice vers à.

## COSMONOTA.

(DEJ.) Blance. Hist. nat. d. Ins. II, p. 30.

Menton en trapèze renversé. — Languette échancrée. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires en fer de hache oblique. — Labre saillant, en carré transversal. — Tête courte; épistome séparé du front par un sillon peu distinct, tronqué presque au niveau des antennes. — Yeux gros (males) ou médiocres (femelles), assez saillants, transversaux et sublumulés. — Antennes tantôt un peu moins, tantôt un peu plus (angustata) longues que le prothorax, à articles 3 assez long, obconique, 4 de même forme, court, 5-10 grossissant peu à peu, transversaux, arrondis à leur base, perfoliés, 11 plus

(1) 50 sont décrites par MM. De Castelnau et Brullé et réparties dans deux sections, selon que la tête est munie de cornes ou qu'elle n'en a pas. Ces deux sections sont représentées en Europe : la première par la P: Dejeunii; la secende par les P. violacea et europau, toutes trois fort rares. — Les espèces décrites avant ou depuis le travail de ces auteurs sont les suivantes :

Esp. européennes : P. parallela, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1855, p. 108, et Ann. d. L. Soc. entom. 1855, p. 316; Sicile. — subplumbea, L. Fairm. Ann. d. l. Soc. entom. 1856, p. 533; Sicile. — Esp. de la Russie mér. : Diap. picta, Minstr. Cat. rais. p. 203 .- Neom. cophosioides, Fald. Faun. entom. Transc. II. p. 64, pl. 1, f. 4. - Esp. africaines: P. brevispina, maculosa, J. Thoms. Archiv. catom. II, p. 85; Gabon.—Esp. des Indes or. : Diap. mærens, Perty, Col. Ind. er. p. 40. - Esp. de l'Australie : Neom. tetraspilota, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 108. — Esp. de la Polynésie : P. oblonga, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 169, pl. 12, f. 1; the Vavao .- Esp. de Madagascar : Diap. fronticornis, tricornis, variegata, Klug, Ins. v. Madag. p. 92. - Esp. de l'Amér. du Nord: Phaler. picipes, Say in Long's Exped. II, p. 280. - Diaperis? bifasciata, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 268. - Diap. ruscornis, J. Starm, Catal. ed. 1826, p. 68, Tab. 3, f. 21 (rufiventris? C. et B.). - Neom. sanguinicollis (ruficollis C. et B.), rufa, Platyd. picilabris. McIsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 61.—P. basalis, analis, lævipes, lævis, clypcata, Haldem. Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 101. — oregonense, J. L. Le Conte, Rep. on a railr. to the Pacif. Oc. IX, Append. I, p. 51. - Esp. du Brésil: Diap. maculata, cruenta, Perty, Del. anim. art. Brasil. p. 60, pl. 12, f. 11, 12. — Esp. du Pérou : P. histrio, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 119.

(2) Il m'est arrivé très-souveut à Cayeane de reucontrer de vieux bolets desséchés, noirs et friables, littéralement remplis de ces insectes.

## TÉNÉBRIONIDES.

l que 10, ovalaire. — Prothorax transversal, légèrement rétuire échancré en avant, finement rebordé sur les côtés, coupé cat à sa base, avec un lobe médian large et peu saillant. — Ecus angle curviligne. — Elytres oblongo-ovales, aussi larges qui orax à leur base; leur repli épipleural entier. — Pattes médiambes en triangle très-allongé; tarses longs et grêles, le 1er des postérieurs aussi long que le dernier. — Mésosternum, en forme de V. — Saillie prosternale prolongée et acuminée re, jouant librement dans la cavité mésosternale. — Corps oblon, glabre.

ectes de l'Amérique du Sud, la plupart d'assez grande taille p oupe actuel, et ressemblant étonnamment à des Érotyliens e Brachysphænus (sous-genre lphiclus), par leurs formes et l me de coloration qui est très-varié. Tous ont des rangées ré de points enfoncés sur les élytres. Ils vivent dans les bo ne toutes les Diapérides vraies. J'en connais cinq espèces, d seulement sont décrites (1). s insectes sont extrèmement voisins des Platydema, et s'en lent plutôt par leur forme générale et leur système de colorat par aucun caractère bien précis.

# ALPHITOPHAGUS.

STEPH. Illustr. of Brit. Entom. V, p. 12 (2).

enton en trapèze renversé. — Dernier article des palpes labi orme, celui des maxillaires en triangle allongé. — Labre ; nct. — Tête très-courte; épistome assez saillant, séparé du fi un fin sillon arqué, un peu rétréci et arrondi en avant. — Y lear, transversaux, perfoliés, 11 plus gros, ovalaire. — Prothorax transversal, très-finement rebordé et rectiligne en arrière, sur les côtés, légèrement arrondi et à peine échancré en avant, largement et faiblement lobé au milieu de sa base. — Elytres en ellipse allongée; leur repli épipleural entier. — Pattes courtes, peu robustes; jambes linéaires; tarses très-grèles, finement villeux : le 1er article des postérieurs allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen aiguë. — Mésosternum horizontal, bifide en avant. — Saillie prosternale arrondie en artière des hanches antérieures. — Corps oblong, peu convexe.

On n'en connaît qu'une petite espèce (1) répandue dans la plus grande partie de l'Europe, mais assez rare partout. Elle est d'un brun-rougeatre, avec deux taches d'un jaune pâle sur chaque élytre : l'une près de la base, oblique; l'autre transversale, un peu au-delà du milieu.

#### CEROPRIA.

DE CASTELN. et BRULLE, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 396 (2).

Menton en trapèze renversé, assez convexe en dehors. — Dernier aticle des palpes labiaux subcylindrique et arrondi au bout, celui des maxillaires assez fortement sécuriforme. — Labre légèrement arrondi en avant.—Tête courte; épistome trapéziforme et largement tronqué. - Antennes sensiblement plus longues que le prothorax, médiocrement robustes, à articles 2-3 obconiques, celui-ci le plus long, 4-10 déprimés, faiblement et peu à peu élargis, rétrécis à leur base ou tiangulaires et en scie intérieurement, 11 orbiculaire. - Yeux trèsgros, plus ou moins rapprochés en dessus et en dessous, entamés par les joues. — Prothorax transversal, rebordé et rectiligne sur les côtés en arrière, arrondi, rétréci et échancré en avant, coupé carrément à ኳ base, avec un lobe médian médiocre. — Elytres régulièrement oblongo-ovales, médiocrement convexes, un peu plus larges que le Prothorax; leur repli épipleural entier. — Pattes assez longues; cuisses ssez robustes, faiblement arquées; jambes sublinéaires; tarses longs, grêles, cylindriques; le 1er article des postérieurs très-allongé, égalant le dernier. — Saillie intercoxale de l'abdemen ogivale. — Mésosternum horizontal, fourchu. — Saillie prosternale plane, lanciforme

<sup>(1)</sup> A. quadripustulatus, Steph. loc. cit. pl. 24, f. 1 (Phyl. populi Dej., L. Redtenb., Mulsant). Par son système de coloration et sa forme générale, co letit insecte a un rapport étroit avec les Basanus de Dejean dont il a été question plus haut.

<sup>(2)</sup> Syn. EPILAMPUS, Dalm. in Dej. Cat. éd. 3, p. 219; nom adopté à tort par quelques auteurs; M. Blanchard seul (Hist. nat. d. Ins. II, p. 30; en a exposé les caractères en deux mots, mais quinze ans après le travail de MM. De Castelnau et Brullé. — HELOPS Wiedem.

et un peu saillante en arrière. — Corps oblongo-ovale, médiocrement convexe.

La forme des antennes, les yeux plus gros, l'épistome un peu autrement fait, les pattes plus longues, distinguent très-bien ce genre de tous les précédents. Ses espèces sont assez grandes, et leurs élytres sont en général assez fortement striées; chez plusieurs même, les intervalles entre les stries sont costiformes. La plupart sont ornées de couleurs métalliques à reflets irisés, avec des handes ou des taches de même nature; les autres sont d'un bleu ou d'un noir uniforme. Les mâles se distinguent des Temelles par leurs yeux plus rapprochés en dessus et inférieurement (1).

Le genre est propre aux Indes orientales, à l'Australie et à l'Afrique. Une dixaine de ses espèces sont décrites en ce moment (2).

#### HEMICERA.

DE CASTELN. et BRULLE, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 393.

Menton trapéziforme. — Dernier article des palpes labiaux à peine, celui des maxillaires fortement triangulaire. — Labre court, tronqué en avant. — Tête très-courte, engagée jusqu'à la moitié des yeux dans le prothorax; épistome très-court, séparé du front par un sillon très-

médiocrement allongé. — Saillie intercoxale ogivale. — Mésosternum déclive, excavé et recevant la saillie prosternale. — Celle-ci plane, lanciforme. — Corps oblongo-ovale, médiocrement convexe.

Ces caractères ne conviennent qu'à l'une des deux espèces que Mt. de Castelnau et Brullé ont comprises dans le genre, le Cnodalon splendens de Wiedemann (1); l'autre (arcuata) appartient à un groupe tout différent de celui ci et constitue le genre Hypocalis de Dejean, qu'on trouvera plus loin parmi les Cnodalonides.

L'Hemicera splendens ressemble complètement, au premier coupd'œil, à une Certsonella de forme oblongue, et reproduit même assez bien les couleurs de la Chrysom. americana; ses élytres, assez fortement striées, sont en effet ornées de bandes longitudinales alternantes, d'un bleu d'acier, vertes et cuivreuses, toutes très-brillantes; le reste du corps est d'un bronzé obscur avec quelques reflets cuivreux. J'ai vu de cet insecte, des exemplaires de Java, de Ceylan et du Bengale (1).

Note.

M. L. Fairmaire place le genre suivant à côté des Oplocephala et des Scaphidema. Le plus ou moins de saillie des yeux, caractère dont il n'a pas parlé, décidera si sa place est parmi les Diapérides ou parmi les Ulomides. Je soupçonne qu'il appartient à ces dernières; du moins je lui trouve plus d'un rapport avec les Ulosonia.

# DIPHYRHYNCHUS.

#### L. FAIRM. Rev. et Magaz. d. Zool. 1849, p. 445.

Mâle: Dernier article des palpes maxillaires ovoïde et obliquement tronqué au bout. — Tête échancrée en demi-cercle, prolongée de chaque côté en une courte pointe mousse et un peu relevée. — Antennes

<sup>(1)</sup> Zool. Magaz. II, 1, p. 41.

<sup>23</sup> Le genre Apsida de Dejean (Cat. éd. 3, p. 219) est très-voisin de celui-ci, et Dejean a cu tort de l'en séparer par son genre Epicalla. Ses caractères differentels portent sur les yeux qui sont moins grands et moins saillants; les antennes qui s'élargissent peu à peu, à partir du 6º article, en une massue déprimée, à articles serrés et transversaux; les tarses plus courts et plus robustes; esfin le mésosternum qui est plan, carré et légèrement échancré en avant pour la réception de la saillie prosternale. L'espèce typique (chrysomelina), originaire de la Colombie, a la forme de l'Hemicera splendens; elle est plus grande, brune, avec des bandes métalliques vertes et cuivreuses sur les élytres qui sont très-finement ponctuées en stries. Cet inserte appartient aux Diapérides. Quant aux Epicalla mentionnées plus haut et qui sont également des insectes de l'Amérique du Sud, leurs mandibules entières au bout et quelques autres caractères obligent de les clusser parmi les Cnodalonides. C'est ici qu'a lieu le passage entre ce dernier groupe et la tribu actuelle.

à articles i et 3 égaux, 2 très-court; les cinq derniers graduellement élargis. — Prothorax transversal, rétréci et largement échancré en avant, étroitement rehordé sur les côtés. — Ecusson triangulaire, large et court. — Elytres médiocrement allongées, subparallèles, arrondies en arrière. — Pattes fortes, comprimées; jambes en triangle allongé; 2° et 3° articles des quatre tarses antérieurs dilatés et velus. — Saillie prosternale pénétrant dans le mésosternum. — Corps assez large, un peu déprimé.

Femelle: Tête simplement échancrée, sans cornes.—Tarses simples.

L'espèce unique (1) du genre est de taille assez petite, entièrement bronzée, avec la bouche, les antennes, les bords latéraux des élytres et les pattes, rougeâtres; ses élytres sont finement striées. Elle a été trouvée dans les îles Wallis et Tonga-Tabou (Polynésie).

# GROUPE II. Pentaphyllides.

Yeux entiers. — Antennes terminées par une massue de cinq articles transversaux. — Repli épipleural des élytres entier en arrière. — Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu.

Deux genres seulement rentrent dans ce groupe, l'un (HETEROPHY-LUS) de Madagascar, l'autre (PENTAPHYLLUS) européen. Ils sont trèsvoisins l'un de l'autre et pe différent guère que par un petit pom-

#### HETEROPHYLUS.

(KLUG) DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 225.

Menton presque carré. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire, celui des maxillaires cylindrique et tronqué au bout. — Labre peu saillant, légèrement échancré. — Tête assez allongée en arrière des yeux; épistome séparé du front par un sillon quadrangulaire, peu sillant, obliquement rétréci et tronqué en avant. — Yeux distants du prothorax, transversaux.—Antennes robustes, un peu plus courtes que le prothorax, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-6 obconiques, subégaux, 7-11 brusquement et fortement transversaux, il plus court que 10. - Prothorax médiocrement transversal, un peu rétréci et à peine échancré en avant, brièvement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs largement arrondis et légèrement embrassés par les élytres. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres elliptico-oyales, convexes, tri-sinuées en avant; leur repli épipleural entier. - Pattes assez longues; cuisses grossissant peu à peu, médiocrement robustes; jambes sublinéaires; tarses courts, le 1er article des postérieurs un peu plus long que le 2°.—Mésosternum horizontal, plan, transversal, vertical et concave en avant. — Saillie prosternale polongée en arrière, lanciforme et aigué. — Corps ovalaire, atténué à ses deux extrémités, convexe.

Klug n'a fait qu'indiquer le genre, sans en donner les caractères, qui ont été, depuis, exposés par M. De Castelnau. Ceux qui précèdent sont établis d'après l'espèce (1) décrite par Klug; mais il y en a d'autres dans les collections (1), plus petites, plus courtes, parfois même globoso-ovales, et qui en diffèrent par leur tête sans col en arrière et enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax. Ces insectes sont tous de Madagascar, d'un brun-rougeâtre ou d'un noir brillant et criblés en dessus de petits points enfoncés, parfois à peine visibles, sans aucune trace de stries sur les élytres.

Le genre diffère des Pentaphyllus qui suivent, principalement par la massue antennaire beaucoup plus forte, les yeux transversaux, la structure des tarses et celle du mésosternum.

<sup>(1)</sup> H. chrysomelinus, Klug, loc. cit. pl. 4, f. 4.

<sup>(2)</sup> Deux sont indiquées dans le Catalogue de Dejean (éd. 3, p. 217) sous les sons de *Pentaphyllus atrorufus* et approximatus.

#### PENTAPHYLLUS.

(MEGERLE) LATR. Règne anim. éd. 2, p. 30 (1).

Menton en trapèze renversé. — Dernier article des palpes ovoïde et tronqué au bout. — Tête très-courte; épistome peu saillant, arrondi ou subtronqué, séparé du front par un sillon arqué bien distinct. — Autennes plus courtes que le prothorax, à articles i assez gros, 2 court, un peu plus gros que 3, celui-ci grêle, cylindrique, un peu allongé, 4-6 très-courts, 7-10 brusquement mais médiocrement élargis, transversaux, subperfoliés, 11 aussi gros que 10, arrondi au bout. — Yeux médiocres, subarrondis, presque entiers. — Prothorax fortement transversal, légèrement arrondi et finement rebordé sur les côtés, coupé presque carrément en avant et à sa base. — Elytres assez courtes, convexes, subparallèles, puis un peu rétrécies en arrière. — l'attes courtes, peu robustes; jambes sublinéaires, sans éperons; i er article des quatre tarses postérieurs assez allongé. — Mésosternum en forme de V, recevant la saillie prosternale; celle-ci aigué en arrière. — Corps assez court et assez convexe, très-finement pubescent.

Les deux seules espèces décrites (2) sont de très-petite taille, d'un fauve plus ou moins testacé, et finement pointillées sur toute leur surface. Toutes deux sont européennes.

leurs articles intermédiaires moniliformes, le dernier au moins aussi grand que les précédents réunis. — Saillie intercoxale triangulaire. — Métasternum allongé, ses épisternums étroits, parallèles; ses épimères allongées, en partie externes. — Celles du mésosternum concourant rarement à clore les cavités cotyloïdes intermédiaires. — Corps ailé.

Le genre Perenapates de Kirby est un des plus remarquables qui existent dans la famille, et jusqu'ici Dejean est le seul qui ait reconnu sa véritable place (1), laquelle est à côté des Ulomides. Il n'a en effet d'instite que les organes buccaux; la tête qui, au premier coup-d'œil, est très-anormale, affecte des formes aussi singulières chez quelques Ulomides. Le reste est construit exactement sur le même plan que chez ces dernières. Ce genre, du reste, n'est pas absolument isolé. Il existe quelques espèces qui s'y rattachent de très-près et dont une figure, dans le dernière Catalogue de Dejean, sous le nom générique de Delognatha. Ces dernières, à leur tour, sont voisines d'autres espèces inédites qu'on trouvera en tête des Ulomides sous le nom de Penera, également emprunté à Dejean, mais pris dans un sens autre que celui qu'îl a dans cet auteur.

Il y a, par conséquent, un passage presque insensible de la tribu à celle des Ulomides, et elle ne diffère rigoureusement de cette dernière que par la structure des organes buccaux. Ce passage est si réel, qu'on le retrouve même dans les trochantins des hanches intermédiaires, qui sont indistincts chez les Delognatha comme chez les Ulomides, tandis qu'ils existent chez les Phrenapates.

Ces insectes ressemblent beaucoup plus à des Lucanides qu'à des Ténébrionides. Ils sont propres à l'Amérique du Sud.

- L Sous-menton profondément échancré; ses dents latérales recouvrant en partie les mâchoires: Phrenapates.
- IL Sons-menton médiocrement échancré; mâchoires découvertes: Delognatha.

## PHRENAPATES.

KIRBY, Faun. Bor.-Amer. p. 188.

Sous-menton profondément échancré; ses dents latérales larges, obliques et carrier en partie les machoires. — Menton en carré trans-

(i) Kirby le regardait comme rattachant les Passalus aux Scolytides. — Solar (Ann. d. l. Soc entom. III, p. 488) en a formé une famille à part qu'il aplacée en tête de tous les Hétéromères et dans laquelle il comprenait les Tractionema. Il a eu même temps altéré le nom du genre en l'écrivant Paraments. — M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 217) l'a mis dans son groupe des Chirosofiltes, entre les Toxicum et les Boros. — Enfin, le dernier auteur qui en ait parlé, M. Imhoff (Versuch ein. Einführ. in d. Stud. d. Coleopt., p. 234), l'a classé à la suite des Zophraus.

versal, impressionné sur sa face externe, tridenté en avant. - Languette myrtiforme, carénée sur la ligne médiane, acuminée et aiguë en avant. - Lobe externe des mâchoires très-long, subcultriforme, cilié; l'interne très-petit, lamelliforme. - Palpes grêles et allongés; leur dernier article un peu plus long que le précédent, légèrement fusiforme, celui des maxillaires arqué. — Mandibules au moins aussi longues que la tête, horizontales, un peu arquées en dedans, larges en dehors, avec leur bord supérieur largement aminci, fortement trifides au hout. - Labre plus ou moins saillant (1), tronqué et fortement cilié en avant. - Tête transversale, renslée en arrière, déclive et trilobée en avant (2), munie d'une corne médiane arquée, dirigée autérieurement, et d'une forte et courte crête oblique au-dessus de chaque ceil. - Yeux distants des orbites antennaires, médiocres, ovalaires et saillants. - Antennes robustes, grossissant peu à peu, à articles 2-10 subégaux, transversaux, perfoliés, 11 plus long que 10; les trois derniers formant une massue plus ou moins distincte. - Prothorax imparfaitement contigu aux élytres, transversal, cylindrique, fortement et largement prolongé au milieu de son bord antérieur. tronqué à sa base, avec ses angles arrondis, rebordé partout, sauf en avant. - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres médiocrement allongées, subcylindriques, tronquées à leur base. - Pattes courtes: cuisses robustes, comprimées; jambes assez grôles, triangulaires, avec leur angle apical externe saillant; les quatre antérieures denticulées en dehors: les énerons de toutes robustes et assez longs : ter article des

Celui-ci a pour type un grand insecte (1) de Colombie qu'on prenmit, au premier coup-d'œil, pour un Passalus de forme cylindrine. Il est en entier d'un noir brillant, avec les élytres finement striées t à peine visiblement ponctuées dans les stries; celles-ci sont parfaiment droites à leur base, et il n'y en a pas près de l'écusson. Les embreux exemplaires que j'ai vus de ce bel insecte étaient tous pazis, ce qui rend assez probable que les deux sexes ne présentent reune différence entre eux.

#### DELOGNATHA.

Dzs. Cat. 6d. 2, p. 200 (2).

Sous-menton médiocrement échancré. — Menton assez ample, en repèze renversé, plus ou moins échancré en avant, présentant sur sa see externe un triangle rectiligne très-régulier. — Languette large, nguleuse dans son milieu, en avant. — Machoires et palpes des PERENAPATES, le lobe externe des premières seulement plus court. - Mandibules plus longues que la tête, assez épaisses, avec leur bord mpérieur tranchant, un peu évasées et tridentées au bout. - Labre m carré transversal, cilié en avant, saillant entre les mandibules. -Itte fortement transversale, convexe en arrière, déclive en avant; épistome confondu avec le front, coupé carrément au niveau de l'insertion des antennes; orbites antennaires en forme de tubercules aigus, dirigés en avant. — Yeux distants du prothorax, petits, ovalaires, transversaux ou subarrondis, munis d'une forte orbite en arrière. - Antennes terminées par une petite massue de trois articles; le ier assez prolongé, les intermédiaires transversaux, très-serrés. — Prothorax transversal, subcylindrique, finement marginé sur les côtés et à sa base, celle-ci ainsi que le bord antérieur coupés presque carrément, avec ses angles arrondis. — Ecusson petit, curviligne. — Elytres plus a moins allongées, assez convexes, parallèles, tronquées à leur base. - Pattes courtes; cuisses comprimées; jambes en triangle allongé, les quetre antérieures denticulées en scie sur leur tranche externe. -Mosternum étroit, vertical et presque plan. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps cylindrique et un peu déprimé, glabre.

(i) P. Bennetii, Kirby, loc. cit. On n'en a aucune figure, que je sache; quelques détails concernant les parties de la bouche, la tête et les tarses, ont été seulement donnés dans l' « Animal Kingdom » de Griffith, pl. 60, f. 1 a-i. Les collections renferment une seconde repéce du genre, connue sous le nom de P. Latreillei Dej., qui differe de la précédente par sa taille un peu plus petite, son menton non bi-sinné en avant, sa languette en ellipse allongée et plane extérieurement, l'absence de crètes au-dessus des yeux et de massue distincte aux antennes, ses élytres plus fortement strices, et quelques autres particularités de moindre importance. Elle est également de Colombie.

(2) Syn. PENETA, Dej. Cat. 6d. 3, p. 221.

Comme on le voit par cette formule, ce genre a conservé les organes buccaux des Phrenapates, sauf la forme du sous-menton; il a pris en même temps les antennes des Peneta de la tribu suivante. Il est par conséquent, dans toute la rigueur du mot, intermédiaire entre les deux genres. J'en connais deux espèces américaines inédites, mentionnées par Dejean, qui a placé l'une (Lacordairei) dans le genre actuel, tandis qu'il a fait de l'autre (auriculata) un genre à part sous le nom de Peneta, quoique toutes deux soient exactement congénères et diffèrent même très-peu. Ce nom de Peneta se trouvant ainsi disponible, j'ai cru pouvoir l'appliquer à des insectes qu'on trouvera plus loin en tête des Ulomides.

Les Delognatha ressemblent complètement, au premier abord, au Ceruchus tenebrioides d'Europe, de la famille des Lucanides; leur taille est sculement un peu plus petite. Ils sont d'un noir brillant, lisses, avec les élytres assez fortement striées et très-distinctement ponctuées. Comme chez les Phrenapates, les stries sont droites à leur base, et il n'y en a pas près de l'écusson. Pas plus que chez ces derniers, il ne paraît y avoir de différences sexuelles. Ces insectes sont du Brésil et inédits (1).

## TRIBU XXXI.

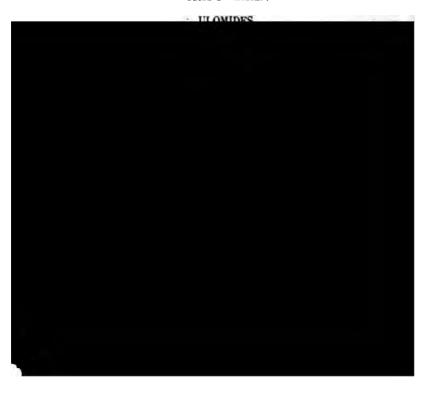

on quatre articles. — Prothorax de forme variable, aussi large que les élytres à sa base. — Ecusson très-rarement indistinct. — Elytres embrassant faiblement le corps. — Pattes courtes; hanches antérieures transversales chez presque tous; trochantins des intermédiaires très-rarement visibles; cas dernières étroitement enchâssées dans leurs cavités cotyloïdes; éperons des jambes distincts, courts; tarses faiblement villeux en dessous; leur dernier article au moins aussi grand que les précédents réunis. — Saillie intercoxale triangulaire ou ogivale, jamais très-large. — Métasternum allongé (Oligocara excepté); ses épisternums étroits, parallèles ou graduellement rétrécis en arrière; ses épimères distinctes. — Celles du mésosternum concourant rarement à fermer les cavités cotyloïdes intermédiaires. — Corps ailé.

Les Ulomides constituent le groupe le plus important de l'assemblage hétérogène d'espèces que Latreille et Dejean avaient réunies dans leurs Taxicornes, et ils s'y distinguent entre toutes par un factes particulier qui les fait reconnaître sans peine. Mais jusqu'ici on n'a pas remarqué le caractère essentiel qui les isole de tous ces insectes, à savoir, l'absence des trochantins aux hanches intermédiaires (.). Je ne connais que le seul genre Toxicum qui fasse exception parmi eux à cet égard; mais c'est un genre ambigu, intermédiaire entre la tribu actuelle, à laquelle je crois qu'il appartient, et les Ténébrionides vrais parmi lesquels le placent la plupart des auteurs. En en faisant abstraction, la tribu tout entière est, rigoureusement parlant, étrangère à la section actuelle et devrait être reportée dans la seconde cohorte de la première.

Dans les premiers genres du groupe, la tête affecte des formes plus ou moins anormales; chez les autres elle a, en général, la plus intime malogie avec celle des Diapérides, et souvent n'en diffère en rien. Pas plus que chez ces dernières, les antennes ne sont stables dans leurs formes. Il y a même des cas (quelques Ulosonia) où elles sont temposées en entier d'articles obconiques, sans aucune trace de perfoliation. Les yeux varient beaucoup et arrivent parfois au niveau des jones, de telle sorte qu'ils ne sont pas débordés par elles ni ne les dépassent pas. Les jambes sont assez souvent dentées en dehors, et, suf chez les très-petites espèces, leurs éperons sont bien distincts. La vestiture de ces organes en dessous est rarement abondante et a, en général, beaucoup d'analogie avec celle des Ténébrionides vrais. Il enste un genre (Alegoria) dans lequel leur pénultième article est

<sup>(1)</sup> Ce caractère leur est commun avec les Cossyphides; mais ceux-ci ont les quare hanches antérieures extrêmement petites, tandis qu'ici elles sont de grosseur ordinaire. D'ailleurs les deux groupes sont trop différents sons tous les autres rapports, pour qu'il soit possible de les confondre. Chez tous les autres l'aicornes que j'ai examinés j'ai rencontré, sans aucune exception, les trochantins en question, quolque souvent l'ortificalis.

subbilobé, c'est-à-dire cordiforme et excavé en dessus comme chez les Hétérotarsides. Enfin, la livrée de ces insectes est toujours uniforme et varie du noir profond au jaune ferrugineux.

Sous leur dernière forme, la plupart des Ulomides vivent sous les écorces et se nourrissent de toutes sortes de détritus ligneux; d'autres attaquent indifféremment les substances végétales et animales; quelques-uns recherchent de préférence les céréales réduites en farine. Parmi ces dernières il en est qui doivent à ces habitudes, d'être devenues cosmopolites, du fait de l'homme. A l'exception de celles des Hypophicus qui sont carnassières, leurs larves, dont on connaît déjà un assez grand nombre, ont, comme cela est de règle dans la famille, les mêmes mœurs que les insectes parfaits.

Ces insectes sont nombreux et disséminés dans toptes les régions du globe. Ils me paraissent devoir être répartis dans les cinq groupes suivants:

- I. Trochantins intermédiaires nuls.
  - Yeux recouverts par des orbites, invisibles d'en haut.

    PÉNÉTIDES
  - a a Yeux sans orbites, visibles en dessus.
  - 5 Antennes terminées par une petite massue de 3 art. Tribolines.
  - LA Antennes grossissant nen à pen-

#### PENETA.

Menton en carré transversal, muni sur se face externe d'un triangle rectiligne à surface plane, s'étendant de sa haze à son bord antérieur. - Languette tronquée ou sinuée en avant. - Lohe interné des trachoires inerme. — Palpes grêles, le dernier article de tous légèreme fusiforme et notablement plus long que le précédent. — Mandibulé tantôt inermes, tantôt surmontées d'une corne verticale. - Labre saillant ou non. - Tête de forme variable, transversale, non rétrécie en arrière, plus ou moins dilatée latéralement. — Yeux petits, ovalaires, distants du prothorax (Sommeri excepté). — Antennes à articles 2-8 courts, serrés, décroissant graduellement; les articles de leur massue notablement plus gros, transversaux. — Prothora de la plus ou moins convexe, faiblement ou non échancré en avant, tronqué à sa base; celle-ci ainsi que les bords latéraux rebordés.—Elytres de forme variable. — Pattes peu robustes; les quatre jambes faiblement triangulaires, munies tout le long de leur tranche externe de dents aiguës, inégulièrement espacées, avec leur angle apical externe dentiforme; les éperons de toutes très-petits; tarses très-courts et grêles, leur dermer article aussi long que les précédents réunis. — Saillie intercoxale en triangle aigu. -- Mésosternum très-étroit en arrière (taurus désepté). - Saillie prosternale assez large, recourbée en arrière.

Je connais quatre espèces de ce genre, toutes américaines, dont aucune n'est mentionnée dans le Catalogue de Dejean, mais dont il a conn deux depuis la publication de la dernière édition de cet ouvrage. Ce sont des insectes de taille voisine de celle des Delognatha, d'un noir ou d'un ferrugineux brillant, avec les élytres fortement striées et ponctuées dans les stries. Tous les exemplaires que j'ai sous les yeux ne présentent pas de différences sexuelles, mais il est probable qu'il en existe au moins chez deux d'entre elles (taurus, Goudotii). Ces insectes pourront peut-ètre former par la suite trois genres distincts (l' Lebasii, 2 Sommeri, 3 taurus, Goudotii); en attendant, je me bornerai à les répartir dans deux sections basées principalement sur la forme de la tête et des mandibules.

Dans la première, la tête est presque quadrangulaire, largement concave; son épistome est tronqué en avant; les mandibules dépassent à peine l'épistome et ne présentent rien de particulier (1).

<sup>(1)</sup> Cette section se partage en deux divisions qu'on peut caractériser

A. Tête rebordée en avant, munie au-dessus et un peu en arrière de la d'une grande et large corne dirigée en arrière et profondément bifule; reux distants du prothorax; celui-ci simple ; un écusson distinct; corps allongé, régulièrement cylindrique.

P. Lebasii. Rufa, capite subtiliter aciculato, prothorace lævi angulis anticis

Dans la seconde, la tête est convexe, son épistome brusquemen réci en une saillie transversale, renflée et échancrée en avant nandibules se comportent comme chez les GNATHOCERUS mâles, c -dire sont munies chacune, avant leur sommet, d'une longue o rerticale recourbée en dedans à son extrémité (1).

Ces insectes rattachent manifestement les Phrénapatides au grande le la control de la

## GROUPE II. Triboliides.

Trochantins intermédiaires nuls. — Yeux découverts, peu ongés sur le front, presque toujours en partie divisés par les jo — Antennes terminées par une massue plus ou moins brusque uatre articles. —Tête le plus souvent anormale. —Jambes grêles, rent un peu triangulaires, dans ce dernier cas denticulées en deh — Lobe interne des machoires grèle, inerme. — Corps étroit, linés

Ce groupe se compose de quelques espèces qui sont à la fois les petites et les plus étroites des Ulomides. Sur les quatre genres qu'orment, il n'y en a qu'un seul (Phtora) dont la tête soit à l'état nal, c'est-à-dire qui ait l'épistome à peine prolongé en avant de critica des antennes. Chez deux autres (Tripornia, Avangue)

connues; mais deux d'entre elles, celles du Gnathocerus cornutus et du Tribolium ferrugineum, exigent de nouveaux détails.

La première, dont on doit la description à M. De Motschoulsky (1), vit exclusivement dans la farine. Elle possède de chaque côté de la tête un ocelle allongé, et son dernier segment abdominal, de forme conique, présente de chaque côté, sur son bord postérieur, deux petites dentelures.

La seconde, décrite en peu de mots et figurée par M. Westwood (2), est de forme plus courte que la précédente, et son dernier segment est armé de deux épines divergentes et recourbées en haut; en dessous il est muni de deux saillies charnues et rétractiles. On la trouve non-seulement dans les substances farineuses, mais fréquemment dans l'intérieur des insectes conservés dans les collections mal soignées.

La larve de la Phtora crenata a été, au contraire, parfaitement décite par M. Ed. Perris (3) qui l'a trouvée dans les souches et les tracs des vieux pins en décomposition. Elle est très-allongée, grêle, sylindrique, sans stemmates, et s'éloigne notablement des précédentes par la forme de son segment anal qui est plus grand que les autres, déclive et creusé supérieurement en forme de cuiller; de la lase de la déclivité naissent deux crochets cornés qui, à la différence de ceux des autres larves de la famille, sont reçourbés en bas et ne dépasent pas le milieu du segment. Sous ce dernier il n'existe qu'un seul mamelon rétractile, très-petit et parfois invisible. Cette larve creuse dans l'aubier des galeries étroites dirigées en tous sens, au fond desquelles, sa croissance terminée, elle se change en nymphe dans une cellule. Le cours de son développement s'accomplit dans l'espace d'une année.

Sanf un seul (Amersius), qui est propre à la Californie, les genres qui suivent sont représentés en Europe; mais deux d'entre eux (GMATROCKRUS, TRIBOLIUM) y ont été sans aucun doute importés et sont d'origine exotique.

- L Youx divisés en partie.
  - s Toutes les jambes grêles, linéaires et inermes.

Jones dilatées et foliacées: Gnathocerus.

- non -, amincies : Tribolium.
- aa Jambes antér, un peu triangulaires et denticulées : Anspsius.
- L. Youx entiers : Phtora.
- (i) Après en avoir d'abord parlé en peu de mots dans le Bull. d. Mosc. 1845, i, p. 80, M. De Motschouisky l'a décrite plus en détail dans ses Etud. entom. Ann. UI, p. 67.
  - (2) An Introd. etc. I, p. 319, f. 39, nº 2.
  - (3) Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 351, pl. 8, f. 421-429.

## CIVATIOCIA III.

TRUMBERS, Act. Holmiens, 1814, p. 47 (1).

Méles : Menton faiblement élargi et tronqué en avent. ~ article des palpes labiaux subcylindrique, celui des maxillaires en s de hache un peu allongé et obliquement tronqué. — Mandibales munies d'une corne plus ou moins longue, recourbée en haut, simple et crochue au bout. — Tête convexe et parfois (cornatus) bituberoulée sur le vertex, concave sur le front; ses joues foliacées, très-saillantes et redressées; épistome un peu rétréci et formant une saillie arrendie en avant. — Yeux presque divisés par les joues, beaucoup plus gres en dessous qu'en dessus. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, à articles 3 plus long que les suivants, 4-8 obconiques, telscourts, 9-11 un peu élargis, triangulaires, déprimés et subperfoisés, 11 suborbiculaire. — Prothorax en carré transversal, un pet rétrété. en arrière, tronqué à sa base, à peine échancré en avant. -- Essa curviligne. — Elytres de la largeur du prothorax, plus ou moiss & longées et subparallèles; leur repli épipleural incomplet en arrière.— Pattes médiocres ; cuisses asses robustes et comprimées ; jambes linéaires, tarses grêles, finement villeux en dessous; leur dernier article au meis aussi long que les précédents réunis. -- Mésosternum étroit, déclive, camliculé.—Saillie prosternale étroite, un peu saillante et abaissée en arrière.

leur petite taille, ces insectes sont remarquables par la forme abules chez les mâles, qui reproduit celle qu'on a vue plus quelques Penera.

## TRIBOLIUM.

## Mac-Leat, Annul. Javan. p. 47 (1).

plan, subquadrangulaire. — Dernier article des palpes lapyolde, celui des maxillaires ovalaire, déprimé et obtus au
abre très-court. — Tête légèrement convexe en arrière; épislant, trapéziforme, aminci sur les côtés et un peu échancré
— Yeux grands, subtransyersaux, à moitié entamés par les
pr partie inférieure sensiblement plus grosse que la su— Antennes à peine plus longues que la tête, à articles
; très-serrés, 9-11 formant une petite massue. — Prothorax en
syersal, très-légèrement arrondi et finement rebordé sur les
Ecusson en triangle curviligne. — Elytres de la largeur du
, allongées, parallèles; leur repli épipleural entier, mais expat étroit dans sa partie postérieure. — Le surplus comme
inatrocraus.

- a jusqu'ici que deux espèces de ce genre qui scient démais les collections renferment un certain nombre de petits sédits, qui en sont très-voisins, et qui pourront entrer dans en modifiant légèrement sa formule.
- e typique (ferrugineus) est d'un jaune ferrugineux peu brilque lisse sur la tête et le prothorax, et présente sur les élysand nombre de stries fines et superficielles, dont les inters pour la plupart un peu saillants. Elle est probablement des Indes orientales, et paraît être aujourd'hui répandue
- Elle est de l'Amérique du Sud et des Antilles; les exemplaires s renaient de la Colombie.
- Cat. éd. 3, p. 222), outre cette espèce et la cornuta, en mentionne , dont la vicina et la testacea sont sous mes yeux. Elles n'appartienzeme a genre actuel et me paraissent devoir chacume en former un, voi-

## GNATHOCERUS.

THUNBERG, Act. Holmiens. 1814, p. 47 (1).

Máles: Menton faiblement élargi et tronqué en avant. — De article des palpes labiaux subcylindrique, celui des maxillaires e de hache un peu allongé et obliquement tronqué. - Mandi munies d'une corne plus ou moins longue, recourbée en haut, si et crochue au bout. - Tête convexe et parfois (cornutus) bituber sur le vertex, concave sur le front; ses joues foliacées, très-saill et redressées; épistome un peu rétréci et formant une saillie arri en avant. - Yeux presque divisés par les joues, heaucoup plus en dessous qu'en dessus. - Antennes un peu plus courtes qu prothorax, à articles 3 plus long que les suivants, 4-8 obconiques, courts, 9-11 un peu élargis, triangulaires, déprimés et subperf 11 suborbiculaire. — Prothorax en carré transversal, un peu re en arrière, tronqué à sa base, à peine échancré en avant. - Ect curviligne. - Elytres de la largeur du prothorax, plus ou moir longées et subparallèles; leur repli épipleural incomplet en arriè Pattes médiocres; cuisses assez robustes et comprimées; jambes linée tarses grèles, finement villeux en dessous; leur dernier article au n aussi long que les précédents réunis. - Mésosternumétroit, déclive, c Malgré leur petite taille, ces insectes sont remarquables par la forme ses mandibules chez les mâles, qui reproduit celle qu'on a vue plus hant chez quelques PENETA.

#### TRIBOLIUM.

## MAC-LEAY, Annul. Javan. p. 47 (1).

Menton plan, subquadrangulaire. — Dernier article des palpes lahaux subovolde, celui des maxillaires ovalaire, déprimé et obtus au bout. — Labre très-court. — Tête légèrement convexe en arrière; épistome saillant, trapéxiforme, aminci sur les côtés et un peu échancré en avant. — Yeux grands, subtransversaux, à moitié entamés par les joues; leur partie inférieure sensiblement plus grosse que la supérieure. — Antennes à peine plus longues que la tête, à articles 28 égaux, très-serrés, 9-11 formant une petite massue. — Prothorax en carré transversal, très-légèrement arrondi et finement rebordé sur les côtés. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres de la largeur du prothorax, allongées, parallèles; leur repli épipleural entier, mais excossivement étroit dans sa partie postérieure. — Le surplus comme chez les Gnathocenus.

Il n'y a jusqu'ici que deux espèces de ce genre qui soient détrites (2), mais les collections renferment un certain numbre de petits insectes inédits, qui en sont très-voisins, et qui pourront entrer dans le genre, en modifiant légèrement sa formule.

L'espèce typique (ferragineus) est d'un jaune ferrugineux peu brillant, presque lisse sur la tête et le prothorax, et présente sur les élytres un grand nombre de stries fines et superficielles, dont les interralles sont pour la plupart un peu saillants. Elle est probablement triginaire des Indes orientales, et paraît être aujourd'hui répandue

à cornuta. Elle est de l'Amérique du Sud et des Antilles; les exemplaires que j'ai vus venaient de la Colombie.

Dejean (Cat. éd. 3, p. 222), outre cette espèce et la cornuta, en mentionne trois autres, dont la vicina et la testacea sont sous mes yeux. Elles n'appartiennent pas au genre actuel et me paraissent devoir chacune en former un, voisin des Taisolium.

- (1) Syn. Stene, Steph. Iii. of Brit. Entom. V, p. 9.— Margus, Dej. Cat. 6d. 2, A. 200; L. Redtenb. Faun. austr.; Die Kæf. p. 593. Terebrio Fab., Oliv., Sterm, Touss.-Charp., etc.— Derhestes Fab., Herbst.— ips Fab.— Lyctus Fab. Trocosita Fab. Colybium Herbst.
- (2) Ten. ferrugineus, Fab. Spcc. Ins. I, p. 324 (Col. castaneum Herbst); pour le surplus de la synonymie, qui est très-étendue, voyez Mulsant, Col. d. France; Latig. p. 245. Ten. madens, Touss.-Charpent. Horze entom. p. 218 (Margus obscurus, W. Redtanb. Quæd. Gen. et Spec. Archid. Austr. p. 17); Europe oc.

dans toutes les régions du globe. On la trouve ordinairement dans la farine, le son, le riz, etc., et elle attaque même les collections d'insertes.

Les entomologistes ont, pendant longtemps, méconnu ce genre de M. Mac-Leay, par suite d'une erreur qu'avait commise ce savant, en lui attribuant cinq articles à tous les tarses (1).

#### ANEPSIUS.

J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 147.

Genre très-voisin des Tribolium et n'en différant que par les particularités suivantes :

Epistome un peu plus saillant, du reste de même forme, largement et faiblement échancré. — Yeux un peu engagés dans le prothorax, médiocres, subarrondis et à moitié divisés par les joues; leur portion supérieure petite et un peu allongée longitudinalement.—Antennes de la longueur des deux tiers du prothorax, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-8 subcylindriques, subégaux, 9-44 formant une petite massue déprimée, peu distincte. — Jambes antérieures légèrement triangulaires, finement denticulées sur leur tranche externe. — Corps allongé, subcylindrique.

-Antennes un peu plus longues que la tête, à articles 2-8 très-courts, s'élargissant peu à peu, 9-11 formant une assez grosse massue déprimée. — Prothorax transversal, subrectiligne et assez fortement relordé sur les côtés, non échancré en avant, presque arrondi en arc àsa base. — Ecusson très-petit, arrondi en arrière. — Elytres médiocrement allongées, parallèles, aussi larges que le prothorax et échancrées en arc à leur base; leur repli épipleural entier.—Pattes courtes; suisses assez robustes, comprimées; jambes antérieures légèrement triangulaires, très-finement denticulées en dehors, les autres linéaires; tarses courts, le 1° article des postérieurs à peine plus long que le 2°. — Mésosternum déclive, sillonné en arrière. — Saillie prosternale dépassant un peu les hanches antérieures. — Corps médiocrement allongé, subcylindrique et un peu déprimé.

L'unique espèce (crenata) du genre est petite, d'un brun marron aux brillant, criblée de petits points enfoncés, très-serrés sur la tête et le prothorax, avec les étytres assez fortement striées et ponctuées. Elle habite le midi de la France et plus particulièrement les régions voisines des Pyrénées.

Le genre s'éloigne assez fortement des précédents par la forme de son épistome et l'intégrité de ses yeux, mais les groupes secondaires sont déjà si nombreux que je n'ai pas cru devoir en créer un pour lui seul, d'autant plus que par la structure de ses antennes et ses sutres caractères il appartient manifestement à celui-ci.

## GROUPS III. Alégoriides.

Trochantins intermédiaires nuls. — Yeux découverts, transversaux, peu prolongés sur le front, sinués en avant. — Antennes perfoliées, grossissant peu à peu. — Tête normale. — Jambes légèrement triangulaires; les quatre antérieures finement denticulées; tarses déprimés; leur pénultième article subbilobé. — Lobe interne des machoires iserme. — Corps très-déprimé.

Ce groupe, composé du seul genre Alegoria, de M. De Castelnau, ne diffère essentiellement des Ulomides vraies qui suivent que par la structure des tarses.

#### ALEGORIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 221 (1).

Menton plan, transversalement cordiforme, sinué en avant. — Languette échancrée. — Dernier article des palpes labiaux subovalaire et tronqué; celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Labre en

(1) Syn. Hylosoma, Dej. Cat. éd. 3, p. 221.

carré transversal. - Tête courte, engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax et munie d'un col en arrière ; épistome séparé du front par un fin sillon flexueux, presque subitement rétréci et fortement échancré en arc de cercle. - Yeux médiocres, étroits, munis d'une assez large orbite en arrière. - Antennes courtes, robustes, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-6 très-courts, 7-10 graduellement transversaux, perfoliés, 11 beaucoup plus grand que 10, arrondi au bout. - Prothorax transversal, plan, rétréci en arrière, tronqué à sa base. à peine échancré en avant; ses quatre angles obtus. - Ecusson curviligne. - Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, allongées, subparallèles, déprimées; leurs épipleures incomplètes en arrière. - Pattes courtes; cuisses comprimées, les antérieures trèsrobustes, les postérieures allongées, un peu arquées; les quatre jambes antérieures triangulaires, arquées, finement denticulées en dehors; tarses revêtus en dessous d'une brosse de poils dense, leur dernier article médiocre; crochets fortement arqués. - Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, ogivale et arrondie en avant. - Mésosternum subvertical, en forme de V. - Saillie prosternale non saillante en arrière.

L'espèce typique (1) est de moyenne taille, d'un noir assez brillant, lisse sur le prothorax, finement striée sur les élytres, avec une courte strie scutellaire. Je ne trouve aucune différence sexuelle entre les nombreux exemplaires que j'ai sous les yeux. Cet insecte est répandu en Colombie à Cavenne et dans le nord du Brésil. Le conneis une se

complètement cessé d'être perfoliées. Les élytres, chez la plupart des HYPOPHLŒUS, laissent le pygidium à découvert. Enfin, le métasternum se raccourcit chez les Oligocara. A part ces exceptions, le groupe est très-homogène.

On a de bonnes descriptions des larves de trois de ses genres, qui sont dans l'ordre systématique les suivants :

Celle de l'Uloma Perroudii, découverte par M. Ed. Perris (1) dans la vermoulure de vieilles souches de pins, est linéaire, cylindrique, revêtue de téguments cornés et de couleur rousse, avec deux traits fermgineux transversaux sur chacun des segments thoraciques et abdominaux. Les deux derniers segments de la première de ces régions, et les huit premiers de la seconde, sont assez fortement ponctués dans leur milieu. De chaque côté de la tête se trouvent trois ocelles à peine visibles. Le prothorax est notablement plus long que le mésothorax et le métathorax qui sont, en même temps, plus courts que les segments de l'abdomen. Le dernier de ceux-ci est elliptique et terminé par une très-petite pointe obtuse. Son mamelon anal est très-réduit, rétractile et ordinairement caché par le bord postérieur du huitième segment.

La larve de l'Alphitobius mauritanicus, d'après la description et la figure qu'en a données M. H. Lucas (2), est un peu moins étroite que la précédente, d'un roux uniforme, finement et irrégulièrement ridée en dessus, avec un fin sillon médian qui, de la tête, s'étend jusqu'à l'antépénultième segment de l'abdomen inclusivement. Le dernier est court, triangulaire, redressé et très-aigu à son extrémité et garni sur les côtés d'épines très-courtes, mélangées de soies roussàtres, très-longues. Le mamelon anni est très-saillant et porte deux appendies thamus, rétractiles et très-mobiles. La tête ne présente que deux celles de chaque côté. Cette larve vit de substances farineuses comme celles du Tenebrio molitor, en compagnie de laquelle on la trouve parsois, et se métamorphose sans prendre aucunes précautions préalables.

Les habitudes des Hypophicus, sous leur première forme, sont trèsdifférentes de celles qui précèdent, ainsi que l'a fait connaître M. Ed. Perris. Leurs larves, dont ce savant observateur a décrit deux espèces (3), sont carnassières et dévorent celles de plusieurs espèces de

<sup>(</sup>i) Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 374, pl. 8, f. 413 et 420. M. Ed. Perris dit avoir trouvé dans les mêmes conditions la larve de l'U. culinaris.

<sup>(2)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 77, pl. 4, III, f. 1 a-f. Antérieurement (ibid. 1848, Bullet. p. XIII) M. Lucas en avait déjà dit quelques mots en la désignant sous le nom d'Heterophaga opatroides.— Plusieurs années auparavant (1839), M. Westwood (An Introd. etc. I, p. 315, f. 38, n° 20) l'avait figurée sous le nom d'Alphitobius fagi, mais sans la décrire.

<sup>(3)</sup> H. ferruginens, linearis, Ed. Perris, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 354, pt. 8, f. 430-443. — La larve de l'H. bicolor avait été déjà figurée par M. Westwood loc. cit. p. 315, f. 38, nº 6.

## TÉNÉBRIONIDES. icus dans les galeries desquelles elles vivent. Les caractères

iels qui les distinguent des précédentes, sont : le corps plus hér oils, la présence de quatre ocelles de chaque côté de la tête ne du dernier segment abdominal qui est presque demi-circule omplètement inerme, enfin, la structure de son mamelon anal trilobé. Toutes deux se changent en nymphe dans une cell lles pratiquent au milieu des détritus des galeries où elles

omme toutes celles de la famille, les nymphes de ces treis gen munies, sur leurs bords latéraux, d'appendices de formes varié es Ulomides vraies sont répandues sur tout le globe, et dans bre il en est plusieurs qui sont devenues cosmopolites.

Menton variable, mais jamais trapéziforme ni carré.

a Métasternum court : Oligocara.

de longueur normale.

aa — de longueur nor

b Jambes inermes.

é leur croissance.

Saillie prosternale pénétrant dans le mésosternum : Erelus.

ne pénétrant pas — Antimachu

6 b Jambes denticulées en dehors : Uloma.

Menton trapéziforme ou carré.

Jambes antérieures denticulées.

sent, peu prolongés sur le front. — Antennes assez courtes, à articles un peu allongé, 4-5 cupuliformes, 6-7 plus courts, 8-10 transmenx. - Prothorax presque aussi long que large, un peu rétréci 1 arrière, bisinué à sa base, à peine échancré en avant, rebordé sur côtés seulement. — Écusson en triangle curviligne. — Elytres Mengo-ovales, échancrées en demi-cercle, et aussi larges que le propeax à leur hase; leur repli épipleural entier. — Cuisses robustes, mprimées, les antérieures un peu arquées; jambes de la même de assez étroites, arrondies en dehors, tranchantes au côté interne. mancrées à leur base en dedans, prolongées à leur extrémité inrne en une saillie tronquée au bout; les autres triangulaires, un m apres en dehors; tarses à peine ciliés en dessous, le 1er article des estérieurs allongé. — Saillie intercoxale en triangle allongé; le derier segment abdominal tronqué et bisinué au bout. - Métasternum ès-court. — Mésosternum fortement concave. — Saillie prosternale ane, recourbée en arrière. — Corps aptère.

Femelle: Menton non fovéolé en dehors.—Dernier article des palpes biaux plus long et un peu comprimé. — Métasternum sensiblement oins court. — Jambes antérieures moins échancrées à leur base.

Solier s'est singulièrement mépris sur les analogies de ce genre. près l'avoir d'abord placé dans sa tribu des Blapsites, il en a fait us tard (1) le type d'un groupe à part, qu'il a nommé Oligocaroïdes, 1 lui associant les Heliorugus (ses Euschatia). Son menton, sa tête, 2 antennes et surtout l'absence des trochantins intermédiaires prouent qu'il appartient aux Ulomides (2), parmi lesquelles il est fort unché, par suite de la brièveté du métasternum. Il est très-remarusble que cette partie du corps ne soit pas de la même longueur uns les deux sexes; c'est le seul cas de ce genre qui existe, à ma consissance, parmi les Ténébrionides. Quant à l'absence des ailes, qui a mtraîné la soudure des élytres, elle n'a qu'une faible importance.

L'O. nitida (3), type et unique espèce du genre, est un assez grand mecte du Chili, ayant le facies des ULONA, d'un noir brillant et lisse, rec les élytres finement striées.

<sup>(1)</sup> In Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 225.

<sup>(2)</sup> Par suite de la brièveté du métasternum, le genre a aussi la plus intime malogie avec les Coslométopides et en particulier avec le genre Centraonopus. Lis l'absence des trochantins intermédiaires, réunie à la structure de ses antenes, ne perinet pas de le comprendre dans ce groupe.

<sup>(3)</sup> Solier in Baudi et Truqui, loc. cit. p. 227, pl. 10, f. 1; et in Gay, loc. cit. 1. 226, pl. 20, f. 2.

## TÉNÉBRIONIDES.

## ERELUS.

MULS. et REY in MULS. Opusc. entom. fasc. 2, p. 185.

enton cordiforme, plan. — Dernier article des palpes maxill riforme. — Labre transversal. — Tête transversale, enfoncée rothorax jusqu'aux yeux; épistome tronqué en avant. — Yeu ux, un peu entamés par les joues. — Antennes plus courtes cothorax, grossissant peu à peu, à articles 3 globuleux, 4-10 to aux, rétrécis en arrière, 11 arrondi au bout. — Prothorax to al, un peu rétréci en arrière, échancré en avant, bisinué à sa les angles de celle-ci saillants et reçus dans des fossettes des élytres. — Celles-ci allongées, parallèles, puis rétrécies tiers postérieur; leur repli épipleural entier. — Pattes médions ses comprimées; jambes antérieures graduellement élar, es subfiliformes; le dernier article des antérieurs presque que les précédents réunis. — Prosternum saillant en arrièu dans une fossette du mésosternum. — Corps allongé, peu

M. Mulsant et Rey, à qui j'emprunte ces caractères, se sont les analogies de ce genre qu'ils indiquent simplement cor qu'en dessous, munis d'une assez large orbite postérieure.—Antennes plus courtes que le prothorax, robustes, grossissant peu à peu, subperfoliées, à articles 3 à peine ou pas plus long que le suivant, 4-5 obconiques, 6-10 transversaux, souvent un peu saillants en dedans, ii plus grand que 10, arrondi au bout. - Prothorax transversal, subquadrangulaire, faiblement sinué à sa base, muni en avant d'une grande et profonde excavation, avec ses angles antérieurs plus ou meins saillants et coniques. - Elytres assez convexes, allongées, subparallèles; leurs épipleures complètes. — Pattes médiocres, robustes; coisses assez larges; jambes comprimées, inermes en dehors, les anthieures plus courtes et plus larges que les autres, subdifformes et variables selon les espèces; les autres en triangle très-allongé; tarses plus ou moins villeux en dessous, leur dernier article très-grand. — Misosternum fortement déclive, un peu concave.—Saillie prosternale dipassant un peu les hanches antérieures. — Corps allongé, subpaallèle.

Fanciles: Tête inerme. — Prothorax sans excavation (1); son bord suférieur largement échancré en arc de cercle. — Jambes antérieures un peu plus larges que les autres, excavées sur leur face interne dans leur moitié terminale; tarses en général moins velus en dessous.

Ces insectes sont généralement réunis aux Ulona dans les collections, à l'exemple de Dejean dans son Catalogue. Ils m'en paraissent très suffisamment distincts par leurs jambes complètement inermes en éshors, et la nature de leur principale différence sexuelle, c'est-à-dire la présence d'une corne sur la tête des mâles (2). Les plus grandes Ulona arrivent à peine à la taille de leurs plus potites espèces. Ces dernières sont toutes d'un noir assez brillant, finement ponctuées sur la prothorax, avec leurs élytres fortement striées et ponctuées.

Le ganre est propre à l'Amérique, et répandu depuis le Mexique jusque dans le Brésil méridional. Des neuf espèces qui existent, à ma comaissance dans les collections, trois seulement sont décrites en ce manent (3).

- (i) Une seule espèce (mexicana Dcj.), inédite, fait exception à cet égard; ma prothorax présente une dépression parcille à celle qui existe chez les mâles de la plupart des Uloma.
- (2) Cette corne est sujette, quoique rarement, à se réduire. J'ai sous les youx en exemplaire de la coriuces Dej. où elle a perdu sa partie bifurquée et ne feme plus qu'une petite tige simple.
- (3) A. furcifer, Gistl, loc. cit. avec une fig. du mâle: Brésil. Cer. nigerrins, Perty, loc. cit. p. 58, pl. 12, f. 8, g' (Ul. monderos Dej.); Brésil et Capenae. Phal. furcifera, Dalm. Acta Holmiens. 1821, II, p. 381 et Anal. caian. p. 58, pl. 4, f. 1 g' (U. Petitii? Dej.); Brésil. Rapportes en outre it les Ul. Roudenii, excavata, aterrima, melanaria, mexicana de Dejean, Cat. éd. 3, p. 221. La coriacea citée plus liaut avait été ainsi nommée par lui das sa collection depuis la publication de son Catalogue.

## ULOMA.

(MEGERLE) L. REDTENB. Faun. austr.; Die Kaf. p. 593 (1).

Menton de forme variable (1). - Languette échancrée en avan Dernier article des palpes labiaux plus ou moins triangulaire, ment (culinaris) ovoïde; celui des maxillaires sécuriforme. des mâchoires munis chacun d'un crochet corné (culinaris). court, entier, avec ses angles arrondis. - Tête des Antimachus, le front inerme et l'épistome largement tronqué ou sinué en ava-Yeux étroits, transversaux, non dilatés en dessus.-Antennes co robustes, grossissant peu à peu et déprimées, à articles 3 un per long que 4; les 6, 7 ou 8 derniers plus ou moins transversaux, liés, le 11e arrondi au bout. - Prothorax transversal, rectang ou un peu arrondi sur les côtés, médiocrement convexe, à pen sinué à sa base et échancré en avant. - Elytres oblongues et lèles, rarement ovales, aussi larges que le prothorax et échancré arc à leur base, sillonnées ; leurs épipleures incomplètes en arriè Pattes courtes; cuisses robustes, comprimées; jambes antérieu souvent les intermédiaires triangulaires, arquées, arrondies et ment pluridentées en dehors; tarses médiocrement villeux en des le 1er article des quatre postérieurs plus ou moins allongé. - 5 L'espèce brésilienne (diaperoides) dont M. De Castelnau a fait une section à part sous le nom d'ULEDA, ne diffère des autres que par sa forme un peu plus convexe (1).

MM. Perroud et Mulsant en ont établi, sous le nom de MELASIA, un autre qui ne me paraît pas plus admissible. Ses caractères différentiels seraient : le corps moins allongé ; les articles 6-10 des antennes non cupuliformes ni coupés en ligne droite antérieurement ; et surtout le menton transversalement ovale (c'est sa forme normale chez les espèces exotiques). Des caractères de cette nature obligeraient de diviser le genre en une dixaine d'autres. Celui-ci ne contient que deux petites espèces, l'une de Sicile, l'autre du Sénégal (2).

Les Ulona paraissent répandues sur tout le globe, mais on n'a encore décrit que le tiers au plus de celles qui existent dans les collections (3).

#### ALPHITOBIUS.

## STEPE. Ill. of Brit. Entom. V, p. 11 (4).

Menton en trapèze renversé. — Languette presque entière. — Dermier article des palpes labiaux ovalaire, déprimé et tronqué au bout;

- (i) M. De Castelnau a établi dans le genre une autre section qu'il nomme ABLONIA et qui a pour type une espèce de Cayenne (filiformis) qui m'est incoanne. Cette section est caractérisée par ces seuls mots: « corps long, linéaire. » Il est probable qu'elle doit former un genre distinct.
- (2) M. gagatina, de Sicile; tarsalis, du Sénégal; Perr. et Muls. loc. cit.
- [3] Esp. européennes: Ten. culinaris Linn., Fab., Oliv., etc. (Ten. ferrugineus, Panzor, Faun. Ins. Germ. IX, 20, 19; Var.? Ul. cucullutum Mémetr. Cat. rais. p. 204); de toute l'Europe et de l'Amér. du Nord. — U. picea, Küster, Die Kæf. Europ. IV, 6; Dalmatie. — Perroudi, Muls. et Guilleb. Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, II, p. 421; France mér., Suisse. — Esp. afrieaines: Phal. ovarensis, Palis.-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 141, pl. 30 b, 1.8.—Cerat. foveicollis, læsicollis, J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 88, Gabon -Esp. des Indes or.: U. orientalis, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 120; Java. - Fahrari, Westringli, Mannerh. Bull Mosc. 1844, p. 850 et 857; Java. — Esp. de la Nouvelle-Zélande: U. lævicosta, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 165, Col. pl. 11, f. 6. — Esp. de la Polynésie: U. insularis, Guérin-Ménev. Revue Zool. 1841, p. 190; tle Vavao. — cavicollis, encausta, L. Fairm. Rev. et Ing. d. Zool. 1849, p. 447; la seconde est figurée, sous le nom d'insularis, dans le Voy. au pôle Sud, loc. cit. pl. 11, f. 40, 5 Q; fle Vavao. — Esp. de PAmer. du Nord: U. ferruginea, Say, Boston Journ. of nat. Hist. I, p. 188. impressa, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 164. — margiada, J. L. Le Conte, Anh. of the Lyc. of New-York, V, p. 149; Californie. -Esp. de Cayenne et du Brésil: Ten. retusus, Fab. Syst. El. I, p. 149. — U. impressicollis, major, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 120.
  - (f) Syn. HETEROPHAGA, Dej. Cat. éd. 3, p. 220; L. Redtenb. Faun. austr.; Die Keel. p. 594. Terrebrio Fab., Paur., Herbst, etc. Helors Oliv. Paurna Latr.

# τένέββιονίσες. des maxillaires fortement sécuriforme (\*). — Labre peu sail

idi en avant. - Tête engagée jusqu'aux yeux exclusivement rothorax; épistome court, séparé du front par un fin s eux, arrondi sur les côtés, sinué (diaperinus) ou tronqué (ch eus) en avant. — Yeux transversaux, entamés par les joues, l plus gros en dessous qu'en dessus. - Antennes courtes, m ent robustes, grossissant peu à peu, à 3° article à peine plus les suivants, ceux-ci très-courts et serrés; les quatre ou t-derniers transversaux, perfoliés, 11 plus gros que 10, am rothorax transversal, légèrement arrondi dans son milieu si , assez fortement hisinué à sa base, avec son lobe médian ar s angles aigus, échancré en avant. — Ecusson curviligne. aussi larges que le prothorax, oblongo-ovales; leur repli ral entier. - Pattes courtes; cuisses robustes, comprin es triangulaires, les antérieures un peu arquées, munies e ainsi que les intermédiaires, de fines dentelures ou de cilmes; tarses grêles, assez longs, ciliés en dessous; le 1er a postérieurs assez allongé, le dernier de tous long.—Saillie i e de l'abdomen assez étroite, aiguë.-Mésosternum concave diaperinus) fourchu. - Saillie prosternale dépassant un pe hes antérieures. — Corps oblongo-ovale, peu convexe.

cus les écorces et dans l'intérieur des maisons, où, comme le Tenerie molitor, elles se nourrissent de céréales. L'une d'elles (mauritascus) doit à ce dernier genre de vie, d'avoir été transportée sur cute la surface du globe. Il est très-probable que l'une et l'autre ont té importées en Europe.

#### CATAPHRONETIS.

(Das.) Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 342 (1).

Menton presque carré. — Dernier article des palpes labiaux subcyindrique, celui des maxillaires déprimé, à peine élargi et obliquenent tronqué au bout. - Labre peu saillant, arrondi en avant. iste très-courte, engagée jusqu'aux yeux, un peu voûtée; épistome paine distinct du front, arrondi et légèrement tronqué en avant. leux petits, un peu entamés par les joues, aussi gros en dessus qu'en bepous. — Antennes courtes, à articles 3 plus long que les suivants, 16 très-courts, obconiques, serrés, 7-10 transversaux, graduellement largis, perfoliés, 11 plus grand que 10, suborbiculaire. — Prothorax masversal, légèrement rétréci en arrière, tronqué à sa base, à peine khancré en avant. — Ecusson curviligne. — Elytres oblongues, leur apli épipleural entier. — Pattes courtes; jambes autérieures triangubires, larges, finement denticulées en dehors, les autres étroites; bases grêles, très-finement villeux en dessous; le 1er article des postrieurs peu allongé. — Saillie prosternale étroite, recourbée en armire. — Corps oblong, peu convexe.

L'espèce typique (2) ressemble complètement, au premier aspect, sux Alpeitobius, mais, comme on le voit par cette formule, s'en deigne par un grand nombre de caractères. Elle est petite, d'un mir-hrunâtre assex brillant, finement pointillée, avec de fines stries peu marquées sur les élytres. Cet inserte se trouve dans le midi de la France, en Sicile, en Algérie, et probablement sur tout le littoral de la Méditerranée. Il vit à terre, caché sous les pierres ou les excréments denéchés. Germar et M. Küster l'ont pris pour la Phtora crenuta de lejean. Une seconde espèce existe en Algérie (4).

A fagi Curtis; Alph. piceus Muls.).—Heter. sulcipennis, parallela, J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 87; Gabon.

HETEROGUEIRA. Epistome assez fortement échancré, logeont le labre dans

<sup>(1)</sup> Syn. PSTORA, Germar, Faun. Ins. Europ. XVIII, 4; Küster, Die Kaster Erop. X, 68.

<sup>[2]</sup> C. brunnea Lucas, loc. cit. (P. crenata Germar, Küster, loc. cit.).

<sup>[3]</sup> C. Levaillantii, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 342.

C'est à la suite de ces insectes que doivent être placés les deux genres HETE-VEREZEA et ANIANA de Dejean (Cat. éd. 3, p. 220 et 221) qui peuvent se défitrainst:

#### TÉNÉBRIONIDES.

## ULOSONIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 220 (1).

ales : Menton en trapèze renversé, plan ou convexe en deho guette peu saillante, sinuée. — Dernier article des palpes la rement triangulaire, celui des maxillaires sécuriforme. - I é sous l'épistome. — Tête engagée jusqu'aux yeux exclusiven ou moins concave; épistome assez long, relevé sur ses bord ux, graduellement rétréci et tronqué en avant ; deux cornes g nédiatement au-dessus des yeux, tantôt redressées, tantôt dir vant ; parfois une troisième plus petite au bord antérieur de l e. — Yeux allongés, transversaux, faiblement entamés pa es. — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, grossi à peu, à articles 3 plus long que 4, 4-5 ou 4-6 obconique ngulaires, 6-10 ou 7-10 perfoliés, transversaux, un peu en arrondi ou ovalaire (1). — Prothorax transversal, rectangu ses côtés antérieurs arrondis, rebordé latéralement, un peu à sa base, assez fortement échancré et parfois bisinué en a Ecusson curviligne. — Elytres de la largeur du prothorax ées, parallèles; leur repli épipleural entier. - Pattes cou

nisses robustes, comprimées; jambes légèrement triangulaires, inernes en dehors; tarses faiblement villeux en dessous; le 1° article des sostérieurs allongé. — Mésosternum déclive, concave. — Saillie proternale un peu saillante en arrière. — Corps allongé, assez large, paulèle, très-déprimé.

Femelles: Labre un peu saillant. - Tête inerme.

Ces insectes sont propres à l'Amérique, où ils sont répandus depuis e Mexique jusque dans le Brésil méridional. Les plus grands sont de sille moyenne. Tous sont d'un noir-brunâtre assez brillant, avec le sethorax lisse et les élytres plus ou moins fortement striées et poncnées. La strie scutellaire, bien distincte chez les grandes espèces, s'eflace chez les petites. Deux seulement sont décrites à l'heure qu'il st (\*).

#### PELTOIDES.

DE CASTELN. Ann. d. l. Soc. entom. I, p. 401 (2).

Genre très-voisin des Ulosonia et présentant les caractères diffésantiels qui suivent :

Tête inerme dans les deux sexes; épistome recouvrant également le labre, mais non relevé sur ses bords latéraux. — Prothorax largement sminci et comme foliacé sur les côtés, paraboliquement arqué sur les côtés et très-rétréci en avant, coupé obliquement de chaque côté de sa base, avec les angles de celle-ci recouvrant les angles huméraux des élytes. — Ces dernières amincies et foliacées latéralement; leur repli épipleural horizontal. — Corps ovale.

MM. De Castelnau et Chevrolat, qui ont créé ce genre presque simultanément, l'ont placé à côté des Platydema; mais il a beaucoup plus de rapport avec les Ulosonia, ainsi que Dejean l'a très-bien reconnu. Il a pour type une espèce (3) du Sénégal, de taille moyenne,

<sup>(1)</sup> Ten. biimpressus, Latr. in Humb. et Bompl. Obs. d. Zool. II, p. 17, pl. 31, £6 g; Colombie. — U. hololeptoides, De Casteln. loc. cit. (Hyp. cornigera? Bej.); de Cayenne et du Brésil. — La Trogosita vacca de Fabricius (Syst. El. I, p. 153) me semble appartenir au genre et pourrait bien être la même que la Frécédente.

<sup>(2)</sup> Syn. Ooperstus, Chevrol. in Silberm. Revue entom. I, p. 30; nom postrieur de quelques mois à celui imposé au genre par M. De Castelnau.

<sup>(3)</sup> P. senegalensis, Casteln. loc. cit. (O. ovalis, Chevrol. loc. cit. p. 31, pl. 2). — Dejean (Cat. éd. 3, p. 220) en mentionne une seconde espèce (capensis) du Cap; elle est très-voisine de la précédente. — Je soupçonne que la Phaleria distilina de Klug (Ins. v. Madag. p. 92) doit être rapportée ici. — Il existe en surs dans les collections un insecte de la province de Sainte-Catherine, au Bresil, qui ressemble complètement au P. senegalensis et n'en diffère qu'en ce que les angles postérieurs de son prothorax ne s'appuient pas sur les élytres. Il le mâle a la tête inerme, cet insecte appartient au genre actuel.

d'un brun-noirâtre brillant, finement pointillée sur les élytres qui présentent, en outre, des rangées de petits points enfoncés, peu apparents.

## HYPOPHLOEUS.

FAB. in Schneid. N. Mag. d. Entom. p. 24 (1).

Menton quadrangulaire, entier. - Languette évasée et tronquée en avant. - Dernier article des palpes labiaux subcylindrique et arqué, celui des maxillaires en triangle allongé. - Labre transversal, arrondi en avant. - Tête un peu renflée en arrière; épistome plus ou moins saillant, un peu relevé sur ses bords latéraux, graduellement rétréci et tronqué en ayant. — Yeux libres, médiocres, transversaux, légèrement lunulés. - Antennes beaucoup plus courtes que le prothorax, médiocrement ou très- (rufipes) robustes, souvent fusiformes, à articles 3 obconique, sensiblement plus long que le suivant, 4 de même forme, court, 5-10 transversaux, perfoliés, 11 orbiculaire ou ovale. - Prothorax au moins aussi long que large, souvent trèslong, rectangulaire, marginé latéralement, arrondi en arc ou tronqué à sa base. - Ecusson transversal, arrondi en arrière. - Elytres allongées, subcylindriques, recouvrant presque toujours incomplètement le pygidium; leur repli épipleural très-souvent incomplet en arrière (2). - Pattes courtes; cuisses médiocrement robustes, com-

#### Note.

Les deux genres suivants, établis par Solier dans l'ouvrage de M. Gay sur le Chili, ont été placés par lui dans son groupe des Blapstinites vais (1). Mais d'après les caractères qu'il leur assigne et les figures qu'il donne des espèces qu'il y fait entrer, ce sont, à n'en pas douter, és Ulomides.

#### PHANEROPS.

Solien in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 233.

Menton petit, transversal, élargi en trapèze antérieurement. — Palpes courts, épais; le dernier article des maxillaires fortement sécuriforme, celui des labiaux subcylindrique, un peu renfié. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête oblongue, rétrécie en forme de trapèze antérieurement. — Yeux transversaux, déprimés, presque entiers. — Antennes courtes, grossissant fortement à leur extrémité; leurs articles 4-6 transversaux, subcylindriques, 7-10 élargis, subturbinés, 11 plus grand que 10, subcylindrique, artiondi au bout. — Prothorax transversal, rectangulaire, avec ses angles antérieurs saillants. — Jambes grêles, coniques. — Corps oblong, parallèle.

Je soupçonne que ce genre a été établi sur une femelle du genre Ulosonia; du moins la figure que donne Solier de l'unique espèce (2) qu'il y comprend, reproduit exactement la forme générale de ces insectes, et il n'y a rien dans les caractères qui précèdent qui ne leur convienne également.

wat: H. castaneus, depressus, linearis Fab., fraxini Payk., pini Panz., fasciatu, bicolor Fab. — Aj.: H. rufulus, Rosenh. Beitr. z. Insektenf. Europ. p. 32.

— Ratzburgii, Wissm. Stettin. entom. Zeit. 1848, p. 77. — Esp. d'Algérie:
H. engustatus, suberis, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 345, pl. 30, f. 7, 8.

— Esp. de l'Amér. du Nord: H. nitidus, parallelus, thorasicus, Melsheim.
Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 62; les trois espèces qui suivent cellesci sont des Trogositaires du genre Alindria; voyez tome II, p. 342, note 2.—
Esp. du Brésil: H. rußpes, Fab. Syst. El. II, p. 558; de toutes les espèces du
gare, c'est celle-ci qui a l'épistome le plus saillant et les antennes les plus
ribostes.

(1) In Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 232. Ce groupe de Solier est un assemblage réellement monstrueux de formes hétérogènes. Des six genres dont il est composé, un seul (Blapstinus) lui appartient réellement; trois (Phanebors, Cryptops, Cerandria) sont des Ulomides; un (Arthroconus) est un Epitagide, et le derdier (Endophlorus) fait partie de la famille des Colydiens.

(4) P. elongatus, Sol. loc. cit. p. 234; Col. pl. 20, f. 5 a-7.

#### CRYPTOPS.

Solier, loc. cit. p. 235 (1).

Menton petit, élargi en trapèze antérieurement. — Lobe interne des mâchoires armé d'une forte dent simple ou bifide. — Dernier article des palpes labiaux oblong, sécuriforme; celui des maxillaires subcylindrique, obliquement tronqué au bout. — Labre transversal et arrondi en avant. — Tête courte, trapéziforme en avant; épistome subéchancré. — Yeux courts, transversaux, fortement lunulés. — Antennes courtes, grossissant peu à peu; leurs articles 5-10 transversaux, la plupart dentiformes au côté interne, le dernier ovalaire. — Prothorax rétréci et échancré en avant, trapéziforme, trilobé à sa base. — Jambes comprimées, légèrement triangulaires.—Corps déprimé, ovale et subparallèle.

Solier n'en décrit qu'une petite espèce (1) trouvée à Valparaiso à bord d'un navire, dans de la viande.

J'ignore ce que peut être le genre suivant de M. J. L. Le Conte; mais comme il l'a placé à la suite des Angestus qu'on a vus plus haut, dans le groupe des Triboliides, il est probable qu'il appartient à la tribu actuelle. Seulement, d'après ses caractères, il ne paraît pas devoir rentrer dans le groupe qui vient d'être nommé, mais plutôt dans celui-ci.

RATHLINS

## GROUPE V. Toxicides.

Trochantins intermédiaires distincts. — Yeux découverts, transversaux, coupés en deux par les joues (1). — Antennes terminées brusquement par une massue déprimée de quatre ou trois articles. — Tête normale. — Jambes grêles, inermes. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné.

Latreille a placé son genre Toxicum parmi ses Ténébrionides, en quoi il a été imité par M. De Castelnau (2), Dejean (3), et généralement tous les auteurs qui ont parlé de ces insectes (4). Je crois que leur véritable place est à côté des Uloma, dont ils ne diffèrent essentiellement que par la présence des trochantins intermédiaires et la forme de leurs antennes; mais la massue qui termine ces organes se retrouve chez d'autres espèces de la tribu. Par la forme générale du corps, celle de la tête, son armature chez les mâles, qui est absolument sembable à celle des Ulosonia du même sexe, ce sont évidemment des Ulomides, mais qui font le passage entre ces dernières et les Ténébrionides vrais.

La tribu ne contient que les deux genres suivants qui sont à peine distincts l'un de l'autre et tous deux propres à l'ancien continent.

- L. Massue antennaire de quatre articles : Toricum.
- II. trois Anthracias.

## TOXICUM.

LATR. Gener. Crust. et Ins. II, p. 167 (5).

Males: Menton en trapèze renversé, plan, parfois impressionné en avant. — Languette sinuée antérieurement. — Dernier article des palpes maxillaires en triangle plus long que large. — Labre peu saillant, arrondi en avant. — Tête courte, rétrécie en arrière, plus ou moins concave, munie de deux ou quatre cornes redressées; épistome

- (1) Le Toxicum quadricorne est le seul chez lequel leur division n'est pas complète.
  - (2) Hist. nat. d. Col. II, p. 216.
  - (3) Cat. éd. 3, p. 227.
- (4) C'est également parmi les Ténébrionides, pris dans le sens de Latreille, que M. L. Redtenbacher a mis récemment le genre Anthracias dont il est le seul qui ait jusqu'ici exposé les caractères. Fischer de Waldheim avait fait simplement une Uluma de l'espèce sur laquelle il est établi.
- (5) Syn. Trocosita, Fab. Syst. El. I, p. 153. Crype Eus, Klug, Ins. v. Madag. p. 89; nom sans accompagnement de caractères.

## TÉNÉBRIONIDES.

ondu avec le front, demi-circulaire ou tronqué en avant. — Ye es, transversaux, tantôt (quadricorne) imparfaitement, tantôt (to aries, etc.) complètement divisés par les joues. - Antennes e aussi longues que le prothorax, assez robustes, à articles I sue arquée, 2 très-court, 3 un peu plus long que les suivan bconiques, égaux, 8-10 brusquement plus larges, transversa on, et déprimés. — Protherax transversal, peu convexe, presq et marginé sur les côtés, bisinué à sa base, tronqué en ava ses angles antérieurs saillants. - Ecusson en triangle curvilig lytres de la largeur du prothorax, allongées, parallèles; les les coupées obliquement. — Pattes courtes; cuisses antérieu fortes que les autres; jambes droites, leurs éperons très-peti s tomenteux en dessous; leur dernier article plus long que es réunis, le 1er de ceux-ci un peu plus grand que les suivar lésosternum concave en avant. — Saillie prosternale dépass rement les hanches antérieures ou recourbée en arrière. — Co ng, parfaitement parallèle.

melles : Elles diffèrent principalement des mâles par leur t me et munie simplement, au-dessus de chaque œil, d'une pe le triangulaire; leurs antennes et leurs jambes antérieures s

i un peu plus courtes.

es insectes sont de taille moyenne, d'un noir profond et velouté

Labre saillant, quadrangulaire. — Epistome largement et assez fortement échancré en avant. — Massue antennaire composée de trois articles seulement.

Tout le reste, y compris la couleur et la ponctuation des élytres, est identique. Les mâles ont la tête armée de deux cornes droites et grêles, placées exactement comme celles des Toxicum bicornes du même sexe; celle de la femelle est inerme, assez fortement ridée, et son épistome est moins échancré.

Le genre a pour type l'Uloma cornuta de Fischer de Waldheim (1), insecte répandu dans la plus grande partie de l'Europe orientale et méridionale, mais peu commun dans les collections.

## TRIBU XXXII.

## HÉLÉIDES.

Palpes labiaux fortement séparés à leur base. — Lobe interne des machoires muni ou non d'un crochet corné. — Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Tête courte, enfoncée dans le prothorax au moins jusqu'aux yeux; épistome carré, plus rarement rétréci en avant, séparé du front par un sillon arqué. — Antennes grêles, à articles 3 très-allongé, les suivants obconiques, les 3, 4 ou 5 derniers moniliformes, perfoliés, formant une massue peu distincte. - Prothorax échancré en avant, foliacé sur les côtés, ainsi que les élytres, chez la plupart. - Ecusson grand, en triangle curviligne. - Hanches antérieures cylindriques, transversales (Nycrozoilus excepté); jambes de la même paire presque toujours terminées par un seul éperon, les autres par deux courts et en général assez robustes; tarses ciliés ou pubescents en dessous. — Saillie intercoxale variable. — Métasternum de longueur variable; ses épisternums étroits, parallèles; ses épimères bien distinctes. — Epimères mésothoraciques assez larges, fermant sur une assez grande étendue les cavités cotyloïdes intermédiaires.

On regarde généralement ces insectes comme très-voisins des Cossy-

(1) C'est évidemment l'insecte que Fischer de Waldheim a décrit en peu de mots sous ce nom, et c'est à tort que M. L. Redtenbacher a adopté celui inédit de bicornis mentionné dans le Catalogue de Dejean. Seulement, Fischer de Waldheim s'est trompé en prenant cet insecte pour la Trogosita cornuta de Fabricius ou Phaleria cornuta de Latreille, qui est le type du genre Gnathocaus qu'on a vu plus haut.

Il existe dans les collections une espèce inédite de Toxicus, originaire do Natal, qui ressemble tellement à l'Anthracius cornutus, que, sans sa massue antennaire qui compte un article de plus que ches celui-ci, on pourrait à peine l'en distinguer.

## TÉNÉBRIONIDES.

es qui suivent; mais en comparant les caractères qui précèd ceux de ces derniers, on peut voir combien ces insectes sont q ats. Il n'y a réellement aucun rapport immédiat entre les de pes, et je ne les place près l'un de l'autre que parce que, part urs, celui-ci tranche encore plus fortement sur les groupes s

squ'à présent les Héléïdes ont été principalement caractérisés latation des bords latéraux de leur prothorax et de leurs élyt depuis on a découvert des espèces chez lesquelles ces deux car ont complètement disparu, de sorte qu'il ne reste plus que l'ole de ceux inscrits plus haut pour définir le groupe. C'est ation des élytres qui disparaît la première; celle du prothe iste plus longtemps.

iste plus longtemps.

In assez grand nombre des organes de ces insectes ne peuv ir à caractériser leurs genres. Ainsi, parmi les parties de la bouc outre des màchoires, des palpes et des mandibules mention haut, le menton est toujours trapéziforme et plus ou moins que sur la ligne médiane, avec ses bords latéraux étroitement amin anguette, cornée comme lui, est arrondie et légèrement sinuéent; les palpes labiaux sont insérés sur sa face externe près de la latéraux. Le labre est plus ou moins saillant, transversal, en aiblement sinué. Le prothorax et les élytres sont constamment ême largeur à leur base. Les tarses sont un peu comprimés

Prethorax et le plus souvent les élytres foliacés sur les côtés.

HELEIDES VRAIS.

Il. Prothorax et élytres non foliacés sur les côtés.

NYCTOZOLLIDES.

#### GROUPS I. Helesdes vrais.

Prothorax toujours, et élytres très-souvent foliacés sur les côtés. — Saillie intercoxale de l'abdomen au plus médiocrement large, en géséral étroite et en triangle aigu.—Métasternum de longueur variable. — Corps ailé ou aptère.

Le premier de ces caractères est seul constant, mais il suffit pour faire reconnaître les espèces de ce groupe. Il est remarquable que la présence des ailes inférieures s'associe constamment à l'allongement du métasternum, et leur absence à son raccourcissement. Le point de départ de la classification de ces insectes est, dès-lors, nettement indiqué. Tous sont propres à l'Australie.

- I. Métasternum allongé; des ailes.
  - Mésosternum horizontal, fourchu: Encephalus.
    - déclive, concavé : Pterohelœus.
- Il. Métasternum très-court; point d'ailes.

Tête recouverte par les angles antér. du prothorax: Helœus.

- libre : Saragus.

## ENCEPHALUS.

DE Batus, Mon. d. Cossyph. part. 1, p. 23 (1).

Tête entièrement engagée dans l'échancrure du prothorax, petite, tarée. — Yeux très-grands, presque contigus supérieurement, larsement séparés en dessous.—Antennes plus courtes que le prothorax; leus trois derniers articles déprimés, formant une petite massue peu distincte. — Prothorax fortement transversal, paraboliquement arqué sur les côtés, asses étroitement et profondément échancré en avant, imparfaitement contigu aux élytres et coupé presque carrément à sa base, avec un lobe médian large et peu saillant; sa partie foliacée

reportés (p. 208) parmi les Mélasomes, tandis que les Helæus sont fort loin de la (p. 220), dans la famille des Ténébrionides.

(1) M. de Brême attribue à tort la création de ce genre à Kirby, qui n'en a comma aucune espèce ni fait mention nulle part. Il existe de lui un genre Encephalus dont Stephens a exposé les caractères; mais il appartient aux Staphyliniens et est synonyme des Gyaophena; voyez tome II, p. 43. — Syn. Ciller, Boisduy. Faune de l'Océan. II, p. 262.

情犯籍 四國斯於如子至至

÷

très-large et presque plane. — Elytres largement et régulièrement ovales, arrondies en arrière, convexes sur le disque; leur partie foliacée large et plane. — Pattes longues et grêles; jambes lisses; leurs éperons presque invisibles. — Métasternum allongé. — Mésosternum horizontal, fourchu. — Saillie prosternale comprimée, obtusément carénée, pénétrant dans l'échancrure du mésosternum. — Corps oyale-orbiculaire, ailé.

Genre très-distinct, et dont M. De Brème a passé sous silence les principaux caractères, à savoir : la contiguité des yeux en dessus, l'allongement du métasternum et la réception de la saillie prosternala dans le mésosternum. Il se compose en ce moment de deux espèces (1) de l'Australie, d'assez grande taille, d'un janne-ferrugineux plus ou moins rembruni, surtout sur le disque. Leurs élytres présentent des rangées assez régulières de points enfoncés, et, de plus, chez l'une d'elles (Westwoodti) deux côtes et quelques gibbosités. Pendant la vie, ces insectes sont recouverts d'une sécrétion blanche, à la fois filamenteuse et pulvérulente, analogue à celle des Eurychora de l'Afrique australe.

## PTEROHELÆUS.

DE BRÉME, Mon. d. Cossyph. part. 1, p. 27.

Tête engagée dans le prothorax jusqu'au niveau de l'insertion des

en arc de cercle antérieurement. — Saillie prosternale plane, hisillonnée, lanciforme et déclive en arrière. — Corps ovale ou allongé, ailé.

Ce genre ne peut être confondu qu'avec le précédent, le seul qui ait comme lui, le métasternum allongé et des ailes inférieures; il s'en distingue par un grand nombre de caractères. Ses espèces sont généralement plus grandes et affectent deux formes différentes, dont la plus commune est la forme allongée; dans toutes deux les élytres sont remarquables par leur ampleur comparativement au prothorax et à la tête pris ensemble. Ces insectes sont tous d'un noir tantôt mat, tantôt assez brillant, et leurs élytres présentent un grand nombre de rangées de points enfoncés, qui parfois (par ex. striatopunctatus) deviennent presque confuscs. Il est assez rare (par ex. Walkerii) que quelquesuus des intervalles entre ces rangées deviennent costiformes (1).

#### HELÆUS.

## LATE. Règne anim. éd. 1, III, p. 301.

Tête entièrement engagée dans le prothorax, à peine rétrécie et conpée carrément en avant, déprimée sur le front. — Yeux de grandeur variable. — Antennes en général aussi longues ou un peu plus longues que le prothorax; leurs quatre derniers articles subglobuleux, perfoliés et formant une massue assez distincte. — Prothorax médiocrement transversal, paraholiquement arrondi sur les côtés, assez étroitement et profondément échancré en avant, avec ses angles antérisurs prolongés en dedans et se croisant au-dessus de la tête, parfois (Spinolæ) restant séparés; sa base imparfaitement contigué aux élytres, bisinmée, avec un large lobe médian de forme variable; sa partie foliacée tala-large et plus ou moins redressée.— Elytres oblongo-ovales on ovales, très-convexes sur le disque; leur partie foliacée de largeur variable et redressée, au moins à sa hase. — Pattes longues; jambes finement apres; un seul éperon aux antérieures, deux aux quatre postérisures, parfois très-petits. — Métasternum très-court. — Mésosternum déclive, largement concave. — Saillie prosternale recourbée en arière, puis quelquefois prolongée en un court mucro. — Corps aptère.

De tous les Héléïdes, ceux-ci sont les plus remarquables par suite de la forme de leur protherax. Ils varient, du reste, beaucoup sous le rapport de la forme et de la sculpture des élytres, qui sont tantôt lisses, tantôt munies de côtes ou de tuberoules; chez plusieurs (per-

<sup>(1)</sup> M. De Brème en décrit neuf espèces: P. Walkerii B., piceus Kirby, insularis B., striatopunctatus Baisduv., Kollarii B., parallelus B., peltatus B., Reichei B., Guerinii B.; loc. cit. pl. 2 et 7.

foratus, Kirbyi, colossus, etc.), leur disque est couvert de longs poils redressés, disposés en rangées régulières. En général le rebord foliacé des élytres égale en largeur celui du prothorax et le continue directement, de sorte que le corps affecte la forme d'un bateau; mais il existe un petit nombre d'espèces (tuberculatus, Peronii) chez lesquelles ce rebord n'est saillant qu'à la base des élytres et va en se rétrécissant peu à peu. Toutes ces différences permettront de diviser le genre en sections naturelles, ce que n'a pas cru devoir faire M. de Brême (1).

#### SARAGUS.

## ERICHS. Archiv, 1842, I, p. 171 (2).

Tête engagée dans le prothorax jusqu'à l'insertion des antennes, un peu rétrécie et largement tronquée ou sinuée en avant; épistome séparé du front par un sillon souvent presque obsolète.—Yeux médiocrement prolongés sur le front.—Antennes plus courtes que le prothorax; leurs trois, quatre ou cinq derniers articles suborbiculaires, perfoliés et formant une massue peu distincte.—Prothorax transversal, paraboliquement arrondi sur les côtés, largement et fortement échancré en demi-cercle, contigu aux élytres et bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs saillants en arrière; sa partie foliacée assez large, plane ou concave, et relevée sur ses bords. — Elytres ovales, plus ou moins

forme et de la sculpture des téguments, ainsi que de l'étendue du rebord foliacé du prothorax et des élytres.

Chez le lasvicollis et espèces voisines l'angle terminal des jambes antérieures forme une saillie obtuse en dehors, et leur éperon externe est très-robuste, tandis que l'interne est très-court ou absent. Je n'ai pas vu assez d'exemplaires de ces insectes pour affirmer si ce caractère est sexuel ou spécifique (1).

## GROUPE II. Nyotozotlides.

Prothorax et élytres non foliacés ni dilatés latéralement. — Saillie intercoxale de forme variable. — Métasternum très-court. — Corps aptère.

Ces insectes sont, à proprement parler, des Héléïdes dégradés. Leur prothorax et leurs élytres ne sont pas plus dilatés latéralement que chez le commun des Ténébrionides. En même temps le premier est médiocrement échancré en avant. Néanmoins ses angles antérieurs recouvrent les yeux ou peu s'en faut, lorsque la tête est contractée. Le groupe se réduit aux deux genres suivants.

- I. Saillie intercoxale en triangle aigu : Cilibe.
- II. très-large, subparallèle : Nyctozoilus.

### CILIBE.

## (LATR.) DE BREME, Mon. d. Cossyph. part. 1, p. 37.

Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, ceux-ci parfois en partie libres; rétrécie graduellement et largement échancrée en avant; épistome confondu avec le front. — Yeux étroits, rétrécis dans leur milieu, très-peu prolongés sur le front. — Antennes presque aussi longues que le prothorax; leurs trois derniers articles subglobuleux, perfoliés, formant une faible massue. — Prothorax transversal, régulièrement arrondi et étroitement rebordé sur les côtés,

(i) Sitpha lavicollis, Fab. Syst. El. I, p. 338; Oliv. entom. II, 11, pl. 1, f. 5 (Clibe costatus, Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 355, pl. 13, f. 10); Il. Hope en a donné une belle figure dans les Trans. of the entom. Soc. V, pl. 7, t. 5.— Les Chibe suivants de M. De Brème (loc. cit. p. 37 sq.) doivent être rapportés lei : C. brunnipes B., carinatus B., silphoides B., australis Bolsduv., interruptus B., emarginatus Guérin-Ménev. (cassidoides Bolsduv.), unicariments Bolsduv., subrugosus B., rotundatus B., orbicularis B., gagates B, tricustellus White.— Aj.: Hel. contractus, testudineus, simplex, tarsalis, marginelus, Hope, loc. cit. p. 53, pl. 6, 7.— Cil. tristis, granulata, Germar, Line. entom. III, p. 197.— Cil. peltata, Erichs. Archiv, 1842, I, p. 175.

réci en avant et en arrière; son bord antérieur largement et n ement échancré en demi-cercle; sa base fortement contigue au es et faiblement bisinuée. — Elytres oblongues, rétrécies dans rs postérieur; leurs épipleures assez étroites. — Pattes lon nbes presque lisses; deux éperons inégaux aux antérieures e atre postérieures. — Saillie intercoxale de l'abdomen en tri gu. — Mésosternum largement concave en avant. — Saillie nale fléchie en arrière. — Corps oblong, médiocrement conve

Ce genre est le seul parmi les Héléïdes qui ne soit pas prosustralie. Il ne comprend en ce moment que trois espèces (1) isines les unes des autres. Ce sont des insectes de taille moyssemblant assez, au premier coup-d'œil, à certaines Asida, ir-brunâtre presque mat et criblés de petits points enfoncés en s; des sillons superficiels et assez nombreux se voient sur leures.

## NYCTOZOILUS.

GUERIN-MENEY. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 92 (2).

Tête engagée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux inclu ent, un peu convexe en arrière; ses joues arrondies; épis usquement rétréci et faihlement échancré en avant. — Yeux p dépassant un peu les hanches antérieures et obtase au bout. — Corps massif, oblongo-ovale, très-inégal.

Le type des Héléides arrive à son maximum de dégradation dans ce genre, et si les Cribe n'existaient pas, il serait difficile de reconnaître qu'il appartient à ce groupe. Mais cela tient uniquement à la forme massive et à la sculpture de l'unique espèce (1) qui le compose. Ces deux points supprimés par la pensée, il ne reste plus qu'un Cilibe de forme robuste. Les deux seules particularités étrangères aux Héléides que présentent cet insette, sont l'élargissement de la saillie intercoxale de l'abdomen et la forme globuleuse des hanches antérieures.

Il est de grande taille, d'un noir profond et mat, rugueux sur la tête et le prothorax, avec les élytres couvertes d'un réseau irrégulier de lignes très-saillantes, sur lesquelles se détachent assez visiblement trois côtes flexueuses.

Solier, qui l'a connu, ayant à tort des doutes sur son identité avec l'espèce décrite par M. Guérin-Méneville, a fondé sur lui un nouveau genre, qu'il a nommé Sphenocenius, et qu'il a placé dans sa tribu des Blapsites. Dejean (2) ne s'était pas trompé sur ses analogies, et l'avait placé immédiatement à la suite des Cilibre.

# TRIBU XXXIII.

## COSSYPHIDES.

Lobe interne des mâchoires inerme. — Tête petite, entièrement tachée sous le prothorax et fortement débordée par lui. — Antennes grossissant peu à peu, ou terminées par une massue de quatre articles; le 1er assez long et inséré à découvert. — Prothorax et élytres largement foliacés et débordant le corps; celui-ci étroit et faiblement embrassé par les secondes. — Pattes grêles; hanches antérieures et intermédiaires très-petites, globuleuses; les premières situées à une grande distance du bord postérieur du prosternum, les secondes sans trochantins; les postérieures très-brièvement ovalaires; jambes sans perons terminaux; tarses légèrement villeux ou ciliés en dessous. Saillie intercoxale en triangle aigu. — Métasternum assez long; ses épisternums étroits, parallèles ou atténués en arrière; ses épimères très-petites. — Epimères mésothoraciques ne contribuant pas à clore les cavités cotyloïdes intermédiaires; mésosternum horizontal. — Saillie prosternale étroite, non libre en arrière. — Corps déprimé, Peltiforme, ailé ou aptère.

ŕ

۴

3

P

:

è

<sup>(1)</sup> N. obesus, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 93, pl. 4, f. 2 (Sphen. clathratus, Solier, loc. cit. p. 352, pl. 14, f. 10).

<sup>(2)</sup> Cat. éd. 3, p. 208.

L'un des groupes les plus isolés de la famille et qui ne s'associe naturellement à aucun autre. C'est, avec les Ulomides, le seul de la cohorte actuelle dans lequel les trochantins des hanches intermédiaires aient complètement disparu, ce qui a entraîné, comme conséquence, que ces dernières sont étroitement embrassées par leurs cavités cotyloïdes. La petitesse de toutes les hanches, la grande distance à laquelle les antérieures se trouvent du bord postérieur du prosternum, le défaut de liberté de la saillie prosternale, sont également des caractères qui lui sont exclusivement propres. Quant aux expansions foliacées du prothorax et des élytres, on retrouve quelque chose d'approchant chez les Héléides qui précèdent, mais c'est tout ce qu'il y a de commun entre les deux groupes. Par tout le reste de leur organisation, ils sont profondément distincts. Les tarses des Cossyphides ne diffèrent guère de ceux de plusieurs espèces de la section précédente; les poils qui les revêtent en dessous sont peu abondants, souvent assez rigides et semblables à des cils, sans cependant que ces insectes fassent, sous ce rapport, une véritable exception dans la section actuelle. Tous sont d'assez petite taille et propres à l'ancien continent.

Latreille (1) en avait fait le genre typique de sa seconde tribu des Taxicornes, celle des Cossyphènes. M. De Brème, dans sa Monographie citée plus haut (2), les a répartis dans les deux genres suivants :

I. Tête non rétractile dans une cavité du prothorax : Cossyphus.

fi wátmatila

8-11 plus gros que les précédents, de forme variable. — Prothorax ample, étroitement convexe sur le disque; sa partie foliacée demicirculaire antérieurement, droite sur les côtés; sa base coupée presque carrément. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres étroitement convexes sur la ligne médiane, aussi larges que le prothorax et tronquées à leur base, arrondies et parfois un peu déhiscentes en arrière. — Pattes médiocres; jambes linéaires, un peu comprimées, coupées obliquement à leur extrémité; tarses médiocres, comprimés; le 1er article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis. — Corps très-déprimé, oblong, également arrondi à ses deux extrémités, glabre.

Ces insectes remarquables sont au plus de taille médiocre, d'une couleur de feuille morte, plus ou moins rembrunie sur la partie non foliacée du prothorax et des élytres. Ces dernières ont la suture plus ou moins carénée, et chacune d'elles est, en outre, assez souvent munie d'une côte qui est ordinairement abrégée en arrière. Leurs expansions foliacées, ainsi que celles du prothorax, sont finement chagrinées, et tantôt presque planes, tantôt plus ou moins concaves.

On n'a ajouté qu'une seule espèce aux quatorze décrites par M. De Brème (1), et parmi lesquelles dix habitent le sud de l'Europe ou le nord de l'Afrique, trois les Indes orientales, une les parties méridio-

nales de la Russie, et la dernière l'Afrique australe.

D'après des renseignements transmis à ce savant entomologiste et confirmés depuis par M. Rosenhauer (1), les Cossyphus sont des insectes épigés vivant dans les crevasses du sol ou sous les pierres; on en trouve même, parfois, dans l'intérieur des mottes de terre. Ils se réunissent assez souvent en petites sociétés, sont très-lents dans leurs mouvements, et ceux qui sont pourvus d'ailes n'en font presque jamais usage.

#### ENDUSTOMUS.

De Brane, Essai s. l. Cossyph. part. 2, p. 11.

Ce genre ne differe des Cossyphus que par les deux caractères suivants :

Tête entièrement rétractile dans l'intérieur d'une cavité formée inférieurement par une mentonnière qu'envoie en avant le proster-

(1) C. depressus Oliv, des Indes or.; tauricus Steven, de la Russie mér.; insularis Casteln., moniliferus Chevrol., Hoffmanseggii Herbst, Dejeanii, ovatus, d'Europe et d'Afrique; punctatissimus, de Natal; barbarus (substriatus?
Casteln.), incostatus, d'Europe et d'Afrique; striatus Wiedem., de Java; tuberculatus, pygmæus, d'Europe et d'Afrique; Edwardsii, des Indes or. —
Aj.: C. rugulosus, Peyron, Rev. et Mag. d. Zool. 1854, p. 227; Caramanie.

(2) Die Thiere Andalus. p. 216.

Coléoptères. Tome V.

## TÉNÉBRIONIDES.

; cette mentonnière entièrement libre sur les côtés (+). s grossissant peu à peu sans former de massue; leur dernie arrondi au bout.

n'en connaît qu'une espèce du Sénégal, le Cossyphus se de M. De Castelnau (1), de la taille des plus grands Cossyr ltre sur le disque du prothorax et des élytres, avec le bord d s deux parties d'un brun-fauve et moucheté de taches obser perment distinctes. En arrière, celui des élytres est un per nt.

# TRIBU XXXIV.

# EUTELIDES.

pes labiaux peu distants à leur base. — Lobe interne des es muni d'un crochet corné. — Dernier article des palpes m sécuriforme. — Tête plus ou moins dégagée du prothorax, ement rétrécie en arrière; épistome de forme variable, recouv urtie le labre, séparé du front par un sillon arqué. — Yeux a ment libres, distants du prothorax. — Antennes peu robu trois ou quatre derniers articles formant une massue déprimé leurs téguments, qui sont très-solides et couverts en dessus de tubercules et de nodosités de formes variées, selon les espèces. Mais cette analogie ne va pas plus loin, et je ne leur en trouve aucune autre immédiate avec n'importe quel autre groupe. Leur tête et leurs tarses ressemblent seulement assez à ceux de plusieurs Ténébrionides vrais. Ils sont, par conséquent, aussi isolés que les Cossyphides, dans la cohorte actuelle, à laquelle ils appartiennent incontestablement par la vestiture de leurs tarses. Ils le seraient, du reste, tout autant, si on les intercalait au milieu des groupes qui précèdent.

Ce sont des insectes évidemment épigés; la plupart des exemplaires qui existent dans les collections sont recouverts d'un enduit terreux, qui à lui seul révèle leurs habitudes déjà indiquées par la soudure de leurs élytres et tout leur facies.

- I. Articles de la massue antennaire distincts : Eutelus.
- IL presque confondus : Diceroderes.

Genre incertæ sedis : Polposipus.

#### EUTELUS.

Solier, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 268.

Menton trapéziforme, parfois impressionné sur sa face externe. -Languette largement membraneuse sur ses côtés, tronquée et ciliée en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Mandibules tronquées au bout. — Labre transversal, un peu arrondi ou tronqué en avant. — Tête penchée, plus ou moins allongée, graduellement évasée en avant; épistome séparé du front par un sillon arqué, très-distinct, tronqué et un peu sinué dans son milieu en avant. — Yeux petits, transversaux, étroits, sublunulés. — Antennes peu robustes, médiocres ou assez courtes, à articles 3 aussi long que les deux suivants, 4-7 ou 4-8 obconiques, subégaux, 8-11 ou 9-11 transversaux et formant graduellement une massue déprimée, 11 plus long que 10, largement arrondi au bout. — Prothorax transversal, contigu au élytres, fortement rétéci en arrière, moins en avant, arrondi sur ses côtés antérieurs, conreze, inégal et tuberculeux en dessus. — Ecusson de forme variable. - Elytres courtes, convexes, fortement rétrécies à leur base sur une Petite étendue, verticales en arrière, avec leur sommet un peu prolongé, très-inégales en dessus. — Pattes robustes, rugueuses; cuisses et jambes graduellement élargies, celles-ci obliquement tronquées au bout, sans éperons terminaux; tarses courts, munis en dessous d'une brosse de poils très-courts et serrés; leur dernier article plus long que les précédents réunis, coux-ci courts, égaux. — Saillie intercoxale large, arrondie en avant. — Mésosternum déclive, un peu concave. —

### TÉNÉBRIONIDES.

ternum très-court, et fortement échancré en avant; sa saillie eure munie, à son sommet, d'un tubercule conique. — Corps al, pubescent.

es deux espèces que Solier a comprises dans ce genre, une s losus) du Cap me paraît devoir y rester (·). J'en possède une le, inédite, de Natal, plus grande, de forme un peu différs qui lui est parfaitement congénère. Ces deux insectes sont s de tubercules et de nodosités qui rendent leurs élytres pre rmes. Le nodosus (·) est noir et revètu d'une substance for croûte qui paraît être le produit d'une sécrétion. Mon es lite est d'un violet métallique brillant, voilé par une co sse de poils fauves couchés, avec les tubercules dont il est cous ou moins dénudés.

## DICERODERES.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. X, p. 46 (3).

enton trapéziforme. — Languette transversale, sinuée en avan nier article des palpes labiaux faiblement triangulaire, celui killaires en triangle subéquilatéral. — Mandibules bifides au h Labre assez saillant, arrondi en avant. — Tête brièvement rh jambes grêles, arrondies, sans éperons terminaux; tarses courts, villeux en dessous; leur 1<sup>er</sup> article beaucoup plus court que le dernier.

— Saillie intercoxale de l'abdomen médiocrement large, ogivale.

Mésosternum un peu concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps tuberculeux.

L'unique et remarquable espèce (·) du Mexique qui compose ce genre, est de moyenne taille, d'un noir sale et revêtue d'un enduit d'aspect terreux qui voile plus ou moins ses téguments, lesquels sont couverts de petits tubercules granuleux sur toute leur surface en dessus; ses élytres présentent chacune quatre côtes peu saillantes, tuberculeuses, dont la plus interne, placée au milieu de ces organes, est plus ou moins interrompue. Le mâle se distingue de la femelle par la présence de deux petites saillies placées près du bord antérieur du prothorax, entre les deux cornes mentionnées plus haut. Cet insecte est rare dans les collections.

#### Note.

Je ne puis rapporter à aucun autre groupe que celui-ci, le genre suivant de Solier, quoiqu'il s'éloigne notablement de ceux qui précèdent par plusieurs caractères.

#### POLPOSIPUS.

### SOLIER in BAUDI e TRUQUI, Studi entom. p. 262.

Menton évasé et trilobé; le lobe médian convexe en dehors et légèrement échancré en avant.—Languette médiocrement saillante, évasée et un peu échancrée antérieurement. — Dernier article des palpes labiaux allongé, subtriangulaire, celui des maxillaires sécuriforme. — Mandibules robustes, tronquées au bout.—Labre transversal, tronqué en avant. — Tête transversale, enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax, avec l'épistome largement tronqué. — Yeux courts, fortement transversaux et lunulés — Antennes un peu plus courtes que le prothorax, comprimées, à articles 3 un peu plus long que chacun des deux suivants, obconique comme eux, 6-10 graduellement plus courts et plus larges, 11 ovalaire et tronqué au bout. — Prothorax transversal, subdéprimé, aminci et subfoliacé latéralement, rétréci à ses deux extrémités, échancré en avant, bisinué en arrière. — Ecusson triangulaire. — Elytres courtes, subparallèles, médiocrement convexes. — Pattes très-longues, subégales; cuisses arrondies; jambes grêles, un peu sinueuses et crochues au bout; tarses courts, étroits, subégaux, serrés, le dernier plus long que les autres réunis. — Saillie proster-

<sup>(1)</sup> D. mexicanus, Solier, loc. cit. p. 18, pl. 2, f. 14-21 (Pros. mexicanus Dei.).

# TÉNÉBRIONIDES.

imparfaitement reçue dans une cavité du mésosternum. — Cor

prenant connaissance de cette réunion insolite de caractères, uis demandé si Solier ne les avait pas rédigés d'après un inse pe composé de pièces rapportées (·). Mais comme il s'en fût sa e aperçu, et que, d'ailleurs, les combinaisons les plus bizan tractères n'ont rien qui doive surprendre dans la famille actuel et admettre, jusqu'à preuve du contraire, que cet insecte exiement.

est originaire du Bengale et de fort grande taille. Solier le nomi deams (2), et le décrit comme revêtu de poils courts, très-ser rmant une sorte d'enduit d'un aspect terreux; son prothorax p sen dessus quatre fossettes, et chacune de ses élytres quatre ra de nodulosités entre lesquelles sont deux rangées de points e ses contigus.

# TRIBU XXXV.

# COELOMETOPIDES.

nguette dépassant faiblement le menton; ses palpes peu distar

ment, en dabers, les cavités cotyloïdes intermédiaires. — Corps ap-

En traitant précédemment (p. 135) les Centrioptérides, dernier groupe de la tribu des Scaurides, j'ai dit qu'il existait dans la cohorte actuelle quelques genres qui se rattachent de très-près à ces insectes. Ces genres se trouvent ici et sont au nombre de trois : Polypleurus, Cœlockens et Cirdenles. Solier a placé le premier dans les Scaurides. Les deux autres, qu'il n'a pas connus, sont tellement voisins des Cerenopus et surtout des leurs réalité ils sont plus voisins des Ipethemus qui figurent en tête de la tribu suivante. Mannerheim, à qui leur création est due, avait déjà fait la remarque qu'ils forment le passage des Témbrionides aux Mélasomes. Des deux autres genres que je leur associe, l'um (Cerenopus) a le facies de certains Menephillus, genre voisin des Terebrio, l'autre (Cœlometopus) ressemble presque complètement aux Ipethemes. Solier les avait placés parmi les Blaptides.

En un mot, ces insectes différent des Scaurides et des Blaptides par la vestiture de leurs tarses, et des Ténébrionides vrais qui suivent, par la brièveté de leur métasternum et leur corps aptère.

Ils sont au moins de taille moyenne, et leur livrée est d'un noir profond. Sauf un seul (CœLometorus) qui est européen, leurs genres sont propres à l'Amérique du Nord (1).

- I. Epipleures des élytres entières : Polypleurus.
- II. incomplètes en arrière.
  - a Saillie intercoxale médiccrement large, ogivale.

Epistome arrondi en avant : Centronopus.

- tronqué en avant : Cihdelis.

as Saillie intercozale très-large, parallèle.

Point de sillon gulaire : Cœlocnemis.

Un profond — Cælometopus.

Genre incertæ sedis : Macrosisthus.

#### POLYPLEURUS.

### ESCHSCH. Zool. Atlas, Heft IV, p. 11 (2).

Menton petit, irrégulièrement hexagone, assez fortement échancré mavant. — Languette à peine saillante, entière. — Lobe interne des

<sup>(</sup>i) Il existe dans les collections des espèces inédites qui devront également produce place ici, entre antres quelques-unes de l'Australie sur lesquelles Dejeu (Cat. éd. 3, p. 226) a fondé son genre Banyschus.

<sup>(2)</sup> Syn. Uris, Germar, Ins. Spec. nov. p. 148.

machoires muni d'un très-petit crochet corné (1). - Dernier article des palpes labiaux globoso-ovale, celui des maxillaires médiocrement sécuriforme. - Labre très-court, arrondi en avant. - Tête allongée, cylindrique en arrière, déprimée en avant ; épistome peu saillant, obliquement rétréci et sinué en avant.-Yeux très-distants du prothorax, petits, étroits, transversaux.-Antennes assez courtes, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-7 obconiques, décroissant peu à peu, 8-11 transversaux, déprimés, serrés, graduellement élargis.-Prothorax subquadrangulaire, peu convexe, non échancré en avant, à peine bisinué en arrière; ses angles antérieurs fléchis. - Ecusson très-petit. - Elytres peu allongées, oblongo-ovales, aussi larges que le prothorax et échancrées en arc à leur base ; leur épipleures très-étroites, entières. - Pattes médiocres; les quatre cuisses antérieures robustes, en massue allongée; jambes arrondies, un peu arquées, leurs éperons obsolètes; dernier article des tarses au moins aussi long que les précédents réunis, le 1er des postérieurs faiblement allongé. - Saillie intercoxale de l'abdomen médiocrement large, ogivale. - Mésosternum déclive, un peu concave. - Saillie prosternale plane, assez large, fléchie en arrière. - Corps oblong, atténué en avant.

Eschscholtz n'a fait qu'indiquer ce genre sans en décrire aucune espèce. Germar, le premier, en a publié une qu'il a placée parmi les Uris, et, depuis, Solier en a fait connaître deuz, dont l'une me paraît être la même que celle de Germar.

Ce sont des insectes des parties movennes et australes des Etats-

asser saillante. - Lobe interne des machoires inerme. - Dernier article des palpes fortement sécuriforme. - Labre caché sous le chaperon. - Tête courte, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement; épistome presque confondu avec le front, suborbiculaire, rebordé et à peine tronqué en avant. - Yeux grands, transversaux, lumlés, élargis en dessus. — Antennes médiocres, grossissant peu à peu, à articles 3 assez long, 4-6 ohconiques, 7-10 triangulaires, 11 orbiculaire. - Prothorax contigu aux élytres, plan, subtransversal, un peu rétréci en arrière, arrondi sur les côtés en avant, rebordé de toutes parts, assez fortement échancré en avant, tronqué en arrière, arec ses angles postérieurs saillants. — Ecusson en triangle curviligne. -Elytres un peu plus larges que le prothorax, allongées, subparalièles, peu convexes en dessus; leur repli épipleural arrivant au niveau des épaules. — Pattes assez courtes, robustes; cuisses en massue allongée, les antérieures un peu arquées; jambes soyeuses à leur extrémité en dedans, leurs éperons presque nuls; tarses villoso-hispides en dessous, leur dernier article très-grand. - Saillie intercoxale médiocrement large, ogivale. - Saillie prosternale dépassant un peu les hanches an-Wrieures et déprimée. — Mésosternum déclive, concave. — Corps glabre.

Solier a caractérisé le genre d'après un insecte du Mexique qu'il a cru nouveau, mais qui longtemps auparavant avait été décrit par say (1). Il est de taille au-dessus de la moyenne, d'un noir profond, assez brillant, pointillé sur la tête et le prothorax, avec les élytres striées et ponctuées. Son facies rappelle celui de certaines Feronia. Le mâle se distingue de la femelle par son épistome plus arrondi, ses jambes antérieures plus robustes, munies en dedans d'une saille anguleuse un peu avant leur milieu et suivie d'une échancrure garnie de poils assez longs; enfin par ses jambes intermédiaires un peu ren-lées au côté interne à leur extrémité. Dans la femelle, l'épistome est plus fortement tronqué, et toutes les jambes sont simples.

Dejean a associé à cet insecte deux autres espèces de l'Amérique du Nord (2) qui, ayant le métasternum allongé, appartiennent à la tribu suivante, où elles me paraissent devoir former un genre nouveau, voisin des Menaphillus.

adopté par Solier, et qui, sous sa forme régulière (Centropus), a été employé depuis longtemps par Illiger pour un genre d'oiseaux de l'ordre des Grimpeurs.

Teneralo Say.

<sup>(1)</sup> Ten. suppressus, Say, Boston Journ. of nat. Hist. I, p. 187 (Centr. extensionlis, Solier, loc. cit. p. 260, pl. 11, f. 4).

<sup>(2)</sup> L'un d'eux est l'Helops calcaratus de Fabricius, Syst. El. I, p. 159 et de Palissot-Beauvois, Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 162, pl. 31, f. 3, 67 (Ten. reflexus, Say, Journ. of the Acad. of Philad. V, p. 203; Centron. cyanescens, Dej. Cat. ed. 3, p. 226). — Le second est le Centron. helopioides de Dejeau (son C. ery-

## CIBDELIS.

MANNERH. Bull. d. Mosc. 1843, p. 282 (1).

Menton petit, plan, suborbiculaire. - Languette assez sail apéziforme. - Dernier article des palpes labiaux triangulaire, es maxillaires fortement sécuriforme. — Machoires inermes. bules entières au bout. - Labre très-court, entier. - Tête illante, un peu renflée en arrière, dilatée et arrondie au nivea ntennes ; épistome séparé du front par un fin sillon arqué, court, nement rétréci et largement tronqué. — Yeux distants du proth sez grands, transversaux, fortement entamés par les joues. nnes médiocres, grossissant légèrement et déprimées à leur é ité, à articles 3 d'un tiers plus long que 4, 4-8 obconiques, subés 10 plus courts, 11 plus grand que 10, ovalaire et acuminé. orax transversal, assez convexe, rétréci en avant et à sa base ndi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, finement rel toutes parts. — Ecusson en triangle transversal. — Elytres ires, déclives et peu atténuées en arrière, tronquées en avant, urs angles huméraux un peu saillants; leur repli épipleural rge. - Pattes médiocres, peu robustes; jambes arrondies, sans

#### COBLOCNEMIS.

Mannenn. Bull. d. Mosc. 1848, p. 280.

Menton grand, plan, suborbioulaire, tronqué à sa base. — Languette à peine visible, entière. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires en ser de hache équilatéral, arqué en dehors. - Machoires inermes. - Labre assez saillant, légèrement échancré en arc. — Tête rhomboïdale, plane; épistome à peine distinct du front, graduellement rétréci et échancré en arc. - Yeux médiocrement distants du prothorax, transversaux, allongés, sublunulés. — Antennes médiocres, grossissant peu à peu et déprimées à partir du " article: 2 court, 3 assez long, 4-6 subcylindriques, 7 plus court, obconique, 8-11 transversaux, perfoliés, égaux. — Prothorax transversal, médiocrement convexe, fortement cordiforme, parfois anguloux sur les côtés, coux-ci tranchants; à peine échancré en avant, tronqué à sa base. - Ecusson assez grand, en triangle curviligne. -Lytres oblongues, un peu déprimées sur le disque, fortement dédives et atténuées en arrière, arrondies sur les côtés; leur repli épipleural remontant graduellement jusqu'aux épaules. — Pattes longues : cuisses arrondies, canaliculées en dessous ; jambes arrondies , les quatre antérieures faiblement arquées; toutes ayant leur face interne aplanie dans sa moitié terminale, et munie sur ses bords de deux lignes tomenteuses étroites; éperons très-petits et grêles; i er article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis, le dernier de tous grand. - Saillie intercoxale de l'abdomen trèsarge, parallèle et arrondie en avant. — Mésosternum horizontal en arrière, largement concave en avant. - Saillie prosternale bisillonnée, léchie et acuminée en arrière. — Corps glabre.

Les capèces de ce genre ressemblent complètement aux Elzones de some allongée, par leur facies, leur couleur d'un noir profond, légèrement brillant, et la sculpture de leurs réguments; d'un autre cité, on retrouve chez elles, entre autres caractères des Scaurides, un menton pareil à celui des Akis. Mannerheiun n'en a connu que teux (·) de taille un peu plus que moyenne; depuis, M. J. L. Le Cante en a publié quelques autres (2), parmi lesquelles il en est qui ent peus d'un peuce de long. Toutes sont propres à la Californie et contrées voisines.

The second secon

<sup>(</sup>i) C. californica, dilaticollis, Mannerh. loc. cit.; la première est figurée des le Mag. d. Zool.; Ins. 1843, pl. 133.

<sup>(2)</sup> C. magna, obera, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, P. 130; Culifornie. — punctata, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philid. VII, p. 225; patrie non exactement connue; probablement de l'Utah.

#### COELOMETOPUS.

Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 278 (1).

Menton quadrangulaire, arrondi aux angles antérieurs, étroite sinué au milieu de son bord antérieur. - Languette presque sible. - Machoires munies d'un petit crochet corné. - Derni ticle des palpes labiaux ovalaire et tronqué, celui des maxil en triangle équilatéral. - Labre peu saillant, légèrement éche - Tête courte, subrhomboïdale, un peu renflée en arrière; épi trapéziforme et largement sinué en avant, séparé du front p sillon demi-circulaire, profondément marqué en arrière ; un pr sillon transversal sous la tête. - Yeux un peu engagés dans le thorax, médiocres, transversaux et fortement entamés par les j - Antennes un peu plus courtes que le prothorax, grossissant peu, à articles 3-4 allongés, obconiques, égaux, 5-7 de même f plus courts, 8-10 subglobuleux, 11 ovoïde, acuminé au bout. thorax transversal, rétréci en avant et en arrière, arrondi sur les dans son milieu, tronqué à sa base, assez fortement rebordé, se avant. - Ecusson petit, en triangle curviligne. - Elytres ur plus larges que le prothorax, ovales, arrondies et verticales en a

de cette.partie du corps dans la formule détaillée qu'il a donnée du genre, mais il signale l'affinité de ce dernier avec les Collometorus de Solier.

#### MACROSTETHUS.

## Wollast. Ins. Maderens. p. 504.

Menton orbiculo-ovale, à peine échancré en avant. — Languette large et tronquée antérieurement. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné bifide. — Dernier article des palpes labiaux épais, pyriforme, subflexueux à sa base; celui des maxillaires grand et sécuriforme. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre transversal, à peine échancré et fortement cilié en avant. — Tête légèrement relevée sur les côtés, tronquée en avant. — Antennes à peine plus longues que le prothorax, grossissant peu à peu, à articles 3 allongé; les trois avant-derniers en carré transversal, le dernier en carré allongé. — Prothorax ovale, tronqué à sa base, à peine rebordé latéralement. — Elytres connées, non acuminées en arrière. — Pattes asses longues; jambes presque glabres, finement pubescentes au côté interne à leur extrémité; leurs éperons obsolètes; 1° article des tarses postérieurs allongé; le dernier de tous long. — Corps subcylindricovalaire.

L'espèce unique (1) décrite par M. Wollaston, est de la taille du Cœlemetopus clypeatus, d'un noir profond assez brillant, criblé en dessus de très-petits points enfoncés, avec les élytres finement striées et présentant des tubercules sur les intervalles entre les stries.

Cet insecte a été découvert sur un îlot voisin de l'île de Madère, nommé Ilheo Châo, et doit être fort rare, car M. Wollaston dit n'en avoir jamais vu qu'un seul exemplaire, malgré toutes ses recherches.

### TRIBU XXXVI.

## TÉNÉBRIONIDES VRAIS.

Languette saillante; ses palpes peu distants à leur base. — Lobe interne des mâchoires de forme variable, ainsi que le dernier article des palpes maxillaires. — Mandibules le plus souvent Mifides à leur extrémité. — Tête libre, rhomboïdale; épistome plus ou moins saillant, presque toujours séparé du front par un sillon arqué, hien distinct. — Yeux en général très-distants du protherax. — Antennes variables, le plus souvent peu à peu élargies et déprimées à leur ex-

(1) M. tuberculatus, Wollast. loc. cit. p. 505, pl. 11, f. 8, avec des détails.

trémité. — Prothorax non ou faiblement échaneré en avant. — Ecusson distinct, en général assez grand. — Elytres embrassant faiblement le corps, leurs épipleures étroites, entières (Bius excepté). — Hanches antérieures globuleuses; éperons des jambes très-petits, parfois obsolètes; tarses villeux en dessous, quelquefois faiblement; leur dernier article souvent très-grand. — Saillie intercoxale de forme variable. — Métasternum allongé; ses épisternums étroits, parallèles; ses épimères très-distinctes. — Celles du mésosternum fermant en général largement les cavités cotyloïdes intermédiaires. — Corps ailé chez presque tous.

Ce groupe comprend les espèces de la famille dont l'organisation se rapproche de celle des Teneratio dans le sens restreint qu'a depuis longtemps le genre qui porte ce nom. Il suit de là qu'il ne contient qu'une très-petite partie de celles qui avaient été entassées par Dejean dans sa famille des Ténébrionides, laquelle se refuse à toute définition.

Ces insectes ne sauraient être confondus avec ceux des tribus précédentes. Mais parmi celles qui suivent, il en est plusieurs avec lesquelles ils ont une analogie si étroite, qu'il est nécessaire d'indiquer en peu de mots en quoi ils en diffèrent. Les tribus en question sont celles des Pycnocérides, des Cyphaléides et des Cnodanolides.

Les Ténébrionides vrais se distinguent du premier de ces groupes par leurs antennes non moniliformes, et dont le 3º article est plus ou moins allongé. Les Cyphaléides ont tous le prothorax échancré en avant, et la tête presque toujours engagée au moins jusqu'aux yeux dans cette échancrure; ces deux particularités, réunies à leur mésosternum horizontal et fourchu, suffisent pour les faire reconnaître. Un mésosternum semblable se retrouve chez les Cnodalides, et le lobe interne de leurs mâchoîres est en outre constamment inerme, ce qui n'existe qu'exceptionnellement ici. J'ajouterai que des couleurs variées et souvent métalliques forment la livrée la plus ordinaire des espèces de ces trois tribus, tandis que celle des Tênébrionides vrais est, à de très-rares exceptions près, d'un noir ou d'un brunâtre uniforme.

La formule inscrite plus haut indique suffisamment quels sont les organes de ces insectes qui sont sujets à se modifier. Ces derniers sont pas moins variables sous le rapport de la taille. Tandis que certains d'entre eux (quelques Nycrorates) sont les géants de la famille, d'autres descendent sous ce rapport au niveau des plus petites especes de cette dernière. Entre ces deux extrèmes, il existe tous les pessages. Enfin, leurs habitudes souffrent également quelques exceptions : si la majeure partie d'entre eux vivent sous les écorces dans l'intérieur des arbres en décomposition, il en est qui sont égés (CALCAR, BOROMORPHUS), et d'autres (plusieurs Tenermo) qui

### TÉNÉSKIÓNIDES VILAIS.

Ment de préférence nos demeures, où ils vivent de substances fari-

Musieurs larves de cette tribu sont connues et seront mentionnées dans les généralités des groupes qui suivent. Ceux-ci sont au nombre de ting, reconnaissables aux caractères suivants:

- L Astenses grossissant pou à pou; leur 11° article à poine ou pas plus grand que le 10°.
  - e Prothorax transversal.

Prosternum et mésosternum de largeur nor-

Prosternum et mésosternum très-larges.

as Prothorax plus long que large; corps étroit,

linéaire. E Antennes terminées par une massue foliacée de

4 art.

L. Antennes cylindriques; leur 11º art. allongé.

Ténébriorides yrais.

Catapiestides.

CALCARIDES.

Nycyéropides. Goniadérides.

# GROUPE I. Ténébrionides vrais.

Lobe interne des machoires muni d'un crochet corné. — Dernier aticle des palpes maxillaires sécuriforme. — Tête régulièrement momboïdale. — Antennes grossissant peu à peu. — Prothorax transversal. — Prosternum et mésosternum de largeur normale.

La plupart de ces insectes sont de grande taille et possèdent trèscovent des différences sexuelles qui portent presque exclusivement
zir les pattes. Les antérieures s'allongent chez les mâles, et leurs
jembes sont plus arquées ou plus épaissies à leur extrémité que chez
les femelles. Les Tauroceras ont en outre dans le même sexe la tête
munie de cornes très-prononcées. Le repli épipleural des élytres présente fréquemment une particularité qui n'est pas générique, mais qui
est cependant à peu près constante chez les Ifhthimus, les Nyctobates
et les Tauroceras. Elle censiste en ce que dans le point où les élytres
me rétrécissent en arrière, ce repli se dilate et devient plus ou moins
ferneux; il forme même un véritable bourrelet chez les Tauroceras.

C'est à ce groupe qu'appartient la larve la plus anciennement conme de toutes celles de la famille, celle du *Tenebrio molitor* (·), si répudue dans les boulangeries, les moulins, les greniers, partout, au mot, où l'on conserve de la farine, mais qui cependant, au

(i) On en a une multitude de descriptions depuis Frisch qui l'a publiée le Femier, des 1721 (Beschreib. v. all. Ins. Deutschl. part. 3, p. 1, pl. 1, f. 1-6), jesqu'à M. Mulsant, le dernier auteur qui en ait parlé (Col. d. France; Latig. P. 281), et dont la déscription me paraît la plus complète de toutes. Pasmi les

hesoin, se nourrit de détritus végétaux. Elle est allongée, sub drique, un peu atténuée en arrière, d'un jaune testacé plus ou r clair et brillant, hérissée sur les côtés dans toute sa longueur de fins clair-semés, et couverte en dessus de points enfoncés, confi en partie, assez marqués, et qui la font paraître un peu rugu Elle est privée d'ocelles (1). Son dernier segment abdominal, de l' conique, est terminé par deux saillies redressées, un peu diverg et accompagnées de chaque côté, à quelque distance, d'une trèsépine noire. Cette larve se métamorphose sans se renfermer p blement dans une coque.

Celle du P. obscurus (2), qu'on trouve dans les mêmes lieux, distingue guère de la précédente que par sa couleur brune, e dernier segment abdominal un tant soit peu plus long, et do:

deux saillies terminales sont plus divergentes.

Les deux autres larves du même genre, qui sont en outre con n'ont pas les mêmes habitudes que les précédentes : elles sont vores et creusent des galeries dans les troncs cariés de divers a Celle du T. opacus, trouvée par M. Mulsant (3) dans de vieux c gniers, est excessivement voisine de la larve du molitor, tandi celle du T. transversalis, dont on doit la découverte au mêm teur (4), diffère des précédentes par son segment anal, hérissé si bords de petites épines et armé d'une seule pointe. M. Mulsant

Les nymphes de ces quatre espèces ont leur dernier segment bifuqué, et les six premiers de l'abdomen munis latéralement d'appendices déprimés, parallèles, et tronqués à leur extrémité.

D'après M. Ed. Perris (1), qui l'a décrite depuis peu, la larve du Masphilus curvipes se distingue de celles des Tenebalo, principalement par sa forme plus courte, plus parallèle; ses téguments plus fotement ponctués en dessus; la présence de trois ocelles de chaque cué de la tête; enfin son segment anal dilaté transversalement, muni de deux crochets distants, grêles, très-redressés, entre lesquels se trouve une échancrure circulaire, à bords convergents; en dehors, ces crochets sont flanqués à leur base d'une petite épine. Cette larve est lignivore, et se renferme dans une cellule avant de se changer en nymphe. Celle-ci diffère de celles des Tenebalo, en ce que les appendices latéraux de son abdomen sont lobés à leur extrémité.

Parmi les dix genres qui suivent, la moitié est étrangère à l'Europe.

- . Eperons des jambes très-petits, parfois nuls.
  - s Angles postérieurs du prothorax non spiniformes.
  - b Antennes au plus aussi longues que le prothorax, en général plus courtes.
  - c Orbites antennaires non épineuses.
  - d Cuisses grossissant peu à peu ou sublinéaires.
  - Mésosternum déclive, ne recevant pas la saillie prosternale.

Prothorax rétréci à sa base, crénelé sur les côtés : Iphthimus.

- ni - ni - Nuctobates.

- ee Mésosternum horizontal, fourchu, recevant la saillie prosternale:
  Amenophis.
- dd Cuisses grôles à leur base, rensiées au bout.

Tête allongée; yeux distants du prothorax : Upis.

- courte; - contigus au - Derosphærus.

(I) Ann. d. l. Soc. entom. loc. cit. p. 361, pl. 8, f. 444-457.

En outre de toutes ces larves, M. Westwood a figuré, sans le décrire, un insets éclos dans les fruits ligneux du Mammea americana et qu'il a rapporté se genre Upis. Voyez son mémoire intitulé: « Observations upon the Economy d'a South American Species of the Coleopterous Genus Upis.» Trans. of the calem. Soc. II, p. 157, pl. XIV, f. 12-18. Cet insecte n'est très-certainement se m'Upis dans le sens actuel de ce nom. Erichson (Wiegm. Archiv, 1840, II, 1-253) le rapporte au Zophobas morio, si commun dans les parties chaudes de l'Amérique du Sud et quelques-unes des Antilles. Cependant les figures de la Westwood ne conviennent que médiocrement à cette espèce, surtout sous le rapport des antennes, et il se pourrait bien que cet insecte fit une Ulomide. (Pasi qu'il en soit, ce fait est d'un grand intérêt en ce qu'il révêle ches les Tébrionides, sous leur premier état, des habitudes que jusque-là on ne leur canaissait pas.

- cc Orbites antennaires épineuses : Tauroceras.
- bb Antennes plus longues que le prothorax : Zophobas.
- aa Angles postér. du prothorax spiniformes : Menephilus.
- II. Eperons des jambes courts, mais bien distincts.

Yeux transversaux, étroits, peu saillants : Tenebrio.

- gros, saillants, non prolongés en dessous : Zolodinus.

## IPHTHIMUS.

E. TRUQUI, Stettin. entom. Zeit. 1857, p. 92 (1).

Menton plan, presque carré, sillonné sur la ligne médiane, diocrement et triangulairement échancré en avant, avec ses a antérieurs arrondis. — Dernier article des palpes labiaux ovoi tronqué au bout. — Mandibules bifides à leur extrémité. — transversal, un peu sinué en avant, avec ses augles arrondis. — saillante, graduellement rétrécie en arrière, plane sur le front, un pli en dedans de chaque œil; ses joues obtusément angule épistome très-court, brusquement rétréci, largement sinué. — très-distants du prothorax, petits, étroits, parallèles et entiers, tennes médiocres, robustes, à articles 3 plus long que les suiv noueux au bout, 4-6 obconiques, 7-11 graduellement élargis,

que ces derniers organes paraissent soudés, au premier aspect, en rédité ils ne le sont pas, et il existe sous eux des ailes inférieures, mais qui sont incomplètes, du moins chez l'italicus. Les mâles ne different des femelles que par leurs pattes un peu plus longues.

Le genre comprend quatre espèces de grande taille, très-voisines les unes des autres, dont trois sont propres à l'Europe méridionale, et la demière à la Californie (1).

#### NYCTOBATES.

Guinin-Miney. Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 33 (2).

Menton élargi en avant, du reste variable (3). — Languette tronquée ou sinuée en avant. — Lobe interne des mâchoires armé d'un mochet bifide. — Dernier article des palpes sécuriforme. — Mandibles tantôt bifides, tantôt entières au bout. — Labre saillant, transmess, tronqué, avec ses angles arrondis. — Tête rhomboïdale, plus moins prolongée en arrière des yeux, peu saillante en avant de mux-ci; épistome brusquement rétréci chez la plupart, sinué ou tronqué en avant, séparé du front par un sillon demi-circulaire, tantôt superficiel, tantôt fortement marqué. — Yeux en général plus ou moins grands et prolongés sur le front, dilatés inférieurement, entenés par les joues. — Antennes un peu plus courtes que le prothoma, grossissant peu à peu et déprimées à leur extrémité, à articles 3 allongé, noueux au bout, 4-5 ou 4-6 obconiques, subégaux, 6-10 ou 7-10 plus larges, carrés ou submoniliformes, 14 toujours plus grand

- (1) I. italicus (Dej.); Italie depuis le Piémont jusqu'en Sicile; croaticus, Rengrie, Croatie, Grèce; Bellardii, Candie; Truqui, loc. cit. p. 93. Dejean deane pour synonyme au premier un Tenebrio angulatus de Rossi, dont il n'existe aucune trace dans les écrits de cet auteur. Nyct. serrata, Manserh. Bull. Mosc. 1843, p. 284; Californie; figuré par M. J. L. Le Conte dans les Rep. on a railr. to the Pacif. oc. IX, Append. I, pl. 2, f. 5.
- (2) Syn. Mylaris (pars), Pallas Icon. Ins. p. 37. Après avoir établi le genre Actorates, M. Guérin-Néneville (Iconogr.; Ins. texte, p. 120) a proposé de Emplacer ce nom par celui de Pallas; mais cet auteur n'a donné nulle part les Eractères de son genre Mylaris, dont une seule espèce (gigas) appartient à tini-ci; les autres sont des Camaria ou des Strongylium. Iphtinus, Dej. at. éd. 3, p. 225.—Tenebrio Oliv., Fab., Herbst, Wiedem., Say, etc.— Helops ab. Upis Herbst, Germar. Trocosita Fab.
- (3) Ses formes rentrent dans les trois types suivants: il est tantôt plan, légément et triangulairement échancré en avant, avec ses angles antérieurs forment arrondis, et parfois impressionné sur sa face externe (gigus et espèces faines); légèrement convexe en dehors et tronqué en avant, avec ses angles que (valgus, tibialis); ou enfin, comme chez beaucoup de Pédinides, composé i trois parties distinctes: une médiane convexe et deux latérales amincies insactus). La seconde de ces formes est la plus commune; il est superflu d'anter qu'il y a des passages de l'une à l'autre.

que 10. — Prothorax un peu plus étroit que les élytres, en carré transversal ou subéquilatéral, plus ou moins arrondi sur les côtés et convexe en dessus, bisinué à sa base, marginé partout, sauf en avant. — Ecusson grand, en triangle curviligne. — Elytres allongées, subparallèles ou peu à peu élargies dans leurs deux tiers antérieurs, rétrécies en arrière; leur repli épipleural dilaté et flexueux avant son extrémité. — Pattes longues; cuisses parallèles ou grossissant peu à peu; jambes cylindriques, variables selon le sexe; dernier article de tous les tarses au moins aussi long que les précédents réunis; le 1<sup>er</sup> des postérieurs un peu allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu ou assez large et ogivale. — Mésosternum plan ou légèrement déclive et faiblement concave en avant. — Saillie prosternale convexe, fléchie en arrière et tronquée au bout. — Corps allongé.

J'ai rédigé cette formule avec l'intention de comprendre dans le genre toutes les espèces qui le composent en ce moment dans les collections et en particulier dans le Catalogue de Dejean. Mais il ne pourra guère rester constitué de la sorte, et il y aura lieu de le diviser en plusieurs (1). Tout ce qu'on en peut dire en ce moment, c'est

<sup>(1)</sup> On ne pourra y laisser, entre autres, certaines espèces de la côte de Guinée (sinuatus, punctatus Fab.) qui ont le mésosteraum horizontal, fourchu, et la saillie prosternale prolongée et acuminée en arrière, ni d'autres de l'Améri-

qu'il diffère des lettemus par les caractères exposés plus haut à l'occasion de ceux-ci, et des Upis par la forme des cuisses.

Ses espèces sont nombreuses, mais propres aux régions chaudes de l'ancien et du nouveau continent. Quelques-unes (gigas, maxima) sont les plus grands Ténébrionides connus; les autres sont au moins de taille moyenne. Un petit nombre (par ex. æreus) sont ornées de couleurs métalliques; un noir profond, peu brillant ou mat, constitue la livrée de la plupart d'entre elles; il est rare (confusus) qu'elle soit en partie d'un rouge sanguin, mais commun, au contraire, que les téguments soient recouverts d'une efflorescence fugace qui leur donne un aspect velouté; enfin, la sculpture des élytres consiste en sillons très-marqués (par ex. valgus) ou fins et superficiels, ce qui est le cas ordinaire.

Les mâles ont presque constamment les pattes antérieures plus longues que les femelles, mais leurs jambes de la même paire varient. Plusieurs (gigas, valgus, impressus, etc.) les ont plus ou moins fexueuses et crochues au bout : dans la majorité des espèces, elles sont simplement arquées; les postérieures affectent ou non cette forme. Quelquefois (angulutus, barbatus) ce sexe se reconnaît à son menton garni d'une brosse de poils.

Les NYCTOBATES vivent sous les écorces. J'ai fait connaître dans le temps (.) que les grandes espèces américaines (gigas, etc.), quand on les saisit, lancent par l'anus, à plus d'un pied de distance, une liqueur caustique, d'une odeur aussi pénétrante que celle des CARABUS.

#### AMENOPHIS.

### J. Thoms. Archiv. entom. 11, p. 93.

Genre très-voisin des NYCTOBATES, mais bien distinct par les caractères suivants :

Antennes élargies et déprimées à partir du 4° article : 4-10 triangulaires, en scie au côté interne, et graduellement plus larges, 11 plus grand que 10. — Mésosternum horizontal, fourchu et recevant la saillie prosternale. — Celle-ci dilatée entre les hanches antérieures, horizontale et rétrécie en arrière, lanciforme.

in Basel, V, p. 174; Guinéc. — Ten. sulcator (nec Knoch), Klug, Ins. v. Madag. p. 91; Madagascar.

Esp. des Indes or.: Ten. impressus, Fab. Syst El. I, p. 146 (sulcator Knoch). — Ten. valgus, Wiedem. Zool. Magaz. II, 1; p. 42. — Nyct. tibialis, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 34. Tous de Java.

Esp. des Moluques, de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée: Up. crenata, de l'Australie; sulcigera, d'Amboine; Lottinii, de la Nouv.-Guinée; Boisduv. Faun. d. l'Océan. II, p. 255. — Up. angulata, Erichs Archiv, 1842, I, p. 174; Tasmanie. — Nyct. æquatorialis, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 161; Ins. pl. XI, f. 11; Borneo.

(1) Ann. d. Sc. nat. XX, p. 290.

## TÉNÉBRIONIDES.

Tout le reste est absolument identique à ce qui existe chez les Nr BATES, et c'est à tort que M. J. Thomson a placé le genre près c ENOCHIA avec lesquelles il n'a rien de commun. Il l'a fondé sur de ands insectes (1) du Gabon, de forme plus convexe que la plup s NYCTOBATES, d'un beau vert métallique brillant et dont les élyt nt assez fortement striées et ponctuées dans les stries.

J'ai eu entre les mains le mâle d'une autre espèce de la côte inée, aussi grande, encore plus convexe et d'un noir profond louté. Ses pattes sont comme chez tous les Nycrobares, notableme us longues que dans l'autre sexe, et ses jambes antérieures légè ent arquées.

UPIS.

# FaB. Entom. Syst. II, p. 75 (2).

Je ne trouve pas d'autre caractère distinctif entre ces însectes et reтоватва, que la forme de leurs cuisses, qui sont fortement et le tement atténuées à leur base, puis renflées en une massue ovoi allongée.

Tout le reste varie comme dans le genre en question : cepende s'espèces sont généralement plus cylindriques; leur prothorax doins bisinué à sa base, et même parfois coupé tout-à-fait carrément pur mot le fraise varie dans chaque espèce.

postérieur des yeux, du reste semblable. — Prothorax aussi long que large, arrondi sur les côtés, fortement et régulièrement convexe en desses, à peine échancré en avant, faiblement bisinué et rebordé à sa base. — Elytres assez courtes, convexes, fortement déclives en arrière. — Mésosternum en forme de V à branches très-divergentes. — Saillie prosternale très-concave entre les hanches antérieures, déprimée en arrière.

La forme particulière du prothorax ne suffirait pas pour distinguer ce genre des Upis, car il y en a parmi ceux-ci (par ex. rotundicollis) qui l'ent tout aussi globuleux, et j'en dirai autant de la forme générale qui est plus courte. Mais la brièveté de la tête, ainsi que la forme du mésosternum et du prosternum suffisent pour rendre cette coupe générique acceptable. Les cuisses sont peut-être encore plus fortement en massue que chez les Upis.

Le genre ne comprend qu'une espèce (globicollis) originaire du Gabon. Elle est de taille moyenne, d'un noir brillant peu profond, et ses élytres présentent des stries profondes et ponctuées, dont les intervalles sont arrondis.

#### TAUROCERAS.

### HOPE, The Colsopt. Man. III, p. 130 (1).

Mûles: Menton plan, graduellement élargi et triangulairement éthancré en avant. - Languette sinuée sur son bord antérieur. toncave sur la ligne médiane. — Dernier article des palpes fortement sécuriforme - Mandibules entières au bout. - Labre transversal, faiblement arrondi et cilié en avant. — Tête relativement petite, munie d'un col limité en avant par un sillon circulaire, armée au-devant des yeux d'une forte épine triangulaire, redressée et aigue au bout; épistome brusquement rétréci, tronqué et muni sur son bord antérieur de deux longues cornes redressées, divergentes et un peu recourbées en arrière. — Yeux grands, assez saillants, lunuls, assez fortement prolongés sur le front, élargis en dessous. — Autennes un peu plus longues que le prothorax, grossissant peu à peu. articles 3 allongé, noueux au bout, 4-6 de même forme, plus courts. égaux, 7 triangulaire, 8-11 carrés, perfoliés, 11 plus long que 10.—Prothorax non contigu aux élytres, transversal, un peu convexe et sillonné sur le disque, déclive et légèrement échancré en avant, fortement arrondi, marginé et festonné sur les côtés, légèrement bisinué à sa base. avec les angles de celle-ci rectangulaires. - Ecusson grand, curviligne. — Elytres allongées, assez convexes, subparallèles, rétrécies et sinuées dans leur tiers postérieur. — Pattes très-longues, surtout les

<sup>(1)</sup> Syn. Buckaus, Dej. Cat. éd. 3, p. 225. — Temperio Fab., Oliv., Dalm.

antérieures; cuisses robustes, subparallèles; jambes soyeuses au côté interne; les antérieures obliquement élargies en dedans à leur sommet; tarses allongés, très-villeux en dessous; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs plus long que les intermédiaires réunis. — Saillie intercoxale de l'abdonnen en triangle aigu. — Mésosternum en forme de V. — Saillie prosternale déprimée en arrière, et terminée par un mucro. — Corps allongé.

Femelles: Tête inerme, moins épineuse au-devant des yeux. — Antennes à peine aussi longues que le prothorax. — Celui-ci plus court et moins convexe. — Pattes plus courtes, égales entre elles; jambes beaucoup moins villeuses au côté interne; tarses notablement moins longs.

M. Hope a donné pour type à ce genre le Tenebrio cornutus de Fabricius et Olivier (1), que ces deux auteurs indiquent comme originaire des environs de Smyrne, mais qui est, sans aucun doute, un insecte de l'Amérique du Sud, congénère avec deux autres espèces du même pays publiées par Dalman et M. Perty (2). C'est d'après ces deux dernières que je donne les caractères du genre, qui est hien distinct de tous ceux de ce groupe, ne fût-ce que par la forte dissemblance qui existe entre les deux sexes.

Ce sont de fort grands insectes, d'un noir assez brillant en dessous, mat et comme velouté en dessus, et dont les élytres sont fortement sillonnées (angulatus) ou ponctuées en stries (aries)

ou sinné, tantôt coupé carrément. — Yeux fortement transversaux, · plus ou moins sinués et assez prolongés sur le front, atténués inférieurement. — Antennes plus longues que le prothorax, surtout chez les males, grossissant peu à leur extrémité, à articles 3 très-allongé, 47 ou 4-8 subégaux ou décroissant et s'élargissant peu à peu, obconiques ou déprimés, 8-10 ou 9-10 plus courts, 11 plus grand que 10, obliquement tronqué au bout. — Prothorax quadrangulaire, légèrement arrondi et finement rebordé sur les côtés, bisinué ou non à sa base, tronqué en avant, avec ses angles antérieurs rabattus et arrondis. - Elytres un peu plus larges que le prothorax à leur base, allougées, graduellement rétrécies en arrière. — Pattes longues, surtout les antrieures; cuisses graduellement renslées; jambes de forme variable, en général à peine tomonteuses à leur extrémité interne; le 1er article des quatre tarses postérieurs plus long que les intermédiaires réunis. - Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu. - Mésosternum échive, fortement concave. — Saillie prosternale déprimée en arrière des hanches antérieures, parfois munie d'un court mucro. — Corps

Ce genre se distingue, au premier coup-d'œil, de tous les précédents, par les antennes, dont les articles terminaux varient dans chaque espèce, mais qui sont toujours plus longues que le prothorax. Celles des femelles ne dépassent que médiocrement la base de cet organe quand elles sont repliées en arrière; chez la plupart des mâles elles sont aussi longues que la moitié du corps. L'échancrure de l'épistome caractériserait encore mieux le genre, si elle était constante; mais, très-profonde chez quelques espèces (par ex. morio), elle est réduite chez d'autres (par ex. quadrimaculatus) à un simple sinus; dans ce dernier cas, elle manque chez les femelles, qui l'ont toujours moins prouoncée que les mâles.

En outre de ces deux caractères, les sexes de ces insectes se reconnaissent à la forme de leurs pattes antérieures : celles des mâles sont pus longues, leurs cuisses sont plus robustes, et leurs jambes plus arquées. Parfois, en outre (quadrimaculatus), ces organes sont munis au côté interne, chez les femelles, de longs poils roux qui n'existent qu'en vestige chez les mâles.

Les ZOPHOBAS sont tous de grande taille et d'un noir profond, veloué, que relèvent sur les élytres, chez quelques-uns d'entre eux (quarimaculatus, bifasciatus), deux bandes interrompues, d'un rouge sansun. Ces organes sont striés et ponctués régulièrement.

Sauf quelques espèces inédites, découvertes récemment au Mexique, le genre est propre à l'Amérique du Sud et aux Antilles (1).

<sup>(1)</sup> Hel. morio, Fab. Syst. El. I, p. 160 (Ten. nigritus Oliv.); des Antilles e de la plupart des régions de l'Amérique équatoriale.— Tenebrio quadrimacu-letus, Oliv. Entom. III, 57, p. 8, pl. 1, f. 6; Brésil.— Hel. opacus, Sahib. Peric.

#### MENEPHILUS.

Muls. Col. de France; Latigen. p. 276.

Ce genre ne se distingue du suivant que par les particularités que voici :

Tête plus prolongée en arrière des yeux; ceux-ci, par suite, plus distants du prothorax, plus gros, plus larges, faiblement entamés par les joues. — Antennes beaucoup plus courtes que le prothorax, grossissant peu à peu, avec leurs derniers articles transversaux et serrés. — Prothorax coupé carrément en avant, tronqué ou bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs spiniformes et prolongés en arrière. — Elytres fortement striées-ponctuées, avec une strie scutellaire trèsmarquée. — Pattes plus courtes; les antérieures parfois (longipennis) très-allongées chez les mâles; jambes sans éperons terminaux; les antérieures arquées dans les deux sexes et crochues au bout chez les mâles; 1er article des tarses postérieurs plus court que les intermédiaires, le dernier plus long que les précédents réunis.

Cet ensemble de caractères donne à ces insectes une physionomie fort différente de celle des Tenebrio, à quoi il faut ajouter que tous sont très-étroits et sveltes, d'un noir brillant, fortement ponctués dans les stries des élytres, dont les intervalles sont convexes, et enfin, que

#### TÉNÉBRIONIDES VEAIS.

#### TENEBRIO.

# Lune, Syst. nat. ed. 6.

Menton trapéziforme, plus ou moins convexe sur la ligne médiane. - Languette tronquée ou un peu sinuée en avant. - Lobe interne des michoire muni d'un crochet corné. — Dernier article des palpes lalieux ovalaire et tronqué au bout ou un peu triangulaire; celui des maxillaires sécuriforme. — Labre très-peu saillant, faiblement échanaé et cilié en avant. — Tête rhomboldale, peu prolongée en arrièro wyeux; épistome séparé du front par un très-fin sillon, saillant, graduellement rétréci et tronqué ou sinué en avant. — Yeux peu distois du prothorax, fortement transversaux, entamés par les joues; leur portion inférieure beaucoup plus grande que la supérieure. — Antennes un peu plus ou à peine plus courtes que le prothorax, à wicle 3 plus ou moins allongé, avec les suivants grossissant peu à pen, obconiques et serrés, plus rarement (molitor) ayant leurs quatre demiers articles moliniformes et perfoliés. — Prothorax en carré transversal, faiblement arrondi et finement rebordé sur les côtés, éthancré en demi-cercle en avant, bisinué à sa base, avec les angles de celle-ci peu saillants. - Ecusson en triangle curviligne, rarement (molitor) transversalement hexagone. — Elvires un peu plus larges que le prothorax, allongées, parallèles, pointillées et faiblement striées. - Pattes médiocres; cuisses robustes, renflées ou non; jambes arrondies, les antérieures plus ou moins arquées, au moins chez les mâles; les éperons de toutes bien distincts; tarses garnis en dessous de cils peu abondants; le 1er article des postérieurs plus long que les deux suivants réunis; le dernier plus court que les précédents pris cosemble. — Mésosternum presque plan ou déclive, peu ou médicrement concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps allongé, parallèle, peu convexe.

Ce genre, dont les anciens auteurs avaient fait un magasin où se touvaient entassées les espèces les plus disparates, ne comprend plus que celles qui sont exactement conformes à la formule qui précède. Phaieurs, que les auteurs les plus récents y admettent, s'en trouvent par là exclues et doivent rentrer parmi les MENEPHILUS qui précèdent.

Les TENEBRIO, ainsi limités, sont des insectes de taille moyenne, plus ou moins criblés en dessus de petits points enfoncés, qui contribuent à rendre opaque leur couleur, laquelle est presque d'un brun

Ces espèces australiennes ne me sont pas toutes connues, et c'est d'après les déscriptions que je rapporte au genre celles que je n'ai pas eu occasion de voir.

P.110. — humilis, colydioides, corvinus, Elichs. Archiv, 1842, 1, p. 174; le Franier est liguré dans le Voy. au pôle Sud.; Ins. pl. 11, f. 9. — nigerrimus, Banch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 163, pl. 11, f. 10.

noirâtre, sujet, chez quelques-uns, à passer au ferrugineux. La vestiture de leurs tarses, qui n'a pas été assez remarquée, leur serait propre dans le groupe actuel, si elle ne se retrouvait pas chez quelques espèces de Menerhilus.

Les habitudes de ces insectes sont assez variées; il en est qu'on ne trouve que sous les écorces ou dans les troncs cariés des vieux arbres; d'autres, parmi lesquels figurent les deux espèces (molitor, obscurus) les plus communes d'Europe, se nourrissent principalement de son, de farine ou (obscurus) de substances animales. Par suite de ce régime, l'une d'elles (molitor) a été transportée presque partout par l'homme.

Le genre paraît être limité, au point de vue géographique, à l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord (1).

### ZOLODINUS.

BLANCH. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 159.

Menton quadrangulaire, un peu transversal. — Languette légèrement échancrée. — Dernier article des palpes labiaux épais et fortement tronqué; celui des maxillaires en fer de hache un peu oblique. — Labre visible en entier, court, faiblement sinué. — Tête rhomboïdale; épistome court, confondu avec le front, arrondi en avant. — Yeux libres, gros, saillants, subarrondis et faiblement sinués en avant, munis d'une large orbite en dessous. — Antennes de la longueur du

bustes, graduellement épaissies; jambes droites, arrondies; leurs éperons distincts; tarses finement villeux en dessous; ter article des postérieurs aussi long que le 4°. — Mésosternum concave dans toute sa longueur. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps allongé, déprimé, rétréci en arrière, glabre.

La forme des yeux suffirait à elle seule pour distinguer ce genre de tous les précédents, et, à un moindre degré, celle des antennes, qui sont aussi cylindriques que celles des Goniadérides, mais sans que leur dernier article soit allongé. L'unique espèce (1) de la Nouvelle-Zélande qui le compose, est de la taille d'un grand Tenesno, d'un brun de poix assez brillant, ponctuée sur le prothorax et fortement sillonnée sur les élytres, avec les sillons ponctués et leurs intervalles costiformes. J'ignore si les deux sexes présentent quelques différences dans la forme des pattes; l'exemplaire que j'ai sous les yeux les a simples, mais pourrait bien être une femelle.

## GROUPE II. Catapiestides.

Lobe interne des mâchoires sans crochet corné. — Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. — Tête rétrécie postérieurement en un col étroit; épistome trapéziforme. — Antennes grossis-ant peu à peu. — Prothorax transversal. — Prosternum et mésosternum extrêmement larges, plans.

Le genre Catapussus de M. Perty diffère tellement des autres Ténébrionides vrais par la largeur extraordinaire du prosternum et du mésosternum, qu'il devrait, à la rigueur, former une tribu distincte. La tête elle-même, sans cesser d'être rhomboidale, affecte une forme particulière, par suite du col court et étroit dont elle est munie postérisurement. Mais comme par tout le reste de leur organisation, ses espèces appartiement manifestement à la tribu actuelle, il me paraît préférable de ne les regarder que comme constituant un groupe particulier dans cette dernière.

## CATAPIESTUS.

# PERTY, Col. India or. p. XXXVIII (2).

Menton légèrement convexe dans son milieu, subcordiforme, tronqué en avant. — Languette faiblement et largement échancrée. —

- (i) Z. selandicus, Blanch. loc. cit. p. 169; Ins. pl. 11, f. 7, sous le nom de Zephebas zelandicus.
- (2) Syn. PLATEIA (De Haan), Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 215; M. De Casteinau attribue, à tort, la création de ce nom à M. Perty; il n'avaitévidemment pas consulté l'ouvrage de ce dernier, cité plus haut.

Ecusson en triangle curviligne. — Elytres planes, coment, avec leurs épipleures verticales, assez allongées rétrécies dans leur quart postérieur. — Pattes médiocrasissant peu à peu, canaliculées en dessous; jambes laires, munies d'éperons à peine distincts; les quatre peu arquées; tarses longuement villeux en dessous; ticle plus long que les précédents réunis. — Corps allo déprimé, plan.

L'espèce typique (1) de ce genre très-distinct, habi est commune. Elle est, relativement à sa taille, aussi les Cucuus. C'est un assez grand insecte, brun en de en dessous, présentant trois dépressions longitudinale rax, et sur chaque élytre, neuf sillons, dont les trois qu cés sur les épipleures; le rudiment d'un dixième se coutume, près de l'écusson. Ces sillons sont assez fort et leurs intervalles transversalement rugueux.

Le mâle n'a pas les pattes entérieures plus longues ses cuisses sont seulement munies en dessous d'unediane qui manque chez cette dernière, et ses jambes se

M. Guérin-Méneville en a décrit une seconde espès plus petite et dont le prothorax n'est pas crénelé latén

## GROUPS III. Calcarides.

Lobe interne des machoires muni on non d'un eroch nier article des palpes maxillaires non sécuriforms (4 — Tête régulièrement rhomboldale. — Antennes g et ne comprend que des espèces de taille tout au plus moyenne et toutes remarquables par l'étroitesse de leur corps. Aux caractères qui précèdent, on pourrait en ajouter quelques autres. Les yeux, par example, ne sont pas toujours transversaux comme dans les deux groupes précédents; assez souvent ils s'arrondissent. Les pattes, au contraire, sont toujours courtes, et les antérieures n'ont aucune tendance à s'allonger. La distribution géographique de ces insectes est également assez intéressante. Les quatre genres qui suivent sont tous propres à l'Europe; quelques-uns seulement étendent leur habitat en Algérie ou jusque dans l'île de Madère.

- L Dernier article des palpes max. sécuriforme : Calcar.
  - a Yeux étroits, transversaux : Bius.
  - ee arrondis.

1

Saillie intercoxale en triangle aigu : Boros.

large, parallèle : Boromorphus.

Genre incertæ sedis : Sitophagus.

## CALCAR.

(DEJ.) LATR. Règne anim. éd. 2, V, p. 25 (1).

Menton plan, subcordiforme, légèrement échancré en avant. — Languette évasée et tronquée en avant. — Lobes des mâcheires inermes; l'externe grand, cilié, l'interne petit. — Dernier article des palpes labiaux faiblement triangulaire, celui des maxillaires grand, wuriforme. — Mandibules bifides au bout. — Labre assez saillant, temqué en avant. — Tête assez fortement (elongatus) ou à peine (procens) prolongée en arrière des yeux; épistome confondu avec le front, court, graduellement rétréci et légèrement échancré en avant. — Yeux de forme variable. — Antennes aussi longues que le prothorax, subfillformes, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-8 obconiques, décroissant peu à peu, 9-11 submoniliformes. — Prothorax. dis-allongé, faiblement et peu à peu rétréci en arrière, à peine échancré en avant, tronqué à sa base, celle-ci rebordée ainsi que les côtés. -Ecusson transversal. — Elytres un peu plus larges que le prothont, allongées, parallèles, échancrées en arc à leur base. — Pattes assez courtes; cuisses robustes, atténuées à leur base, les antérieures et parfois les intermédiaires reuflées en massue, surtout chez les

<sup>(1)</sup> MM Wollaston (Ins. Maderens. p. 494) et Mulsant (Col. d. France; Latigèn. P. 272) ont donné, presque en même temps et très en détail, les caractères du fenre. — Syn. Tenessuo Herbst, Scheenh. — Taogosita Fab.

mâles; jambes de la même paire un peu arquées; les éperons de toutes distincts; dernier article des tarses plus long que les précédents réunis, le 1<sup>er</sup> des postérieurs à peine allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, un peu rétrécie et tronquée au bout. — Mésosternum plan, en forme de V. — Saillie prosternale déprimée et tronquée au bout. — Corps très-allongé, linéaire, déprimé.

Les deux espèces typiques du genre forment autant de sections basées sur la forme de la tête et des yeux.

Dans la plus anciennement connue (1), la première est prolongée en arrière; les seconds sont, par suite, distants du prothorax, et en même temps étroits et transversaux. Dans la seconde (2), la tête est engagée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux; ceux-ci sont subarrondis et presque entiers. M. Mulsant en a formé un sous-genre qu'il nomme CENTORUS.

Ces insectes sont de taille moyenne pour le groupe actuel, d'un brun noirâtre, finement pointillés sur la tête et les élytres, avec ces dernières régulièrement striées et ponctuées. Ils sont propres à la Faune méditerranéenne et épigés. On en connaît quatre espèces.

BIUS.

(DEI.) Muls. Col. d. France; Latigen. p. 266 (3).

avant. — Ecusson transversal, curviligne. — Elytres à peine plus larges que le prothorax, allongées, parallèles; leur repli épipleural incomplet en arrière. — Pattes médiocres; cuisses assez robustes, comprimées, subparallèles; jambes sublinéaires, droites; leurs éperons très-petits; 1<sup>er</sup> article des tarses postérieurs assez allongé, le dernier de tous plus petit que les précédents réunis. — Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu. — Mésosternum faiblement déclive, un peu concave en avant. — Saillie prosternale fléchie en arrière. — Corps allongé, parallèle, déprimé.

Genre confondu avec les Boros par les anciens auteurs, mais qui en diffère par la forme de la tête, des yeux, du prothorax, des antennes, etc. Il a pour type une petite espèce (1) originaire du nord de l'Europe et des régions montagneuses de ce continent, d'un brun-marton plus ou meins rougeâtre et couverte en dessus de petits points enfoncés; quelques vagues traces de sillons se voient sur ses élytres.

## BOROS.

## HERBST, Die Kæfer, VII, p. 318 (2).

į

ż

Menton en carré transversal. — Languette évasée et échancrée en avant. — Lobe interne des machoires inerme. — Dernier article des palpes labiaux brièvement ovalaire, celui des maxillaires légèrement triangulaire. — Mandibules bisides au bout. — Labre très-court, tronqué et cilié en avant. — Tête dégagée, saillante, prolongée et rétécie en arrière des yeux; épistome séparé du front par un sillon arqué à peine distinct, court, graduellement rétréci et tronqué en avant. - Yeux assez grands, arrondis, à peine sinués. - Antennes courtes, assez robustes, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 48 obconiques, subégaux, grossissant peu à peu, 9-10 brusquement dilatés, en triangle curviligne, 11 ovalaire, presque aussi large que 10. - Prothorax un peu plus long que large, rétréci et tronqué à ses deux extrémités, arrondi sur les côtés. — Ecusson médiocre, en triangle curviligne. — Elytres plus larges que le prothorax, allongées, parallèles et un peu sinuées sur les côtés, peu convexes. — Pattes médiocres; cuisses assez robustes; jambes arrondies, droites; dernier article des tarses plus court que les précédents réunis, le ier des pos-

<sup>(1)</sup> Trog. thoracica, Fab. Ent. Syst. I, p. 116; on en a deux figures dont la meilleure est celle de Germar, Faun. Ins. Europ. IX, 9; celle donnée par I. Guérin-Ménev. (Icon.; Ins. pl. 30, f. 7 a-b) est médiocre. — M. L. Fair-laire (Ann. d. 1. Soc. ent. 1856, p. 534) en a décrit une seconde espèce (etraphyllus) des environs de Pise, qui diffère de la précédente par sa forme Plus cylindrique, et surtout par sa massue antennaire, composée de quatre ar-liche sendement.

<sup>(2)</sup> Syn. Helors Pane. — Hypopelorus Fab., Illig., Latr. — Trogosiya Payk.

Coltopteres. Tome V. 25

urs assez allongé. — Mésosternum plan, légèrement déclive, s é sur ses bords. — Saillie prosternale recourbée en arrière d hes antérieures. — Corps allongé, parallèle, peu convexe.

n'en connaît qu'une espèce (1) d'assez grande taille, découve itivement en Suède, et retrouvée depuis dans les régions mon ses d'une partie de l'Europe. Elle est d'un brun rougeâtre br assez fortement ponctuée sur la tête et le prothorax, avec de sillons sur les élytres qui sont finement pointillées.

## BOROMORPHUS.

WOLLAST. Ins. Maderens. p. 492 (2).

enton subquadrangulaire, tronqué et étroitement échancré de milieu en avant. — Languette coupée carrément. — Lobe « hoires inerme; l'externe grand, arrondi, l'interne petit. — D article des palpes labiaux ovoïde et acuminé, celui des maxillai ngé et faiblement triangulaire. — Mandibules bifides au bout re très-court, entier. — Tête assez prolongée et cylindrique en e des yeux, ses joues minces, subfoliacées; épistome confer e le front, faiblement rétréci et subarrondi en avant. — Yeux lis, déprimés, faiblement entamés par les joues. — Antennes t

٠.;

dique ; du moins l'espèce qui le compose a beaucoup plus le facies d'une Sermosis que celui du Boros Schneideri.

M. Wollaston a fondé le genre sur un très-petit et élégant insecte, découvert par lui dans l'île de Madère, et qu'il a nommé B. Maderæ (1), mais qui ne paraît pas différer du Boros tagenioides de M. Lucas (2), insecte de l'Algérie, retrouvé depuis en Andalousie par M. Rosenhauer (3). Ce petit Coléoptère varie du brun noirâtre au jaune ferrugineux; il est très-finement rugueux en dessus et revêtu, surtout sur les élytres, de poils très-fins, couchés et peu abondants. Ainsi que l'indique l'absence des ailes inférieures, il est épigé et se trouve sous les pierres. C'est le seul genre aptère du groupe actuel.

## Note.

M. Mulsant place à côté des Bius le genre suivant qui m'est incomu.

## SITOPHAGUS.

## MULS. Col. d. France; Latigen. p. 264.

Menton trapéziforme, muni d'une saillie sur sa face externe. — Languette saillante. — Dernier article des palpes labiaux subtriangulaire, celui des maxillaires de même forme, obliquement tronqué au bout. — Tête plus large que longue, presque en demi-cerche, engagée dans le prothorax jusqu'à moitié des yeux. — Ceux-ci à moitié entamés par les joues; leur partie supérieure triangulaire. — Antennes arrivant au quart de la longueur des élytres, à articles 3 un peu plus long que 4, celui-ci obconique, 5-10 graduellement comprimés, un peu anguleux en dehors, 11 ovale. — Prothorax transversal, légèrement rétréci et parallèle dans son tiers postérieur, fai-hlement échancré en avant, légèrement hisinué à sa base; celle-ci finement rebordée ainsi que les côtés. — Ecusson en demi-hexagone. — Elytres de la largeur du prothorax et tronquées en avant, avec leurs épaules dentiformes, parallèles, puis rétrécies dans leur tiers

<sup>(1)</sup> Loc. cit. p. 493, pl. 11, f. 9; avec des détails.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. pl. 30, f. 9 a-d. L'identité de l'espèce de M. Wollaston avec cet insecte, a été signalée par M. L. Redtenbacher, Faun. austr.; Die Kæf. éd. 2, p. 615, note 1. Pas plus que ce savant entomologiste, je ne puis découvrir aucune différence essentielle entre les exemplaires de l'Algérie et ceux de Madère.

M. Lucas a rapporté avec deute au genre Boros, un autre insecte de l'Algérie, qu'il a nommé B.? rußpes (loc. cit. pl. 30, f. 10 a-c). Autant qu'on en peut juger par la description, il semble former un genre intermédiaire entre celui-ci et les Boros. Dejcan, qui a connu cet insecte, depuis la publication de son dermier Catalogue, lui avait imposé, dans sa collection, le nom générique de Lamus, qui s'est répandu dans quelques cabinets et qui pourrait être conservé.

<sup>(3)</sup> Die Thiere Andalus, p. 217.

érieur; leur repli épipleural brusquement incomplet en arriè attes médiocres; cuisses un peu renflées, surtout les postérieur pes grèles, droites; 1<sup>er</sup> article des tarses postérieurs aussi le le dernier. — Saillie intercoxale en triangle aigu. — Mésos en forme de V. — Saillie prosternale faiblement prolongée re, tronquée au bout. — Corps presque plan en dessus.

Mulsant n'a eu à sa disposition que des mâles de l'espèce (Soli que du genre, qui avait été trouvée par Solier à Marseille, avait été plus que probablement importée. Ce petit insecte roux ferrugineux, finement pointillé sur la tête, avec des stret ponctuées sur les élytres. Dans le sexe en question, la tête ée en avant de deux cornes formées par les joues et les côtés stome, courbées en dedans à leur base, puis redressées.

## GROUPE IV. Nyctéropides.

phe interne des machoires sans crochet corné. — Dernier artipalpes maxillaires sécuriforme. — Tête subcylindrique, trèsen avant. — Antennes terminées brusquement par une masimée de quatre articles. — Prothorax beaucoup plus long q b. — Prosternum et mésosternum de largeur normale. avant. - Dernier article des palpes maxillaires en fer de hache subéquilatéral. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre saillant, transversal, entier. - Tête médiocrement longue, non rétrécie en arrière; épistome confondu avec le front, très-court, trapéziforme et largement tronqué en avant. — Yeux distants du prothorax, transversaux, obliques, déprimés, munis d'une large orbite en arrière. étroits et peu prolongés inférieurement, élargis en dessus. — Antennes courtes, assez robustes, à articles 2 court, 3 un peu plus long que les suivants, cylindrico-conique, ainsi que 4-7, ceux-ci subégaux, 8-11 brusquement dilatés, transversaux, serrés, veloutés et formant une massue lamelliforme, ii tronqué au bout. - Prothorax très-allongé, régulièrement convexe, atténué et tronqué en avant, avec ses angles antérieurs un peu saillants, légèrement arrondi à sa base, celle-ci fortement contigue aux élytres; ses arêtes latérales effacées dans leur moitié antérieure. — Ecusson petit, en triangle rectiligne. — Elytres ne formant qu'un peu plus de la moitié du corps, convexes, atténuées, submucronées et légèrement déhiscentes en arrière, échancrées en arc et rebordées à leur base. - Pattes assez longues; les quatre jambes antérieures un peu arquées; les éperons de toutes presque nuls; tarses villeux en dessous leur dernier article plus long que les précédents réunis; le 1er des postérieurs assez allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen assez large, ogivale. - Mésosternum plan, concave en arrière. - Saillie prosternale plane, large, tronquée en arrière. — Corps allongé, glabre, aptère.

Iusectes de Madagascar, remarquables par la forme de leur corps atténué au point de jonction du prothorax et des élytres, et qui semble composé de deux cônes presque égaux, réunis par leur base: l'un formé par ces derniers organes, l'autre par le prothorax et la tête réunis. Leurs téguments sont d'un noir profond, légèrement brillant, lisses à la vue simple, avec les élytres munies de très-petits points enfoncés, disposés en rangées régulières (acuminatus, Klugii) ou distinctement striées (striatus). Les mâles diffèrent de leurs femelles par leurs pattes antérieures plus longues, dont les cuisses et les jambes sont villeuses au côté interne, avec ces dernières assez fortement arquées et épaissies en dedans. On en connaît trois espèces d'assez grande taille (1).

M. Guérin-Méneville (2) a proposé de réunir le genre au suivant;

Castelnau a publiés le premier. En 1831, M. Lund (Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 130) avait déjà employé le nom de Dollghodenus pour un genre de Fourmis brésiliennes, mais sans en donner non plus les caractères.

- (1) D. acuminatus, Klug, Ins. v. Madag. p. 87, pl. 4, f. 1 a-b; M. Guérin-Méneville a donné également une bonne figure du mâle dans son travail mentionné ci-dessous. striatus, Klugii, De Casteln. loc. cit.
  - (2) Voyez sa notice intitulée : « Observations sur les genres Dollgeobraus et

les différences entre les deux genres sont trop nombreuses p cette mesure puisse être adoptée. On connaît d'ailleurs les c s de la plupart de leurs espèces.

## NYCTEROPUS.

(Kluc) DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 202.

enton très-petit, suborbiculaire, arrondi, avec une étroite éche médiane en avant. — Antennes un peu plus courtes que le ax. — Celui-ci beaucoup plus court que les élytres, un peu que large, médiocrement convexe, graduellement rétréci en avec ment bi-sinué à sa base; ses arêtes latérales entières. — Ecus grand, en triangle curviligne. — Elytres de la largeur du ax et sinuées à leur base, graduellement atténuées en arrièterement convexes. — Pattes assez courtes; jambes pres es. — Mésosternum plan, légèrement déclive. — Saillie pros plane, tronquée en arrière et s'appuyant sur le mésosternum s ailé. — Le surplus comme chez les Dolichoderus.

s caractères sont, comme on le voit, trop différents de ceux choderus, pour que les deux genres puissent être réunis en ticle allongé. — Prothorax transversal ou non, beaucoup plus étroit que les élytres, plus ou moins aminci et anguleux sur les côtés. — Prosternum et mésosternum de largeur normale.

Groupe également aberrant, mais moins que les Nyctéropides qui précèdent. Ses espèces ont bien un facies fort différent de celui des antres Ténébrionides vrais, par suite du cou dont leur tête est munie en arrière, de la forme de leur prothorax et de la sculpture de leurs téguments; mais au fond leur caractère différentiel le plus important réside dans la forme cylindrique de leurs antennes, qui ne sont ni dilatées, ni déprimées à leur extrémité. Celles décrites sont exclusivement américaines et rentrent toutes dans le genre suivant de M. Perty.

## GONIADERA.

## PERTY, Del anim. artic. Brasil. p. 62 (1).

Menton quadrangulaire ou trapéziforme et tronqué en avant. — Languette arrondie et sinuée antérieurement. — Dernier article des palpes labiaux subcylindrique et tronqué, celui des maxillaires en triangle subéquilatéral. — Mandibules bifides à leur extrémité. labre fortement transversal, arrondi en avant. — Tête munie d'un col épais en arrière, impressionnée ou non sur le front; épistome consondu avec ce dernier, court, brusquement rétréci et tronqué ou chancre en avant. — Yeux grands, fortement transversaux, sinués en avant. - Antennes plus longues que le prothorax, assez robustes, à articles 3 plus long que les suivants, 4-10 égaux, subperfoliés, il plus long que 10, obliquement acuminé au bout. - Prothorax au moins aussi long que large, plan, tronqué à ses deux extrémités, finement caréné et souvent festonné latéralement, avec ses côtés antérieurs plus ou moins dilatés et obliquement tronqués. — Elytres de longueur variable, un peu élargies en arrière, ou subparallèles, médiotrement convexes, avec leurs épipleures verticales, coupées carrément en avant. - Pattes médiocres, assez robustes; jambes arrondies, munies d'éperons très-petits; tarses finement villeux en dessous, le le article des postérieurs allongé. — Mésosternum déclive, concare. — Prosternum recourbé en arrière. — Corps allongé, plus rarement court et large.

ll y a dans les collections une douzaine d'espèces de ce genre dont trois seulement sont décrites (1). Elles sont de grande taille et de forme

£.

<sup>(1)</sup> Syn. MELANDRYA, Fab. Syst. El. I, p. 165.

<sup>(2)</sup> Mol. ropanda, Fab. loc. cit. (G. angulata Dej.); Brésil. — G. crenata, Perty, loc. cit. p. 63, pl. 13, f. 4; même pays. — impressa, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 119; Pérou.

gée ; mais parmi celles inédites il en est (par ex. cariosa, œrug qui sont beaucoup plus petites et de forme plus courte et ;

s insectes sont d'un noir brunâtre ou d'un ferrugineux obs énéral assez brillant ; un petit nombre (par ex. impressa) prés sur les élytres quelques poils courts et redressés. Ces orgamunis de côtes et de lignes élevées, plus ou moins nombreu eres ou interrompues, et dont les intervalles sont diversen toujours fortement ponctués ou réticulés ; leur tête et leur ; ax sont rugueux ou couverts de gros points enfoncés, disposés :

genre est répandu dans la plus grande partie de l'Amérique (1); ses espèces vivent sous les écorces décomposées, et la plu

communes.

## TRIBU XXXVII.

## HÉTÉROTARSIDES.

anguette saillante; ses palpes peu distants à leur base. — L rne des mâchoires sans crochet corné. - Dernier article des

ticle de leurs tarses qui est subbilobé (1). Ce caractère est en outre renforcé par la forme des antennes qui, à une seule exception près, signalée plus haut, ne ressemblent plus à celle qui est de règle dans la tribu précédente, puis par un facies particulier. L'un de ces genres (Hexenotarsus) présente en outre une particularité dont il n'y a pas un second exemple dans la famille. Le pénultième article de ses tarses est réduit à un petit nœud très-peu apparent, de sorte que c'est en réalité l'antépénultième article qui est subbilobé. Il en résulte en outre que les quatre tarses antérieurs n'ont plus que quatre articles, et les postérieurs trois seulement.

Ces insectes dépassent rarement la taille moyenne et sont assez souvent au-dessous. La plupart ont conservé la livrée sombre des Ténébrionides vrais, mais non la sculpture des téguments de ces derniers. Leurs élytres sont en effet rarement striées; elles sont ordinairement criblées de points enfoncés, comme la tête et le prothorax, ou regueuses et couvertes de tubercules. Enfin, plusieurs d'entre eux sont pubescents, ce qui, sauf quelques Goniadera, ne se voit jamais chez les Ténébrionides vrais.

D'après la structure des tarses et quelques autres caractères, la tribu se divise naturellement en deux groupes.

L 5 art. aux 4 tarses antérieurs, 4 aux postérieurs. Phobélides.

I. 4 art. — 3 — Hétérotarsides vrais.

## GROUPE I. Phobéliides.

Cinq articles aux quatre tarses antérieurs, quatre aux postérieurs.

— Mandibules bifides au bout. — Antennes non déprimées à leur extémité. — Prothorax plus étroit à sa base que les élytres.

Les caractères des quatre genres qui composent ce groupe n'ont encore été exposés que très-sommairement et peuvent presque passer pour inédits. Tous les auteurs qui en ont parlé me paraissent en outre avoir plus ou moins méconnu leurs analogies. Deux d'entre eux (Phymatores, Phobelius) ont été placés dans la famille des Lagriides par M. Blanchard et par Erichson lui-même (2); mais ce sont incontesta-

- (1) J'ai indiqué, dans les généralités de la famille (p. 7), ce que j'entends par cette expression. Ce caractère n'est pas absolument propre à ces insectes. On le retrouvera plus loin, mais associé à un métasternum très-court (Adéliides) en (Hélopides) à des antennes totalement différentes de celles qui existent ici.
- (2) In Agass. Nomenci. Zool. Col. p. 125 et 127. Les deux genres en question, strout les Phymatodes, ont en effet beaucoup d'analogie avec les Lagria. Mais darnières se distinguent essentiellement des Ténébrionides par leurs hanches satisfaces saillantes, cylindriques, contiguës, et leurs antennes insérées complèment à découvert. Dejean n'a pas été non plus très-heureux dans le classement des quatre genres du groupe. Il a très-bien reconnu les affinités des Phymatodes

nent des Ténébrionides, et ils ont même des rapports étroits a oniadera qui précèdent. Sauf les Lyprops qui appartiennent: s orientales, ces insectes sont américains.

Prothorax quadrangulaire, tronqué à ses deux extrémités.

Cuisses postér. inermes; corps allongé: Phymatodes.

unidentées; — très-court : Phobelius.

Prothorax déprimé, rétréci et bisinué à sa base; corps large : Anædu

— cordiforme, tronqué — linéaire : Lypre

## PHYMATODES.

(DEJ.) BLANCH. Hist. nat. d. Ins. II, p. 39 (1).

enton trapéziforme ou subcordiforme. — Languette sinuée t. — Palpes robustes; le dernier article des labiaux ovalairs qué au bout, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — La ant, transversal, arrondi ou tronqué en avant. — Tête assez cou ie d'un col épais en arrière; épistome séparé du front par ession arquée, court, plus ou moins épaissi, brusquem et et échancré en arc; orbites antennaires parfois un peu red — Yeux assez grands, transversaux, assez prolongés sur le freés en avant — Antennes plus longues que le prothorax a

. :

II. Perty (1). Deux autres inédites (2) existent en outre dans les collections. Ce sont des insectes d'assez grande taille, dont la couleur varie du noir bronzé au bronzé clair, au bleu ou au violet cuivreux brillant en dessus. Leur tête et leur prothorax sont couverts de gros points disposés sans ordre; leurs élytres sont inégales et présentent un grand nombre de tubercules arrondis, la plupart irrégulièrement distribués, et entre lesquels se voient des points enfoncés peu marqués.

### PHOBELIUS.

(DEJ.) BLANCE. Hist. nat. d. Ins. II, p. 39.

Menton très-petit, trapéziforme. — Dernier article de tous les palpes sécuriforme. - Labre saillant, carré et arrondi aux angles antérieurs. — Tête munie d'un col très-court en arrière, subtransversale; épistome séparé du front par un sillon arqué, très-court, brusquement rétréci et à peine échancré en avant. — Yeux étroits, transversaux, entiers. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, à artides 3 plus long que les suivants, 4-8 obconiques, suhégaux, 9-10 un peu plus gros, subglobuleux, 11 plus grand que 10, ovoïde. - Prothorax petit, en carré transversal, légèrement rétréci à sa base. — Ecusion petit, en triangle rectiligne. — Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, convexes, très-courtes, graduellement élargies en arrière, subtronquées à leur base, avec les épaules obtuses. — Pattes assez longues; cuisses assez robustes, les postérieures munies d'une petite dent en dessous, avant leur sommet; jambes arrondies, sans éperons; 1° article des tarses postérieurs allongé, le dernier de tous médiocre. — Saillie intercoxale courte, large, ogivale. — Mésostersum subvertical, en forme de V. — Saillie prosternale recourbée en wrière. — Corps court, convexe.

Dejean (3) a fondé ce genre sur un petit insecte (lucifugus) rapporté par moi de Cayenne dans le temps, et qui est encore inédit. M. Blandard en a décrit en peu de mots et figuré une autre espèce (4), dé-

<sup>(1)</sup> Lagria execulpta, Perty, Del anim. art. Brasil, p. 66, pl. 13, f. 11.

<sup>(2)</sup> L'une d'elles, pareille pour la forme à la tuberculata, est connue dans quelques collections de Paris sous le nom de denticollis; elle est de Colombic. L'autre, originaire de Cayenne, est la brevicornis de Dejean (Cat. éd. 3, p. 225). Le est plus allongée que les précédentes, avec les élytres subparallèles. Son valle à les cuisses antérieures renfiées et fortement canaliculées en dessous à leur extrémité, avec une échancrure près de la base qui est atténuée; ses jambes de la même paire sont larges, canaliculées au côté interne, avec la lèvre visiense de ce canal formant une saillie en dedans. Je ne trouve rien de pareil ches les autres espèces, mais peut-être n'ai-je sous les yeux que des fesselles.

<sup>(3)</sup> Cat. éd. 3, p. 225.

<sup>(4)</sup> P. crematostriatus, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 198, pl. 14, f. 9.

couverte par d'Orbigny dans la province de Corrientes. C'est un insecte de taille au-dessous de la moyenne, d'un noir brunâtre, et dont la sculpture ressemble beaucoup à celle de quelques Conlapera, sa tête et son prothorax étant rugueux et ses élytres fortement sillonnées, avec les intervalles entre les sillons costiformes et un peu tuberculeux en arrière; les sillons eux-mêmes paraissent comme crénelés.

Je connais deux autres espèces du genre, l'une voisine de la précédente et originaire du nord du Brésil; l'autre, de Cayenne, plus petite et de couleur métallique.

## ANÆDUS.

(DEJ.) BLANCH. Hist. nat. d. Ins. II, p. 35 (1).

Menton trapéziforme. — Dernier article des palpes labiaux subcylindrique et tronqué au hout, celui des maxillaires grand et fortement sécuriforme. — Labre en carré transversal, arrondi ou légèrement échancré en avant. — Tête courte, à peine rétrécie en arrière; épistome séparé du front par un sillon bien marqué et flexueux, tantôt largement tronqué, presque au niveau de l'insertion des antennes, tantôt très-brièvement rétréci et entier. — Yeux assez grands, tranversaux et entiers. — Antennes plus longues que le prothogat evilipde points enfoncés, en général plus gros et moins serrés sur la tête et le prothorax que sur les élytres; leur couleur est d'un noir peu billant. Il n'y en a encore que trois de décrits (1); les collections en contiennent une huitaine d'autres.

Le genre Aspisona de Dejean me paraît à peine suffisamment distinet de celui-ci. Ses espèces sont un peu plus courtes et plus ovales que les précédents, mais n'en diffèrent essentiellement qu'en ce que le lobe médian de la base de leur prothorax est plus saillant, ou, ce qui revient au même, en ce que cet organe est plus fortement bisinué à sa base. Toutes sont inédites et propres à l'Amérique du sud.

### LYPROPS.

HOPE, Trans. of the Zool. Soc. I, p. 101 (2).

Menton trapéziforme, caréné sur la ligne médiane. — Palpes labiaux courts et grêles, leur dernier article subfusiforme; les maxillaires robustes et assez longs; leur 4° article fortement sécuriforme. - Labre transversal, un peu échancré en arc. - Tête subtransversale, non rétrécie en arrière; épistome confondu avec le front, trèscourt, à peine échancré en avant. — Yeux assez larges, transversaux, entiers. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, assez robustes, subcylindriques, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-10 subégaux, obconiques et devenant peu à peu subglobuleux, 11 plus grand que 10, ovoïde. — Prothorax notablement plus étroit que les élytres, transversal, cordiforme, tronqué en avant et à sa base. — Ecusion assez grand, en triangle curviligne. — Elytres allongées, pamilèles, rétrécies en ogive postérieurement. — Pattes assez longues; crisses robustes, atténuées à leur base, les antérieures renflées ; jamber Egèrement comprimées, leurs éperons petits, mais bien distincts; i article des tarses postérieurs presque aussi long que les suivants mis, le dernier de tous médiocre. — Saillie intercoxale largement quale. — Mésosternum subvertical, concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps allongé, parallèle, peu convexe, hérissé de poils fins redressés.

Wiedemann a le premier décrit une espèce de ce genre, sous le

<sup>&#</sup>x27;priques et fortement striées. C'est la seule également qui soit complètement subre.

<sup>(1)</sup> A. punctatissimus, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 198; pl. 14, f. 10; gure inexacte et qui représente l'insecte trop allongé et trop étroit; du médit et de Bolivia. — Pand. brunneus, Ziegler, Proceed. of the Acad. of Phid. II, p. 45; Pensylvanie.— A. rotundicollis, J. I. Le Conte, Ann. of the Lyc. Rew-York, V, p. 150; Californie, sur les bords du Rio Gila.

<sup>(2)</sup> Syn. Oliconus, Dej. Cat. 6d. 3, p. 227. — Tacknia, Wiedem. Zool. Magaz. 1, p. 42.

n de Tagenia indica. Celle (1) que M. Hope a eue sous les yeu aît être différente et correspondre à l'Oligorus rotundicollis de 1, sans que j'en aie la certitude. Ces deux insectes sont du -voisins; mais les yeux du second ont un reflet doré que ne tent pas ceux du premier, et c'est ce qui me porte à croire que qu'a décrit M. Hope. Tous deux sont du Bengale, de taille moy a noir obscur, et criblés en dessus de très-petits points enfe partie confluents. J'en connais une troisième espèce de Shas petite et de couleur ferrugineuse.

## GROUPE II. Hétérotarsides vrais.

uatre articles aux quatre tarses antérieurs, trois aux postéri Mandibules entières à leur extrémité. — Epistome forteme ngulairement échancré, logeant le labre dans cette échancru thorax presque aussi large à sa hase que les élytres.

la structure anormale des tarses s'ajoute, comme on le e de l'épistome qui est fait comme celui de la plupart des es. Le groupe ne comprend que le genre suivant qui est un s tranchés de la famille. ieurs épaules arrondies, peu à peu élargies en arrière ou parallèles; leur repli épipleural brusquement incomplet en arrière. — Pattes médiacres; cuisses robustes, parallèles; jambes comprimées, éroites, leuis épereus à peine distincts; tarses déprimés, revêtus d'une brossé dense en dessous. — Saillie intercoxale médiocrement large, ogivale. — Mésosternum étroit en arrière, évasé, déclive et un peu concave en avant. — Saillie prosternale étroite, recourbée en arrière. — Corps plus ou moins allongé, médiocrement convexe.

Ces însectes, si remarquables par leurs tarses, sont à peu près de la taille des Temesno, mais un peu plus convexes, et tous d'un noir profond mat ou très-peu brillant. Leur tête et leur prothorax sont criblés de petits points enfoncés, presque confluents, et leurs élytres fortement striées, avec les intervalles entre les stries convexes; ces dernières sont occupées par de petits points enfoncés, presque contigus et un peu crénelés.

Il n'y en a encore qu'une espèce du Sénégal de décrite (1), celle sur laquelle Latreille a établi le genre; mais les collections en contiennent cinq on six autres du même pays et des Indes orientales (2).

## TRIBU XXXVIII.

## PYCNOCÉRIDES.

Languette saillante, cornée; ses palpes séparés par une carène étroite. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné, parfois bifide. — Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Mandibules tronquées à leur extrémité. — Tête saillante, munie d'un col épais en arrière ; épistome séparé du front par un sillon transversal très-marqué, brusquement rétréci, presque toujours fortement échancré et logeant alors le labre en partie. — Yeux fortement transversaux, munis d'une large orbite en arrière. - Antennes robustes, plus ou moins courtes; leurs articles intermédiaires moniliformes, noueux, rarement cylindriques, plus ou moins perfoliés; les terminaux grossissant un peu, ou le dernier en forme de bouton; le 3° en général pas plus long que le 4°. — Prothorax plus étroit à sa hase que les élytres, non ou faiblement échancré en avant.—Ecusson grand. - Elytres embrassant faiblement le corps; leurs épipleures complètes en arrière. — Hanches antérieures globuleuses; éperons des jambes très-courts; tarses en général glabres et pauci-épineux en dessous; leur dernier article très-grand.—Saillie intercoxale large, arrondie en

<sup>(1)</sup> H. tenebrioides, Guérin-Ménev. Iconogr.; Ins. texte, p. 121, pl. 30, f. 11 (exaratus Dej. Cat. éd. 3, p. 227).

<sup>(2)</sup> Parmi ces dernières, il en est une de Java (inflatus Dej. loc. cit.) plus Frande que les autres et remarquable par ses élytres très-convexes.

rant.—Métasternum allongé; ses épisternums étroits, parallèles; imères bien distinctes.—Celles du mésosternum larges.—Corps a Cette tribu est établie sur un petit nombre d'espèces aussi ren nables par leur grande taille que par les couleurs métalliques d plupart sont ornées. Parmi les caractères qui précèdent, on ren uera la forme des antennes qui sont presque constamment aussi : liformes et aussi perfoliées que celles des Taxicornes les plus t nes de Latreille; puis la vestiture des tarses qui forme une de ceptions que j'ai dit précédemment exister dans la cohorte actue eux des Opontopus seuls sont sous ce rapport à l'état normal. nt également les seuls, avec les METALLONOTUS, dont les anter essent, quoique non chez toutes les espèces, d'être en partie moi rmes, et, dans ce cas, elles se rapprochent beaucoup de celles ONIADERA et des PHYMATODES. Comme chez les NYCTOBATES et ger pisins du groupe des Ténébrionides yrais, les pattes varient selon xes, mais elles affectent en général des formes plus singulières nez ces derniers, surtout chez les Chiroscrus. A ce caractère qui ngue ces insectes du groupe en question, il faut ajouter l'échance resque constante de leur épistome , leur prothorax très-souvent! oigné des élytres, et laissant largement à découvert le pédoncule résothorax, leur facies et leur livrée. D'un autre côté, il n'est noins évident que leurs antennes leur donnent des rapports re vec les Ulomides.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES.

.

## **COLÉOPTÈRES**

V.

SECONDE PARTIE.

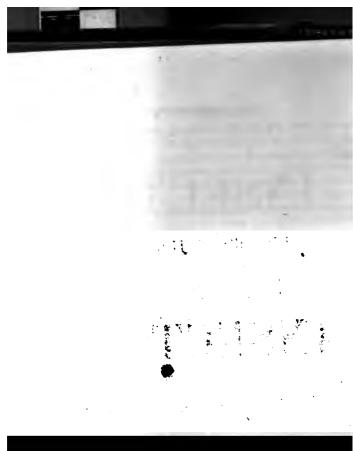



## HISTOIRE NATURELLE

DES

# INSECTES.

## **GENERA**

DES

## **COLÉOPTÈRES**

OΠ

STROSÉ MÉTHODIQUE ET CRITIQUE DE TOUS LES GENRES PROPOSÉS JUSQU'ICI DANS CET ORDRE D'INSECTES,

PAR

## M. Th. LACORDAIRE.

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Professeur de Zoologie et d'Anatomie comparées, à l'Université de Liège, Membre associé de l'Académie des sciences et belles-lettres de Belgique, etc., etc.

## TOME CINQUIÈME

## SECONDE PARTIE.

## CONTENANT

LES FAMILLES DES TÉMÉBRIONIDES, CISTÉLIDES, MILIONIDES, PYTHIDES,
MILANDRYIDES, LAGRIDES, PÉDI/IDES, ANTHICIDES, PYROCHROÎDES, MONDELLIDES,
RHIPIPHORIDES, STYLOPIDES, MÉLOÎDES ET CEDÉMÉRIDES.

## PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPEDIQUE DE RORET, RUE HAUTEVEUILLE, 12.



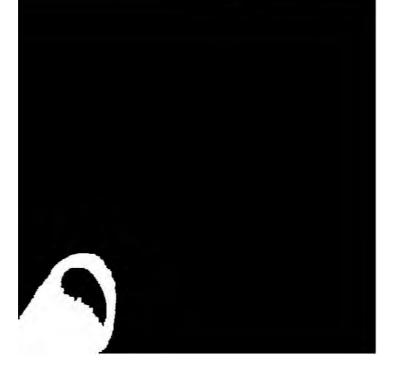

## GENERA

# COLÉOPTÈRES.

Tons V. — 9 PARTIE.

### ODONTOPUS.

SILBERM. Revue entom. I, part. 2, nº 3 (1).

rdiforme, légèrement échancré en avant.—Languette un et tronquée antérieurement.—Lobe interne des machoires trochet corné simple.—Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires très-fortement sécuriquilatéral. — Mandibules robustes, dentées en dedans. versal, entier et cilié. — Epistome médiocrement échancré rele.—Yeux sinués dans leur milieu en avant.—Antennes • que le prothorax, grossissant pen à peu, à articles 3 plus suivants, 4-7 subcylindriques, 8-10 en carré transversal, arrondi au bout; les quatre derniers pubescents. — Prorfaitement contigu aux élytres, transversal, tronqué en i base, arrondi, marginé et festonné sur les côtés.—Ecusson -Elytres un peu plus larges que le prothorax, légèrement arrière, rétrécies et déclives dans leur tiers postérieur, uns ordre et rugueuses. — Pattes assez longues; cuisses , inermes; jambes arquées; tarses revêtus en dessous de ants, leur dernier article beaucoup plus grand que les pré-1is, le 1er de ceux-ci plus long que les autres. - Mésosteru concave, triangulaire, assez largement tronqué posté-.—Saillie prosternale fléchie, déprimée et élargie en arrière santérieures.

se distinguent des femelles par leurs jambes plus arquées antérieures sont un peu dilatées et munies de deux tuberextrémité interne; les postérieures sont sinuées à leur lans.

a pour type le Tenebrio capreus de Fabricius (1), grand et de la Sénégambie, d'un noir assez brillant en dessous, d'un neur sur la tête et le prothorax, avec les élytres d'un rouge-

le parmi les Hémiptères, un genre Odorforus créé par M. De Cass. d. Zool.; Ins. 1833; Hémipt. p. 37) la même année (1833) que m fondait celui-ci; je crois, sans en être certain, qu'il est antérieur — Syn. Pazonorrus, Dej. Cat. éd. 3, p. 225. — Tarasaso Fab. L. I., p. 144; l'Odoné. violaceus de M. Silbermann (loc. cit. pl. 4) estainement pas; Fabricius n'a connu que la femelle.

reux violet. Ces organes sont finement chagrinés et prése lques faibles lignes élevées qui se détachent à peine sur la ion très-dense dont ils sont couverts. Cette sculpture, la forr horax et celle des pattes constituent les trois caractères les arents de ces insectes. MM. Westvood et Thomson en ont j x autres espèces (1).

ne quatrième serait le *Tenebrio cyaneus* de Fabricius (2), que auteurs s'accordent à placer dans le genre, mais qui me para

en être exclu.

## METALLONOTUS.

(G. GRAY) WESTW. Trans. of the Zool. Soc. III, p. 220.

nivant M. Westwood, ce genre, fondé sur une espèce (3) de s' ne, dont un exemplaire unique existait dans la collect, de M. Hop voisin des Odontopus et n'en diffère que par les caractères suiv rticles 8-10 des antennes un peu plus longs que les précéd lus large et plus allongé, oblique à son extrémité. — Prot liculé sur la ligne médiane en arrière de son milieu. — El acoup plus larges et plus gibbeuses. — Cuisses simples; ja ues, un peu plus grêles, arquées dans leur milieu, avec leu sité légèrement recourbée.

prothorax est denticulé latéralement comme celui des ODONT

palpes labiaux ovalaire et tronqué au bout, celui des maxillaires en triangle plus long que large. — Mandibules arrondies au bout. — Labre carré, avec ses angles antérieurs arrondis. - Epistome fortement et quadrangulairement échancré. — Yeux largement sinués en avant. — Antennes plus courtes que le prothorax, moniliformes, à articles 7-10 un peu plus gros que les autres; les trois derniers pubescents, le 11º en cône arqué. - Prothorax contigu aux élytres, notablement plus étroit qu'elles, aussi long que large, un peu rétréci en arrière, tronqué en avant et à sa base, rebordé de toutes parts — Ecusson en triangle curviligne. - Elytres allongées, rétrécies et déclives dans leur tiers postérieur, planes en avant, lisses, avec de très-fines stries ponctuées. - Pattes robustes ; cuisses bidentées en dessous près de leur sommet ; jambes subquadrangulaires, légèrement flexueuses; tarses munis de quelques poils courts sur leurs bords en dessous; leur dernier article plus long que les précédents réunis, ceux-ci égaux. — Mésosternum largement triangulaire, un peu concave. - Saillie prosternale déprimée et aplanie en arrière des hanches antérieures.

L'unique et belle espèce (1) qui constitue ce genre se distingue sans peine de toutes celles de la tribu par la sculpture de ses élytres, dont les stries sont si fines, qu'à peine les aperçoit-on à l'æil nu. La loupe la plus forte ne révèle aucun vestige de ponctuation sur le reste de la surface de ces organes non plus que sur le prothorax. Pour le surplus, cet insecte est très-grand, d'un noir verdâtre, avec les élytres d'un cuivreux pourpré assez brillant. La Guinée est sa patrie.

#### CHIROSCELIS.

## LAMARCK, Ann. d. Museum, III, p. 260 (2).

Dents latérales du sous-menton très-larges et fortement bi-échancrées. — Menton concave sur la ligne médiane, cordiforme, très-fortement rétréci à sa base, divisé en deux grands lobes divergents, arrondis et cachant les mâchoires, sauf à leur base. — Languette beaucoup plus étroite que le menton, échancrée en avant. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné bifide. — Dernier article des palpes labiaux déprimé, arqué en dehors; celui des maxillaires sécuriforme et allongé. — Mandibules arrondies à leur extrémité. — Labre carré, arrondi en avant. — Tête un peu rensiée en arrière, avec un sillon circulaire en arrière des yeux, inégale sur le front, avec un pli flexueux au-dessus de chaque œil; épistome médiocrement échancré; l'échancrure bidentée ou bisinuée dans son fond. — Yeux fortement

<sup>(1)</sup> C. purpuripennis, Westw. loc. cit. et Trans. of the Zool. Soc. III, p. 222, pl. 15, f. 1, avec des détails.

<sup>(2)</sup> Syn. TEMEBRIO Fab.

rétrécis dans leur milieu. - Antennes un peu plus longues que la tête, très-robustes, grossissant peu à peu, à articles i obconique et arqué, 2-10 égaux, transversaux, perfoliés, glabres, 11 plus gros, subglobuleux, pubescent. - Prothorax fortement séparé des élytres, peu convexe, subcordiforme, à peine échancré et cilié en ayant, sinué à sa base et marginé de toutes parts. - Ecusson en triangle curviligne. -Elytres allongées, parallèles, ou un peu élargies en arrière, sillonnées. - Pattes robustes; cuisses canaliculées en dessous; les antérieures plus fortes que les autres, munies d'une dent médiane et de deux subapicales en dessous; jambes de la même paire très-fortement triangulaires, rugueuses en dessous, sans éperons terminaux (1), terminées par cinq digitations, dont les deux internes les plus fortes, les autres subarrondies; tarses courts, glabres en dessous; leur dernier article aussi long que les autres réunis; ceux-ci égaux. - Mésosternum triangulaire, concave. - Saillie prosternale assez étroite, arquée et terminée par un court mucro.

Ce genre est éminemment distinct par la lèvre inférieure, les antennes et les jambes antérieures, sans parler d'autres caractères moins importants. Ses espèces sont toutes de très-grande taille et d'un noir brillant sujet à passer au brun plus ou moins clair. Quelques-unes (par ex. passaloides) ont sur le prothorax des fossettes disposées sans ordre, qui manquent ou n'existent qu'en vestige chez les autres.

Les caractères sexuels consistent en deux dépressions ovales ou trigono-ovales et remplies de poils tomenteux, qui existent sur le second segment abdominal. On a ignoré longtemps si elles étaient l'apanage des mâles ou des femelles; l'examen des organes génitaux internes, fait par M. Westwood (2), a démontré qu'elles sont propres au second de ces sexes. Quant à l'opinion qui a été émise que ces dépressions sont probablement lumineuses, rien ne la justifie (3).

Lamarck a établi le genre sur un insecte (4) soi-disant rapporté de

(1) M. Westwood (Trans. of the Zool. Soc. III, p. 209), dans sa description du C. digitata, admet l'existence d'un éperon qui formerait le sommet de la digitation intermédiaire. Mais je ne vois pas le moindre vestige d'une suture qui indiquerait qu'il en soit ainsi. On peut admettre que les deux éperons existent et forment deux des digitations, ou bien que ces dernières ayant pris leur place, ils ne pouvaient plus subsister. Cette dernière opinion, qui paraît la plus plausible, est celle adoptée dans le texte.

(2) Arcan. entom. I, p. 159, pl. 87, f. 1b, organes génitaux males du C. digitata.

(3) Latreille (Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. I, p. 262, note) a le premier eu cette idée qui a été, depuis, reproduite par M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 216).

(4) C. bifenestrata, Lam. loc. cit. p. 263, pl. 22, f. 2. Je crois, avec M. Guérin-Méneville (Icon.; Ins. texte p. 118) qui l'a figuré sous ce nom (ibid. pl. 30, f. 5), que cet insecte est probablement identique avec le C. digitata.

l'Anstralie par Péron, au commencement de ce siècle, mais qui, depuis lors, n'a jamais été retrouvé dans ce pays, et qui provenait plus que probablement de l'Afrique. Indépendamment de cette espèce douteuse, on en connaît actuellement quatre autres originaires de cette partie du globe (1), parmi lesquelles le Tenebrio digitatus de Fabricius forme le type du genre.

### PRIOSCELIS.

Hopz, The Coleopt. Man. III, p. 128 (2).

Dents latérales du sous-menton larges et tronquées. — Menton plan, trapéziforme ou subcordiforme, rétréci à sa base, plus ou moins caréné sur la ligne médiane. — Languette large, saillante, arrondie et sinuée en avant. — Epistome de forme variable. — Antennes de longueur variable, moniliformes; leurs 3, 4 ou 5 derniers articles grossissant légèrement et pubescents ou plus ponctués que les autres; le dernier plus long que le 40°. — Cuisses très-robustes, canaliculées et diversement dentées en dessous, ainsi que les jambes au côté interne; les antérieures et les postérieures de celles-ci plus ou moins arquées et dilatées à leur extrémité; tarses munis en dessous de cils ou de petites touffes de poils. — Saillie prosternale dépassant les hanches antérieures, comprimée et carénée.

Pour le surplus, ces insectes ont la taille, les couleurs, la forme générale et les élytres striées des Chiroscelis. Ils s'en distinguent sans peine par leur menton, leurs antennes et leurs pattes. Les femelles n'ont point de dépressions pubescentes sur l'abdomen, et diffèrent de leurs mâles par leurs jambes moins arquées et les articles terminaux des antennes moins pubescents.

A l'espèce que M. Hope a décrite comme type du genre, M. Westwood (3) a associé plusieurs autres qui en différent à quelques égards, et qui l'ont engagé à diviser le genre en deux sections.

- (1) Tenebr. digitatus, Fab. Syst. El. I, p. 145; outre la figure citée dans la sote précédente, il y en a une donnée par Klug, d'après un petit exemplaire, dans Ermann, Naturhist. Atlas, pl. 15, f. 11, et une autre du mâle, publiée par M. Westwood dans ses Arcana entom. III, pl. \$7, f. 1. M. Hope (The Col. Man. III, pl. 3, f. 3a-h) et M. Westwood (Trans. of the Zool. Soc. pl. 14, f. 1a-e) ont en outre figuré en détail la plupart de ses parties. bifenestrella, passaloides, Westwood, Trans. of the Zool. Soc. loc. cit. p. 209, pl. 14, f. 2, 3; le premier est également figuré dans les Arcan. entom. loc. cit. pl. 87, f. 3. enstralis, Westwood, Arcan. entom. loc. cit. pl. 87, f. 2. Les trois premiers sont de la côte de Guinée, le dernier de l'Afrique australe orientale.
- (2) Syn. Paiorus, Hope, loc. cit. p. 73; olim. lenus, Dej. Cat. éd. 3, p. 225, Transpaio Fab.
  - (3) Trans. of the Zool. Soc. III, p. 211.

406

Dans la première, ou les Prioscells vrais, l'épistome est entier, avec un tubercule au milieu de son bord antérieur, le crochet corné des mâchoires bifide, le prothorax octogone et les épaules des élytres anguleuses en avant. Elle ne comprend que l'espèce publiée par M. Hope (1).

Dans la seconde, correspondant au genre l'entres de Dejean, l'épistome est fortement échancré, le crochet corné des mâchoires simple, le prothorax quadrangulaire, et les élytres ont les épaules arrondies (2).

Ces insectes sont tous originaires de la côte occidentale d'Afrique.

## PYCNOCERUS.

(Hope) Westw. Trans. of the Zool. Soc. III, p. 217 (3).

Menton des Prioscells. — Languette saillante, carrée, munie d'une petite dent médiane en avant. — Crochet corné des mâchoires simple. — Palpes et labre des Prioscells. — Tête à peine rétrécie en arrière; épistome faiblement échancré en avant. — Yeux des Prioscells. — Antennes très-robustes, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-8 transversaux, perfoliés, 9-10 de même forme, plus larges, 11 en cône allongé, pubescent. — Prothorax distant des élytres, assez convexe, subquadrangulaire, avec ses angles effacés, légèrement arrondi sur les côtés, rebordé sur tous ses bords. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, subcylindriques, fortement striées. —

٠.

et la plus grande largeur du mésosternum et de la saillie prosternale. La couleur métallique de ses espèces l'éloigne en outre de celles des deux genres précédents.

M. Westwood n'en indique que deux grandes (1) de la côte de Guinée, d'un bronzé verdâtre ou d'un bleu d'acier obscur, avec les élytres plus ou moins culvreuses, variant, du reste, beaucoup sous ces deux rapports. Les intervalles entre les stries de ces organes sont presque costiformes.

Une troisième, de Mozambique, a été, depuis, érigée par M. Gerstæcker en un genre propre, qu'il a nommé Dimoscellis; mais elle ne diffère des précédentes que par des caractères évidemment spécifiques (2).

## TRIBU XXXIX.

## CYPHALEIDES.

Languette saillante; ses palpes médiocrement séparés à leur base.

— Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné (Lepispilus excepté). — Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme. — Mandibules bisides à leur extrémité. — Labre très-saillant.

— Tête plane, engagée dans le prothorax, au moins jusqu'au bord postérieur des yeux; épistome court, arrondi ou tronqué en avant.

— Yeux transversaux, échancrés, plus ou moins prolongés sur le front. — Antennes médiocres, peu robustes; leurs articles terminaux grossissant graduellement à partir du 6° ou du 9°. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base, ou peu s'en faut, plus ou moins fortement échancré en avant. — Ecusson grand. — Elytres embrassant faiblement le corps, leur repli épipleural entier en arrière. — Hanches antérieures globuleuses ou légèrement transversales; éperons des jambes courts; tarses revêtus en dessous d'uno brosse de poils. — Saillie intercoxale plus ou moins large, généralement ogivale. — Mé-

- (1) P. Westermanni, Hope, loc. cit.; Westwood, loc. cit. pl. 15, f. 2. costatus, Silberm. loc. cit. (Iphic. splendidus Dej.).
- Le Tenebrio sulcatus de Fabricius (Syst. El. I, p. 145) rentre probablement dans ce genre et correspond peut-être au costatus. M. Hope (The Col. Man. III, p. 73) le rapporte aux Nycrobates.
- (2) D. Passerinii, Gerst. loc. cit.; décrit et figuré antérieurement sous le même nom, par M. Bertoloni, Nov. Comment. Acad. Bonon. X, p. 418, pl. 9, f. 7, o<sup>n</sup>. Le mâle, le seul sexe qui me soit connu, a, comme le costatus, deux dents subapicales à toutes les pattes, mais les antérieures sont armées d'une troisième presque médiane; ses jambes postérieures sont en outre dentées dans toute leur lengueur; enfin ces organes, aiusi que les quatre jambes antérieures, sont plus arqués que de coutume. Pour tout le reste, les caractères ont identiques.

tasternum allongé; ses épisternums étroits, parallèles; leurs épimères grandes. — Mésosternum horizontal, rarement déclive, fourchu ou largement échancré en avant; épimères mésothoraciques larges. — Prosternum comprimé et caréné en avant; sa saillie toujours reçue dans l'échancrure du mésosternum. — Corps ailé.

Quelques genres, tous propres à l'Australie et presque tous trèsrares dans les collections, composent cette tribu. Leurs espèces sont, pour la plupart, aussi remarquables par leur taille que par la richesse de leur livrée, et par leur facies se rapprochent plus des Cnodalonides qui suivent que de tout autre groupe. Elles ont, comme le plus grand nombre de ces derniers, le mésosternum horizontal et fourchu, et je les aurais comprises parmi eux, sans leurs mandibules fissiles au bout, le crochet corné dont est muni le lobe interne de leurs mâchoires et la forme carénée de leur prosternum en avant des hanches antérieures; à quoi l'on peut ajouter que leur tête est presque toujours fortement engagée dans le prothorax, qui est en général très-échancré, caractère qui est étranger à tous les Cnodalonides, sauf quelques Tetraphyllus.

M. Westwood, à qui l'on doit la connaissance de la plupart de ces insectes, les a placés parmi les Hélopides (1). Quant à Dejean, il avait introduit parmi ses Mélasomes le seul de leurs genres (Lepispilus, sous le nom de Pachycelia) qu'il ait mentionné dans son Catalogue. La réalité est qu'ils ne se laissent intercaler naturellement dans aucun

des groupes qui précèdent et qui suivent.

## CYPHALISIS.

## CYPHALEUS.

(Mora) Wastw. Arcan. entom. I, p. 43 (1).

n tranésiforme, presque plan. — Languette tronquée, avec ses mendis en avant. — Labre transversal, coupé carrément. itte, enfoncée dans le prothorax, presque jusqu'aux yeux inment : épistome court, séparé du front par une dépression ne, tronqué en avant, avec ses angles arrondis. — Yeux échancrés, asses fortement prolongés sur le front. —Antennes agnour du prothorax, peu robustes, à articles 3 plus long que ants, 4-8 allongés, obconiques, subégaux, 9-11 plus courts, plus larges et déprimés. — Prothorax presque plan, suben peu rétréci et subquadrangulairement échancré en avant, s angles obtus, finement rebordé et un peu arrondi en avant côtés, largement bisinué à sa base, avec son lobe médian rué. — Elytres oblongues, un peu plus larges que le prothorax àsé, convexes, parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, rait rétrécies en arrière; leurs épipleures étroites, formant une ranche en arrière. — Pattes longues; cuisses un peu atténuées deux extrémités; jambes droites; le 1er article des tarses postrès-allongé, le dernier de tous aussi long au moins que les nts réunis. - Saillie intercoxale très-large, un peu rétrécie et s en avant. — Prosternum fortement comprimé en avant; sa costérieure large, plane et rhomboldale. — Mésosternum proant échancré. — Corps convexe, oblongo-ovale.

pe du genre est un grand et magnifique insecte (2) de l'Ausl'un noir mat, fortement ponctué sur la tête et le prothorax,
élytres tantôt vertes à la base et violettes dans le reste de leur
, avec une bande pourpre séparant ces deux couleurs; tantôt
neat violettes et traversées par une bande d'un vert métallique;
ses couleurs sont très-brillantes. Les élytres sont en outre crigrospoints enfoncés, très-profonds et la plupart confluents, surarrière. Des poils fins, longs et redressés, mais espacés, se
sur toute la surface du corps en dessous. M. Westwood décrit
stres espèces (3) du même pays, un peu plus petites et dont la
set moins remarquable. L'une d'elles me paraît être la même
secte imparfaitement décrit par M. Boisduval sous le nom de
laiss fulgidépensés.

m. Chrysobalus, Boisduv. Faun. d. 1'Océan. II, p. 267; nom sans accomunt de caractères. — Halors G. R. Gray.

formosus, Westw. loc. cit. pl. 12, f. a-c.

<sup>.</sup> topterus (Chr. fulgidipennis Boisd.), rugosus (Hel.? rugosus G. R. Griffith's Anim. Kingd. Ins. pl. 80, 1.5 et Hel. aterrimus thid. pl. 26, sile). Westw. loc. cit.

## PLATYPHANES.

WESTW. Trans. of the entom. Soc. V, p. 206.

Genre voisin des CYPHALEUS, dont il ne se distingue que par les points suivants :

Antennes plus courtes que le prothorax; leurs cinq derniers articles déprimés, transversaux et graduellement élargis. — Elytres beaucoup plus courtes, très-convexes, elliptico-ovales; leurs épipleures horizontales. — Saillie intercoxale moins large, ogivale. — Corps large, convexe, elliptico-ovale.

Cette forme du corps donne à ces insectes un factes fort différent de celui des Cyphaleus, auquel s'ajoute une sculpture toute autre. Ils sont en effet lisses sur la tête et le prothorax, et, au lieu d'être rugueuses, leurs élytres sont striées; le nombre des stries est de quatorze sur chacune d'elles. Le type du genre est un grand insecte (1) de l'Australie, dont la couleur varie du noir bronzé au vert métallique plus ou moins clair. M. Westwood lui associe une autre espèce (vittatus) du même pays, plus petite, et qui pourrait bien ne pas lui être congénère.

## PROPHANES.

WESTW. Trans. of the entom. Soc. V, p. 203.

Une définition de ce genre, tel que l'a composé M. Westwood, n'est pas possible, les quatre espèces qu'il y comprend différant les unes des isversalement concave. — Prosternum et mésosternum des res précédents. — Corps allongé, médiocrement convexe.

» typique (1) est de grande taille, d'un bronzé obscur brillant, z fossettes arrondies sur le disque du prothorax et autant sions à sa base, près des angles postérieurs; ses élytres sont sement ponctuées et présentent chacune trois lignes saillantes, notes. Elle se trouve dans l'Australie méridionale.

### HEMICYCLUS.

(Hope) Westw. Arcan. entom. I, p. 44.

trapéziforme. — Languette tronquée en avant. — Dernier s palpes maxillaires très-grand. — Labre transversal, entier. ourte, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusive-esque carrée; épistome séparé du front par une dépression ale, très-court, tronqué en avant, avec ses angles arrondis. — ze grands, transversaux, lunulés. — Antennes grêles, un peu que le prothorax, à articles 3 un peu plus long que les 4-6 obconiques, les cinq derniers grossissant peu à peu et

culeatus, Westw. loc. cit. p. 204, pl. 20, f. 4. — Les trois autres crites par M. Westwood en diffèrent par les points suivants: cens. Tête allongée, avec l'épistome subarrondi en avant. — Yeux antigus sur le front. — Antennes plus longues et plus grêles, à 3° araillongé, les cinq derniers plus courts, mais pas plus épais que les pré-Elytres tronquées au bout, avec une épine à chaque extrémité de

Epistome brièvement et obliquement rétréci, fortement échancré — Prothorax légèrement arrondi sur les côtés, avec ses angles antésaillants, bl-impressionné en avant et à sa base. — Elytres non sa bout.

unclaius. Tête arrondie et largement tronquée en avant. — Prolement arrondi sur les côtés antérieurs, avec ses angles antérieurs its, largement bisinué à sa base, avec un lobe médian large et arrondi. non épineuses au bout. — Métasternum nullement concave. — Méévasé et largement échancré en demi-cercle en avant.

I fant ajouter que dans chacune de ces espèces la sculpture des élysans ressembler à celle de l'aculeatus. Je connais en outre trois ause qui ne s'accordent pas plus avec les précédentes que celles-ci le elles. L'une d'elles, voisine du metallescens, est l'Adelium cupreum B. Gray (in Griffith's Anim. Kingd.; Ins. II, p. 22, pl. 80, f. 2); ntres sont inédites. Il faut par conséquent ou laisser le genre tel que sé M. Westwood, ou le divisor en sept. Ce n'est là, du reste, qu'un atre cent, de l'instabilité des formes dans la famille actuelle.

plicipennis de M. Perty (Col. Ind. or. p. 41) me paraît appartenir et correspond probablement à l'une des espèces décrites par M. West-

## TÉNÉBRIONIDES. lement. — Prothorax court, rétréci et fortement échancré er

pé obliquement de chaque côté de sa base, avec le milieu d

rès-arrondi, aminci latéralement. — Elytres très-amples, co orbiculaires, largement échancrées en demi-cercle antérieur ordées sur les côtés; leur repli épipleural horizontal, en tes médiocres; hanches antérieures transversales; cuisses es; jambes droites; tarses grêles, le 1er article des postéri gé, le dernier de tous plus court que les précédents ré lie intercoxale médiocrement large, ogivale. — Prosternu né; sa saillie postérieure plane, lanciforme en arrière. isphérique, glabre.

isectes singuliers, reproduisant, parmi les Ténébrionie nes des Coccinella et de certains Ægithus. M. Westwood deux espèces de l'Australie, l'une (grandis) assez grande (1) allicus) de moitié plus petite, toutes deux parfaitement liss i d'acier éclatant, avec des reflets verts et cuivreux. Les n inguent des femelles par leurs quatre tarses antérieurs légités.

CHARTOPTERYX.

Westw. Arcan. entom. I, p. 43 (2).

adie en avant. — Prosternum caréné dans toute sa longueur ; sa illie postérieure lanciforme et aigué au bout. — Corps villeux.

M. Westwood a fondé ce genre sur un très-bel insecte de l'Austra-(\*), d'assez grande taille, ponctué finement sur la tête et le promax, plus fortement sur les élytres et présentant un dessin remarmble. Sa couleur générale est d'un vert bronzé plus clair sur les ytres, et la déalivité postérieure de ces dernières est ornée d'un rému irrégulier, lisse, dont les mailles sont formées par des lignes critées de points enfoncés et portant des poils plus serrés que ceux qui wêtent le corps en dessus; ces lignes enclosent des espaces d'un bleu 'acier brillant. C'est à cette particularité qu'a été emprunté le nom du sure.

Cet insecte est convexe, et sa forme élargie en arrière lui donne un toises particulier. Mais il existe dans le même pays quelques autres paces plus petites, plus parallèles, moins convexes, et dont la livrée à d'un noir brillant uniforme; à part cela, elles présentent identisement les mêmes caractères génériques. C'est sur l'une d'elles (2) précides on a établi son genre OLISTERNA, qui ne me paraît pas suffisement distinct de celui-ci.

## LEPISPILUS.

(Hope) Westw. Arcan. entom. I, p. 44 (3).

Menton transversal, trapéziforme. — Languette arrondie en avant. — Dernier article des palpes labiaux en triangle équilatéral, celui des marillaires en triangle plus long que large. — Lobe interne des mâtoires inerme. — Labre transversal, légèrement arrondi en avant. — Tête engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax, plane; épistome matondu avec le front, graduellement rétréci et tronqué en avant. — Laux médiocres, transversaux et sinués en avant. — Antennes un plus longues que le prothorax, à articles 3-5 obconiques, allonit, subégaux, 6-7 triangulaires, allongés, déprimés, 8-10 suborbicuires, 11 oblongo-ovale. — Prothorax transversal, droit sur les côtés en mêtre, arrondi et rétréci en avant, médiocrement et quadrangulairement échancré antérieurement, coupé carrément à sa base, avec un médian large, court et arrondi, sillonné sur la ligne médiane et

<sup>(1)</sup> C. Childrenii, Westw. loc. p. 44, pl. 12, f. 2.

<sup>(2)</sup> O. nitida, Erichs. loc. cit. p. 178, pl. 4, f. 8; de la Tasmanic. — Je doute threment que les O. cuprina et planicollis des lles Wallis (Polynésie) déries par M. L. Fairmaire (Rev. et Mag. d. Zool. 1849, p. 451) appartiennent genre.

<sup>(3)</sup> Syn. Pachyconia, Dej. Cat. éd. 3, p. 208, et Boisduy. Faun. de l'Océan. p. 208. Dejean a classé le genre dans sa famille des Mélasomes, à la suite sa Nycrozonius; mais ce n'est certainement pas là sa place.

resse, manna que deux de leurs genres. Dejean les a dispersés pami ses l'amournes, ses Ténébrionites, ses Hélopiens, et c'est dans cet état qu'ils se mouvent en ce moment dans les collections. On croirait, d'après cela, qu'il existe de notables différences entre eux, tandis qu'au containe leurs genres ont des rapports tels que je ne trouve pas de commitéres suffisants pour les répartir dans des groupes secondaises (-).

- L. Carps arqué et souvent gibbeux en dessus, naviculaire.
  - a Epistome tronqué au niveau de l'insertion des antennes.
    - largement sinué en avant : Scotœus,
      - entier: Cyrtosoma.
  - ca Epistome depassant plus on moins l'insertion des antennes.
  - Prethorax anguleux ou festonné latéralement.
    - Epiles des élytres tronquées obliquement : Cnodalon.
      - prolongées en une saillie conique : Thecacerus.
  - 14 Prothorax arrondi ou rectiligne sur les côtés.
  - The engine jusqu'aux yeux inclusivement dans le prothorax: 76
  - The decade du prothorax; yeux distants de ce dernier.
  - a ser extrémité : Camaria.

### SCOTÆUS.

Hope, Trans. of the entom. Soc. I, p. 14 (1).

Menton trapéziforme, convexe sur la ligne médiane. — Dernier article des palpes labiaux subcylindrique et tronqué au hout, celui des maxillaires très-grand, en fer de hache transversal et oblique. — Labre découvert en entier, transversal et sinué en avant. — Tête courte, munie d'un col en arrière; ses joues arrondies; épistome séparé du front par un sillon transversal, tronqué presque au niveau de l'insertion des antennes, et largement sinué en avant. — Yeux grands, transversaux, lunulés et prolongés sur le front. — Antennes de la longueur du prothorax, robustes, à articles 3 obconique, aussi long que 4-5 réunis, ceux-ci subégaux et subpyriformes, les suivants transversaux, déprimés, peu à peu élargis, carrés ou un peu dentés en scie au côté interne et assez serrés, 11 plus grand que 10. — Prothorax transversal, médiocrement convexe, rétréci en arrière, arrondi en avant sur les côtés, avec son bord antérieur entier, faiblement bisinué à sa base, fortement marginé partout, auf antérieurement. — Ecusson grand, en triangle curviligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, assez convexes, oblongoovales, rebordées latéralement; leur repli épipleural peu à peu rétréci en arrière. — Pattes longues et robustes; cuisses en massue très-allongée et un peu arquées, les quatre postérieures au moins villeuses en dessous dans leur milieu; jambes arrondies, toutes villeuses dans leur moitié terminale interne; tarses très-villeux en dessous, le 1° article des postérieurs un peu allongé, le dernier de tous è peine aussi grand que les précédents réunis. — Saillie intercoxale large, ogivale. — Mésosternum subhorizontal, fortement concave en avant. — Saillie prosternale déprimée en arrière et terminée par un court mucro. — Corps oblongo-ovale, glabre et brillant en des-

Ce genre se compose de quelques belles et assez grandes espèces des Indes orientales, dont une seule (2) est décrite en ce moment. Elle

<sup>(1)</sup> Syn. Eucyntus, Dej. Cat. éd. 3, p. 219.

<sup>22</sup> S. coralipes, Hope, loc. cit. p. 15, pl. 1, f. 4; de Java. On regarde généralement, dans les collections de Paris, comme synonyme de cet insecte, l'Encyrtus pretiosus de Dejean, mais tout-à-fait à tort. Ce dernier est plus grand, plus convexe, d'un cuivreux-violet très-brillant, à reflets violets en dessus, et ses pattes sont noires, avec un large anneau rouge aux cuisses. C'est une espèce très-distincte et également de Java. — L'Eucyrtus splendens du même suteur, répandu depuis Java jusqu'au Sylhet, se rapproche, pour la forme, du coralipes, mais il est plus grand, d'un violet éclatant en dessus, avec les pattes

peu convexe en dessus. — Ecusson en triangle rectiligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax à leur hase, assez convexes, parallèles, rétrécies dans leur tiers postérieur; leurs épipleures entières. — Pattes assez longues; cuisses robustes, atténuées à leur base; jambes comprimées, les quatre antérieures un peu dilatées en dehors à leur extrémité; les éperons de toutes bien distincts; tarses plus longs que les jambes; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs très-allongé, ainsi que le dernier de tous. — Saillie intercoxale courte, assez large, ogivale. — Mésosternum déclive, fortement concave, recevant la saillie prosternale. — Celle-ci assez étroite, obtuse en arrière. — Corps oblong, pubescent.

La place de ce genre me paraît être dans le groupe actuel, bien qu'il s'écarte des caractères généraux de ce dernier, par l'absence de crochet au lobe interne des mâchoires et la déclivité du mésosternum qui, du reste, est profondément excavé, comme dans les genres précédents. Pour le surplus, son unique espèce (1) de la Tasmanie est complètement à l'état normal, et reproduit exactement les formes des OLISTHENA d'Erichson. C'est un insecte de taille moyenne, rougeatre, criblé de points enfoncés sur la tête et le prothorax, avec les élytres vaguement sillonnées. La fine pubescence blanchâtre qui le revêt est en partie disposée par touffes, et forme sur le bord latéral et médian de chaque élytre une sorte de tache plus grande que les autres.

seus; les quaire antérieurs parfois légèrement dilatés chez les mâles; leur dernier article très-long chez la plupart. — Saillie intercoxale de largeur variable, ogivale ou en triangle aigu. — Métasternum très-allongé; ses épisternums parallèles ou graduellement rétrécis en arrière. — Mésosternum horizontal, fourchu et recevant la saillie prosternale (Titana excepté). — Epimères mésothoraciques en général très-grandes. — Corps ailé.

Cette tribu comprend les derniers Ténébrionides platygènes de la cohorte actuelle, qui réunissent à des antennes grossissant peu à peu un métasternum allongé et un mésosternum plus ou moins horizontal, fourchu, ou du moins fortement excavé, et recevant en partie la saillie prosternale. Cette combinaison de caractères se retrouve chez les Cyphaléides qui précèdent, mais ces derniers, ainsi que je l'ai dit précèdemment, y ajoutent des mandibules fendues à leur extrémité, des mâchoires munies d'un crochet corné, et un prosternum comprimé, et très-souvent caréné en avant des hanches antérieures, particularités qui n'existent pas ici ou du moins que très-exceptionnellement, et jamais toutes à la fois.

Deux genres bien connus des entomologistes, les Cnodalon et les CAMARIA, peuvent être considérés comme les types de la tribu. La grande majorité des espèces sont, comme les leurs, arquées en dessus, souvent comme gibbeuses, en un mot plus ou moins régulièrement naviculaires. Celles qui s'éloignent de cette forme sont allongées, étroites et cylindriques (HYPOCALIS, TITÆNA) ou cunéiformes (ACROPTERON), ce qui les a fait placer parmi les Strongyliides, avec lesquels, à part cela, elles n'ont rien de commun. Cette anologie et celle indiquée plus haut avec les Cyphaléides ne sont pas les seules que présentent ces insectes. Les Scotzeus et les Cyrtosoma reproduisent ici la forme de tête particulière aux Diapérides et aux Ulomides. Celle des Hypocalis et des Titzena ressemble presque complètement à celle des Misolampus et des Sphærotus de la tribu des Hélopides. Enfin, les Campsia et les CAMARIA, surtout ces dernières, touchent de si près les Nyctobates du groupe des Ténébrionides vrais, qu'il n'est pas rare de trouver dans les collections, des espèces à couleurs métalliques de ce dernier genre confondues parmi elles.

Les Cnodalonides sont tous exctiques et confinés dans les régions intertropicales de l'ancien et du nouveau continent, mais celui-ci en possède beaucoup plus que le premier. Ce sont, pour la plupart, de fort beaux insectes, de grande taille et ornés de couleurs variées, souvent métalliques. Tous ceux dont les habitudes sont connues, vivent à la façon de nos Helors européens.

Ces insectes étaient des Hélopiens pour Latreille (1), qui n'a, du

<sup>(1)</sup> Règne anim. éd. 2, V, p. 37. Les deux genres mentionnés par Latreille sent les Campalon et les Campala auxquelles il réunissait les Camala.

reste, connu que deux de leurs genres. Dejean les a dispersés parmi ses Taxicornes, ses Ténébrionites, ses Hélopiens, et c'est dans cet état qu'ils se trouvent en ce moment dans les collections. On croirait, d'après cela, qu'il existe de notables différences entre eux, tandis qu'au contraire leurs genres ont des rapports tels que je ne trouve pas de caractères suffisants pour les répartir dans des groupes secondaires (1).

- I. Corps arqué et souvent gibbeux en dessus, naviculaire.
  - Epistome tronqué au niveau de l'insertion des antennes.
    - largement sinué en avant : Scotœus.
    - entier : Cyrtosoma.
  - aa Epistome dépassant plus ou moins l'insertion des antennes.
  - b Prothorax anguleux ou festonné latéralement.

    Epaules des élytres tronquées obliquement : Cnodalon.
    - prolongées en une saillie conique : Thecacerus.
  - bb Prothorax arrondi ou rectiligne sur les côtés.
  - c Tête engagée jusqu'aux yeux inclusivement dans le prothorax: Tetraphyllus.
  - cc Tête dégagée du prothorax; yeux distants de ce dernier.
  - d Elytres non épineuses à leur extrémité : Camaria.
  - dd épineuses

#### SCOTÆUS.

Hops, Trans. of the entom. Soc. I, p. 14 (1).

Menton trapéziforme, convexe sur la ligne médiane. — Dernier ar-:le des palpes labiaux subcylindrique et tronqué au bout, celui des axillaires très-grand, en fer de hache transversal et oblique. ibre découvert en entier, transversal et sinué en avant. — Tête urte, munie d'un col en arrière; ses joues arrondies; épistome séré du front par un sillon transversal, tronqué presque au niveau l'insertion des antennes, et largement sinué en avant. — Yeux ands, transversaux, lunulés et prolongés sur le front. - Antens de la longueur du prothorax, robustes, à articles 3 obconique, issi long que 4-5 réunis, ceux-ci subégaux et subpyriformes, les ivants transversaux, déprimés, peu à peu élargis, carrés ou un ru dentés en scie au côté interne et assez serrés, 11 plus grand 10 10. - Prothorax transversal, médiocrement convexe, rétréci en rière, arrondi en avant sur les côtés, avec son bord antérieur ttier, faiblement bisinué à sa base, fortement marginé partout, uf antérieurement. — Ecusson grand, en triangle curviligne. lytres un peu plus larges que le prothorax, assez convexes, oblongorales, rebordées latéralement; leur repli épipleural peu à peu tréci en arrière. — Pattes longues et robustes; cuisses en massue ès-allongée et un peu arquées, les quatre postérieures au moins lleuses en dessous dans leur milieu; jambes arrondies, toutes viluses dans leur moitié terminale interne; tarses très-villeux en desus, le 1er article des postérieurs un peu allongé, le dernier de tous peine aussi grand que les précédents réunis. — Saillie intercoxale rge, ogivale. - Mésosternum subhorizontal, fortement concave 1 avant. — Saillie prosternale déprimée en arrière et terminée par 1 court mucro. — Corps oblongo-ovale, glabre et brillant en des-

Ce genre se compose de quelques belles et assez grandes espèces me Indes orientales, dont une seule (2) est décrite en ce moment. Elle

<sup>(1)</sup> Syn. Eucyrtus, Dej. Cat. éd. 3, p. 219.

<sup>(2)</sup> S. corallipes, Hope, loc. cit. p. 15, pl. 1, f. 4; de Java. On regarde gésalement, dans les collections de Paris, comme synonyme de cet insecte, fregreus pretiosus de Dejean, mais tout-à-fait à tort. Ce dernier est plus and, plus convexe, d'un cuivreux-violet très-brillant, à reflets violets en desse, et ses pattes sont noires, avec un large anneau rouge aux cuisses. C'est une pèce très-distincte et également de Java. — L'Eucyrtus splendens du même iteur, répandu depuis Java jusqu'au Sylhet, se rapproche, pour la forme, du rallipes, mais il est plus grand, d'un violet éclatant en dessus, avec les pattes

## TÉNÉBRIONIDES.

d'un noir brillant, avec les pattes, sauf les tarses, d'un rouge il. Sa tête et son prothorax sont criblés de petits points enfon tres, plus gros et disposés en rangées régulières, se voient su res.

hez les trois espèces du genre qui me sont connues, les mâle inguent des femelles par leurs cuisses et leurs jambes beau villeuses; cette villosité est même médiocrement apparents

ejean avait placé ces insectes parmi les Taxicornes et imméd et en avant des Cnodalon.

# CYRTOSOMA.

PERTY, Del. Anim. art. Brasil. p. 59 (1).

lèmes caractères que les Cnodalon qui suivent, avec les différe voici : lenton transversal, trapéziforme, aminci sur les bords latéram guette tronquée en avant. — Labre en entier à découvert, y c sa membrane d'attache, un peu rétréci et arrondi en avan stome largement tronqué, presque au niveau de l'insertion de nes. — Repli épipleural des élytres graduellement rétréci d'an avant. — Mésosternum déclive, en forme de V à branches di pris celle de prothorax. Il en est d'autres (1) qui sont plus allongées et beaucoup moins convexes, sans qu'on puisse néanmoins les retrancher du génre, dont elles offrent, à part cela, tous les caractères essentiels. Mais il y en a quelques-unes (2) qu'on y a comprises certainement à tort et qu'on devra en retirer.

Les espèces typiques (unicolor, atrum, etc.) sont au moins de la taille du Cnodalon viride et d'un noir presque mat. Les autres, de forme oblongue, sont plus petites et de couleur variée; l'une d'elles (kineatum) est ornée d'une livrée métallique éclatante; les autres sont d'un noir brillant, avec des raies longitudinales d'un rouge sanguin sur les élytres.

Le genre est répandu depuis les bords de la Plata jusqu'aux Antilles inclusivement et n'est nulle part mieux représenté que dans la Guyane et la Colombia.

### CNODALON.

# LATR. Préc. d. car. génér. d. Ins. p. 23 (3).

Menton étroit, en triangle allongé et arrondi en avant. — Languette arrondie antérieurement. — Palpes épais; leur dernier article en triangle subéquilatéral. — Labre dépassant à peine l'épistome, largement échancré. — Tête à peine rétrécie en arrière; épistome séparé du front par un sillon quadrangulaire, assez saillant, brusquement rétréci et tronqué en avant. — Yeux distants du prothorax, médiocres, transversaux et sinués. — Antennes plus courtes que le prothorax, assez robustes, à articles 3 allongé, subcylindrique, 4-5 courts, obconiques, égaux, 6-7 trigones et saillants au côté interne, 8-10 transversaux, 41 plus grand que 10, largement arrondi au bout. — Prothorax transversal, faiblement rétréci en arrière, à peine échancré en avant, avec ses angles antérieurs rabattus et obliquement tronqués, anguleux

- (1) Cnod. lineatum, De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 230; Cayenne. Le Cnod. cruentum de Dejean (Cat. éd. 3, p. 219) et quelques espèces inédites viennent ici.
- (2) Tels sont notamment les Cnod. minutum et spheniscoides de Dejean, loc. cit. Tous deux ont le métasternum très-court; le premier a, en outre, un épisteme saillant, obtusément ogival, le second des antennes d'HELOPS. L'un et l'autre me paraissent appartenir à la tribu des Hélopides.
- (3) Aucune espèce n'est désignée dans cet ouvrage, et c'est plus tard (Hist. nat. d. Ins. X, p. 320, et Gener. Crust. et Ins. II, p. 183) que Latreille a appris à ses lecteurs qu'il avait eu en vue l'insecte mentionné dans le texte. Le genre Crenalos de Fabricius (Syst. El. II, p. 12), n'a aucun rapport avec celui-ci. Des six espèces qui le composent, quatre (cupreum. triste, smaragdulum, amethystineum), sont des Amanyamus; une cinquième (nebulosum) paraît être un Emmasses; la dernière (dilatatum) m'est inconnue, mais, étant du Cap, n'appartient certainement ni au genre actuel ni aux Cyrnosoma.

dans son milieu sur les côtés, coupé carrément en arrière, avec un lobe médian court, large et tronqué, rebordé de toutes parts. — Ecusson en triangle curviligne allongé. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, courtes, très-convexes, parallèles dans leurs deux tiers antérieurs; leur repli épipleural brusquement et carrément dilaté au niveau des épaules, interrompu subitement avant son extrémité. — Pattes assez longues; cuisses linéaires; jambes arrondies, un peu comprimées; dernier article des tarses plus long que les précédents réunis; le 1<sup>er</sup> des postérieurs un peu allongé. — Saillie intercoxale large, fortement arrondie en avant. — Mésosternum horizontal, fourchu, recevant la saillie prosternale. — Celle-ci lanciforme et acuminée en arrière. — Corps convexe, glabre.

Latreille a fondé ce genre sur un bel insecte (1) de Haīty, d'assez grande taille, d'un beau vert bleuâtre brillant, lisse, et dont les élytres présentent des rangées régulières de points enfoncés, les uns arrondis, les autres allongés, mais tous profonds, surtout les derniers. Depuis, on lui a associé un assez grand nombre d'espèces de l'Amérique intertropicale, qui en diffèrent notablement par leur menton, leur labre, leur tête, le repli épipleural de leurs élytres et leur mésosternum. Ces différences réunies ont plus qu'une valeur de section, et ces espèces doivent rentrer, pour la plupart, dans le genre précédent, de M. Perty. L'insecte décrit par Latreille reste par conséquent jusqu'ici sans congénère.

placé parmi les CNODALON, sous le nom de Cn. nodosum (1), l'unique espèce qui compose le genre. Dejean, au contraire, a complètement méconnu ses analògies en la mettant avec ses DICYRTUS, immédiatement à la suite des SPHENISCUS (2).

L'insecte en question est plus grand que le Cnod. viride, un peu plus allongé et d'un bronzé brillant; deux fossettes arrondies et profondes se voient sur le disque de son prothorax. La ponctuation de ses élytres, tout en étant de même nature que chez le Cnod. viride, comme je viens de le dire, est un peu moins régulière, surtout à la partie postérieure de ces organes. Ce bel insecte n'est pas rare au Brésil, du moins dans la province de Rio-Janeiro.

### TETRAPHYLLUS.

DE CASTELN. et BRULLE, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 404 (3).

Menton trapéziforme, caréné sur la ligne médiane. — Languette tronquée en avant. - Labre transversal, entier, avec ses angles antérieurs arrondis. — Tête courte, plane, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, souvent marquée d'un sillon longitudinal sur le front; épistome séparé de ce dernier par un très-fin sillon arqué, peu saillant, subarrondi et tronqué ou sinué en avant. — Yeux médiocres, transversaux, lunulés. — Antennes médiocres ou assez courtes, grêles, à articles 3 obconique et plus long que les suivants, 4-6 obconiques, égaux, les cinq derniers déprimés, triangulaires (sauf 11), et formant peu à peu une massue allongée, de largeur variable (4). - Prothorax penché, fortement transversal, plus ou moins rétréci et échancré en avant, coupé carrément à sa base, avec un lobe médian faible et arrondi. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, globoso- on oblongo-elliptiques, très-convexes; leur repli épipleural horizontal et brusquement rétréci avant l'angle sutural. — Pattes longues; cuisses parallèles; jambes droites; 1er article des tarses posté-

- (1) G. R. Gray in Griffith's anim. Kingd.; Ins. II, p. 22, pl. 74, f. 1, avec des détails; De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 230 (Thec. pterocerus Dej.).
- (2) Les DICYRTUS sont réellement voisins des Spheniscus. Ces deux genres n'ent que des rapports généraux avec le groupe actuel et appartiennent aux Ténébrionides otidogènes.
- (3) Syn. Damatris, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 224. Hybonotus, Dej. Cat. éd. 3, p. 224; Imhoff. Camaria, Klug, Ins. v. Madag. p. 94.
- (4) Ces organes sont, par conséquent, pentaphylles, et le nom qui a été imposé au genre exprime un caractère qui n'existe pas; constamment le 7° article des antennes prend visiblement part à la formation de la massue. Il serait déslors, convenable de substituer au nom de Tetraphyllus celui de Damatris, que M. De Castelnau a imposé à l'une des sections qu'il a établies dans le genre. Il est rare (par ex. smaragdinus) que la massue en question soit large et comme foliacée; elle est généralement fort grêle.

rieurs médiocrement allongé; le dernier de tous plus grand que les précédents réunis. — Saillie intercoxale largement ogivale. — Mésosternum horizontal et fourchu. — Prosternum fortement échancré en demi-cercle en avant; sa saillie postérieure cunéiforme ou arrondie au bout, prolongée postérieurement. — Corps de longueur variable, trèsconvexe, glabre.

MM. De Castelnau et Brullé ont placé ce genre parmi les Diapérides; Dejean a été un peu plus heureux en le mettant parmi ses Hélopiens; Klug l'a réuni aux Camaria qui suivent, et dont il est en effet voisin. Il diffère essentiellement de tous les genres du groupe actuel (Tilena excepté), par la brièveté du prosternum en avant, qui fait qu'au repos la tête, chez quelques-unes de ses espèces, s'appuie sur la saillie prosternale et les hanches antérieures.

Ces insectes sont généralement fort courts et comme bossus; quelques-uns seulement sont assez allongés, mais entre ces deux formes il y a tous les passages (1). Leur couleur varie du bleu ou du vert métallique au cuivreux doré. Tous ont les élytres régulièrement striées, mais finement, et souvent ces stries ne présentent aucune ponctuation.

Suivant M. Coquerel, qui a donné une bonne monographie des espèces de Madagascar (1), celles de ce pays vivent sous les écorces, parfois en sociétés nombreuses, et laissent exsuder entre les anneaux de l'abdomen et les insertions des pattes, un fluide d'une àcreté ex-

# CAMARIA.

Encycl. meth.; Inc. X, p. 454 (1).

Menton en carré transversal ou équilatéral, plus ou moins convexe sur la ligne médiane. — Tête rhomboïdale, plus ou moins saillante, plane sur le front; épistome séparé de ce dernier par un sin sillon quadrangulaire, brusquement rétréci, assez saillant, tronqué ou faiblement échancré en avant. - Yeux plus ou moins grands, transversaux et sinués en avant. — Antennes (2) tantôt plus courtes, tantôt plus longues que le prothorax, à articles 3 allongé, obconique, 4-5 de même formo, un peu plus courts, 6-10 élargis, déprimés, triangulaires, plus ou moins saillants au côté interne, 11 plus grand que 10, ovale. -Prothorax peu convexe, en carré transversal, faiblement rétréci an svant, légèrement bisinué à sa hase, rehordé partout, sauf parfois dans son milieu, en avant. - Elytres plus larges que le prothorax, grandes, convexes et arquées en dessus, parallèles dans les deux tiers de leur longueur, puis rapidement rétrécies en arrière; leurs épaules obtusément saillantes et précédées d'une dépression; leur repli épipleural entier. — Pattes de longueur variable, les trois 1 ers articles des quatre tarses antérieurs plus ou moins larges, le pénultième de tous grêle, le dernier très-grand. - Saillie intercoxale ogivale ou en triangle aigu au bout (3). — Saillie prosternale cunéiforme ou lanciforme en arrière, imparfaitement reçue dans la cavité mésosternale.—Corps allongé.

Genre riche en espèces, les unes de très-grande taille, les autres de grandeur moyenne, mais pour la plupart voisincs les unes des autres et assez difficiles à distinguer entre elles. La sculpture des élytres qui sont tantôt fortement, tantôt finement striées, offre, sous ce rapport, plus de ressources que la couleur, qui est presque constamment uni-

<sup>(1)</sup> Syn. HELOPS Fab., Germar. - MYLARIS (pars) Pallas.

<sup>(2)</sup> Les auteurs du genre, Lepelletier de Saint-Fargeau et A. Serville, n'avaient assigné que dix articles à ces organes, erreur qui a été relevée, il y a lengtemps, par Latreille (Règne anim. éd. 2, V, p. 37, note). — La forme dérible dans le texte est l'ordinaire; mais il y a quelques espèces (par ex. auristités) ches les mâles desquelles le 5° article est tout aussi denté que le 6°. — Il en existe en outre, dans l'Himalaya, quelques-unes inédites, de grande taille, qui n'out que leurs quatre derniers articles élargia et en même temps très-liengés, rétrécis à leur base, sauf le dernier, et nullement dentés au côté interne. — Chez la chalcoptera de Madagascar, les yeux sont plus grands que de toutume, déprimés en avant, et forment en arrière une sorte de hourrelet arrondi. C'est la seule, à ma connaissance, qui présente cette forme singulière.

<sup>(3)</sup> La première de ces formes existe généralement chez les espèces de l'antien continent, la seconde, chez celles de l'Amérique; elles pourront être uti lisées pour diviser le genre en sections.

forme et varie du vert bronzé au bronzé obscur, en général très-brillant.

Les pattes varient aussi beaucoup sous le rapport de la longueur; dans les grandes espèces elles égalent presque celles des Campsia qui suivent, et les cuisses postérieures atteignent, à peu de chose près, l'extrémité de l'abdomen. Chez les petites (par ex. aurivittis) ces organes se raccourcissent considérablement, et les cuisses en question ne sont pas plus longues que celles des Acropteron. La légère dilatation des quatre tarses antérieurs, signalée plus haut, semble être un caractère plutôt spécifique que sexuel.

Ces insectes ahondent dans les régions intertropicales de l'Amérique du Sud; hors de là il n'y en a qu'à Madagascar, dans l'Himalaya et à Java. On n'a encore décrit qu'une petits partie de ceux qui existent dans les collections (1).

#### CAMPSIA.

Encycl. méth.; Ins. X, p. 455 (2).

Mêmes caractères que les Camaria, sauf les points suivants :

Yeux plus gros et plus saillants. — Antennes plus longues que le prothorax, à articles 3 plus grand que les deux suivants, cylindrique, renflé au bout, 4-5 de même forme, égaux, 6-10 triangulaires, dentés

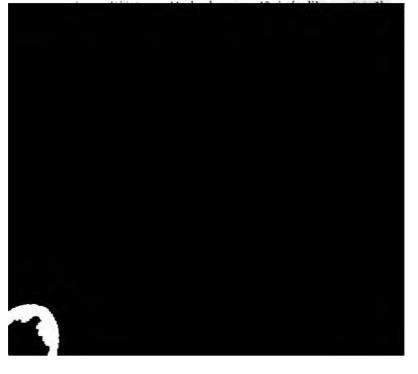

rement striées, mais différent sous le rapport des couleurs, l'une (testacea) étant d'un fauve testacé sans taches, l'autre (trrorata) noire, avec les élytres testacées et ornées d'une multitude de petites taches noires, pour la plupart quadrangulaires.

Le genre est peu distinct des Camaria, et s'en distingue plutôt par le système de coloration de ses espèces, que par des caractères positifs.

### BLAPIDA.

# PERTY, Del. Anim. art. Brasil. p. 58 (1).

Organes buccaux des deux genres précédents. — Tête un peu plus allongée, régulièrement, mais faiblement rhomboldale; épistome largement échancré en avant. — Yeux assez grands, transversaux, échancrés. — Antennes plus courtes que le protitorax, à articles 3 notablement plus long que les suivants, 4-5 obconiques, subégaux, 6-10 triangulaires, obtusément en scie au côté interne, 11 plus grand que 10, ovale ou subtransversal. — Prothorax en carré équilatéral ou transversal, à peine échancré en avant, avec ses angles antérieurs arrondis, hisinué à sa base, avec son lobe médian large ct arrondi, rebordé partout, sauf dans son milieu en avant. — Elytres notablement plus larges que le prothorax, calleuses aux épaules, très-allongées, convexes à leur base, longuement déclives en arrière, subparallèles dans leur moitié antérieure, puis rapidement rétrécies et prolongées an-delà de l'abdomen, en doux épines entre lesquelles la suture est canaliculée. — Pattes longues; jambes droites; tarses non dilatés, le i article des postérieurs médiocrement allongé, le dernier de tous plus long que les précédents réunis. — Le surplus comme dans les deux genres précédents. — Corps très-allongé, glabre.

Ces insectes, plus voisins des Campsia que des Cambria, par suite de la structure de leurs antennes, se distinguent des unes et des autres par la forme singulière de leurs élytres. Ils sont de grande taille, brillants, très-lisses, avec les élytres striées et marquées dans leur moitié postérieure, principalement sur les côtés, d'impressions transversales plus ou moins distinctes. Comme celle des Campsia, leur livrée ne brille d'aucun éclat métallique, et varie dans les trois espèces conmes (2), du noir brillant (Okeni) au brun-rougeâtre (Spinii), ou au vert-olive (Pertyi). Ces insectes sont du Brésil, et, sauf le Spinii, communs dans les collections.

<sup>(1)</sup> Syn. Ryssochiton, G. R. Gray in Griffith's Anim. Kingd.; Ins. pl. 50; ce genre n'est pas mentionné dans le texte de l'ouvrage.

<sup>(2)</sup> B. Okeni, Perty, loc. cit. p. 59, pl. 12, f. 9 (Ryss. politus, Gray, loc. cit. pl. 50, f. 4, et 79, f. 2, détails; Blap. producta Dej.). — Pertyi (glauca Dej.), Spicii, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 232.

# ACROPTERON.

PERTY, Del. Anim. art. Brasil. p. 64 (1).

Menton presque plan, trapéziforme, avec ses angles antérieurs un peu incisés. — Languette coupée carrément en avant. — Dernier article des palpes labiaux en triangle équilatéral, celui des maxillaires fortement sécuriforme.—Labre court, entier, avec ses angles arrondis. - Tète courte, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement, plane sur le front; épistome séparé de ce dernier par un sillon peu marqué, médiocrement rétréci et tronqué ou arrondi en avant. -Yeux médiocres, transversaux, saillants, presque entiers. — Antennes un peu plus longues que le protherax, grêles, à articles 3 plus long que les suivants, 4-10 obconiques, décroissant et grossissant peu à peu, mais faiblement, à leur extrémité, 11 aussi long que 10, ovalaire. -Prothorax en carré transversal, peu ou médiocrement convexe, faiblement échancré en avant, bisinué à sa base. — Rcusson médiocre, arrondi en arrière. — Elytres très-longues, de la largeur du prothom et légèrement trisinuées à leur base, graduellement rétrécies, épineuses et légèrement déhiscentes à leur extrémité, leur repli épipleural incomplet en arrière. — Pattes courtes; cuisses robustes, ovoïdes, atténuées à leur hase; les postérieures plus courtes que le 2º segment abdominal; jambes arrondies, presque droites, leurs épeGermar, par suite d'une erreur peu explicable, a cru qu'ils appartenaient au genre Toxicum de Latreille. En dernier lieu, Solier a fondé son genre Arthrofiatus sur une espèce (1) du Chili qui, au point de vue générique, ne diffère absolument en riem des autres.

#### HYPOCALIS.

Nes. Cat. 6d. 3, p. 228 (2).

Menton carré, caréné sur la ligne médiane, largement impressionné de thaque côté en avant. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, elni des maxillaires très-grand, en fer de hache transversal. — Labre zonqué. — Tête courte, penchée, engagée dans le prothorax jusm'anx yeux, convexe sur le vertex; épistome séparé du front par un in sillon arqué, court et largement arrondi en avant. — Yeux assez rends, déprimés, lunulés. — Antennes un peu plus courtes que le mothorax, peu robustes, à articles 3 long et cylindrique, 4-7 obconipas, grossissant peu à peu ainsi que les suivants, 8-10 transversaux, 14 beaucoup plus long que 10, ovalaire et déprimé. — Prothorax en carré mbtransversal, médiocrement convexe, faiblement échancré en avant. netiligne sur les côtés, coupé carrément, avec un faible lobe médian se hase, rebordé partout, sauf en avant. — Ecusson assez petit, en riangle curviligne. - Elytres médiocrement longues, subcylindrimes, aussi larges que le prothorax et tronquées à leur base ; leur re-A épipleural entier. — Pattes courtes; cuisses robustes, les posténeures dépassant un peu le 2° segment abdominal; jambes arrondies, légèrement arquées; tarses courts, le dernier article de tous mesi long que les précédents réunis. — Saillie intercoxale ogivale. - Mésosternum horizontal, en forme de V. - Saillie prosternale custiforme, assez saillante en arrière. — Corps subcylindrique, un peu Mozimá.

Des deux espèces que MM. De Castelnau et Brullé ont comprises dans leur genre Hemicera, l'une (splendens) m'a paru pouvoir rester parmi les Diapérides. L'autre est tout-à-fait différente, et Dejean l'a rapprochée sus raison des Camaria, en établissant sur elle son genre Hypocalis, dent j'expose per exception les caractères, parce qu'il fait le passage muse les genres qui précèdent et les Titema qui suivent.

Cot insecte (4), très-rare dans les collections, est de taille assez petite,

mission, Germar, Mag. IV, p. 150. — Tox. nigripes, Germar, Ins. Spec. nov. 1. 147. Tous du Brésil.

<sup>(1)</sup> A. pallipes, Solier, loc. cit. p. 247, pl. 20, f. 11 a-d.

<sup>(2)</sup> Sym. Hamicena (pars), De Casteln. et Brullé, Ann. d. Sc. nat. XXIII,

<sup>(3)</sup> Hom. arouata, Da Castoln. et Brullé, loc. cit. (Hyp. lineata Dej.).

finement rugueux en dessus, avec des rangées régulières d'assez gros points enfoncés sur les élytres. En dessous, sa couleur est d'un brun rougeâtre, supérieurement d'un bleu d'acier à reflets cuivreux, dorés et d'un rouge de feu. L'île de la Réunion est sa patrie.

# TITÆNA.

ERICHS. Archiv, 1842, I, p. 179.

Menton trapéziforme. — Languette arrondie en avant. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête courte, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, convexe sur le vertex, verticale et appuyée au repos sur les hanches antérieures; épistome séparé du front par un sillon en arc à convexité antérieure, largement arrondi en avant. — Yeux contigus au prothorax, assez gros, arondis, saillants, à peine entamés par les joues. — Antennes au plus aussi longues que le prothorax, médiocrement robustes, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-8 obconiques, grossissant peu à peu, 9-11 un peu plus gros, déprimés, transversaux, 11 plus grand que 10, arrondi au bout. — Prothorax transversal, subcylindrique, graduellement et faiblement rétréci en arrière, étroitement marginé sur les côtés, tronqué en avant, largement arrondi en arc à sa base.



D'un autre côté, elles ne s'éloignent pas moins des espèces typiques du groupe actuel par leur facies, et l'idée ne viendrait pas de les comprendre dans ce dernier, si les Hypocalis et les Acropteron ne formaient pas le passage entre elles et les Camaria, Campsia, etc., qui précèdent.

Comme celle des Hypocalis, la tête de ces insectes a les plus grands rapports avec celle des Misolampus et des Spherotus. Ils ont, à trèspeu de chose près, les antennes et les très-courtes pattes du même genre, et leur prosternum est aussi échancré en avant que celui des Treaphyllus. Leur mésosternum, il est vrai, s'éloigne un peu de la forme typique qu'il a dans la tribu, mais il y a déjà quelque chose d'approchant chez les Cyrtosoma.

Les TITEMA sont de taille moyenne, criblées de gros points enfoncés en dessus, et revêtues, sauf sur l'abdomen, de poils fins médiocrement abondants et redressés. Leur couleur varie, selon les espèces, du violet foncé au bleu.

# TRIBU XLI.

#### HELOPIDES.

Languette saillante, ses palpes assez distants à leur base. - Lobe interne des machoires inerme (Enoplopus et Amphidora exceptés). — Dernier article des palpes maxillaires fortement sécuriforme (Penthe excepté). — Mandibules fissiles ou non à leur extrémité. — Labre plus ou moins saillant. — Tête en général prolongée en arrière des year, arrondie ou trapéziforme en avant. — Antennes le plus souvent longues et grêles, filiformes ou légèrement déprimées à leur extrémité, parfois médiocres ou courtes et grossissant peu à peu; leur denier article presque toujours plus grand que le pénultième. -Yeax de forme variable, généralement petits, plus ou moins distants du puthorax. — Celui-ci de forme variable. — Elytres embrassant tantôt faiblement, tantôt assez fortement le corps; leur repli épipleural entier en arrière. - Pattes longues chez la plupart; hanches antérieures globuleuses; éperons des jambes souvent nuls ou à peine distincts; tarses revêtus en dessous de poils formant une brosse on non; les antérieurs, et souvent les intermédiaires, dilatés chez les mâles; leur pénultième article parfois subbilobé. — Sailtie intercoxale rarement (PENTHE, NEPHODES) étroite et aiguë, en général large et arrondie en avant. — Métasternum de longueur variable; ses épisternums médiocrement larges ou étroits, parallèles. — Mésosternum déclive, fai-Mement ou non concave, très-rarement (Hegemona) horizontal et fourshu. — Saillie prosternale presque toujours recourbée en arrière. — Corps aptère ou ailé.

Ainsi que son nom l'indique, cette tribu a pour type l'ancien geure Helors des auteurs. Il est à peine nécessaire de dire qu'elle ne contient qu'une petite partie des espèces que Latreille, et surtout Dejean, ont comprises dans leur famille des Hélopiens. Non-seulement cette famille, telle qu'ils l'ont composée, n'est susceptible d'aucune définition, mais elle se fond si insensiblement avec les Ténébrionites de Dejean, que Solier avait pris, avec raison, le parti de la réunir à ces derniers pour en former son groupe des Coryssoptérides (1). Même en la restreignant comme je le fais, il n'est guère possible de préciser rigoureusement les limites qui la séparent de quelques-uns des groupes de la cohorte actuelle et en particulier des Ténébrionides vrais.

Cela vient surtout de ce que le principal caractère de ces insectes réside dans leurs antennes (2), c'est-à-dire dans ce qu'il y a de plus variable peut-être chez les Ténébrionides. On peut se faire une idée exacte des trois formes les plus communes qu'affectent ces organes, d'après les cinq genres de la tribu que possède l'Europe.

Dans un premier groupe (APOCRYPHA, CONONOTUS, AMPHIDORA, ADELIUM) ayant pour type les Læna, les antennes sont de longueur moyenne, filiformes ou légèrement épaissies, sans aucune trace de dépression, et leurs articles sont tous obconiques, sauf les deux outrois derniers qui sont sujets à devenir pyriformes ou ovoïdes.

Dans un second (Heliorugus, Zophius, Pseudhelors, etc.), ces or

sent au plus de longueur médiocre, et vont en s'élargissant graduellement à leur extrémité, avec leurs derniers articles déprimés et transversaux (Pszudwilors, quelques Hillorucus) ou non. C'est, en un mot, la forme normale des antennes des Ténébriotides vrais (1).

Dans un troisième (HEGENONA, HEDYPHANES), ces organes sont faits comme chez les Enoplopus, Helops et Nephodes, c'est-à-dire grèles et très-allongés (sauf chez quelques Hedyphanes), avec leurs articles termineux plus ou moins déprimés, toujours beaucoup plus longs que larges et légèrement en scie.

Un quatrième groupe, qui n'a pas de représentants en Europe, est constitué par les PENTES, dont les antennes plus ou moins fusiformes sont terminées par quelques articles obconiques, plus courts que les précédents.

Quoiqu'il y ait quelques transitions entre ces formes, j'ai oru pouvoir m'an servir en les combinant avec quelques autres caractères, pour diviser la tribu en cinq groupes. Deux genres (Helops, Hedypranes) rendent cette division d'une exécution assez difficile, par suite de l'instabilité de quelques-uns de leurs organes. Dans tous deux en effet, selon les espèces, le corps est ailé ou aptère, le métasternum court ou allongé, enfin la saillie intercoxale de l'abdomen, d'acsez large et arrondie en avant, sujette à devenir étroite et en triangle aigu.

Les Hélopides sont rarement (HEGEMONA) de grande taille ou trèspetits (APOCRYPHA, CONONOTUS, quelques HELOPS). Presque tous sont revêtus d'une livrée uniforme, noire ou d'un fauve testacé; celle des HEGEMONA, des SPHEROTUS et de beaucoup d'ADELIUM, est seule ornée de couleurs métalliques. Ces insectes vivent sous les écorces, comme nos HELOPS européens ou sur le sol. Par une exception unique dans la famille, les NEPHODES fréquentent les fleurs.

Trois larves de cette tribu appartenant au genre Helors sont conmues en ce moment (2). Elles se rapprochent de celles des Tenebrio
et des Menephilus, au point de s'en distinguer par des particularités
platôt spécifiques que génériques. Comme ces dernières, elles sont
revêtues de téguments cornés et lisses. Leur corps est subcylindrique,
perallèle sur les côtés, hérissé de quelques poils, et sa sculpture est
faible, sauf sur le pénultième segment abdominal, qui est plus grand,
plus fortement ponctué que les autres et muni de quelques épines varia-

<sup>(1)</sup> Les Spuznotus, dont les caractères sont si voisins de ceux des Misolamers, font le passage entre ce groupe et le suivant. Leurs antennes sont des antennes d'Halors.

<sup>(2)</sup> II. corrulous, Waterh. Trans. of the entom. Soc. 1, p. 29, pl. 4, f. 3, avec beaucoup de détails; Westw. An Introd. etc., I, p. 312, f. 36, n 20-25; Ed. Perris, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XIV, p. 81, pl. 3 A, f. 1-5; Mulsant, Col. d France; Latigèn. p. 311. — lanipes, Blanch. Mag. d. Zool. Ins. 1837, pl. 175. — striatus, Ed. Perris, Ann. d. l. Soc. ent. 1857, p. 367, pl. 9, f. 458-465; ces figures représentent seulement quelques détails de cette larve et la nymphe.

saux.

### TÉNÉBRIONIDES.

bles selon les espèces. Le dernier est très-court et armé de deux crochets cornés, fortement recourbés en haut. Les ocelles n'ont encore été signalés que chez une seule espèce (striatus), et sont au nombre de deux de chaque côté de la tête. Ces larves sont xylophages (1) et vivent dans les vieilles souches décomposées de diverses espèces d'ar-

Les genres européens de la tribu ont été indiqués plus haut ; l'm d'eux (Helors) est répandu sur une grande partie du globe, mais en dehors des régions intertropicales. Ceux exotiques sont propres à l'Amérique, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Antennes médiocres, filiformes ou légèrement épaissies, mais jamais déprimées au bout; leurs articles obconiques ou subcylindriques, sauf le dernier et parfois les deux pénultièmes.

Pronotum confondu avec les flancs du prothorax.

distinct des

II. Antennes médiocres chez la plupart, grossissant peu à peu et déprimées à leur extrémité; leurs avantderniers articles peu allongés, souvent transver-

III. Antennes longues, déprimées à leur extrémité, leurs deux ou trois pénultièmes articles beaucoup plus longs que larges et obliquement triangulaires.

APOCRYPHIDES.

Adéliides.

MISOLAMPIDES.

HELOPIDES TRAIS.

sutres Hélopides dont ils sont en même temps très-différents par leur forme générale.

- L. Prethorax globoso-evale; mésothorax pédonculé: Apocrypha.
- IL long, déprimé, fortement rétréci à sa base : Cononctus.

### APOCRYPHA.

# Escuscu. Zool. Atlas, Heft IV, p. 13 (1).

Menton petit, trapéziforme. — Languette tronquée en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire; les maxillaires assez allargés, leur dernier article fortement sécuriforme. — Tête assez prolongée et faiblement rétrécie en arrière des yeux; épistome court, gaduellement rétréci et tronqué en avant. — Yeux ovalaires, transver-Max, entiers. — Antennes plus longues que le prothorax, peu robustes, à articles 3 à peine plus long que les suivants, 4-10 obconiques, déwissant et grossissant à peine, 11 ovalaire, plus grand que 10. Prothorax séparé des élytres par un intervalle notable, transversal, convexe. - Ecusson petit, en triangle rectiligne allongé. - Elytres très-régulèrement oblongo-ovoïdes, rétrécies et arrondies à leurs deux extrémités; leur repli épipleural très-étroit. — Pattes médiocres; cuisses médiocrement robustes; jambes filiformes; tarses très-grêles; le 1er article des postérieurs très-allongé, le pénultième de tous entier. — Mésosternum plan, déclive. — Prosternum recourbé en arrière. — Corps très-finement viileux.

Genre intéressant, malgré la très-petite taille de ses espèces, dont les plus grandes, parmi celles décrites, ont à peine une ligne et demie de long. Leur ressemblance avec certaines CLIVINA de la famille des Carabiques est, en effet, telle qu'au premier coup-d'œil on les confondrait avec ces insectes. L'espèce typique (2), découverte par Eschscholtz en Californie, est d'un jaune ferrugineux; une seconde du même pays, publiée par M. J. L. Le Conte (3), est d'un noir assez brillant, avec les pattes fauves. Toutes deux sont sans aucune trace de ponctuation, et recouvertes d'une fine pubescence redressée qui voile à peine leurs téguments.

Il y en a au Chili une troisième (4) décrite par Solier, qui a fondé sur elle son genre Compsomorphus, lequel est complètement identi-

<sup>(1)</sup> Syn. Compsonorphus, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 208.

<sup>(2)</sup> A. anthicoides, Eschsch. loc. cit. pl. 18, f. 7.

<sup>(3)</sup> A. dyschirioides, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 137.

<sup>(4)</sup> C. elegans, Solier, loc. cit. p. 210; Col. pl. 19, f. 11 a-g.

Je possède une quatrième espèce, de Guatimala, longue d'environ quatre Coléoptères. Tome V. 28

# TÉNÉBRIONIDES.

avec celui-ci. Elle est seulement un tant soit peu plus grande deux précédentes, mais présente la même absence de sculptu nême pubescence.

### CONONOTUS.

J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 137.

rganes buccaux des Ароскурна, avec le dernier article des р villaires en triangle allongé. — Tête brièvement rhomboïdale, sversale, plane; épistome très-court, tronqué en ayant. arrondis, latéraux, déprimés. - Antennes à articles 2-6 ob s, subégaux, 7-10 transversaux, 11 ovalaire et acuminé. - Pr allongé, déprimé, graduellement et fortement rétréci en an qué à ses deux extrémités. — Ecusson à peine distinct. — E vale allongé, atténuées à leurs deux extrémités, recevant dan ancrure en arc de leur base celle du prothorax, sans lui être iës; leurs épipleures très-étroites, sans repli. - Pattes des PHA, avec les deux 1ers articles des tarses postérieurs allongé ps allongé, déprimé. — Le surplus comme chez les Apocrypi e genre me paraît voisin des Apocrypha, près desquelles M. Conte l'a placé avec raison, quoique, par suite de la structu prothorax et de leur forme très-déprimée, ses espèces aien les différent. Elles sont également très-petites et an nombre sitation les Lama de l'Europe orientale, mais avec quelque doute les Amphidona de la Californie. Cependant, leur corps hérissé de poils, leurs antennes et leur saillie intercoxale un peu autrement faites, ne me paraissent pas devoir les exclure de ce groupe dont elles ont les caractères essentiels. Je ne parle pas du crochet dont est muni le lobe interne de leurs mâchoires et qui manque dans les trois genres précédents. On a déjà vu de nombreuses exceptions de ce genre dans les tribus précédentes, et l'on en trouvera encore une plus loin dans le groupe des Hélopides vrais.

- L Corps hérissé de poils fins : Amphidora.
- Riabre.
  - Yeux allongés, de grandeur normale.

Pénultième article des tarses entier : Thoracophorus.

- subbilobé : Adelium.

a a Youx très-petits, ovalaires : Lama.

#### AMPHIDORA.

Escuscu. Zool. Atlas, Heft III, p. 9.

Menton transversal, trapéziforme. — Languette saillante, petite, évasée et tronquée en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. - Labre en carré transversal. - Tête courte, enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux; épistome confondu avec le front, court, plus ou moins brusquement rétréci et légèrement échancré en avant. — Yeux allongés, étroits et sinués. — Antennes médiocrement robustes, velues, à articles 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-8 obconiques, subégaux, 9-10 plus courts et plus épais, obconiques, turbinés ou subglobuleux, ii aussi gros que 10, ovalaire. - Prothorax contigu aux élytres, transversal, peu convexe, brusquement rétréci tout-à-fait en arrière, arrondi sur les côtés, à peine échancré en avant, tronqué et rehordé à sa base. — Ecusson en triangle curviligne transversal. — Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, oblongo-ovales, avec leurs épaules obtuses; leur repli épipleural large, remontant au niveau des épaules, graduellement rétréci en arrière. — Pattes médiocres, assez robustes; cuisses en massue allongée; jambes apres, subarrondies, légèrement arquées; leurs éperons bien distincts; tarses médiocres; le 1er article des postérieurs médiocrement allongé, le pénultième de tous entier. — Saillie intercoxale très-large, subtronquée en avant. — Saillie prosternale dépassant en arrière les hanches antérieures et aiguë au bout. — Mésosternum déclive, plus ou moins concave. — Corps hérissé partout de longs poils fins redressés.

Les mâles se distinguent des femelles par leurs tarses antérieurs légèrement dilatés et plus spongieux en dessous, quelquefois, en outre, par certaines particularités variables selon les espèces. Ainsi, ches la nigropilosa leurs jambes antérieures sont denticulées en dedans; chez l'osculans les postérieures s'épaississent, deviennent flexueuses à leur extrémité et sont munies en dedans d'une dent épineuse.

A une seule exception près (osculans), ces insectes sont de taille médiocre, d'un noir brunâtre ou bronzé assez brillant, fortement ponetués sur le prothorax et plus ou moins âpres ou rugueux sur la tête et les élytres; ces dernières présentent en outre ordinairement de faibles sillons ponctués ou des rangées de points enfoncés, peu profonds. Les deux pénultièmes articles des antennes varient sous le rapport de la forme, dans chaque espèce, comme l'indique la formule du genre.

A celle découverte primitivement par Eschscholtz, en Californie, M. J. L. Le Conte a ajouté récemment quatre autres du même pays (\*). Solier a de son côté rapporté au genre une espèce du Chili (\*) qui a, en effet, le facées des précédentes, mais qui, en réalité, ne leur est pas congénère et appartient au groupe des Praocides, ainsi que je l'ai dit précédemment.

Eschscholtz et Solier (\*) ont placé ces insectes parmi les Blaptides; Dejean (\*) avait vu plus juste en les classant parmi ses Hélopiens. Ils présentent en effet tous les caractères essentiels de la tribu actuelle, tout en ayant des rapports assez sensibles avec les Praocis et genres voisins.

voisins.

se, échancré en demi-cercle en avant. — Elytres régulièrement longo-ovales, planes, fortement sillonnées, les intervalles entre les lons costiformes. — Jambes parfois (dilaticollis) fortement comprises; celles des mâles flexueuses; les éperons de toutes bien distincts; nultième article des tarses non bilobé. — Le reste comme chez les PELIUM qui suivent.

Cos insectes ont un facies fort différent de celui des Adelium et resublent à certaines Feronia. Tous sont de grande taille, de forme longée et d'un noir profond, légèrement brillant ou mat et comme slouté. L'Australie est leur pays natal. Il y en a en ce moment trois décrits (·), l'un d'eux par Solier, qui n'a connu aucune espèce l'Abellum viais.

### ADELIUM.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 420 (2).

Menton trapéziforme ou cordiforme, tronqué et souvent bisinué en want, caréné ou convexe sur la ligne médiane. — Languette tronquée et étroitement échancrée en avant. — Dernier article des palpes labiant subovalaire, tronqué au bout, celui des maxillaires très-fortement Mariforme. — Labre saillant, en carré transversal, arrondi aux angles untérieurs et sinué en avant. — Tête courte, peu rétrécie en arrière ; spistome très-court, plus ou moins épaissi transversalement, brusquement rétréci et échancré ou tronqué en avant, séparé du front par un allon quadrangulaire, d'où partent deux autres sillons latéraux dirigés m arrière. — Yeux médiocres, fortement transversaux, sinués en ivani. — Antennes plus longues que le prothorax, à articles 3 aussi que 4-5 réunis, 4-10 obconiques ou subcylindriques, subégaux, Il an ovoïde allongé. - Prothorax non contigu aux élytres, transverpeu ou médiocrement convexe, fortement arrondi et rebordé sur soltés, souvent un peu rétréci en arrière, échancré en avant, tronqué m hiblement échancré à sa base, avec ses angles postérieurs saillants m non. — Ecusson en triangle rectiligne ou curviligne. — Elytres males, peu convexes, arrondies aux épaules; leur repli épipleural parde celles-ci et fortement sinué sur son bord inférieur. — Pattes longues; cuisses assez robustes; jambes coniques, un peu ar-Méss, soyeuses à leur sommet interne; leurs éperons très-petits; munis de brosses en dessous; le ier article des postérieurs alngé, le pénultième de tous subbilobé. — Saillie prosternale recour-

<sup>(1)</sup> Ad. dilaticolle, Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 100; Ins. pl. 4, 11. — T. Valckenæri, Hope, loc. cit. p. 189, pl. 3, f. 5. — Ad. Kirlyi, lier, loc. cit. p. 193, pl. 7, f. 1.

<sup>(2)</sup> Syn. Carabus, Fab. Entom. Syst. I, p. 147. — Calosoma, Fab. Syst. El. I 211.

bée, rarement tronquée en arrière. — Mésosternum déclive, un peu concave. — Corps glabre.

Ce genre, très-restreint lorsque Kirby l'a fondé, s'est enrichi, depuis, d'un nombre considérable d'espèces qui ne pourront pas rester associées ensemble. M. Hope en a déjà séparé plusieurs pour en former le genre Thoracophorus qui précède. Il reste encore, à ma connaissance, au moins trois autres genres à établir (1) pour que ces insectes, tels qu'on les trouve dans les collections, soient convenablement classés.

La formule qui précède ne s'applique, par conséquent, qu'aux espèces analogues à celles que Kirby a connues. Elles sont assez nombreuses et toutes propres à l'Australie (2). Ce sont des insectes d'assez grande taille, dont la couleur passe du bronzé obscur au noir cuivreux ou bleuâtre. Leur sculpture varie beaucoup, mais consiste le plus souvent sur les élytres, en sillons dont les intervalles forment des côtes souvent interrompues; la tête et le prothorax sont plus ou moins rugueux. Aucun auteur n'a signalé des différences entre les deux sexes. Dans la plupart des espèces que j'ai sous les yeux, les mâles ont les quatre tarses antérieurs visiblement dilatés.

Ces insectes ont un facies assez voisin de celui des Carabiques pour que Fabricius s'y soit trompé et ait placé d'abord parmi les Carabus, puis parmi les Calosoma, la seule de leurs espèces qu'il ait connue.

(1) Voici les espèces qui devront servir de type à ces genres :

Le Prosodes? Behrii de Germar, mentionné plus baut, p. 147, note 3, Son.

### LÆNA.

(MEGERLE) LATR. Règne anim. éd. 2, V, p. 39 (1).

Menton cordiforme, tronqué en avant. — Dernier article des palpes labiaux ovalaire et tronqué, celui des maxillaires en fer de hache équilatéral. — Labre assez saillant, légèrement échancré en arc. — Tète un peu rétrécie en arrière; épistome court, séparé du front par un sillon bisinué, d'où partent deux sillons dirigés en arrière. brusquement rétréci, un peu renflé, puis déclive et assez fortement échancré en arc. — Yeux très-petits, transversaux, déprimés. — Antemes un peu plus longues que le prothorax, à articles 3 un peu plus long que les suivants, 4-10 obconiques, subégaux, 11 plus long que 10, ovalaire. — Prothorax non contigu aux élytres, presque plan, sussi long que large, légèrement rétréci en arrière, arrondi et finement rebordé sur les côtés, légèrement échancré en avant, tronqué à sa base. — Ecusson triangulaire, placé sur le pédoncule du mésothorax. - Elytres oblongo-ovales, déprimées sur le disque, non carénées lalémiement, arrondies aux épaules; leur repli épipleural sinué dans son milieu. — Pattes médiocres; cuisses robustes, renslées en massue, surtout les antérieures; jambes grêles, arrondies; leurs éperons trèscourts et très-grèles; tarses finement villeux en dessous; le 1er article des postérieurs heaucoup plus long que le 4°, le pénultième de tous subbilobé. — Mésosternum déclive, à peine concave. — Saillie prosternale recourbée en arrière. — Corps allongé, très-finement pubescent.

La place de ce genre a été méconnue pendant longtemps (2), bien que Fabricius et Latreille l'eussent déterminée assez exactement, le premier en introduisant l'espèce typique dans son grand genre Helors, le second en le mettant immédiatement à la suite de ces derniers insectes. C'est un genre très-voisin des Adelium, dont il reproduit tous les caractères essentiels, et qu'il représente par conséquent en Europe. On en connaît en ce moment quatre espèces (4) de taille au plus

<sup>(1)</sup> Syn. Helops Fab., Schenh. — Scaurus J. Sturm, Duftschm.

<sup>(2)</sup> Dejean (Cat. éd. 3, p. 204), par exemple, l'a mis parmi les Tentyriides, cutre les Hypeaors et les Hypeaors, sans qu'on puisse même soupçonner la raison d'un pareil rapprochement. Solier (in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 188), qui l'a classé immédiatement à côté des Adellum, est le seul auteur, à mon avis, qui ait été dans le vrai.

<sup>(3)</sup> Hel. pimell:, Fab. Syst. El. I, p. 162 (Scaur. viennensis, J. Sturm, Dentschl. Ins. II, p. 180, pl. 41, f. a Λ); Autriche. — L. pulchella, Fisch. d. Waldh. Entom. d. l. Russ. II, p. 201, pl. 22, f. 8; Russie mér. — L. pubella, Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 190 (pulchella?); même pays. — ferraginea, Küster, Die Kæfer Europ. V, 68; Dalmatie. — J'en connais une cin-

médiocre, parfois très-petite (ferruginea), variant pour la couleur du brun-noirâtre au brun-ferrugineux assez brillant, pointillées sur toute leur surface en dessus, avec les élytres assez fortement striées; les intervalles entre les sillons sont plans. Les mâles se distinguent de leurs femelles par leurs tarses antérieurs légèrement, mais visiblement dilatés, autre rapport de plus que ces insectes ont avec les ADELIUM.

# GROUPE III. Misolampides.

Antennes courtes ou médiocres chez la plupart, grossissant peu à peu et déprimées à leur extrémité; leurs avant-derniers articles peu allongés, assez souvent transversaux. — Yeux transversaux. — Prothorax presque toujours contigu aux élytres; son pronotum très-souvent convexe, distinct de ses flancs. — Elytres embrassant en général fortement l'abdomen. — Saillie intercoxale large. — Métasternum très-court. — Corps aptère.

M. De Brème, ainsi qu'on l'a vu plus haut (1), est le fondateur de ce groupe. Je le laisse tel qu'il l'a composé, en y ajoutant seulement deux genres (Pseudhelors, Osdara) qu'il n'a pas connus. La forme des antennes, qui lui est propre, finit par disparaître chez les Spearous, qui ont ces organes faits comme les Hélopides vrais. Il y a par conséquent, sous ce rapport, un passage insensible de ce groupe

444

#### HÉLOPIDES.

- b Saillie intercoxale large.
  - Elytres couvertes de tubercules : Osdara.
    - ponctuées ou fovéolées en stries, parfois lisses : Sphærotus.

#### PSEUDHELOPS.

Gutain-Miney. Revue Zool. 1841, p. 124.

mon trapéziforme, caréné sur la ligne médiane. — Languette use en avant. - Dernier article des palpes labiaux ovalaire. des maxillaires fortement sécuriforme. — Mandibules bifides au - Labre saillant, légèrement arrondi en avant. - Tête engagée le prothorax jusqu'aux yeux; épistome séparé du front par un lon transversal, court, graduellement rétréci et tronqué en avant. ux très-petits, transversaux, à peine sinués en avant, munis d'une orbite en arrière. — Antennes un peu moins longues que le pro-I, grossissant peu à peu, à articles 3 un peu plus long que les nts, 4-7 obconiques, égaux, 8-10 transversaux, déprimés, serrés, m gros que 10, ovalaire. — Prothorax contigu aux élytres, aussi que large, légèrement arrondi sur les côtés, à peine échancré en , largement et faiblement arrondi à sa base. - Ecusson petit, di en arrière. — Elytres ovales, pas plus larges que le prothorax uncrées en arc à leur base, assez convexes, rétrécies en arrière; repli épipleural sinué dans sa moitié postérieure. — Pattes s; cuisses assez robustes, comprimées; jambes filiformes, presiroites; ier article des tarses assez allongé, le dernier long. — 3 intercoxale médiocrement large, subtronquée en avant. — Ménum et saillie prosternale assez larges, subcontigus; le ier horil et plan, la seconde déprimée et tronquée au bout. — Corps go-ovale, atténué à ses deux extrémités, glabre.

genre a pour type un insecte des îles Auckland (·), de la taille HELOPS de taille assez petite, brunâtre en dessous, d'un bronzé upérieurement, très-finement pointillé en dessus, avec des stries rofondes et ponctuées sur les élytres. Les intervalles entre ces sont plans, mais trois d'entre eux (le 3°, le 5° et le 7°) portent en s, à des distances inégales, un tubercule assez saillant et com-Les mêles ont leurs tarses antérieurs légèrement dilatés, exact comme ceux des Adeliux que ces insectes me paraissent, jusma certain point, rattacher au groupe actuel.

P. tuberculatus, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 125; il y en a une figure peu dans le Voy. au Pôle sud; Col. pl. 11, f. 17; l'insecte y est représenté longé.

# MISOLAMPUS.

LATR. Gener. Crust. et Ins. II, p. 160.

Menton petit, transversal, trapéziforme et entier. — Languette saillante, petite, en triangle transversal. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. -Mandibules entières à leur extrémité. - Labre court, faiblement échancré en arc. — Tète verticale au repos et s'appuyant sur les hanches antérieures, un peu renflée en arrière ; épistome séparé du front par un sillon arqué ou quadrangulaire, court, graduellement rétréci, légèrement tronqué ou subarrondi en avant. — Yeux petits, transversaux, fortement entamés et parfois (scabricollis) divisés en deux. -Antennes plus longues que le prothorax, grossissant peu à peu, à articles 3 un peu plus long que 4, 4-7 obconiques, décroissant graduellement, 8-10 plus épais, 11 plus grand que 10, largement arrondi au bout. - Prothorax contigu aux élytres, subcylindrique et comme voûté en avant, muni de deux fines arêtes latérales, placées très-bas, légèrement échancré en avant, arrondi et rebordé à sa base. — Ecusson nul. — Elytres courtes, cylindrico-ovalaires, à peine plus larges que le prothorax et échancrées en arc à leur base, arrondies sur les côtés; leur repli épipleural étroit dans toute son étendue. — Pattes courtes; cuisses subfiliformes iambes subquadrangulaires comprimées plus ou moins

#### HELIOFUGUS.

BEREN-MENEY. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 96 (1).

sversal, trapéziforme, caréné sur la ligne médiane. peu arrondie en avant. — Palpes et mandibules des - Labre découvert en entier, fortement transversal, art. — Tête des Misclampus, avec l'épistome plus court, rondi à peu de distance de l'insertion des antennes, et at par un sillon peu distinct, parfois obsolète. — Yeux petits, transversaux, à peine sinués. — Antennes un peu que le prothorax, grossissant peu à peu, à articles 3 senlong que 4, 4-10 obconiques, graduellement plus larges 11 plus long que 10. — Prothorax transversal, convexe, ère, arrondi et en général muni d'une arête tranchante ir les côtés, bisinué en avant, tronqué et finement rese. — Ecusson petit, en triangle curviligne. — Elytres chlongo-ovoides, pas plus larges que la base du proadies aux épaules en avant; leur repli épipleural large luellement rétréci en arrière. — Pattes médiocres, avec leuses dans leur moitié terminale interne; le 1er article s assez allongé. — Saillie intercoxale médiocrement large, vant. — Mésosternum déclive, à peine concave. — Prosourt en avant; sa saillie fortement recourbée et ne dén arrière les hanches antérieures. — Corps oblongo-

port de la forme générale, ces insectes ressemblent assez sides du genre Otiorhymenes. Ils sont noirs comme les est la sculpture de leurs élytres consiste chez la plupart es gros points enfoncés, distants. Mais il en est (par ex. lesquelles ces derniers sont remplacés par des sillons est presque imponetués. Ces insectes sont propres au ili et à Montevideo (1).

'est pas aperçu que M. Guérin-Méneville en avait déjà particulier et a créé de nouveau ce dernier sous le nom

CHATIA, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 227. — Hell-The Col. Man. III, p. 124; sans caractères. — Amphysus, Dej. 110.

nus, Guérin-Ménev. loc. cit.; Ins. pl. 4, f. 6; Chill. — suicatus, ; impressus (E. punctata Sol.), du Chill; Guérin-Ménev. Mag. 824; Mélas. p. 27, pl. 113. — E. proxima, porva, suicata (nec Soller, loc. cit. p. 229; Chili.

t le protherax un peu moins contigu aux élytres que les autres te de l'effacement complet des épables de ces derniers organes.

#### DINOMUS.

DE BREME, Mon. d. quelq. genr. d. Blapsit. p. 24.

Languette peu saillante. — Dernier article des palpes labiaux globuleux, celui des maxillaires sécuriforme. — Mandibules très-fortes, non bidentées et fortement recourbées. — Labre à peine arrondi, cilié et peu saillant. — Tête aplatie; épistome rétréci antérieurement et avancé, mais presque pas sensiblement séparé du front. — Antennes pas plus longues que le prothorax, à 3° article plus long que les deux premiers réunis; les suivants égaux, cylindriques ou à peine rensiés au bout; le pénultième et le dernier plus courts; celui-ci ovalaire. — Prothorax transversal, parallèle, légèrement arrondi sur les côtés, plus large que la tête et presque autant que les élytres, très-peu convexe. — Ecusson en triangle transversal. — Elytres moins embrassantes que chez les Heliofugus et les Spharotus, subparallèles, avec les angles huméraux très-légèrement relevés, convexes à leur base. — Pattes médiocres; jambes inermes; tarses soyeux en dessous, leurs crochets très-petits.

Je reproduis ces caractères d'après M. De Brème, ce genre m'étant inconuu. Son type (D. perforatus) est un insecte du Mexique, d'un brun-noirâtre brillant, fortement ponctué sur la tête et le prothora,

aránées latéralement. — Pattes assez longues; cuisses antérieures un en renflées à leur extrémité; jambes arrondies; tarses soyeux en essous; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs presque aussi long que le 4°. — orps glabre, très-rugueux.

La seule espèce connue est l'Helops rusopictus de Wiedemann (1), secte du Cap, de taille moyenne, remarquable par dessin d'un ruge-sanguin obscur qui orne ses élytres, dessin consistant sur chame d'elles en trois bandes longitudinales partant de la base de ces rganes et qui, en arrière, forment un réseau assez compliqué. Quelues taches de même couleur, plus ou moins apparentes, selon les sdividus, se voient sur les côtés du prothorax.

### OSDARA.

# F. WALKER, Ann. and. Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 284.

Menton trapéziforme, transversal, très-convexe et comme tubercumx dans son milieu, avec ses angles antérieurs largement amincis, isinué en avant. — Languette saillante, échancrée. — Dernier article les palpes labiaux subcylindrique et tronqué au bout, celui des maxilaires en triangle allongé. — Mandibules entières au bout. — Labre ransversal, tronqué en avant, avec ses angles fortement arrondis. iète enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement; épisome séparé du front par un sillon quadrangulaire, court, presque raduellement rétréci. — Yeux médiocres, fortement granulés, étroits. ransversaux, lunulés. — Antennes un peu plus longues que le prohorax, assez robustes, à articles 3 aussi long que 4-5, 4-7 obconiques, gaux, 8 de même forme, plus épais, 9-10 aussi larges, transversaux, abperfoliés, 11 nofablement plus gros que 10, en carré subéquilatéral. - Prothorax transversal, assez convexe, fortement rétréci sur une etite étendue en arrière, arrondi et légèrement festonné sur les côtés. siblement échancré en avant, tronqué et contigu aux élytres à sa 2850. - Ecusson très-petit, en triangle rectiligne. - Elytres brièvenent ovalaires, convexes et en même temps déprimées sur le disque, lortement atténuées et déclives en arrière, pas plus larges que le prothorax et tronquées à leur base. - Pattes longues et assez robustes ; jambes arrondies et sans éperons; tarses courts, munis de brosses en lessous: le 1er article des postérieurs un peu plus long que le 2e, le lernier de tous très-grand, très-robuste, un peu ampullacé. — Saillie ntercoxale large, rectangulaire, tronquée en avant. — Prosternum non schancré en avant; sa saillie large, légèrement concave, terminée par m court mucro. - Mésosternum subhorizontal, en forme de V. lorps faiblement pubescent.

#### (1) Zool. Mag. II, 1, p. 40.

M. F. Walker n'a caractérisé ce genre qu'en très-peu de mots, à peine suffisants pour le faire reconnaître, mais il a saisi et signalé son affinité avec les Spherous; il est encore plus voisin des Zophus qui précèdent. L'espèce typique (picipes) est un assez remarquable insecte de Ceylan, de taille moyenne, d'un noir peu brillant, ponctué sur la tête, finement rugueux sur le prothorax et d'un rouge ferrugineux sur les élytres; ces organes sont couverts de tubercules noirs arrendis, disposés en rangées régulières, nombreux, mais inéquidistants pour la plupart dans chaque rangée. Cette sculpture donne à cet insecte des rapports réels avec les Psonodes qu'on verra plus loin, mais ils appartiennent en réalité au groupe actuel.

# SPHÆROTUS.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 416.

Menton aussi long que large, un peu évasé et tronqué en avant, aminci et arrondi sur les côtés, plus ou moins convexe sur la ligne médiane. — Languette petite, saillante, trapéziforme et échancrée en avant. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. — Mandibules entières au bout. — Labre court, entier ou faiblement échancré. — Tête subverticale au repos, plus ou moins prolongée et non rétrécie en arrière des yeux;

ésil et resnarquable par sa forme courte, son prothorax très-convexe ses élytres fortement ventrues. Depuis, on a découvert d'autres esses ches lesquelles ces formes s'altèrent considérablement et qui renettent de diviser le genre en plusieurs sections (\*).

Ces insectes sont de taille au plus moyenne; la moitié d'entre eux nt d'un bronzé brillant, les autres d'un noir également brillant ou st. Leur tête et leur prothorax sont toujours très-finement pointillés; soulpture de leurs élytres varie. Chez la plupart, elle consiste en ngées de points enfoncés, irrégulièrement distants, formant parfois urvipes) de véritables fossettes; chez d'autres (lævigatus, costatus) i sillons; il en est même (politus) chez qui elles sont entièrement ses.

Les Spregnous sont répandus depuis le Brésil méridional jusqu'au exique; leurs habitudes sont les mêmes que celles de nos Helors Europe.

### GROUPE IV. Hélopides vrais.

Antennes longues et grêles, déprimées à leur extrémité; leurs deux a trois pénultièmes articles beaucoup plus longs que larges et plus a moins triangulaires. — Yeux transversaux. — Prothorax rarement uvaxe, le plus souvent contigu aux élytres et échancré en avant; a pronotum distinct de ses flancs. — Saillie intercoxale et métasterma variables. — Corps aptère ou ailé.

L'instabilité des formes du métasternum et de la saillie intercoxale sxiste, comme je l'ai dit précédemment, que dans les deux genres rtors et Hedyphanes. Néanmoins le premier est beaucoup plus sount court que long, et ce n'est qu'exceptionnellement que la seconde tétroite et en triangle aigu. Il y a des espèces qui, dans les deux s, font le passage. En dehors des deux genres en question, les caracres du groupe sont constants.

La majeure partie des espèces de la tribu appartiennent à ce groupe.

In un seul (HEGEMONA), qui est américain, les cinq genres qui la mposent ont des représentants en Europe.

- (1) M. De Brème (Mon. d. quelq. genr. d. Blapsit. p. 13) en établit trois
- E. Prothorax plus long que large, fortement convexe, arrondi et embrassant atte: S. curvipes, Kirby, loc. cit. p. 417, pl. 21, f. 15; Brésil. cribratus, l Paragaay; tovigatus, costatus; du Brésil.
- II. Prothorax plus long que large, faiblement convexe, un peu plus étroit en ant qu'en arrière : S. politus ; du Mexique.
- III. Prothorax plus large que long, dilaté, à peine convexe et nullement emmeant : S. gravidus, N..., thoracicus, mexicanus; du Mexique.
- Je soupçonne que parmi cas espèces, il pourrait bien se trouver quelques zuorgeus.

#### TÉNÉBRIONIDES.

- Saillie intercoxale très-large; mésosternum horizontal, fourchu et recevant en partie la saillie prosternale: Hegemona.
- Saillie intercoxale de largeur médiocre ou en triangle aigu; mésosternum déclive, plan ou faiblement concave.
  - a Orbites antennaires en contact avec les yeux.

Cuisses antérieures dentées : Enoplopus.

inermes : Helops.

aa Orbites antennaires n'atteignant pas les yeux.

Prothorax non contigu aux élytres : Hedyphanes.

contigu - Nephodes.

Genre incertæ sedis : Entomogonus.

## HEGEMONA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 230 (1).

Menton trapéziforme, convexe sur la ligne médiane. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires en fer de hache transversal. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre saillant, transversal, légèrement arrondi en avant.—Tête rhomboïdale, plane, engagée dans le prothorax presque jusqu'aux yeux; épistome séparé du front par un sillon quadrangulaire très-marqué, assez sallant, presque brusquement rétrémi et leurement échancré en avant.

que (•), d'un noir-cuivreux, avec les élytres ornées de bandes longitudinales alternativement cuivreuses et vertes; ces bandes occupent les intervalles entre les sillons profonds dont ces organes sont couverts. J'ai vu un assez grand nombre d'exemplaires de cet insecte, et tous, quoique de taille différente, avaient les quatre tarses antérieurs également dilatés, de sorte qu'il est probable que ce caractère est spécifique et non sexuel.

Le genre a la plus grande analogie avec les Camaria et genres voisins, de la tribu des Cnodalonides, par la forme de sa tête, la longueur de ses pattes et la structure du mésosternum, ainsi que l'a très-bien reconnu M. De Castelnau. Mais la brièveté de son métasternum l'exclut de ce groupe, et la forme de ses antennes, qui sont absolument pareilles à celles des Helors, ainsi que la dilatation des quatre tarses antérieurs, montrent qu'il appartient à celui-ci.

# ENOPLOPUS.

Solier in Baudi e Truqui, Studi entom. p. 158 (2).

Menton en carró subéquilatéral, tuberculeux sur sa face externe. — Languette faiblement échancrée en avant. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires fortement sécuriforme. - Mandibules entières et arrondies au bout. — Labre transversal, faiblement arrondi en avant. — Tête courte, engagée jusqu'aux yeux; épistome très-court, séparé du front par un sillon quadrangulaire peu distinct, rétréci et largement tronqué en avant. — Yeux médiocres, transversanx, presque entiers, en contact avec les joues. - Antennes des HE-LOPS. — Prothorax contigu aux élytres, transversal, arrondi, tranchant et finement rebordé sur les côtés, rétréci et assez fortement échancré en avant, bisinué et rebordé à sa base; ses angles postérieurs embrassés par les angles huméraux des élytres. — Ecusson très-petit, trigone. — Elytres aussi larges que le prothorax à leur base, brièvement elliptico-ovales, carénées latéralement; leurs épipleures assez larges, sans repli. — Pattes assez longues; cuisses robustes, compri-

<sup>(1)</sup> H. respiendens, Castein. loc. cit. (E. iridis Dej.). — Aj. E. flibuster, J. Thoms. Rev. et Mag. d. Zool. 1856, p. 475, pl. 23; Costa Rica. — Je connais deux autres espèces du genre, également originaires du Mexique: l'une, d'un bronsé cuivreux éclatant en dessus, et encore plus convexe que l'espèce typique, tout en ayant à peu près la même forme; l'autre, qui fait partie de ma collection, plus petite, plus courte, comprinée latéralement et en entier d'un bleu obscur. Toutes deux sont privées du mucro qui termine chaque élytre chez le type du genre, et leur mésoslernum, au lieu d'être horizontal, est assez déclive et fortement concave.

<sup>(2)</sup> Syn. Acanthopus, Meg., Latr., Règne anim. éd. 2, V, p. 38; nom proposé, dès 1807, par Klug, pour un genre d'Apiaires, in Illiger, Mag. VI, p. 226.

— Relors Panzer, Petagua. — Blaps Germar.

# TÉNÉBRIONIDES.

s, les antérieures renflées au bout, et munies en dessous, près sommet, d'une forte dent trigone et aiguë; jambes un peu ses, soyeuses à leur sommet en dedans; 1 er article des tarses pos rs allongé. — Saillie intercoxale assez large, parallèle et arront vant. — Métasternum très-court. — Saillie prosternale recourt arrière. — Mésosternum déclive, un peu concave. — Corps tret, large, médiocrement convexe.

e type du genre (1) est un insecte de moyenne taille, d'un ne ond assez brillant, couvert sur la tête et le prothorax de rugosi e plis très-serrés, avec les élytres pointillées et finement striée intervalles entre ces stries sont tout-à-fait plans. Il est répant s la plus grande partie de l'Italie, en Dalmatie et dans les pa ins. Solier lui a associé une espèce (1) du Cap qui lui ressemb z, mais qui appartient au groupe des Méracanthides qu'on trouve s loin.

e genre est en effet très-voisin du groupe en question par l'arm de ses cuisses antérieures, mais la forme de sa tête, celle d x, en un mot, l'ensemble de ses caractères, exigent qu'il soit clas s celui-ci. Son unique espèce pourrait même se définir très-bie Helors de forme très-large, et à cuisses antérieures dentées.

HELOPS.

FAR Sust Enton n. 257 (3)

ticles 3 allongé, 4-7 ou 4-8 plus courts, subégaux, obconiques, 8-10 ou 9-10 en général faiblement triangulaires, 11 de forme variable. — Prothorax contigu aux élytres, transversal ou non, rétréci à ses deux extrémités, arrondi latéralement, faiblement ou à peine échancré en avant, tronqué ou arrondi en arc à sa base. — Ecusson transversal, curviligne, situé entre les élytres. — Celles-ci en général oblongoovales, assez convexes, tronquées ou échancrées à leur base, avec leurs épaules assez souvent dentiformes; leur repli épipleural rarement incomplet en arrière. - Pattes plus ou moins longues; cuisses assez robustes; jambes graduellement élargies; 1er article des tarses postérieurs assez allongé; le dernier de tous plus court que les précédents réunis. - Saillie intercoxale médiocrement large, ogivale, rarement en triangle aigu. — Métasternum en général court, au plus médiocre. - Mésosternum déclive, concave en avant. - Saillie prosternale recourbée en arrière et parfois prolongée. — Corps ailé ou aptère, oblong on ovalaire, rarement pubescent.

Genre très riche en espèces, mais ne comprenant plus qu'une trèspetite partie de celles que les anciens auteurs y avaient introduites. Elles sont polymorphes, et présentent une foule de petites modifications dans leurs diverses parties (1), sans que ces caractères soient suf-

(1) M. Küster (Die Kæfer Europ. XXI), qui a donné un tableau synoptique des espèces européennes, au nombre de 85, ne les a pas réparties dans moins de 21 sections, où elles sont groupées d'une manière assez peu naturelle. Voyez les observations qu'a faites M. Mulsant sur ce tableau, qu'il a reproduit en entier (Col. d. France; Latigèn. p. 297).

Esp. européennes et de l'Asie occid : H. striatus Geoffr., Muls. (caraboides Panz., Sturm, Küster, etc.; Var. ruficollis Fab., Oliv.); de toute l'Europe tempérée, ainsi que les deux suivants. — quisquilius Fab., Sturm, Küster, Muls. - lanipes Linné, Fab., Oliv., etc. — cæruleus Linné, Fab., Oliv. (chalyboeus Latr., Casteln.; o Marloysi Casteln.); Eur. mér. — Rossii (chalybeus Rossi, coruleus Duftschm.), exaralus, Germar, Reise in Dalmat. éd. 2, p. 191; Eur. mer. - melanarius, Allemagne; anthracinus, Sicile, Portugal; Germar, Mag. I, p. 124. — Schmidlii, Germar, Faun. Ins. Europ. II, 3 (subrugosa Duftschm.); Hongrie. — dermestoides, Illig. Die Kæf. Preuss. p. 120; Eur. tempérée. pallidus, Curtis, Brit. Ent. V, p. 298 (testaceus Dej., Küst.); Eur. tempér. et mer. — convexus, Comolli, De Ins. Prov. Novocomi, p. 26; Italie bor. — badius, L. Redtenb. Faun. austr. p. 601; Eur. tempér. — Genei, Gené, De quibusd. Ins. Sardin. II, p. 31; Sardaigne. — arboreus, Germar, Ins. Spec. nov. p. 160; Crimée. — plebejus, tentyrioides, Waltl, Isis, 1838, p. 464; Turquie. - azureus, mori, tenebricosus, Brullé, Expéd. d. Morée; Entom. p. 221; tirece. - sulcatus, Fisch. d. Waldh. Bull. Mosc. 1844, I, p. 128; Anatolie. lacertosus, Küster, Die Kæf. Europ. II, 30; Turquie. - Germari, Italie; Fulei, Turquie; melas, Andalousie; nitidipennis (anthracinus Dej., Küst. olim. loc. ett. I, 47), Sicile; interstitialis, Esp. mér.; rugosus, damascenus, Russ. mér.; tarsatus, Hongrie; nigroceneus, crassicollis, carbo, Espagne; convexicollis (assimilis var.), aneoniger (assimilis var.), assimilis, France mer.; obtusanfisants pour être réparties dans des genres distincts. Faldermann seul en a distrait, sous le nom de Cylindrinorus, quelques-unes de la Russie méridionale (1) qui, pour la plupart, ressemblent beaucoup,

gulus, Corse; pygmæus, siculus, Sicile; rolundicollis, France mér.; juncorum, tagenioides, Sicile; gracilis, corvinus, Turquie; tumidicollis, quadraticollis, Corfou; impressus, Russie nier.; cordatus (striatus Oliv.), Italie; incurvus, Eur. mér.; asphaltinus, Bannat; nigropiceus, Turquie; intersparsus, Sicile; parvulus, Espagne; nanus, Sicile; æmulus, talie; lapidicola, graniger, gagatinus, Portugal; zabroides, Russie mer.; longipennis, France mer.; amaroides, Eur. mér.; Ecoffetti, harpaloides, France mér.; brevis, Crimée; laticollis, France mer.; picipes, Dalmatie; lævigatus, Autriche; brevicollis, Russie mer.; picinus, Suisse; distinguendus, Turquie; planipennis, Italie; plebejus, Grèce; gibbicollis, Sardaigne; sphæricollis, Italie mer.; pubescens, Esp. mer.; Küster, loc cit. XXI, 20-88; Slurmii, grandicollis, Russie mer.; consentaneus, foraminosus, Stevenii, Turquie; coriaceus, Espagne; tuberculatus, tles Ioniennes; clypeatus, Sicile; brunnitarsis, Illyrie; Terrenii, Candie; tentyrioides, Grèce; foveicollis, Esp. mér.; XXII, 60-72 .- cerberus, robustus, dryadophilus, Foudrazii, meridianus, pyrenœus, agonus, Muls. loc. cit. p. 316; France mer. - pellucidus, Muls. Opusc. entom. VII, p. 15; France mec. - tuberculiger, Grèce; fulvipes, acutipennis, Palestine; Reiche et Saulcy, Ann. d. 1. Soc. ent. 1857, p. 265.

Esp. asiatiques: H. perplexus, gilvipes, luridus, fragilis, tantillus, Ménélr.

Ins. rec. p. Lehm. part. II, p. 26; Turcoménie. Esp. indienne: H. ebeninus, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3,

II, p. 285; Ceylan.

Esp. africaines: H. afer, Erichs. in Wagners Reise, III, p. 184: Algérie. insignis, puncticollis, tuberculipennis, rotundicollis, villosipennis, heteromorphus, punctipennis, ophonoides, cribripennis, nitidicollis, angustatus, parvulus, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 348; Algérie. - quadratus, transversus, Brullé in Webb et Berthel Canar.; Entom. p. 70; Canaries. asper, Küster, Die Kæf. Europ. XXI, 65; Madère. - vulcanus, conferlus, Pluto, infernus, Leacocianus, lucifugus, congregatus, futilis, cinnamomeus, portosanctanus, Madère; carbunculus, Ténériffe; Wollast. Ins. Maderes. p. 513. - subdepressus, Wollast. Cat. of the Col. of Madeir, p. 158; Madère. - spinicollis, J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 91; Gabon.

Esp. de l'Australie : H. latipennis, Hope, Trans. of the ent. Soc. IV, p. 3

(an huj. gen.?).

Esp. de l'Amér. du Nord : Hel. micans, Fab. Syst. El. I, p, 187 (vittalus Oliv., toniatus Pallss.-Beauv.), - tristis, tenebrioides, americanus, carolinensis, Palis.-Beanv. Ins. d'Afr. et d'Amer. p. 121. - venustus, Say in Long's Exped. II, p. 283. — pullus, politus, tenuicollis, aratus, Say, Journ. of the Acad. of Philad. V, p. 240. — æreus, Germar, Ins. Spec. nov. p. 159. californicus, Mannerh. Bull. Mose. 1843, p. 287. - rugulosus, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 151; Californie. - lortus, J. L. Le Conte, Rep. on a railr, to the Pacif. Oc. IX; Append. I, p. 50; Oregon. - farcius, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. 1858, p. 74; Texas.

Esp. des Antilles : H. azurescens, granulipennis, Jacquel.-Duv. in Ramon de

la Sagra, Hist. phys. etc., de Cuba; Ins. p. 153.

(1) C. lugubris, funestus, umbrinus, gibbicollis, Falderm. loc. cit. p. 74.

sous le rapport de la forme générale, à l'H. striatus (caraboides) d'Europe. Je ne leur trouve d'autre différence avec les autres espèces que d'avoir les mandibules fissiles à leur extrémité, caractère qui, dans le cas actuel, ne me paraît pas avoir une valeur générique. Les noms créés par MM. De Castelnau et Mulsant, qui sont cités dans la synonymie, ne s'appliquent qu'à de simples sections.

Les HELOPS sont, pour la plupart, de taille moyenne, rarement (par ex. parvulus) très-petits. Leur livrée, toujours uniforme (micans excepté), est noire, ferrugineuse, bronzée, bleue ou violette. Les mâles diffèrent ordinairement de leurs femelles par leurs formes plus sveltes, leurs antennes et leur prothorax plus longs, mais surtout par leurs tarses antérieurs et intermédiaires plus ou moins dilatés.

L'immense majorité des espèces sont propres à la Faune méditerranéenne, en prenant ce mot dans sa plus large acception. Dans l'ancien-continent atlantique, leurs limites sont en ce moment les fles Canaries. On n'en connaît qu'une espèce des Indes orientales, et une autre de l'Australie; mais il est douteux que celle-ci appartienne au genre. Dans le nouveau continent, il n'en existe que dans l'Amérique du nord; une espèce du détroit de Magellan, qu'on a rapportée au genre, donne lieu au même doute que celle de l'Australie.

#### HEDYPHANES.

FISCHER DE WALDH. Entom. d. l. Russie, I, p. 171.

Genre voisin des Helors et n'en différant que par les caractères qui spivent :

Yeux plus ou moins petits, étroits, transversaux, entiers, non contigus aux orbites antennaires. — Prothorax distant des élytres, de longueur variable, selon les sexes et les espèces, régulièrement convexe, cordiforme ou simplement arrondi en arc sur les côtés, avec ses angles effacés ou très-obtus. — Ecusson fortement transversal, situé sur le pédoncule du mésothorax. — Elytres régulièrement oblongo-ovales, avec leurs épaules entièrement effacées et arrondies.

C'est de l'Helops azureus de Grèce et espèces voisines, que ces insectes se rapprochent le plus, mais avec des formes plus sveltes et un facies différent. Les caractères sexuels sont les mêmes que chez les Helops; les mâles sont plus petits et notablement plus étroits que leurs femelles, les trois derniers articles de leurs antennes s'élargissent un peu, et le dernier est obliquement tronqué, tandis que dans l'autre sere, ces organes sont filiformes; enfin, leurs tarses antérieurs et parfois les intermédiaires sont dilatés. Le métasternum varie comme celui des Helops, sous le rapport de la longueur.

Le genre est par conséquent très-suffisamment distinct des HELOPS,

et c'est avec raison que Faldermann (1) a critiqué Dejean pour l'avoir réuni à ces derniers. Ses espèces sont de la taille de ceux-ci, noires ou bleues, et leurs élytres, qui sont lisses ou rugueuses, n'ont souvent que des rangées régulières de points enfoncés, très-petits, ou sont striées.

Elles paraissent propres jusqu'ici aux régions voisines de la mer Caspienne, où elles remplacent les Helors qui semblent y être peu abondants. On en connaît déjà une quinzaine (2).

### NEPHODES.

(DEI.) ROSENH. Die Thiere Andalus. p. 218 (3).

Menton en carré transversal, ses angles antérieurs membraneux et saillants. — Languette évasée et à peine sinuée en avant. — Dernier article des palpes labiaux subovalaire et tronqué au bout; les maxillaires allongés, leur 4° article fortement sécuriforme. — Labre court, légèrement arrondi en avant. — Tête courte, non rétrécie en arrière; ses orbites antennaires un peu relevées et n'atteignant pas les yeux; épistome très-court, subitement rétréci et largement tronqué. — Yeux petits, transversaux, assez saillants et entiers. — Antennes des Helors, avec leurs trois derniers articles un peu moins larges. — Prothorax contigu aux élytres, presque carré, légèrement rétréci en arrière, peu convexe, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax et coupées car-

#### HÉLOPIDES.

Let insecte est allongé et de forme peu robuste; ses téguments sont ins solides que ceux des Helors en général, et il est entièrement êtu d'une pubescence blanche, couchée, plus abondante inférieunent qu'en dessus. Sa couleur est d'un bronzé obscur plus ou moins vreux, et ses élytres présentent de fines stries occupées par des points oncés, pour la plupart contigus. Les tarses antérieurs sont légèrent dilatés chez les mâles. Il paraît répandu dans une grande partie l'Espagne ainsi qu'en Sardaigne, et ses habitudes sont bien diffétes de celles des autres Hélopides, car on le rencontre volant en in soleil sur les fieurs, principalement celles des mauves, à ce que M. Rosenhauer.

## Note.

e genre suivant de Solier m'est inconnu; d'après les caractères il lui assigne, il me paraît appartenir plutôt au groupe actuel qu'au vant, et je ne vois même pas hien en quoi, sauf l'échancrure des postérieurs du prothorax et la saillie qui termine les élytres, il lère des HELOPS.

#### ENTOMOGONUS.

Soller in Baudi e Taugui, Studi entom. p. 155.

Menton petit, subrectangulaire et subéquilatéral. — Dernier article palpes labiaux renflé et fortement tronqué au bout, celui des xillaires très-grand, en triangle subéquilatéral. - Labre très-sailst, en carré transversal, arrondi aux angles. — Tête suborbiculaire, récie en trapèze en avant; épistome peu saillant et tronqué en avant. Yeux fortement transversaux, légèrement lunulés. — Antennes lones, à articles 3 très-long, 4-7 croissant peu à peu, mais légèrement, 10 décroissant et grossissant graduellement, 11 irrégulièrement ovale plus grand que 10. — Prothorax suborbiculaire, aminci et rebordé r les côtés, entaillé de chaque côté près de sa base; celle-ci tronquée. Ecusson petit, triangulaire. — Elytres en ovale allongé, tronquées avant, avec leurs angles huméraux saillants et dentiformes; leur trémité déprimée et formant une sorte d'appendice avec la suture hiscente. — Hanches postérieures assez rapprochées à leur base; isses inermes; jambes un peu comprimées et légèrement dilatées bout : les trois 1 ers articles des quatre tarses antérieurs dilatés.

Solier a établi le genre sur un insecte (1) de Syrie dont il n'avait à disposition qu'un exemplaire, sans aucun doute du sexe mâle. Cet secte est de taille moyenne, couvert de gros points sur la tête, de ies en partie confluentes sur le prothorax, avec les élytres finement iées et ponctuées.

(b) E. Barthelemyi, Solier, loc. cit.p. 157, pl. 4, f. 1.

# GROUPE V. Penthides,

Antennes médiocres, fusiformes; leur ter article entièrement découvert, les avant-derniers plus courts que les autres et obconiques.

— Yeux grands, transversaux. — Prothorax contigu aux élytres, échancré en avant; son pronotum distinct de ses flancs. — Saillie intercoxale courte, étroite, en triangle aigu. — Métasternum allongé. — Corps ailé.

Je ne connais que le genre Pentre de M. Newman qui puisse rentrer dans ce groupe. Il appartient incontestablement aux Hélopides, mais c'est un genre plus aberrant qu'on ne l'a pensé jusqu'ici. Les orbites antennaires ont tellement disparu dans les deux espèces qui le composent, qu'à peine en reste-t-il un très-faible vestige, de sorte que leur tête n'est plus, à proprement parler, une tête de Ténébrionide. C'est à cette cause et à son allongement que le premier article des antennes doit d'être complètement à découvert.

### PENTHE.

# NEWM. The entom. Mag. V, p. 373 (1).

Menten transversal, presque carré. — Languette arrondie et à peine sinuée en avant. — Lobe interne des mâchoires très-petit, lamelli-

- Ecusson grand, cordiforme, tomenteux. - Elytres peu cona peu plus larges que le prothorax à leur base, régulièrelongo-ovales; leurs épipleures étroites, entières. — Pattes cuisses assez robustes, linéaires; jambes arrondies, droites; sement ciliés, le 1er article de tous allongé, surtout aux pos-- Mésosternum subvertical, plau. - Saillie prosternaie re-3n arrière. — Corps oblongo-ovale, peu convere, pubescent. sectes s'éloignent beaucoup de tous ceux qui précèdent, par es et leur sculpture, mais il n'y a pas à douter qu'ils apparau groupe actuel. Jusqu'ici on n'en a décrit que deux esde l'Amérique du nord, de taille moyenne, d'un brun-noivêtues d'une fine pubescence couchée, assez dense, avec les riblées de points enfoncés, disposés en rangées assez régucontiguës. L'une d'elles (obliquata) a l'écusson d'un jaune dis que chez l'autre (funerca) les poils qui le revêtent sont genre existe aussi aux Indes orientales.

# TRIBU XLII.

# HÉLOPINIDES.

ette médiocrement seillante; ses palpos peu distants à leur Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — urticle des palpes maxillaires en fer de hache transversal. — les bifides à leur extrémité. — Labre plus ou moins saillant. mgagée dans le prothorax jusqu'à peu de distance des yeux, variable. — Antennes longues, filiformes, composées d'artiniques; le 3° très-long, cylindrique. — Yeux variables. — x contigu aux élytres, variable. — Ecusson distinct. — Elyrassant fortement l'abdomen, le plus souvent soudées. — antérieures globuleuses; éperons des jambes distincts; tarses n dessous, les antérieurs parfois dilatés chez les mâles. — tercoxale très-large, tronquée en avant. — Métasternum très-sépisternums larges, arrondis au côté interne, souvent en curviligne. — Corps aptère.

les Blapsites de Solier, il se trouve trois genres (MICRANTE-LOPINUS, PTERAULUS) qui sont encore plus ambigus que tous

obliquatus, Fab. Syst. El. I, p. 162; figuré dans Palissot-Beauvois, et d'Amér. pl. 30, f. 5. — P. funerea, Newm. loc. cit. p. 374 (Pyrr. lasteln.; An. unicolor Dej.); probablement le mâle du précèdent. imer (Cat. of the Col. of the Unit. Stat. p. 141) le donne à tort comme de l'Hel. pimelia de Fabricius (Syst. El. loc. cit.); ce dernier est le enre Lana, du groupe des Adéliides.

## TÉNÉBRIONIDES.

de la tribu des Hélopides que Solier avait placés dans le n pe. Tous trois appartiement à la cohorte actuelle par la ves surs tarses, et, à ce caractère, réunissent des antennes e es maxillaires d'Helops. Pour tout le reste, mais surtout par e largeur de leur saillie intercoxale et de leurs épisternum praciques, ils appartiement aux Molurides vrais. D'un autre s rapports avec les Psonodes qui figurent en tête des Téné s otidogènes sont si étroits, qu'une de leurs espèces, le Mici

es insectes, montre qu'il sentait très-bien l'analogie qu'il les Helors. Aussi est-ce à ce genre, bien qu'il soit trè u des entomologistes, que j'ai cru devoir emprunter le no ibu.

anomalus, avait été comprise par M. Guérin-Méneville dar iers. Le nom d'Helopinus, que Solier a imposé à l'un des g

s Hélopinides sont propres à l'Afrique et à la Syrie. D'après s ils doivent être épigés, et, sauf les Micrantereus, ils sont d' e taille.

Episternums métathoraciques beaucoup plus longs que larges, rêtré arrière : Micrantereus.

- presque ou aussi larges que longs, en triangle curviligne.

Yeux réniformes, latéraux.

plus larges que la base du prothorax en avant, subcarénées latéralement; leurs épipleures assez larges, avec leur repli étroit. — Pattes très-longues; cuisses arrondies, grossissant graduellement; éperons des jambes très-distincts; tarses longs, le ier article des postérieurs très-allongé. — Premier segment abdominal concave. — Episternums métathoraciques allongés, arrondis en dedans et atténués en arrière. — Mésosternum large, déclive et faiblement concave en avant. — Saillie prosternale un peu convexe, assez saillante et un peu excavée en arrière, ogivale à son extrémité. — Corps oblongo-ovalaire.

L'espèce typique est l'Acanthomerus anomalus de M. Guérin-Méneville (1), grand insecte du Sénégal, d'un noir mat, et dont les élytement couvertes d'un grand nombre de tubercules brillants, disposes ans ordre; quatre fossettes placées transversalement se voient sur le milieu du prothorax. Le mâle se distingue de la femelle par ses cuisses intermédiaires munies près de leur sommet, en dessous, d'une dent trangulaire aigué, et ses jambes antérieures sinuées au côté interne, dans leur moitié terminale : ce sinus est rempli d'une villosité fauve. Les tarses sont pareils dans les deux sexes.

M. Gerstæcker en a publié une seconde espèce (2) de Mozambique, aussi grande, et dont les élytres ont chacune deux côtes, avec des tubercules latéraux.

#### EMYON.

GERST.ECK. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1851, p. 532.

Ce genre ne diffère du suivant que par l'épistome faiblement échancré, les antennes un peu plus courtes, et la présence d'une fine arête de chaque côté du prothorax, séparant son pronotum de ses parapleures.

Tout le reste est absolument semblable, y compris la sculpture des téguments. La tête est finement rugueuse, le prothorax criblé de petits points enfoncés, la plupart confluents, et les élytres, outre la suture qui est saillante, présentent chacune neuf côtes fines et très-ré-Bulières, dont les intervalles sont divisés par des cloisons transversales en fossettes presque carrées. M. Gerstæcker a fondé le genre sur une espèce de Mozambique qu'il a nommée cælatus, et qu'il a bien voulu ne communiquer. Elle est du double plus grande que les Drosocanos qui suivent.

- (1) Mag. d. Zool.; Ins. 1834; Mélas. p. 24, pl. 112, f. 7.
- (2) M. bicostatus, Gorstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 532.

## DROSOCHRUS.

# Erichs. Archiv, 1843, I, p. 243 (1).

Menton petit, trapéziforme, fortement caréné sur sa face externe. -Dernier article des palpes labiaux ovalaire et acuminé; celui des maxillaires très-grand, en fer de hache transversal. - Labre transversal, échaucré en arc de cercle. — Tête assez petite, non rétrécie en arrière, plane sar le front; épistome très-court, séparé ou non du front par un sillou arqué, échancré en demi-cercle. - Yeux latéraux, arrondis, étroitement échancrés, entourés par un sillon. — Antennes assez longes, très-grèles, villenses, à articles 2 très-court, 3 très-long, 4-10 obconiques, décroissant peu à peu, 11 aussi grand que 10, ovoide. -Prothorax aussi long que large, presque carré, plan en arrière, déclive en avant, tronqué à sa base; son pronotum confondu avec ses flancs. — Ecusson en triangle transversal. — Elytres très-exactement contiguës au prothorax et pas plus larges que lui à leur base, brièvement ovalaires, peu convexes, déclives en arrière, non carénées latéralement; leur repli épipleural très-étroit dans toute sa longueur. -Pattes longues et grôles; jambes arrondies, leurs éperons grêles et courts; le 1er article des tarses postérieurs de longueur variable. -Saillie prosternale fortement recourbée en arrière. — Episternums métathoraciques très-larges, triangulaires. — Mésosternum large, déDernier article des palpes labiaux brièvement ovalaire et tronqué au sout, celui des maxillaires en fer de hache équilatéral. — Yeux presque supérieurs, ovalaires, transverseux et faiblement échancrés. — Prothorax moins contigu avec les élytres. — Celles-ci régulièrement syoldes, également rétrécies à leur base et à leur extrémité — Paties plus robustes.

A ces caractères assez légers s'ajoutent des différences sexuelles qui paraissent ne pas exister chez les Drosochrus, et qui résident dans les pattes. Ces organes sont plus robustes chez les mâles; leurs cuisses antérieures sont munies à leur extrémité, en dessous, d'une acurte dent que Solier a passée sous silence; leurs jambes de la même paire sont épaisses, un peu sinueuses, et présentent à leur sommet, en dedans, une grande excavation, dont les bords sont munis de trois épines; enfin leurs tarses antérieurs sont légèrement dilatés.

On prendrait, au premier coup-d'œil, pour un Curculionide du genre Otiorationeus, l'unique espèce (1) qui compose le genre. Elle est un peu plus grande que les Drosochres; la sculpture de sa tête et de son prothorax sont comme chez ces derniers, et ses élytres sont couvertes de côtes très-peu saillantes, dont les intervalles sont âpres.

Solier l'indique comme originaire d'Arabie; les deux exemplaires que j'ai sous les yeux proviennent de la Syrie.

#### Note

Il me paraît à peu pres certain que des deux genres suivants, qui me sont inconnus, le premièr appartient à la tribu actuelle. Quant au second, établi d'après un exemplaire incomplet, je ne sais qu'en penser, et je ne le rapporte ici que parce que Solier l'a placé immédiatement à la suite des Drosochrus.

## DIESTECOPUS.

Solier in Daudi e Tomoui, Studi entom. p. 194.

Menton en trapèze renvesse, presque aussi long que large. — Dernier article des palpes l'alianz renfié, ovalaire et acuminé; celui des maxillaires très-grand. — Labre en carré transversal. — Labre en carré transversal. — Labre en carré transversal. — vochorax jusqu'aux yeux; une impression transversale bien marquée sur la suture de l'épistome. — Yeux grands, orbiculaires et presque entièrement supérieurs. — Antennes longues, à articles 2 assez long, 3 très-allongé, 4-10 subégaux, 11 oblongo-ovalaire, subégal à 10. — Prothorax exactement contigu aux élytres, transversal, graduellement et fortement rétréci en avant, avec les côtés arrondis, échancré autérieurement, tronqué à sa base. — Ecusson

(1) H. costatus, Softer, loc. cit. p. 199, pl. 7, f. 10.

indistinct. — Elytres oblongo-elliptiques, de la largeur du prothorar à leur base. — Pattes assez longues; hanches postérieures très-écartées; cuisses assez robustes, filiformes; jambes grêles, les antérieures légèrement triangulaires; tarses grêles, filiformes, les antérieurs un peu plus courts et plus larges que les autres. — Corps régulièrement ovale.

Solier n'avait vu qu'un exemplaire, peut-être femelle, de l'espèce (\*) qu'il a décrite. Cet insecte est de petite taille, d'un noir peu brillant, couvert de petits sillons, en partie confluents sur la tête et le prothorax, et finement granuleux sur les élytres; celles-ci présentent chacune trois côtes presque obsolètes. Le cap de Bonne-Espérance est la patrie de l'espèce.

#### MENEDERES.

Solier, loc. cit. p. 203.

Menton convexe sur la ligne médiane, subtrilobé en avant; le lobe médian fortement tronqué, les latéraux triangulaires. — Palpes asses saillants; le dernier article des labiaux ovalaire, renflé et obtusément acuminé au bout (\*). — Labre en carré transversal, fortement et triangulairement échancré. — Tête courte; épistome non saillant et légèrement échancré en avant. — Antennes à articles obconiques: 3 un pen plus long que 4. — Yeux grands, fortement transversaux, lunulés; leur partie supérieure un peu prolongée sur le front et élargie.

## B. Otidogènes.

J'ai expliqué suffisamment dans les généralités de la famille, en quoi consiste la forme particulière des orbites antennaires, qui m'a engagé à donner aux Ténébrionides qui suivent, le nom d'Otidogènes, et j'ai dit qu'elle coexistait toujours avec un museau quadrangulaire, brusquement formé par l'épistome, le labre et les mandibules. Ces deux caractères ne sont pas les seuls qui donnent à ces insectes une physionomie spéciale. Leur tête est plus ou moins concave sur le front, selon que les oreillettes antennaires sont plus ou moins redressées et saillantes. Leurs yeux sont remarquablement grands, fortement échancrés (CYPHONOTUS excepté) et ont une grande tendance à se réunir en dessus. Le dernier article de leurs palpes maxillaires est toujours très-fortement sécuriforme. Très-souvent, leur prosternum est échancré en avant, au point qu'au repos la tête s'appuie sur les hanches antérieures ou sur la base de la saillie prosternale. Enfin, presque toujours leurs pattes sont très-allongées. Quant au mode d'insertion de leurs antennes que j'ai dit également être placées sur une ligne qui passe au-dessus du bord supérieur des mandibules, ce qui n'a pas lieu chez les espèces précédentes, c'est une particularité de médiocre importance, ainsi que la visibilité du premier article de ces organes en dessus. Ce dernier caractère se manifeste déjà chez un grand nombre des derniers Ténébrionides platygènes et par degrés si insensibles, qu'on ne peut en tirer aucun parti.

Comme il est impossible dans une famille telle que celle-ci, qu'il n'y ait pas quelques espèces qui échappent aux règles les plus générales, il existe ici un genre (Cyphonotus) très-singulier du groupe des Strongyliides, qui est dans ce cas. Chez quelques Præcuena et les Strotticus également les orbites antennaires ont perdu la forme d'oreillettes, mais comme le museau subsiste, et que chez d'autres espèces du premier de ces genres les oreillettes sont parfaitement développées, il n'y a pas là une exception réelle. Ces trois genres sont les seuls qui puissent donner lieu à quelques difficultés.

La place de ces insectes n'est pas douteuse. La forme de tête qui leur est propre est précisément celle qui est de règle chez les Cistélides. Les derniers d'entre eux touchent de très-près cette dernière famille; ceux qui figurent à leur tête, les Méracanthides, ont les rapports les plus évidents avec le dernier groupe des Ténébrionides platygènes, celui des Hélopinides. Dans les collections, ils sont dispersés, comme l'avait fait Dejean, parmi les Mélasomes, les Ténébrionites et les Hélopiens.

Les quatre tribus qui suivent sont complètement étrangères à l'Eu-

# TRIBU XLIII.

# MÉRACANTHIDES.

Palpes labiaux subcontigus à leur base. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Mandibules tronquées à leur exirémité. — Tête verticale au repos, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux; ses oreillettes orbitaires peu saillantes. — Antennes très-longues, grêles, filiformes, composées d'articles obconiques, sauf le dernier. — Yeur fortement sépar's sur le front. — Prothorax contigu aux élytres. — Ecusson variable. — Elytres embrassant assez fortement le corps chez la plupart. — Paties en général très-longues; cuisses antérieures ou intermédiaires dentées; tarses densément villeux en dessous, le 4º article des posiérieurs allongé. — Saillie intercoxale médiocrement large, arrondie en avant. — Métasternum très-court; ses épisternums paral·lèles. — Mésasternum déclive, un peu concave. — Prosternum très-court et profondément échancré en avant des hanches antérieures, formant une menionnière. — Corps aptère.

Ce premier groupe des Ténébrionides Otidogènes est le seul ches lequel le métasternum soit très-court, et ce caractère suffirait à lui seul pour le faire reconnaître. Il a, comme je viens de le dire, de nombreux rapports avec les Hélopinides et présente les mêmes analogies qu'eut



#### PSORODES.

### (DEJ.) Solier in Baudi e Taugui, Studi entom. p. 162 (1).

Menton presque carré, légèrement arrondi sur les côtés.—Languette tronquée en avant. — Dernier article de tous les palpes en fer de hache subéquilatéral, celui des maxillaires parfois transversal. — Labre transversal, un peu échancré en arc de cercle. — Tête s'appuyant au repos sur la mentonnière du prosternum, plane sur le front; épistome séparé de ce dernier par un sillon en arc de cercle, quelquefois effacé. - Yeux fortement transversaux, dilatés et arrondis supérieurement. -Antennes aussi longues au moins que le tiers du corps. - Prothorax transversal, médiocrement convexe, légèrement arrondi sur les côtés. faiblement échancré en demi-cercle antérieurement, tronqué à sa base, **Inement** marginé de toutes parts. — Ecusson très-fortement transversal, arrondi en arrière, pénétrant à peine ou non entre les élytres. — Celles-ci un peu plus larges que le prothorax et tronquées ou un peu échancrées à leur base, ovalaires, peu convexes sur le disque, déclives et atténuées en arrière, non carénées sur les côtés; leur repli épipleural étroit, élargi en avant sans remonter au niveau des épaules. — Pattes plus ou moins longues; cuisses antérieures élargies au bout et munies près de leur sommet, en dessous, d'une dent triangulaire, aigué, parfois absente chez les femelles; jambes arrondies, leurs éperons à peine distincts. — Saillie prosternale fléchie et cunéiforme en arrière. — Corps tuberculeux chez la plupart, glabre ou velu.

Les caractères sexuels ne sont pas bien connus et exigent de nouvelles observations. La dent dont les cuisses antérieures sont armées paraît exister dans les deux sexes, sauf chez la gratilla de Herbst dont la femelle en est privée (2). Les trois 1<sup>ers</sup> articles des tarses antérieurs et ceux des intermédiaires, à un moindre degré, sont dilatés dans une autre espèce, l'alternans de Wiedemann, et il est probable qu'il en est de même chez plusieurs autres espèces.

Ces insectes sent propres au cap de Bonne-Espérance et d'assez grande taille. La plupart sont glabres, quelques-uns (par ex. gratilla)

<sup>(1)</sup> Syn. Acanthomera, Latr. Règne anim. éd. 2, V, p. 16; nom précédemment employé par Wiedemann pour un genre de Diptères, et que Latreille luimème a reproduit (loc. cit. p. 482) une seconde fois, sans s'apercevoir qu'il commettait un double emploi. — Acanthomerus, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool. Ins. 1834; Mélas. p. 21. — Blaps Fab. — Pimella Herbst. — Helors Wiedem.

<sup>(2)</sup> Solier (loc. cit. p. 174), qui n'a connu que ce sexe, en a fait une espèce à part, sous le nom de Dejeansi, tout en convenant que cette espèce pourrait bien être la femelle de la gratilla de Herbst. La description de Herbst s'appliquant parfaitement, sauf la dent en question, à cet insecte, je crois que l'identité des deux espèces est suffisamment établie.

hérissés de poils redressés, peu abondants. La sculpture de leurs élytres consiste tantôt en tubercules disposés en rangées assez régulières, tantôt en stries dont les intervalles sont couverts d'aspérités.

Quoique peu riche en espèces, le genre est d'une étude difficile, et sa synonymie laisse à désirer (1).

#### MERACANTHA.

# Kirst, Faun. Bor .- Amer. p. 237 (2).

Genre très-voisin du précédent, au point qu'après l'examen le plus minutieux, je ne trouve pas d'autre caractère différentiel que la forme de l'écusson qui est ici en triangle curviligne, un peu transversal et entièrement logé entre les élytres, au lieu d'être très-large, très-court et presque dégagé des organes en question.

Par tout le reste de son organisation, l'unique espèce (3) du genre est une Psogodes, et l'on ne saurait blâmer Solier de l'avoir comprise parmi ces dernières. Elle est de l'Amérique du nord, où elle paraît commune dans les parties centrales des Etats-Unis. Sa taille est assez grande et sa forme est très-voisine de celle de la Psor. calcarata; ses élytres sont seulement plus ventrues et présentent des rangées régulières de points enfoncés, dont les intervalles, très-plans, sont finement

(1) Il faut d'abord en retrancher l'Acanthomerus striatus de M. Guérin-Méneville (loc. cit. p. 24, pl. 112, f. 6) et la Psorodes inflata de Sotier (loc. cit. p. 167). Le premier appartient au genre Oplochemus de Dejean, qu'on trouvera plus loin; la seconde constitue le genre Meracantha de Kirby, qui vient à la suite de celui-ci. Cela fait, les espèces du genre peuvent s'établir ainsi:

Pim. gratilla (Q Psor. Dejeanii Sol.), armata, Herbst, Die Kæf. VIII, p. 75, pl. 122, f. 5, 6. — Blaps dentipes, Fab. Syst. El. I, p. 131 (Q Pim. mamillata, Herbst; Var.? Psor. Boyeri, Duponti Sol.). — Blaps calcarata, Fab. loc. cit. p. 142. — Hel. alternans, Wiedem. Zool. Mag. II, 1, p. 141 (Acanth. substriatus Guérin-Ménev.; Psor. substriata Sol.). — P. trapezicollis, echinata, Sol. loc. cit. p. 165 et 173.

l'ai dit précèdemment (p. 450, note 2) que l'Acanthomerus helopioides de M. Guérin-Méneville, compris par Solier dans le genre Enoptorus, sous le nom d'E. capensis, n'appartenait pas à ce genre. Il peut rentrer, à la rigueur, dans celui-ci, quoique sa forme déprimée et son prothorax fortement et peu à peu rétréci en avant, lui donnent un facies très-différent de celui des autres espèces.

(2) Syn. Physocoelus, Dej. Cat. ed. 3, p. 233. — Psorodes Solier. — Heldes Palis.—Beauv., Melsheim. — Acanthopus (sectio Falacer), Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 233.

(3) Hel. contractus, Palis.-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 122, pl. 30, f. 6 (Mer. canadensis Kirby; Phys. inflatus Dej.; Psor. inflata Solier; Hel. tumidus, Melsheim Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 61; Ac. cupreus Casteln.). — L'Helops cisteloides de Germar (Ins. Spec. nov. p. 159) me paratt être aussi cet insecte.

#### MÉGACANTHIDES.

pointillés. Cette soulpture, réunie à la couleur générale qui est d'un bronzé obscur et brillant, donne à cet insecte le facies de certains HELOPS.

# TRIBU XLIV.

# MEGACANTHIDES.

Palpes labiaux médiocrement séparés à leur base. — Lobe interne des mâchoires muni d'un crochet corné. — Mandibules tronquées au bout, avec une fissure terminale. — Tête le plus souvent verticale an repos, engagée dans le prothorax au moins jusqu'aux yeux; ses creillettes antennaires en général très-saillantes. — Antennes de forme variable. — Yeux très-grands, fortement échancrés, au plus médiocrement séparés sur le front. — Ecusson distinct. — Elytres embrassant faiblement le corps. — Pattes longues; cuisses antérieures dentées. — Saillie intercoxale au plus médiocrement large, arrondie en avant. — Métasternum allongé; ses épisternums étroits et parallèles. — Mésosternum déclive, concave ou canaliculé. — Prosternum très-court en avant des hanches antérieures. — Corps ailé.

Ces insectes ont conservé plusieurs des caractères du groupe précédent, notamment l'armature des cuisses antérieures; mais ils en différent fortement par la saillie de leurs orbites antennaires, la grandeur de leurs yeux, leur métasternum allongé, etc. La dent des cuisses en question suffit pour les distinguer des espèces des deux groupes suivants, dont ils sont en même temps aussi différents que possible par leur facies.

Tous sont propres à la côte occidentale d'Afrique et rentrent dans les quatre genres suivants :

- 1. Dent des cuisses antérieures très-distincte.
  - Oreillettes antenuaires latérales, séparées.

Art. 8-10 des antennes globuleux, moniliformes : Megacantha.

allongés, obconiques: Oplocheirus.

- aa Oreillettes antennaires presque réunies en avant : Gonocnemis.
- II. Dent des cuisses antérieures à peine distincte : Synopticus.

#### MEGACANTHA.

WESTW. Trans. of the Zool. Soc. III, p. 228 (1)

Menton fortement transversal, évasé et largement échancré en avant, arrondi sur les côtés, caréné sur la ligne médiane. — Languette échancrée en cœur antérieurement. — Palpes robustes, le dernier article de

(1) Le genre est connu dans quelques collections de Paris sous le nom d'Ev-LIBERES, que M. De Brème lui avait imposé, et qui n'a jamais été publié.

# TÉNÉBRIONIDES.

en triangle subéquilatéral. - Labre en carré transversal. - T saillante, penchée, un peu renflée en arrière, concave sur le fro une ligne saillante, arquée, en dedans de chaque œil; son épisto court, tronqué presque au niveau des oreillettes antennair s-ci très-saillantes. — Yeux médiocrement séparés en dessus; l e inférieure plus grande que la supérieure. - Antennes de ueur du prothorax, assez robustes, à articles 3 obconique, r d que les suivants, 4-7 de même forme, égaux, 8-10 subglobule oliés, 11 ovoïde, acuminé au bout. — Prothorax transversal, exe, légèrement arrondi et rebordé sur les côtés, à peine échan vant, avec ses angles antérieurs dentiformes, muni à sa base d médian assez large, très-court et tronqué. - Ecusson en trian iligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax et un i ncrées à leur base, parallèles et déprimées dans leurs deux t rieurs, rétrécies et fortement déclives en arrière. - Pattes t ues ; cuisses subcylindriques, les antérieures munies en dess e petite dent aiguë avant leur sommet; jambes grêles, droit es courts, leur 1er article allongé; le dernier de tous aussi le les précédents réunis. - Saillie intercoxale ogivale. - Mésos horizontal en arrière, largement concave en avant. - Sai ternale, fortement recourbée, puis prolongée en arrière. - Co iste, oblong.

enre remarquable, avant pour type un grand insecte (,) de la c

thorax jusqu'aux yeux, verticale et plane sur le front; oreillettes antennaires saillantes; épistome séparé du front par un sillon légèrement arqué. — Yeux faiblement séparés sur le front, leur partie supérieure dilatée et plus grande que l'inférieure. — Antennes beaucoup plus longues que le prothorax, peu robustes, filiformes, à articles obconiques: 3 un peu plus grand que les suivants, 4-11 subégaux, ou décroissant à partir du 7°. - Prothorax transversal, presque plan, rectiligne sur les côtés en arrière, légèrement arrondi et faiblement échancré en avant, légèrement bisinué à sa base.—Ecusson en triangle curviligne. — Elytres notablement plus larges que le prothorax et tronquées à leur base, oblongues, subparallèles, rétrécies en arrière, peu convexes. — Pattes assez longues; cuisses assez robustes, un peu atténuées à leur base ; les antérieures munies en dessous, près de leur sommet, d'une large dent triangulaire; jambes arrondies; ier article des tarses postérieurs très-allongé, le dernier de tous très-grand. — Saillie intercoxale ogivale. — Mésosternum déclive, canaliculé dans toute sa longueur.—Prosternum échancré jusqu'à la base de sa saillie; celle-ci verticale, fortement recourbée en arrière, terminée par un court mucro. — Corps oblong.

Des cinq espèces que Dejean a comprises dans ce genre, trois seulement doivent y rester (1), dont une, le carbonarius, décrite depuis longtemps par Klug (2), doit en être regardée comme le type. Récemment M. J. Thomson en a publié deux autres (3). Cinq ou six autres inédites existent dans les collections.

Ce sont des insectes de la côte occidentale d'Afrique, de taille au plus moyenne, le plus souvent d'un noir profond, mat ou brillant, à élytres striées et ponctuées sur le prothorax. Cette ponctuation est généralement très-serrée. Quelquefois les stries des élytres sont remplatées par des rangées de points plus ou moins gros.

# GONOCNEMIS.

#### J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 101 (4).

Organes buccaux des Oplocheinus. — Tête petite, verticale au repos, très-concave sur le front; oreillettes antennaires faiblement

- (1) Outre le carbonarius, ce sont le tenebrioides et l'upioides. L'helopioides, comme on l'a vu plus haut (p. 466, note 1), peut, à la rigueur, rentrer
  dans le genre Psorodes. L'alleculoides doit former un genre nouveau, qui
  me paraît devoir être placé près des Præugena.
- (2) In Ermann, Naturhist. Atlas, p. 40 (Acanthomerus striatus Guérin-Ménev.); Sénégamble. M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 241) en a fait une Praucena.
- (3) Hopl. alleculoides (nec Dejean), monophthalmus (carbonarius?), J. Thoms. loc. cit.; Gabon.
  - (4) Syn. OFLOMERUS, Dej. Cat. 6d. 3, p. 227.

# TÉNÉBRIONIDES.

peine séparées en avant; cavités antennaires très-grandes, s guës ou peu s'en faut ; épistome placé sur un plan très-inféri lui du front, saillant et tronqué, ou échancré en avant. - Y grands, occupant le vertex entier de la tête, sauf une étr médiane. — Antennes robustes, notablement plus longues rothorax, à articles 3 à peine ou pas plus long que les s. 4-10 subégaux, obconiques, pyriformes ou obtusément 11 ovoïde. - Prothorax transversal, presque plan en des ou moins quadrangulaire, à peine échancré en avant, bisi base. - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres un larges que le prothorax à leur base, parallèles, peu conv planes. - Pattes médiocres; cuisses assez robustes, les a res armées, près de leur sommet en dessous, d'une trèstriangulaire ; jambes comprimées, planes sur leur tranche e ; les antérieures échancrées à leur base interne chez les ma es garnis en dessous de longs cils; le 1er article des postéri ngé, le dernier de tous plus court que les précédents réunis ie intercoxale assez étroite, courte et ogivale. - Mésosternur ternum des Oplocheirus. - Corps plus ou moins allongé, pe glabre ou pubescent.

a tête singulière de ces insectes ne peut se comparer qu'à cell ains Elatérides, notamment à celle des Рекотнорs, mais ce 1

- versal (1). Lahre court, coupé carrément en avant. Tête courte, convexe sur le vertex; ses oreillettes antennaires très-petites, peu distinctes, non redressées; épistome très-court, tronqué en avant.—Yeux très-grands, en fer-à-cheval, subcontigus en dessus, occupant environ la moitié de la tête. — Antennes de la longueur des deux tiers du corps, grêles, filiformes, à articles 3-10 obconiques, subégaux, 11 aussi grand que 10, ovalaire. — Prothorax fortement transversal, rectiligne en arrière, à peine échancré en avant, avec ses angles antérieurs fortement rabattus, tronqué et légèrement trisinué en arrière. — Ecusson en triangle subrectiligne. — Elytres pas plus larges que le prothorax à leur base, oblongo-ovales, assez convexes. - Pattes médiocres ; cuisses assez rebustes et un peu arquées; les antérieures plus grosses que les autres et munies en dessous d'une très-petite dent à peine distincte; jambes linéaires, leurs éperons presque nuls; 1° article des tarses postérieurs très-allongé, le dernier des antérieurs extrêmement long. — Mésosternum en triangle très-allongé, déclive, concave en avant. - Prosternum recourbé en arrière. - Corps oblongo-ovale, pubescent.
- M. J. Thomson me paraît avoir très-bien reconnu la place de ce genre, en le plaçant immédiatement à la suite des Gonocnemis; mais il n'a pas vu la dent des cuisses antérieures qui, bien qu'extrêmement petite, est néanmoins distincte. Le petit insecte (degener) du Gabon qui en forme le type, est une forme dégradée du groupe actuel, et en même temps des Ténébrionides otidogènes, ses orbites antennaires étant très-réduites, ce qui est dû au grand développement des yeux qui n'ont plus laissé de place pour ces saillies. Son museau, quoique fort court, est bien celui d'un Mégacanthide.

Cet insecte est d'un brun-ferrugineux et entièrement revêtu d'une pubescence roussâtre couchée. Ses élytres présentent des stries occupées par des points enfoncés, très-rapprochés et bien marqués; les intervalles entre ces stries sont légèrement costiformes.

# TRIBU XLV.

#### AMARYGMIDES.

Palpes labiaux médiocrement séparés à leur base. — Lobe interne des mâchoires inerme. — Mandibules entières au bout. — Tête verticale au repos, engagée dans le prothorax au moins jusqu'à la moitié des yeux; ses oreillettes orbitaires saillantes. — Yeux plus ou moins

(i) M. J. Thomson l'indique comme étant ovoïde et acuminé; je le vols distinctement tel que je le décris. Les autres organes buccaux dont il n'est rien dit dans le texte sont invisibles sans dissection sur l'exemplaire que M. J. Thom son a su l'obliggance de me communiquer.

### TÉNÉBRIONIDES.

ls, fortement échancrés, plus ou moins séparés sur le front.

nnes de forme variable. — Ecusson grand. — Elytres embr
faiblement le corps. — Pattes plus ou moins longues; cuis
nes. — Saillie intercoxale de largeur variable. — Métastern
igé; ses épisternums parallèles. — Prosternum très-court en av

gé; ses épisternums parallèles. — Prosternum très-court en avianches antérieures et formant une mentonnière plus ou monte. — Corps ailé.
groupe est très-voisin du précédent, et je ne l'en eusse pas ség

e présentait pas d'autre différence que l'absence d'une dent es antérieures. Mais ce caractère, d'une valeur médiocre, est ré par l'inermité du lobe interne des mâchoires. J'ajouterai que toutes ses espèces sont de forme ovalaire, plus ou moins « , et non oblongue comme le sont les Mégacanthides. l'exception des Pyanisia, elles sont propres à l'ancien continer épartissent dans les quatre genres qui suivent :

Yeux recouverts par le prothorax; leur portion supérieure seule visit antennes longues et grêles.

Saillie intercoxale large, ogivale : Eupezus.

- courte, en triangle aigu : Amarygmus.

Yeux contigus au prothorax; antennes médiocres, plus ou moins bustes.

Méxasternum entier : saillie prosternale recourbée en arrière - Nesia

partout, sauf en arrière. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax et légèrement trisinuées à leur base, régulièrement ovales, convexes.—Pattes extrèmement longues; cuisses linéaires, les postérieures dépassant les élytres en arrière; jambes grêles, les postérieures un peu flexueuses, les intermédiaires longuement villeuses en dedans; 1° article des tarses postérieurs très-allongé. — Saillie intercoxale large, ogivale. — Mésosternum plan, quadrangulaire, triangulairement échancré en avant. — Saillie prosternale canaliculée, pénétrant librement dans le mésosternum. — Corps ovalaire, convexe.

Fenelles: Antennes de la longueur de la moitié du corps. — Jambes postérieures droites; les intermédiaires pas plus villeuses que les autres au côté interne.

Genre très-distinct, ayant pour type l'Helops longipes de Fabricius (1), grand insecte de la côte occidentale d'Afrique, d'un noir profond, mat et velouté, dont les élytres sont finement striées et ponctuées dans les stries. Il existe à Natal une seconde espèce inédite (2), de même forme et de même taille, et dans la Sénégambie, une troisième (3) de moitié plus petite, qui m'est inconnue et qui, d'après la description qu'on en a, semble s'éloigner assez fortement des deux précédentes par son facies.

## AMARYGMUS.

## Dalm. Anal. entom. p. 60 (4).

Menton subtrapéziforme, rebordé sur les côtés. — Languette cordiforme; ses lobes antérieurs largement arrondis. — Dernier article des palpes labiaux en triangle équilatéral, celui des maxillaires en fer de hache subtransversal. — Labre tronqué ou arrondi en avant. — Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, non ou peu concave sur le front; oreillettes antennaires en général petites et médiocrement redressées; épistome allongé. — Yeux au plus médiocrement séparés en dessus, parfois subcontigus. — Antennes notablement plus longues que le prothorax, grèles, à articles 3 très-allongé, 4-10 obconiques, décroissant et grossissant peu à peu, mais légèrement, 11

<sup>(1)</sup> Syst. El. I, p. 161.

<sup>(2)</sup> Elle est connue dans les collections de Paris, où elle est commune, sous le nom d'E. natalensis. A la différence du longipes, le mâle a les jambes glabres au côté interne, tandis que toutes sont longuement villeuses chez les femelles. Ce caractère est par conséquent à la fois sexuel et spécifique.

<sup>(3)</sup> B. sulcipennis, Klug in Ermann, Naturhist. Atlas, p. 40; son prothorax est globuleux, et les antennes du mâle sont presque aussi longues que le corps. C'est l'E. sulcatopunctatus de Dejean, Cat. 6d. 3, p. 233.

<sup>(4)</sup> Syn. Chodalon Fab. — Helops Oliv., Schonh. — Chrysonela Fab.

oblongo-ovale. — Prothorax transversal, rétréci et à peine ou non échancré en avant, paraboliquement arrondi sur les côtés, coupé un peu obliquement de chaque côté de sa base, avec un large et faible lobe médian. — Ecusson en triangle subrectiligne, aigu au bout. — Elytres ovalaires ou elliptico-ovales, plus ou moins convexes, un peu plus larges que le prothorax et largement échancrées en arc à leur base, avec leurs épaules parfois dentiformes; leur repli épipleural étroit, entier. — Pattes assez longues; cuisses sublinéaires, rarement atténuées à leur base; jambes grêles, arrondies; leurs éperons bien distincts; tarses grêles, ciliés en dessous; le ter article des postérieurs très-allongé, le dernier de tous long. — Saillie intercoxale médiocrement large ou étroite, triangulaire et aigué. — Mésosternum tantôt déclive et concave en avant, tantôt horizontal, avec son bord antérieur échancré en arc (t). — Saillie prosternale un peu prolongée et cunéiforme en arrière. — Corps ovalaire, elliptico- ou globoso-ovale, glabre.

Beaux insectes, mais polymorphes, les uns ressemblant de très-près aux Cerofria du groupe des Diapérides, les autres à des Chrysomeia ou des Erotyliens, quelques-uns étant presque globuleux, tout en conservant un factes qui leur est propre. Beaucoup d'entre eux sont ornés des couleurs métalliques les plus éclatantes; les autres sont d'un noir, d'un bronzé ou d'un violet obscurs. Tous ont les élytres finement striées ou ponctuées en rangées régulières; leur tête et leur prothorax sont toujours très-finement pointillés. Les plus grands sont de taille un peu

### NESIOTICUS.

WESTW. Trans. of the Zool. Soc. III, p. 227.

Menton évasé et légèrement bisinué en avant, caréné sur la ligne médiane. — Languette coupée carrément en avant. — Palpes épais, leur dernier article en fer de hache transversal. — Labre fortement transversal. — Tête concave sur le front ; oreillettes antennaires obtuses et assez saillantes; épistome très-court, tronqué. — Yeux contigus au prothorax, fortement séparés et non dilatés sur le front. — Antennes assez robustes, un peu plus longues que le prothorax, grossissant faiblement et un peu déprimées au bout, à articles 3 plus long que les suivants, 4-5 ovalaires, 6-10 transversaux, cylindriques, 11 assez allongé, arrondi au bout. — Prothorax transversal, assez convexe, légèrement arrondi sur les côtés, non échancré en avant, légèrement saillant au milieu de sa base, très-finement rebordé de toutes parts. — Ecusson en triangle rectiligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax à leur base, très-convexes, brièvement ovales. — Pattes très-longues; cuisses comprimées; jambes droites, soyeuses en dedans à leur extrémité; 1er article des quatre tarses postérieurs allongé, le dernier de tous plus petit que les précédents réunis. — Saillie intercoxale assez large, ogivale. — Mésosternum coupé verticalement et canaliculé en avant; ses angles antérieurs dentiformes. - Saillie prosternale verticalement recourbée en arrière et munie dans son milieu d'un court mucro. — Corps globoso-ovale, glabre.

On n'en connaît qu'une grande et belle espèce (1) de la côte de Guinée, d'un noir légèrement brillant et ornée d'un dessin fauve, consistant sur chaque élytre en un anneau triangulaire postérieur et une bande basilaire, transversale, envoyant en avant trois longues dents, l'une près du bord externe, les deux autres près de la suture; ce dessin est, du reste, assez variable. Les élytres ont des rangées très-régulières de petits points enfoncés, à peine visibles à l'œil nu. Ce bel insecte est peu commun dans les collections.

Chrysom. micans, Fab. Syst. El. I, p. 428 (Hel. diaperis Scheenh.); Java. — Hel. cuprarius, Fab. ibid. I, p. 161; Java. — A. æreus, Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 234; Java. — A. mutabilis, de Bourou; iodicollis, d'Amboine; cupreus, de la Nouvelle-Guinée; Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 101; Ins. pl. 5, f. 1, 2. — A. hydrophyloides, tuberculiger, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1849, p. 450; Tonga-Tabou. — fulgiditessellatus, de Bornéo; ruficrurus, des lies Arrow; Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 179. — Patrie inconnue: A. speciosus, Dalm. loc. cit.

L'Am. Paykullii, que Dalman comprend avec doute dans le genre, semble, en effet, d'après la description qu'il en donne, ne pas lui appartenir.

(1) N. flavopictur, Westw. loc. cit. pl. 15, f. 13; M. J. Thomson en a donné également une belle figure dans ses Archiv. entom. II, pl. 3, f. 1.

### PYANISIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 235 (1).

Menton évasé et tronqué en avant, convexe en dehors. — Languette échancrée dans son milieu. - Palpes épais, leur dernier article fortement sécuriforme. - Labre découvert, tronqué en avant. - Tête enfoncée dans le prothorax jusqu'au bord postérieur des yeux, assez concave sur le front; oreillettes antennaires médiocres; épistome séparé du front par un sillon arqué, tronqué. - Yeux assez fortement séparés et médiocrement dilatés sur le front.-Antennes assez robustes, notablement plus longues que le prothorax, cylindriques et grossissant peu à peu, mais faiblement, à articles 3 un peu plus long que les suivants, obconique, 4-10 de même forme, décroissant à partir du 7° ou du 8º, 11 obliquement tronqué au bout. - Prothorax transversal, convexe, rarement (opacus) déprimé, un peu rétréci et légèrement échancré en arc en avant, plus ou moins arrondi sur les côtés, légèrement bisinué à sa base, finement rebordé partout. - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres à peine plus larges que le prothorax et trisinuées à leur base, avec leurs angles huméraux un peu saillants et aigus, convexes, cylindrico-coniques, parfois (opacus) déprimées sur le disque. - Pattes plus ou moins longues; jambes soyeuses à leur extrémité interne · ter article des tarses postérieurs allongé le dernier sanf aux

celles du Mexique sont entièrement noires; toutes pendant la vie sont revêtues d'une légère efflorescence qui donne à leurs téguments un aspect velouté. Les mâles, du moins chez la plupart d'entre elles, diffèrent des femelles, par leurs pattes antérieures plus longues et dont les jambes sont un peu épaissies et légèrement arquées à leur extrémité.

#### Note.

M. A. White place près des Amargaus le genre suivant, qui m'est inconnu. La diagnose suivante qu'il en donne, ne contient pas les éléments nécessaires pour reconnaître si cette opinion est fondée.

#### RYGMODUS.

A. WRITE, Voy. of the Ereb. and Terr.; Entom. p. 11.

Chaperon presque carré, légèrement entaillé au bout. — Antennes composées en apparence de huit articles : 1 long et grèle, 2 arrondi, 3-5 petits, ne paraissant former qu'un article, 6-8 déprimés, élargis et formant une massue allongée. — Tête et prothorax inclinés. — Elytres plus longues et plus larges que l'abdomen. — Jambes allongées et un peu aplaties. — Corps ovale, très-convexe.

Sauf la forme générale, on ne voit rien dans ces caractères qui rappelle les Amargaus. M. A. White décrit deux espèces (modestus, pedinoides) propres à la Nouvelle-Zélande et dont il n'indique pas la taille.

Le genre suivant de M. De Motschoulsky semble, au contraire, trèsvoisin des Amarcaus, comme il le dit, et n'en différer que par la longueur extraordinaire du troisième article des antennes, des yeux plus grands et les palpes maxillaires plus allongés.

### PLESIOPHTHALMUS.

Dr Morson. Etud. entom. Ann. VI, p. 35.

Palpes labiaux courts, leur dernier article élargi et presque carré; les maxillaires très-saillants, leur dernier article fortement sécuriforme. — Yeux grands, plans et très-rapprochés sur le front qui est concave. — Antennes plus longues que la moitié du corps, grêles; leur 3° article trois fois plus long que les deux suivants ensemble, le 4° plus court que le 5° et égalant en longueur le 11° qui, ainsi que les quatre précédents, est un peu élargi. — Cuisses antérieures élargies au milieu de leur bord interne; jambes de la même paire un peu arquées, les postérieures droites; 1° article des tarses postérieurs aussi long que les trois suivants réunis; les antérieurs non élargis. — Corps ovalaire, assez convexe, élargi au milieu, atténué à ses deux extrémités.

Le type du genre est un assez grand insecte (P. nigrocyaneus) du Japon, d'un noir bleuâtre brillant, ponctué en dessus, avec les élytres finement striées.

# TRIBU XLVI.

# STRONGYLIIDES.

Palpes labiaux médiocrement séparés à leur base. — Lobe interne des mâchoires tantôt en forme de griffe, tantôt légèrement arqué et sans crochet distinct. — Mandibules en général entières au bout. — Tête dégagée du prothorax, simplement penchée; ses oreillettes antennaires plus ou moins saillantes, rarement (Cyphonorus, la plupart des Præugena) nulles. — Yeux grands, distants du prothorax, de forme variable ainsi que les antennes. — Ecusson grand. — Elytres embrasant faiblement le corps. — Pattes longues; cuisses inermes; tarses faiblement villeux chez la plupart. — Saillie intercoxale jamais trèslarge, souvent étroite et en triangle aigu. — Métasternum allongé, ses épisternums étroits, parallèles. — Mésosternum large, horizontal, enfoui et concave (Præugena excepté). — Prosternum de longueur normale en avant des hanches antérieures. — Corps ailé.

Parmi ces caractères, il en est un, la forme du mésosternum, qui

#### STRONGYLIIDES.

à l'Amérique; un (Strongvilum) lui est commun avec l'ancien continent; les deux autres (Præugena, Phymatisoma) sont propres à ce dernier.

- I. Mésosternum large, horizontal, enfoui et concave.
  - a Hanches antérieures coniques et très-saillantes : Cyphonotus.
  - aa globuleuses ou brièvement ovoïdes.
  - à Antennes non terminées par une massue foliacée.
  - c Leur 3° article plus long que le 4°.
  - d Leurs articles 4-10 plus ou moins en scie: Spheniscus.
  - **dd** non
  - e Pronotum tranchant sur les côtés.

Epaules des élytres munies d'une tubérosité: Dicyrtus.

- sans  *Pœcilesthus*.
- ee Pronotum confondu avec les fiancs du prothorax, parfois séparé d'eux par une fine ligne saillante : Strongylium.
- ce 3º article des antennes beaucoup plus court que le 4º: Oploptera.
- bb Antennes terminées par une massue foliacée de 4 art. : Phymatisoma.
- II. Mésceternum de largeur normale, déclive et concave : Pranquena.

#### CYPHONOTUS.

GUERIN-MENEY. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 102 (1).

Eston allongé, évasé et subarrondi en avant, convexe sur la ligne médiane. — Languette acuminée en avant. — Palpes labiaux trèscourts et épais, leur dernier article cupuliforme ; les maxillaires trèslongs, à articles 2 allongé et arqué, 4 très-grand, en fer de hache fortement transversal et oblique. — Lobe interne des machoires sans crochet corné. — Mandibules un peu bifides au bout. — Labre transversal, sinué en avant. - Tête assez allongée, cylindrique et horizontale en arrière, verticale en avant; oreillettes autennaires trèspetites et planes; épistome séparé du front par une dépression transtersale, renfié, puis déclive et largement arrondi en avant. — Yeux grands, allongés, peu saillants, obliques, étroitement échancrés près de leur extrémité inférieure. — Antennes à peine plus longues que le prothorax, grêles, à articles 3 plus long que les suivants, 4-7 cylindriques, subégaux, 8-10 un peu plus larges, triangulaires, déprimés, 11 ovale: - Prothorax aussi long que large, régulièrement cylindrique, sans aucune trace d'arêtes latérales, tronqué à ses deux extrémités, rebordé à sa base. — Ecusson en triangle curviligne allongé. - Elytres un peu plus larges que le prothorax, échancrées en arc et

(1) Syn. Homocyarus, Dej. Cat. éd. 3, p. 232.

rebordées à leur base, très-allongées et très-convexes, comprimées latéralement, rétrécies en arrière et terminées chacune par une épine aiguë, aplanies le long de la suture, et munies chacune d'une forte saillie pyramidale près de leur base, et de deux carènes longitudinales, l'une voisine de la suture, l'autre du bord latéral. — Pattes longues; hanches antérieures conico-cylindriques, très-saillantes; cuisses arrondies; jambes assez robustes, légèrement arquées; 1er article des tarses allongé, surtout aux postérieurs, le dernier de tous très-long, muni d'un onychium sétigère; crochets grands, obtusément dentés près de leur base en dessous. — Saillie intercoxale assez étroite, ogivale. — Mésosternum médiocrement large, horizontal, canaliculé, en forme de V à branches arrondies en dehors. — Prosternum assez large, déprimé, graduellement élargi, excavé et tronqué en arrière. — Corps allongé, pubescent.

L'un des genres les plus singuliers de la famille, mais dont les analogies ne sont pas douteuses. Sa place est près des Spheniscus et des Strongylium, comme l'ont pensé MM. Guérin-Méneville et De Castelnau (1). Son pronotuin confondu avec les parapleures prothoraciques, son mésosternum et son prosternum suffisent pour décider cette question. Ses hanches antérieures elles-mêmes ne sont qu'une exagération de ce qui existe déjà d'une façon assez sensible chez les Spheniscus.

Il ne comprend jusqu'ici qu'un assez grand insecte du Chili i, d'un vert ou d'un bleu obscur, et dont les élytres sont entièrement



Lobe interne des machoires grêle et terminé par un crochet aigu. — Dernier article des palpes en triangle subtransversal. - Labre tronqué ou sinué en avant. - Tête médiocre, assez saillante, déclive en avant, souvent sillonnée entre les yeux; oreillettes antennaires médiocres, rectangulaires; épistome déprimé, plan, séparé du front par un sillon arqué; son bord antérieur taillé en biseau et tronqué. — Yeux très-grands, peu convexes, dilatés et médiocrement séparés en dessus, fortement échancrés. — Antennes plus longues que le prothorax, asses robustes, à articles 3 obconique, allongé, 4 de même forme, plus gros, tantôt plus court, tantôt aussi long ou plus long. 5-10 triangulaires, obtusément dentés au côté interne, graduellement plus courts, 11 en carré oblique. — Prothorax transversal, peu convexe, régulièrement rétréci et échancré en arc antérieurement, faiblement bisinué et rebordé à sa base; tous ses angles aigus; pronotum séparé des flancs du prothorax par une arête très-obtuse, parfois nulle. - Ecusson en triangle subrectiligne allongé. - Elytres un peu plus larges que le prothorax et tronquées à leur base, graduellement élargies dans leurs deux tiers antérieurs, rapidement rétrécies en arrière, très-convexes et comme gibbeuses. - Pattes très-longues; hanches antérieures brièvement ovoïdes, un peu saillantes; cuisses linéaires; jambes arrondies; les quatre tarses postérieurs très-allongés, avec leur 1er article long. - Saillie intercoxale rétrécie et arrondie en avant. -Saillie prosternale large, déprimée et concave en arrière, arrondie au bout. — Corps oblong, très-convexe, glabre.

Cette formule ne s'applique rigoureusement qu'à l'espèce typique décrite par Kirby (1) et celles qui lui ressemblent. Chez d'autres qu'on leur associe dans les collections, les élytres cessent peu à peu d'être gibbeuses, et le corps devient simplement oblong et plus ou moins arqué en dessus (2). A part cela, les caractères essentiels continuant de subsister, elles peuvent rester dans le genre. Mais il y en a d'autres qu'on y comprend à l'imitation de Dejean, et qui me paraissent devoir en être exclues (3).

- (1) S. erotyloides, Kirby, loc. cit. p. 422, pl. 22, f. 4; du Brésil. Il varie beaucoup, et je crois que le S. Kirbyi de M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 232) n'en est qu'une variété. Les S. variolatus, formosus, maculosus, marginicollis de Dejean (Cat. éd. 3, p. 229), viennent se placer :cl, ainsi que quatre ou cinq autres espèces inédites.
- (2) S. pictus, Guérin-Ménev. Iconogr.; Ins. texte, p. 123, pl. 31, f. 1; de Cayenne et du Brésil. Helops cinctus, Oliv. Entom. III, 58, p. 13, pl. 2, f. 6; Brésil (cruciatus Dej.); il s'éloigne beaucoup de tous les précédents par son système de coloration, mais appartient réellement au genre; j'en connais deux espèces voisines et inédites. Le S. Chevrolatii, Rojas, Ann. d. l. Soc. ent. 1856, p. 695, pl. 20, II, f. 3, semble appartenir à cette division; il est des environs de Caracas. Les S. nigromaculatus, helopioides et Lecontei, de Dejean, se placent immédiatement à la suite du pictus.
  - (3) Elles s'en éloignent par leurs antennes, dont les quatre derniers articles Coléoptéres. Tome V. 31

La ressemblance de ces insectes avec les Enorylus a été signalée depuis longtemps et s'étend jusqu'au système de coloration. Presque tous en effet sont noirs, avec les élytres d'un blanc jaunâtre et couvertes de taches noires ou bleues, irrégulières, plus ou moins nombreuses et en partie confluentes. Elles sont ordinairement accompagnées d'une tache apicale commune et d'une bande médiane transversale de même couleur. La ponctuation des élytres est très-variable et souvent irrégulière.

Le genre est américain et répandu depuis le Mexique jusque dans le Brésil méridional. On a à peine décrit la sixième partie des espèces qui existent dans les collections.

#### DICYRTUS.

Des. Cat. éd. 3, p. 229.

Genre intermédiaire entre les SPHENISCUS et les PECLLESTHUS qui suivent, ne différant des premiers que par les caractères suivants :

Antennes à articles 3-4 allongés, subcylindriques, subégaux, 4-6 plus courts, en triangle allongé, égaux ou décroissant un peu, 7-10 transversaux, presque carrés cu un peu rétrécis en arrière, 14 largement arrondi en avant. — Prothorax transversal, plan, plus ou moiss impressionné en dessus, légèrement arrondi sur les côtés, avec une petite dent obtuse et submédiane, tronqué en avant, avec ses angles

Les caractères de ce genre n'ont jamais été publiés. Il diffère prinipalement des Spheniscus par ses antennes et son pronotum muni l'une arête latérale, des Poscilesthus par le lobe interne de ses mâhoires, fait comme celui des Spheniscus, des uns et des autres par la prine de son prothorax, de ses élytres et de ses cuisses postérieures.

Dejean en a mentionné deux espèces du Brésil, et je n'en ai pas vu 'autres dans les collections. L'une (gibbosus), qui est très-rare, reprouit complètement les couleurs des Spheniscus; elle est noire, avec sélytres d'un jaune testacé, et couverte d'une multitude de fossettes rrondies et noires. L'autre (binodosus), commune au contraire, est en ntier d'un vert ou d'un bleu bronzé obscur, et ses élytres présentent n grand nombre de larges dépressions irrégulières, qui les rendent rès-inégales; les stries régulières qui les parcourent sont fréquemnent interrompues.

## POECILESTHUS.

(DEJ.) BLANCE. Hist. nat. d. Ins. II, p. 33 (1).

Organes buccaux des Spheniscus, avec le lobe interne des mâchoires on crochu au bout. — Tête des mêmes. — Yeux médiocres, largement séparés en dessus, fortement échancrés. — Antennes notablement plus longues que le prothorax, à articles 3-4 allongés, subégaux, -6 obconiques, plus courts et plus épais; les suivants graduellement largis et déprimés, formant une massue plus ou moins large, parfois (par z. geniculatus) grêle. — Prothorax transversal, peu convexe, carré ou igèrement rétréci en avant, faiblement ou à peine échancré antérieument, tronqué à sa base, rebordé de toutes parts; son pronotum mité latéralement par des arêtes vives. — Elytres un peu plus larges ue le prothorax et tronquées à leur base, avec les épaules obtuses, n général allongées, médiocrement convexes et arquées en dessus, arfois plus courtes, plus larges et subgibbeuses. — Pattes de lonueur variable, mais toujours allongées et peu robustes, pareilles à elles des Spheniscus. — Le surplus comme chez ces derniers.

Ce genre se distingue aisément des SPHENISCUS par ses antennes t son prothorax, et je viens d'indiquer les caractères qui le séparent es Dicyrus de Dejean, mais je ne vois aucun autre moyen de le difirencier des STRONGYLIUM qui suivent, que de tenir un compte rigousux de la forme de son prothorax qui est tranchant sur les côtés, et 'exclure du nombre de ses espèces, toutes celles chez lesquelles il 'affecte pas exactement cette forme (2).

<sup>(</sup>i) Sym. Enorylus Fab. — HELOPS Perty, Germar.

<sup>(2)</sup> Le lobe interne des mâchoires, qui est crochu chez les STRONGYLIUR, et resque droit dans le genre actuel, fournirait un meilleur caractère; mais il este à savoir si cette différence est constante entre toutes les espèces des deux

Sauf quelques espèces inédites, de forme naviculaire plus ou moins large, ces insectes sont allongés et ont un facies peu robuste. Tous sont au moins de taille moyenne, et leurs couleurs sont très-variées, sans jamais être métalliques. Leur habitat est le même que celui des Spheniscus, et la plupart de leurs espèces sont communes dans les régions intertropicales de l'Amérique du Sud. On ne les trouve jamais que sur les feuilles dans les bois (1).

#### STRONGYLIUM.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 417 (2).

Organes buccaux des précédents, avec le lobe interne des mâchoires en forme de griffe, ou simplement un peu arqué. — Tête généralement courte, avec le front déclive ou subvertical; ses oreillettes antennaires le plus souvent courtes et peu relevées; épistome comme chez les précédents. — Yeux plus ou moins dilatés et largement séparés en dessus, fortement échancrés. — Antennes plus longues que le prothorax, de forme variable, grossissant peu à peu à partir du 3 et du 6° article; les cinq ou six avant-derniers triangulaires, obconiques ou presque carrés. — Prothorax transversal, subcylindrique, tronqué à ses deux extrémités; son pronotum confondu avec les flans du prothorax; la séparation indiquée parfois par une fine ligne saillante, tantôt complète, et alors presque toujours arquée, parfois n'en-

— Saillie prosternale parfois prolongée en un court mucro. — Les autres caractères comme chez les Spheniscus. — Corps assez souvent revêtu en dessous d'une fine pubescence satinée.

Je réunis dans ce genre les Strongylium et les Strongelium de Kirby, étant dans l'impossibilité la plus absolue de découvrir aucun caractère différentiel entre eux, bien que Dejean les ait séparés par neuf autres genres. Kirby, en les fondant, ne connaissait du premier qu'une espèce (1) de forme oblongue et arquée en dessus, et du second que deux espèces (2) parfaitement cylindriques. Dans cet état de choses, les deux genres pouvaient paraître assez distincts; mais les collections en contiennent aujourd'hui plus de cent espèces, entre lesquelles les passages entre les deux formes ci-dessus s'établissent de telle sorte qu'il y en a près d'un tiers desquelles on ne saurait dire si ce sont des Strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium et les deux formes des strongeylium et les deux formes des strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium ou des Strongeylium et les deux formes des strongeylium et les deux formes des strongeylium et les sortes des strongeylium et les sortes strongeylium et les sortes des strongeylium et les sortes stronges

La forme du prothorax est tout ce qui distingue ces insectes des Prachestrus qui précèdent; même quand il est muni d'une fine arête sur les cotés, complète ou non (4), il n'est jamais tranchant et ne saurait se confondre avec celui du genre en question.

Ces insectes abondent dans l'Amérique du Sud; celle du nord en possède peu; il y en a quelques espèces dans l'Afrique australe, aux indes orientales, en Syrie et dans l'Australie; mais la plupart devront constituer plusieurs genres nouveaux (5). A part quelques PŒCILES-

- (1) S. chalconotum, Kirby, loc. cit. p. 418, pl. 21, f. 16; Kirby l'a cru de l'Anstralie, tandis qu'il habite le Brésil, où il n'est pas rare : c'est le Sorrangodes cicatricosus de Dejean.
- (2) Sien. rufipes, cyanipes, Kirby, loc. cit. p. 423; du Brésil; la première est figurée pl. 22, f. 5. Je crois que ces deux espèces n'en font qu'une, dont la première est la femelle et la seconde le mâle.
- (3) Je dois cependant ajouter que dans les deux espèces de Strongylium que j'ai disséquées (chalconotum Kirby, fulgidum Dej.), j'ai trouvé le lobe interne des màchoires formant une griffe, tandis qu'il était inerme chez les Stenochia rußpes, violacea, splendida, azurea, que j'ai examinées également. Mais, comme pour les Pozcilesthus, il faudra voir si ce caractère persiste ou non. Les Strongella américaines, de forme régulièrement cylindrique, présentent, en outre, un caractère sexuel qui n'a pas encore été signalé et que je ne trouve pas chez celles de forme arquée en dessus, non plus que chez les Strongylium de Kirby: les mâles ont un sixième segment abdominal.
- (4) Il se pourrait bien que ce caractère jouât un rôle dans la distinction des sexes; il manque parfois chez les mâles, tandis qu'il est très-apparent chez les femelles; la Sten. rufipes de Kirby en offre un exemple.
- (5) Je citerai, entre autres, l'Ilclops sulcicollis (Boisduv. Faun. d. l'Océan. II, p. 268, pl. 7, f. 5) de l'Australie, que Dejean a compris dans les Strongyllux. Ses antennes composées d'articles obconiques et grossissant à peine à leurs extrémités, ses yeux très-gros et subcontigus sur le front, etc., ne permettent pas de le laisser dans le genre actuel.

THUS que j'ai dit plus haut devoir rentrer parmi eux, presque tous sont ornés de couleurs métalliques, vertes ou bleues, que relèvent souvent, sur les élytres, des bandes transversales ou longitudinales d'un jaune-blanchâtre. On n'a guère décrit que la moitié des espèces existantes dans les collections (1).

#### OPLOPTERA.

CHEVROL. in Guerin-Meney. Iconogr.; Ins. p. 125.

Lobe interne des mâchoires en forme de griffe. — Yeux très-grands, réniformes, profondément échancrés, très-rapprochés sur la partie antérieure du front. — Antennes de la longueur au moins de la moitié du corps, à articles 3 de moitié plus petit que 4, obconique, 4-10 déprimés en triangle, très-allongés et anguleux à leur sommet interne, décroissant peu à peu, 11 aussi grand que 10, arrondi au bout. — Prothorax en carré transversal, tronqué et rebordé en avant et à sa base, muni d'une petite dent médiane sur les côtés; son pronotum continu avec les parapleures prothoraciques. — Elytres sensiblement plus larges que le prothorax, avec les épaules obtuses, très-allongées, arquées en dessus, terminées chacune par une épine. — Pattes très-longues. — Le surplus comme chez les Strongylium.

Ce genre diffère du précédent, principalement par les yeux et les

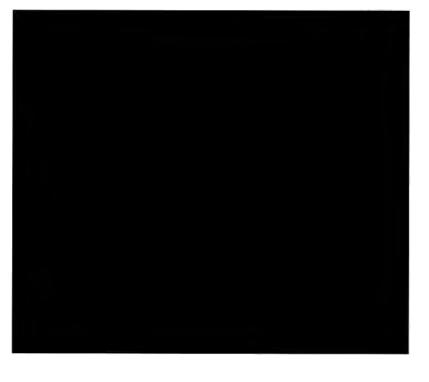

antennes. Il a pour type un grand insecte(1) du Brésil, brunâtre, avec des reflets d'un vert métallique plus ou moins prononcés et la base de toutes les cuisses d'un rouge-fauve. Ses élytres sont assez fortement striées et ponctuées, avec les intervalles entre les stries légèrement costiformes.

### PHYMATOSOMA.

DE CASTELN. et BRULLE, Ann. d. Sc. nat. XXIII, p. 408.

Menton trapéziforme, aminci sur les bords latéraux. — Languette tronquée en avant. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires en fer de hache transversal. — Labre tronqué en avant. - Tête courte, en arrière des yeux; oreillettes antennaires saillantes; épistome séparé du front par un sillon transversal, tronqué en avant. — Yeux gros, saillants, réniformes, médiocrement séparés sur le front. - Antennes notablement plus longues que le prothorax, à articles 3 grêle, subobconique, beaucoup plus long que le suivant, 4-7 obconiques, décroissant et s'élargissant peu à peu; les quatre dermiers formant une massue allongée et déprimée. - Prothorax transversal, presque carré, muni d'une fine arête latérale, tronqué et rebordé à ses deux extrémités, un peu déprimé et canaliculé en dessus. - Ecusson en triangle curviligne allongé. - Elytres allongées, parallèles et peu convexes dans leurs deux tiers antérieurs, plus larges que le prothorax, avec une callosité sur chaque épaule. — Pattes longues; cuisses en massue à leur sommet, grêles à leur base; jambes arrondies; tarses grêles, très-longs, le 1er article des postérieurs et le dermier de tous très-allongé. — Saillie intercoxale en triangle aigu. — Mésosternum large, horizontal, concave. — Saillie prosternale assez large, concave, déprimée en arrière. — Corps allongé et un peu arqué an dessus.

L'unique espèce décrite du genre (P. tuberculatum) se distingue aisément des Strongylium par ses antennes, ses yeux et ses cuisses. Elle est de Java, de taille médiocre, brunâtre, avec une petite callosité jaune et arrondie sur chaque élytre, à quelque distance de la base; les callosités humérales, mentionnées dans la formule qui précède, sont de même couleur. La ponctuation de ces organes consiste en petits points allongés, disposés en rangée régulière. Il y a dans les collections une seconde espèce du genre, laquelle est originaire du Bengale.

<sup>(1)</sup> O. serraticornis Chevrol.; figuré, loc. cit. pl. 32, f. 7, sous le nom de Strongylium serraticorne. Cette figure ne donne qu'une idée peu exacte de l'insecte.

Je possède une seconde espèce du genre, plus petite, dont les antennes sont de la longueur des trois-quarts du corps et les élytres inermes à leur extrémité. Elle est également originaire du Brésil.

## PRÆUGENA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 241 (1).

Menton trapéziforme, convexe en dehors, aminci sur ses bords latéraux. — Languette en triangle très-fortement transversal, tomenteuse. - Lobe interne des mâchoires corné, assez robuste, droit, finement velu à son extrémité; l'externe carré, longuement et densément cilié, avec son angle externe prolongé en une épine aiguë. — Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires en fer de hache plus ou moins oblique. - Mandibules brusquement arquées, tronquées à leur extrémité. - Labre tronqué ou un peu arrondi en avant. — Tète assez saillante, subrhomboïdale, plane sur le front; oreillettes antennaires presque nulles; épistome tantôt brusquement, tantôt graduellement rétréci, assez long, séparé du front par un sillon arqué, parfois obsolète, d'où partent deux autres sillons bien marqués, longeant les yeux au côté interne. — Ceux-ci grands, réniformes, asser largement séparés en dessus. — Antennes de la longueur de la moitié du corps, filiformes; leurs articles 3-11 cylindriques ou très-légèrement obconiques, égaux ou subégaux. — Prothorax transversal, tantôt carré, avec ses angles antérieurs arrondis, tantôt rétréci en avant et paraboliquement arrondi sur les côtés; muni latéralement d'une arête tranchante, finement rebordé partout. — Ecusson en triangle subrectiligne.

), mais j'ai quelques doutes sur la légitimité de son introducis le genre.

reillettes antennaires de la majeure partie de ces insectes ne t plus ce nom; elles sont faites comme chez les Ténébrionides ses; mais outre qu'il existe des espèces inédites chez lesquelles it à l'état normal (2), tout le reste de l'organisation rappelle s Strongylium, et, d'un autre côté, le genre est tellement voi-Atractus de la famille des Cistélides, que dans les collections ve souvent confondues parmi eux des espèces appartenant à les.

REUGENA sont pour la plupart de beaux insectes dont la livrée que constamment ornée des plus riches couleurs métalliques, se-sujette à passer, dans la même espèce, du rouge cuivreux au violet et au bleu brillant; le dessous de leur corps, y compris se, est noir ou rougeatre. La sculpture de leurs élytres a la plus amalogie avec celle de la plupart des Strongylium. Elle conplus souvent en sillons très-marqués, ponctués dans leur fond, les intervalles sont plus ou moins costiformes. Les espèces du écrites en ce moment ne s'élèvent qu'à six (3).

- . Icericollis, Germar, Linn. entom. III, p. 201.
- i sous les yeux deux espèces de la côte de Guinée, voisines des P. mart beniniensis, dont les oreillettes sont aussi développées que celles des LEUM, et qui ont un museau d'une longueur extraordinaire.
- st. marginatus, Fab. Syst. El. I, p. 157; figuré dans Oliv. Entom. III, 1, 1, 3. Les Hel. cyanipes et æruginosus de Fabricius (ibid. p. 158), res de la côte de Guinée, appartiennent peut-être aussi au genre. Hel. 151s, Paliss.-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 24, pl. 30, f. 3; Guinée. 151s, Paliss.-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 24, pl. 30, f. 3; Guinée. 151s, Paliss.-Beauv. Ins. d'Afr. et d'Amér. p. 24, pl. 30, f. 3; Guinée. 151s, Garguinipes Dej.), Casteln. loc. cit.; Sénégal. P. festiva, 151s, Garguinipes de la Carlo de

# FAMILLE XLVIII.

# CISTÉLIDES.

Menton en trapèze renversé, dégagé du sous-menton et porté par un pédoncule de ce dernier. — Languette saillante; ses paraglosses peu distinctes. — Mâchoires découvertes, leurs lobes lamelliformes et ciliés. — Mandibules munies d'une saillie interne à leur base. — Yeux latéraux, presque toujours échancrés, parfois très-grands et plus ou moins rapprochés sur le front. — Antennes de onze articles, insérées immédiatement au-devant des yeux, à découvert ou sous de petites orbites en forme d'oreillettes. — Hanches antérieures globuleuses, ou légèrement transversales, parfois cylindriques et saillantes, dans ce dernier cas contiguës; leurs cavités cotyloïdes étroitement fermées en arrière; les intermédiaires toujours munies de trochantins; les postérieures

nte dans celle-ci et dont il n'y a pas un exemple connu dans la préidente. A l'état de larve, les rapports entre elles sont encore plus ntimes. Mais les familles des Hétéromères sont, pour la plupart, sépales par des caractères si faibles, que celui dont il s'agit, et qui partout illeurs n'aurait pas la même importance, me paraît suffire pour que alle-ci soit regardée comme un type distinct.

Il n'y a aucun parti à tirer, au point de vue systématique, du menm, de la languette et des mâchoires des Cistélides. Le premier ne résente que d'insignifiantes modifications dans sa forme; la seconde st plus ou moins élargie et sinuée, plus rarement tronquée en avant, vec ses angles antérieurs arrondis. Les troisièmes varient à peine, du noins chez les espèces que j'ai examinées. Les caractères les plus nportants que procurent les organes buccaux sont fournis par le exnier article des palpes maxillaires, selon qu'il est grand, cultrimme (1) ou sécuriforme, ou bien (Cténiopides) à peine plus gros que précédent et faiblement triangulaire. Les palpes labiaux sont fort ourts, insérés sur la face externe de la languette et peu distants à sur base. Après les palpes, les mandibules sont d'un assez grand seours dans la classification. Quant au labre, il est en général fort sailant.

La tête est toujours dégagée du prothorax, et le museau qui la ternine est assez souvent (ATRACTUS, TANYCHILUS, la plupart des Cténioides) fort long, ainsi que son prolongement en arrière des yeux (par
z. CTENIOPUS). Ses orbites antennaires, quand il en existe, affectent la
orme d'oreillettes, comme celles des Ténébrionides otidogènes; mais
se Prostenus sont les seuls chez lesquels elles sont saillantes et rebressées au point de rendre le front concave.

Les yeux sont constamment à découvert et souvent situés à une listance notable du bord antérieur du prothorax. C'est chez les Cisté-ides vraies qu'ils sont sujets à devenir très-gros et à se rapprocher ur le front au point d'être subcontigus. Les antennes sont généralement fort longues, grèles et filiformes ou légèrement dentées; celles le plusieurs Lystronychides seuls s'élargissent graduellement et quelquefois au point de devenir foliacées.

Le prothorax n'est jamais échancré en avant, et les CYLINDROTHORUS cont les seuls chez lesquels il y a continuité entre son pronotum et ses parapleures. L'écusson ne manque jamais. Les élytres embrassent toujours faiblement l'arrière-corps; celles des CYLINDROTHORUS sont

(1) C'est-à-dire formant un triangle plus ou moins allongé, à sommet dirigé sa avant, et qui s'articule avec le pénultième article par l'angle externe de sa base. Il est sécuriforme quand la base du triangle est antérieure ou un peu oblique, et que c'est son sommet, dirigé en arrière, qui s'articule avec l'article sa question. Bien qu'il y ait quelques passages entre ces deux formes, elles fournissent d'assez bons caractères génériques.

## CISTÉLIDES.

ées, ce qui a entraîné l'absence des ailes inférieures qui ex toutes les autres espèces sans exception.

s pattes sont généralement longues et le plus souvent peu rob le rapport des hanches antérieures, ces insectes font le pa les Ténébrionides et les familles suivantes. Ce n'est que d petit nombre des espèces qu'elles deviennent cylindriques e s comme dans ces dernières; lorsqu'elles sont globuleus ement transversales, la saillie prosternale qui les sépare, ours fort étroite et arrive à leur niveau. Les trochantins int es ne sont jamais absents; ils sont transversalement allon pent le bord antérieur des cavités cotyloïdes. Les cuisses son (LOBOFODA) assez robustes, les jambes toujours subfilifor ies d'éperons médiocres, mais bien distincts. Les lamelles arses sont pourvus dans la moitié environ des espèces, appe essentiellement au pénultième article (1), mais il peut y er les trois qui précèdent. Leur nombre n'est pas toujours le ites les pattes ni dans les deux sexes. La vestiture des tars ole le plus souvent à celle de la plupart des Helors, c'estiste en courts cils spiniformes; il est rare (Cylindrothorus) nt revêtus d'une villosité abondante. Les dentelures des cr tarses sont assez fixes, selon les genres, au point de vue d bre : au minimum il y en a cinq à six à chacune de leurs bra A l'état parfait, la moitié environ de ces insectes vivent sous les écorces ou dans l'intérieur des arbres en décomposition; les autres fréquentent les fleurs.

Les caractères généraux de leurs larves sont identiquement les mêmes que ceux des larves des Ténébrionides. Toutes celles qui sont connues en ce moment (1) sont très-grèles, plus ou moins cylindriques et ont en commun le dernier segment abdominal conique, excavé en dessous et muni à la base de l'excavation, d'une saillie laimelliforme, dirigée en arrière, recouvrant plus ou moins l'ouverture anale et terminée par deux appendices grèles, de forme variable selon les espèces. Pour le surplus, elles ne diffèrent guère entre elles que par les proportions relatives de leurs segments thoraciques et l'absence ou la présence, de chaque côté de la tête, d'une tache noire, de nature assez ambigué, mais qui paraît être un stemmate. Elle existe chez les Hymenorus et les Cistela, tandis que les Mycetochares semblent en être privés.

Ces larves vivent dans le vieux bois qu'elles perforent en tous sens, et la plupart se trouvent dans des arbres d'espèces variées. Une seule, celle de la Cistela atra, est indiquée comme se renfermant, pour se métamorphoser, dans une coque formée de détritus ligneux qu'elle agglutine à l'aide d'un fluide particulier; les autres se pratiquent simplement une loge à l'extrémité des galeries qu'elles ont creusées. Les nymphes de toutes les espèces sont pourvues sur les côtés de l'abdomen, de ces appendices singuliers, signalés précédemment chez celles des Ténébrionides.

A part les Lobopoda, les Allreula et les Lystronychides, les Cistélides sont peu nombreuses dans les régions intertropicales. Les deux genres en question sont confinés en grande partie dans l'Amérique du Sud. Les Lystronychides paraissent jusqu'ici être propres à cette partie du globe, les Atractus et les Tanychilus à l'Australie, les Cy-

(1) Ce sont les suivantes dans l'ordre systématique : Allecula morio, Muls. Col. d. Fr.; Pectin. p. 94. - Hymenorus Doublieri, Muls. Opusc. entom. I, p. 170. - Cistela atra, Kyber in Germar, Mag. II, p. 16, pl. 1, f. 7-11 (Hel. ater); Bouché, Naturg. d. Insekt. p. 194, pl. 9, f. 23 (Hel. ater); Waterh. Trans. of the entom. Soc. I, p. 27, pl. 4, f. 1 (Erya: niger); Ed. Perris, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XIV, p. 83, pl. 3 A, f. 7-13; et Ann. d. I. Soc. eutom. 1857, p. 370, pl. 9. f. 466-472 (Prionychus ater). - Cist. ceramboides, Waterh. loc. cit. p. 28, pl. 24, f. 2; Westw. An Introd. etc. I, p. 310, f. 36, no 7-12; Heeger, leis, 1848, p. 982. — Mycetochares linearis (barbata Latr.), Bouché, loc. cit. p. 198; Muls. loc. cit. p. 21.; E. Cussac, Ann. d. l. Soc. entom. 1855, p. 243, pl. 13, I, f. 11-21. La larve que M. Heeger (Sitzungsber. d. Wien. Akad. X, p. 173, pl. 5) a décrite comme celle de cet insecte, ne peut pas apparteuir à la famille actuelle, non plus qu'à celle des Ténébrionides. Elle est, en effet, indiquée comme complètement apode, pourvue d'une tête ayant à peine le tiers de la largeur du corps, etc. — Myc. axillaris, Bouché, loc. cit. p. 197, pl. 10, f. 1. — Myc. bipusiulata, Waterh. loc. cit. p. 29, pl. 5, f. 3 (sous le nom de scapularis).

LINDROTHORUS à l'Afrique australe. Les autres genres sont plus pariculièrement européens et asiatiques.

Pendant longtemps la famille n'a été composée que des genres Catella, Allecula et Mycetochares. Ce n'est qu'assez tard (1825) que latreille (\*) les a réunis en un groupe particulier, sous le nom de Catélides, groupe dont il forma la seconde tribu de ses Sténélytes, arrangement qu'il a conservé plus tard (\*), en ajoutant aux précèdents le genre Lystronychus. Solier, après avoir fait de ce groupe de latreille la quatrième famille des Hétéromères (3), a changé son nom en celui de Xystropides, et donné une exposition des genres qu'il y admettait (4). C'est, avec M. De Castelnau (5), le seul auteur qui ait traité la famille dans son ensemble. Depuis cette époque, le travail le plus remarquable dont ces insectes aient été l'objet, est la Monographie qu'a publiée M. Mulsant (6), de celles de leurs espèces qui habitent la France.

La famille ne me paraît divisible qu'en deux tribus qui sont trèsdistinctes.

1. Pronotum et flancs du prothorax confondus; corps aptère. CVLINDROTHORISES.

II. — distincts; corps ailé. Cystèlides veris.

## TRIBU I.



Si l'on ajoute à cela ses antennes insérées à découvert, et ses hanches antérieures coniques, saillantes et subcontiguës, on aura plus de preuves qu'il n'en faut pour se convaincre qu'il appartient aux Cistélides, malgré son métasternum très-court, son écusson pareil à celui des Molurides et ses élytres soudées. Par ces derniers caractères, il représente ici ces derniers insectes, et, à ce titre, doit être placé en tête de la famille.

## CYLINDROTHORUS.

Source, Mem. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, VI, p. 262.

Menton petit, convexe sur la ligne médiane, évasé et tronqué en avant. — Dernier article des palpes labiaux légèrement triangulaire, celni des maxillaires en fer de hache un peu plus long que large et oblique. — Mandibules tronquées à leur extrémité. — Labre saillant, en carré transversal. — Tête assez saillante, rhomboïdale, plane sur le front; épistome brusquement rétréci, quadrangulaire. — Yeux médiocres, latéraux, assez saillants, entiers, oblongs et obliques. — Antennes assez longues, à articles obconiques : i médiocre, gros, 2 très-court, 3 notablement plus long que les suivants, 4-8 égaux, 9-11 plus courts, subégaux, 11 oblongo-ovale. — Prothorax transversal, cylindrique, tronqué en avant et à sa base, avec ses angles postérieurs largement arrondis. — Ecusson très-large, arrondi en arrière. — Elytres pas plus larges que le prothorax à leur base, en ovoīde allongé, sans aucun vestige d'épaules. - Pattes moyennes; hanches antérieures cylindriques, assez saillantes, subcontiguës; cuisses en massue allongée; jambes arrondies, un peu épaissies au bout : tarses assez longs, à articles intermédiaires triangulaires, garnis en dessous, ainsi que le 1er, de brosses villeuses très-denses; le pénultième de tous prolongé en une assez longue et large lamelle.—Saillie intercoxale de l'abdomen étroite, à bords parallèles. — Mésosternum en triangle allongé, concave. - Saillie prosternale très-étroite, enfoncée, non saillante en arrière. — Corps oblong, assez convexe, pubescent et hérissé partout de longs poils redressés.

Le type du genre est un très-rare insecte (1) du Cap, de taille moyenne, d'un bronzé fuligineux brillant, et dont les élytres présentent quelques rangées d'aspérités pareilles à celles d'une râpe et distantes. Les poils couchés qui le revêtent partout sont assez longs et médiocrement abondants, ceux redressés sont plus nombreux sur les pattes qu'ailleurs. La femelle, que Solier n'a pas connue, est notablement plus courte que le mâle, plus ventrue, et une partie des poils de ses élytres forment de petites touffes; ses yeux sont moins sail-

<sup>(</sup>i) C. pilosus, Solier, loc. cit. p. 263, pl. 2, f. 7; cette figure ne donne qu'une très-famese idée de l'insecte.

épistome carré et tronqué en avant; des orbites antennaires très-petites, un peu redressées. - Yeux distants du prothorax, médiocres, réniformes, transversaux. - Antennes au plus de la longueur de la moitié du corps, grêles, filiformes, à articles 1 peu allongé, assez groret obconique, 2 très-court, transversal, 3 notablement plus long que les suivants, 4-10 subégaux, allongés, faiblement obconiques, 11 aussi long que 10, subovalaire. - Prothorax en carré long, peu convese, muni latéralement d'une fine arête, tronqué et marginé à ses deux extrémités, avec ses angles obtus. - Ecusson en carré long. - Elytres presque du double plus larges que le prothorax et subtronquées à leur base, peu convexes, parallèles, puis rétrécies dans leur tiers postérieur; leur repli épipleural presque entier. - Pattes médiocres; cuisses rebustes, graduellement renflées; jambes droites, leurs éperons médiocres ; tarses déprimés, les deux pénultièmes, aux quatre antérieurs, le pénultième seul, aux postérieurs, munis d'une assez grande lamelle.-Saillie intercoxale assez longue. - Corps allongé.

Les caractères de ce genre sont encore inédits. Je les donne, parce que ses espèces ont beaucoup de ressemblance avec les Parucena et, par suite, rattachent plus particulièrement les Cistélides à la famille précédente. Elles sont de taille moyenne, pour le groupe actuel, glabres ou non en dessus, revêtues d'une fine pubescence blanchâtre en dessous, d'un vert métallique inférieurement, et varient en dessus du vert doré au vert foncé, au cuivreux, au violet, etc., dans la même espèce.

men, est toujours très-petit et accidentel, sauf peut-être chez les TANY-CHILUS et quelques ATRACTUS. Dans ces mêmes genres, les mandibules sont pareilles à celles des Cténiopides, ainsi que je l'ai dit plus haut. Partout ailleurs elles sont courtes, arquées à peu de distance de leur base et légèrement bifides au bout. On retrouve chez les MYCKTOCHARIS un autre caractère des Cténiopides; leurs hanches antérieures sont contiguës, ou peu s'en faut. Les lamelles des tarses manquent dans la moitié environ des espèces. Enfin les crochets de ces organes ont une portion plus ou moins notable de leur extrémité dépourvue de dentelures. En général, il n'y en a que de cinq à sept à chacune de leurs branches.

Parmi les sept genres qui suivent, trois (ALLECULA, CISTELA, MYCE-TOCHARES) ent des représentants en Europe. Ils passent, pour la plupert, des uns aux autres par des transitions si insensibles, qu'il m'a été impossible d'en dresser un tableau synoptique dont je fusse satisfait. Le suivant n'est qu'approximatif.

- L Mandibules allongées, droites, recourbées seulement à leur extrémité; celleci entière.
  - Prothorax en carré allongé, beaucoup plus étroit que les élytres : Atractus.
    - aussi large à sa base que les élytres : Tanychilus.
- II. Mandibules courtes, bifides au bout.
  - a Tête appliquée au repos contre la saillie prosternale.
    - Cette saillie prolongée en arrière, crouse en dessus : Blepusa.
      - recourbée en arrière : Lobopoda.
  - a a Tête simplement penchée au repos.
  - b Hanches antérieures non contiguës (1).
    - Tarses munis de lamelles, très-rarement petites : Allecula.
    - Tarses très-rarement munis de lamelles; celles-ci toujours peu distinctes : Cistela.
  - b b Hanches antérieures contiguës ou subcontiguës; tarses sans lamelles : Mycetochares.

## ATRACTUS.

(MAC-LEAY) DEJ. Cat. éd. 3, p. 233.

Dernier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires cultriforme et allongé. — Mandibules minces, saillantes, droites, puis arquées et aiguës au bout, largement membraneuses au côté interne.

- Labre très-saillant, un peu évasé et sinué, avec ses angles arrondis.
- Tête rhomboïdale, terminée par un long museau quadrangulaire;
  - (1) Sauf chez les Cistela du genre Hymenalia de M. Mulsant.

## CISTÉLIDES.

ome carré et tronqué en avant; des orbites antennaires très un peu redressées. - Yeux distants du prothorax, médioc ormes, transversaux. — Antennes au plus de la longueur d é du corps, grêles, filiformes, à articles 1 peu allongé, assez conique, 2 très-court, transversal, 3 notablement plus long nivants, 4-10 subégaux, allongés, faiblement obconiques, 11 a que 10, subovalaire. - Prothorax en carré long, peu conv i latéralement d'une fine arète, tronqué et marginé à ses ( mités, avec ses angles obtus. - Ecusson en carré long. - El que du double plus larges que le prothorax et subtronquées à peu convexes, parallèles, puis rétrécies dans leur tiers postéri repli épipleural presque entier. - Pattes médiocres; cuisse es, graduellement renflées; jambes droites, leurs éperons mé tarses déprimés, les deux pénultièmes, aux quatre antérieur ltième seul, aux postérieurs, munis d'une assez grande lamell ie intercoxale assez longue. - Corps allongé.

s caractères de ce genre sont encore inédits. Je les donne, p ses espèces ont beaucoup de ressemblance avec les Parucer, suite, rattachent plus particulièrement les Cistélides à la far édente. Elles sont de taille moyenne, pour le groupe actuel, gla on en dessus, revêtues d'une fine pubescence blanchâtre en , d'un vert métallique inférieurement, et varient en dessus du au vert foncé, au guivreux, au violet, etc. dans la même est en dessus chez les mâles, médiocrement séparés chez les femelles. — Antennes très-longues et très-grêles, à articles 4 médiocre, ovalaire, 2 transparsal, 3-10 graduellement amincis à leur hase, un peu noueux au bour 11 atténué à son extrémité. — Prothorax à peine transversal, médiocrement convexe, graduellement rétréci et tronqué en avant, faiblement bisinué à sa base, finement marginé sur les côtés. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres un peu plus larges que le prothorax à leur base, allongées, médiocrement convexes, un peu arquées en dessus; leur repli épipleural presque entier. — Pattes longues; cuisses assez robustes; jambes droites, leurs éperens grêles, assez longs aux postérieures seulement; tarses allongés, le 1<sup>er</sup> article des postérieurs très-grand; les deux pénultièmes, aux quatre antérieure, le pénultième seul, aux postérieurs, lamellés; leurs lamelles graudes. — Saillie intercoxale en triangle très-allongé et très-aigu. — Corps allongé et arqué en dessus.

Des quatre espèces que M. Newman a comprises dans ce genre, les deux premières (·) doivent seules y rester. Les deux autres que luimème indique comme aberrantes, me paraissent devoir constituer un genre nouveau (²). Le Tan. striatus, la seule espèce du genre qui me soit connue, est un grand insecte d'un noir marron brillant, sujet à passer au rouge ferrugineux, finement ponctué sur le prothorax et fortement strié sur les élytres. Outre ses yeux, le mâle se distingue de la femelle par ses antennes qui sont presque de la longueur des deux tiors des élytres, tandis que chez cette dernière, elles n'arrivent guère qu'à la moitié de ces organes. Le genre est, comme le précédent, propre à l'Australie.

## BLEPUSA.

WESTW. Trans. of the entom. Soc. III, p. 69.

Mdles: Organes Buccaux, tête et yeux des Lobopoda qui suivent.—
Antennes de la longueur du tiers du corps, un peu moins grêles que
chez ces dernières, du reste semblables. — Prothorax fortement transversal, déprimé en dessus, un peu rétréci et à peine échancré en avant,
avec ses angles antérieurs obtus et largement rabattus, bisinué à sa
base; les angles de celle-ci rectilignes et faiblement saillants en dehors. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, un peu

<sup>(1)</sup> T. striatus, Newm. loc. cit.; avec une figure en bols accompagnée de détails dans le texte. — dubius, p. 488 (striatus var.?).

<sup>(2)</sup> Ces deux insectes (cistelides, gibbicollis) font partie d'une suite d'espèces australiennes dont on trouvera l'énumération plus bas à propos du genre ALLECULA. — Le Tanychilus metallicus de M. A. White (Voy. of the Ereb. and Terr.; Entom. p. 12) semble appartenir au genre actuel. La Nouvelle-Zélande est sa patrie.

500

### CISTÉLIDES.

plus larges que le prothorax et trisinuées à leur base, peu à peu et fortement rétrécies en arrière. — Pattes des Loboroda, avec les quatre ters articles des tarses antérieurs munis de larges lamelles, et le pénultième des quatre derniers d'une petite, grêle et bifide; le ter article des postérieurs extrêmement allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle allongé et aigu. — Saillie prosternale prolongée en arrière, cunéiforme, aiguë, creuse en dessus, et recevant dans cette cavité une crête allongée du pédoncule du mésosternum.—Ce dernier, en arrière de cette crête, horizontal et concave presque jusqu'à sa base.

Femelles: Outre leurs yeux, pareils à ceux des Loboroda du même sexe, elles ne diffèrent de leurs mâles que par leurs tarses tous cylindriques et dont le pénultième article seul est muni d'une petitelamelle.

Ces insectes ne diffèrent essentiellement des Loboroda que par leur saillie prosternale et leur mésos ernum, deux caractères dont M. Westwood n'a pas parlé. Il a fondé le genre sur un insecte (\*) dont la patrie ne lui était pas exactement connue et qu'il supposait du Mexique ou de quelque partie de l'Amérique du Sud. J'en ai sous les yeux un exemplaire provenant du nord du Brésil, plus une seconde espèce trèsvoisine et originaire de la province de Sainte-Catherine.

Ces deux espèces dépassent pour la taille les plus grandes Loborona et sont plus larges. Toutes deux sont d'un noir profond, avec les ély-



articles 1 gros, en côme renverse; 2 très-petit, 3-4 égaux, noueux au bout, 5-10 de même forme, plus courts, 11 ovaleire, aussi grand que 10. - Prothorax transversal, plan en dessus, avec ses angles antérieurs rabattus et arrondis, légèrement rétréci et tronqué en avant, coupé carrément et faiblement bisinué à sa hase. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres à peine plus larges que le prothorax et tronquées en avant, graduellement rétrécies en arrière, arquées en dessus. - Pattes longues; hanches antérieures globuleuses ou légèrement cylindriques; cuisses plus ou moins robustes et grossissant peu à peu, les antérieures au moins et, souvent, toutes arquées; jambes en général droites; tarses antérieurs assez fortement dilatés, leur 1er article triangulaire et à peine plus long que le suivant; des lamelles sous les quatre 1ers ou sous leurs 3e et 4e articles; les intermédiaires en ayant sous le 3° et le 4° ou sous le 4°; le 1° des postérieurs très-allongé. — Saillie intercoxale en triangle allongé et aigu. — Mésosternum déclive et concave. — Prosternum très-court en avant; sa saillie étroite, verticale en avant et brusquement recourbée en arrière.

Femelles: Antennes un peu plus courtes. — Yeux plus distants sur le front, jamais contigus. — Tarses antérieurs moins dilatés, n'ayant une lamelle que sous le pénultième article; les intermédiaires parfois non lamellés.

Les auteurs qui se sont occupés des Allecula exotiques depuis Solier, n'ont pas adopté ce genre, qui me paraît suffisamment distinct. Ses caractères différentiels résident dans la forme du dernier article des palpes maxillaires, la position de la tête au repos, et, secandairement dans le volume et le rapprochement des yeux. Les deux sexes ne se distinguent pas seulement par les caractères indiqués plus haut; les pattes et le dernier segment abdominal des mâles présentent parfois des particularités étrangères aux femelles et variables selon les espèces.

Solier a divisé le genre en deux sections : les Lobopoda proprement dites, qui n'ont point de lamelles aux tarses postérieurs (1), et les Mo-NOLOBA qui n'en ont qu'une au pénultième article de tous les tarses;

J'ignore à laquelle de ces deux sections appartiennent les A. cayennensis et impressipennis de M. De Castelnau, loc. cit.; la première de Cayenne, la seconde du Brésil.

<sup>(1)</sup> Solier les répartit dans deux sous-divisions: A. Les quatre 1ers articles des tarses antérieurs, le pénultième des intermédiaires, lamellés. Il y rapporte l'A. contracta de Germar (Ins. Spec. nov. 163). L'A. pallicornis, Fab. Syst. El. II, p. 22 (brunnea Dej.); la première du résil, la seconde de Buenos-Ayres. — Aj.: A. veluina (tomentosa Dej.), Casteln. loc. cit. p. 243. — helopina, catopina, Perty, Del. anim. art. Brasil. p. 63, pl. 13, f. 6-7; du Brésil, ainsi que la précédente. — B. Les articles 3-4 des quatre tarses antérieurs lamellés: L. striata, Sol. loc. cit. p. 235; Bahia. — Aj.: A. umbrosa, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 121; Pérou.

mais cette seconde section a été établie sur la femelle d'une espèce (1) dont le mâle a quatre lamelles aux tarses antérieurs, de sorte que ces deux divisions doivent être caractérisées uniquement d'après l'absence (LOBOPODA) ou la présence (MONOLOBA) d'une lamelle à l'ayant-dernier article des tarses postérieurs.

Le genre me paraît être exclusivement américain. Ses espèces sont nombreuses dans l'Amérique du Sud, et étendent leur habitat jusqu'aux environs de Buenos-Ayres. On ne les rencontre ordinairement que sous les écorces, et quand on les prend, la plupart se couvrent d'une liqueur abondante, exhalant la même odeur que celle des HELOPS et de tant d'autres Ténébrionides vivant dans les mêmes conditions.

## ALLECULA.

## FAB. Syst. El. II, p. 21 (2).

Dernier article des palpes cultriforme ou fortement sécuriforme, très-rarement (morio) prolongé au côté interne. - Tête simplement penchée, ne s'appuyant pas, au repos, sur la saillie prosternale. -Yeux médiocres, lunulés, jamais fortement rapprochés sur le front. -Prothorax tantôt quadrangulaire, tantôt graduellement rétréci en avant, coupé carrément ou à peine bisinué à sa base; ses angles antérieurs rarement fortement rabattus. — Tarses munis de lamelles en nombre variable. - Prosternum plus ou moins large en avant des

dent par la position de la tête au repos et la moindre grosseur des yeux, sans parler d'autres caractères moins importants. On a déjà proposé de le diviser en trois, mais d'après des particularités qui ne me pareissent pas avoir une valeur générique.

Solier a fondé son genre Dirrorsis sur une seule espèce inédite, qu'il n'a pas même décrite (1), et qui aurait, suivant lui, une grande lamelle au pénultième article de tous les tarses, une autre aussi grande aux 3° article des quatre tarses antérieurs, et une peu développée aux deux 1° articles des antérieurs. C'est un groupe nombreux et exclusivement exotique (2).

Toutes ces Dirrorsis ont des antennes très-grèles, à articles 3-4 égaux, et 5-11 subégaux ou décroissant légèrement. Les Upinella de M. Mulsant n'en différent qu'en ce que le 3° article de ces organes est sensiblement plus long que le 4°, et que les quatre derniers se raccourcissent plus rapidement. Les quatre tarses antérieurs ont aux deux

remarquables par leur forme allongée et étroite, qui s'éloignent beaucoup des autres par leur facies. L'une d'elles, du premier de ces pays, pourrait être prise, au premier coup-d'œil, pour un Seargans. — Enfin il existe dans l'Amérique du Sud en petit groupe dont les espèces ont les élytres fortement atténuées en arrière et biépineuses au bout, le prosternum saillant en arrière et reçu dans le mésosternum, qui est horizontal et fourchu. I. All. metallica de Dejean (Cat. éd. 3, p. 234) peut en être regardé comme le type.

(1) Depuis, Solier (in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 248) a exposé de nouveau les caractères du genre, en les modifiant. Il n'assigne plus des lamelles qu'aux articles 3-4 des tarses antérieurs et ne parle pas de celles des autres tarses. Nulle part il n'a parlé des différences qui existent sous ce rapport entre les sexes. Des trois espèces du Chili qu'il a décrites (D. pulchella, fisca, rufa, lec. cit.; la première est figurée avec des détails, pl. 20, f. 12), la pulchella seule m'est connue; c'est une des espèces du geare les plus aberrantes sous le rapport de la forme, qui est allongée, subparallèle et déprimée.

(2) Je crois qu'il faut rapporter ici toutes les espèces suivantes : Esp. de l'Amér. du Sud: A. geniculata, Germar, Ins. Spec. nov. p. 164; Bresil. - Diet. Solieri. Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 242. — A. pallida, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 199, pl. 15, f. 3; Bolivia. — debilis, Erichs. Archiv, 1847, I. p. 122; Pérou. — A. fortipes, spadiosa, Erichs. in Schomb. Guyana, III, p. 565; Guyane anglaise. — rubripes, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 99. — Esp. de l'Amer. du Nord : A. erythrocnemis, Germar, loc. cit. p. 164. - Cist. obscura, atra, Say, Journ. of the Acad. of Philad. V, p. 242. - A. pilosa, punctulata, nigrans, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 58. cia, J. L. Le Conte, ibid. VII, p. 84. - gracilis, J. L. Le Conte, ibid. VII, p. 219 (Stenochia gracilis, Lec. Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 150; olim); Californie. - Esp. africaines : A. picea, livida, Sahib. Pericul. entom. p. 19; Sierra Leone. — A. caligata, Diet. striata, J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 102; Gabon. - Esp. de Madagascar: A. sugillata, brevicollis, Klug, Ins. v. Madag. p. 98.— Esp. des Indes or. : A. Assiformis, elegans, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 285. - Esp. de l'Australie : A. angusticollis. laticollis, Bohem. Voy. d. l'Eugénie ; Ins. p. 100. - Esp. de Talty: A. puncticollis. Behem. ibid. p. 99.

pénultièmes articles et les postérieurs au pénultième seulement, une lamelle très-apparente. L'unique espèce européenne (1) qui compose le genre, a un facies particulier dû à sa forme subparallèle et pen arquée en dessus; mais il y a des Dietopsis qui s'en rapprochent sous

ce rapport.

Solier et M. Mulsant réservent le nom d'Allecula aux espèces qui n'ont qu'une petite lamelle au pénultième article de tous les tarses, et dont les antennes ont leur 3° article beaucoup plus court que le 4°, avec leurs articles terminaux de ces organes dans les proportions ordinaires. La seule espèce connue (2) est européenne et complètement normale sous le rapport du facies.

Les plus grands de ces insectes arrivent tout au plus à la taille des plus petites Lobopoda, et plusieurs ne surpassent guère à cet égard

les Mycetochares. La plupart sont propres à l'Amérique.

## CISTELA.

## FAB. Syst. Entom. p. 116 (3).

Dernier article des palpes labiaux épais, en triangle transversal, celui des maxillaires cultriforme, plus ou moins allongé. — Mandibules courtes, bifides au bout. — Labre saillant, transversal. — Tête rhomboïdale; épistome séparé du front par un sillon arqué, rectangulaire ou subtrapéziforme; orbites antennaires nulles. — Yenx trans-

muni d'une très-petite lamelle. — Saillie intercoxale très-courte et aigué, parfois presque nulle; dans ce cas, les hanches postérieures contigués ou subcontigués. — Mésosternum très-étroit en arrière, évasé et à peine concave en avant. — Prosternum étroit, fortement arrondi en arrière. — Corps ovale ou oblongo-ovale.

Insectes très-voisins des Allecula et ne s'en distinguant que par un ensemble de petites particularités ayant à peine des limites appréciables et dont les principales résident dans la moindre longueur des pattes, la forme des hanches antérieures et la brièveté de la saillie intercoxale de l'abdomen. Sous le rapport de la forme générale, qui est très-différente dans la plupart des cas, les deux genres se confondent par degrés insensibles. On a déjà proposé de diviser celui-ci en six, établis uniquement d'après les espèces européennes.

Trois d'entre eux se distinguent des autres par la présence d'une lamelle à peine distincte au pénultième article de tous les tarses.

On peut placer en tête les HYMENORUS Muls. Ce sont des insectes de forme oblongo-ovale, peu convexe, à antennes filiformes, de la longueur des deux cinquièmes du corps et composées d'articles obconiques, dont le 3° est un peu plus long que le 4°; enfin, dont le prothorax, fortement transversal, est carré, sauf un léger rétrécissement antérieur (1). On n'en connaît que deux espèces du midi de la France, de taille moyenne et d'un noir brillant (2).

Les Prionychus Sol. (Envx Steph.) ont les antennes de la longueur de la moitié (6') ou des deux cinquièmes (9) du corps, et légèrement en soie à partir du 4° article, avec le 3° au moins aussi long que celuici; le prothorax demi-circulaire, tronqué en avant et faiblement bisinué à sa base, avec les angles de celle-ci rectilignes ou légèrement arqués, et la saillie intercoxale assez développée. Leur forme générale est régulièrement ovale, assez convexe, et leurs téguments presque glabres. Ce sont d'assez grands insectes de couleur noire (3).

Les HYMENALIA Mulsant, avec des formes semblables, ont les an-

- (1) M. Mulsant assigne à ces insectes des palpes maxillaires à dernier article cupiforme et un écusson pentagonal. L'article en question est cultriforme, comme dans les autres espèces, mais seulement un peu échancré au côlé interne. Quant à l'écusson, il est, comme de coutume, en triangle curviligne.
- (2) H. Doublieri, Muls. loc. cit. rugicollis, Muls. ibid. VII, p. 20; M. Mulsant soupçonne que c'est le mâle du précédent, d'après ses yeux un peu plus Papprochés en dessus.
- (3) Hel. ater Fab., Oliv., Panz., etc. (Er. nigra Steph.); de toute l'Europe et assez commun partout. P. melanarius. Küster, Die Kæf. Europ. XXI, 89 (ater var. Q?); Allemagne. Er. anthracina, N.; mauritanica, d'Algàrie; Muls. Opusc. entom. VII, p. 23. Suivant M. Melsheimer (Cat. of the descr. Col. of the Unit. Stat. p. 141), la Cistela amæna de Say (Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 268) viendrait ici.

## CISTÉLIDES.

es notablement plus longues, légèrement dentées  $(\sigma^*)$  (se  $(\varphi)$ , et dont le 3° article est un peu plus petit que le 4° plus pubescentes, et leur couleur varie du noir brunâtre au gineux  $(\cdot)$ .

ans les trois genres suivants, le pénultième article des ta qué et sans aucun vestige de lamelles.

est par ce caractère, le dernier article de leurs palpes mani ôt en triangle oblique que cultriforme, et leurs hanches res contigués, par suite de la brièveté de la saillie intercoxa LISTELA, telles que les a restreintes M. Mulsant, se distingu

ENALIA (2).

ENALI

as espèces exotiques, qui me sont connues, se classent difficilement, se plupart, dans ces ganres, et en exigeraient presque autant de reaux.

E CISTELA sont, au plus, de taille moyenne, et leur livrée qui ne ente jamais aucun dessin, est assez variée et parfois ornée de cous métalliques; chez la plupart d'entre elles, les téguments sont tus de poils fins, couchés et peu abondants. A l'exception des serceus, qui sont crépusculaires et vivent sous les écorces et dans érieur des vieux troncs décomposés, elles sont diurnes et se trousur les fieurs.

us insectes sont plus particulièrement propres aux régions tempéde l'hémisphère boréal dans les deux continents (1).

## MYCETOCHARES.

LATR. Fam. natur. p. 379 (2).

maier article des palpes labiaux triangulaire, celui des maxillaires iforme, subéquilatéral. — Mandibules courtes. — Labre peu sailun peu rétréci et sinué, avec ses angles arrondis. — Tête briève-2 rhomboldale, transversale; épistome déprimé et séparé du front un sillon bien marqué, graduellement rétréci et largement tron-

Aux espèces citées dans les notes précédentes, aj. celles qui suivent : européennes : C. lasvis, Italie, Hongrie; lugens, Sicile; saperdoides, rie; subonea, Grèce; gravida, Dalmatie; ferruginea, Sardalgne; con-milis, Turquie; Küster, Die Kæf. Europ. XX, 69 sq.; ochropus, Dalmatie; 92; semiflava, icteropus, Suisse; XXV, 71, 72. — quadricollis, rugosi-: (an Cremorus?), Brullé, Expéd. d. Morée; Entom. p. 124, pl. 41, f. 1, 2; s. — granatensis, Rosenh. Die Thiere Andalus. p. 221; Espagne mer. de la Russie mér. : C. subalpina, Ménétr. Cat. rais. p. 204. — C. alledes, pulcherrima, Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 102.— Esp. de la ie: C. arcusta, Gebler in Ledeb. Reise; Ins. p. 129. — Esp. africaines: elenophthalma, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 356, pi. 31, f. 8. is, J. Thoms. Archiv. entom. II, p. 104; Gabon.— Esp. de l'Amér. du Nord: moralis, Oliv. Entom. III, 54, p. 12. — brevis, sericea, Say, Journ. of end. of Philad. III, p. 269. — erythropa, Kirby, Faun. Bor. Amer. p. 239. erginate, erythroptera, Ziegler, Proceed. of the Acad. of Philad. II, i. — fuliginosa, fuscipes, pulla, Melsheim. ibid. III, p. 59. — Esp. de m: C. congrua, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, 5.— Esp. des Moluques : C. pilosula, Bourou ; luteola, Amboine ; Guérinv. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 107, pl. 5, f. 10, 11. — Esp. de l'Australie : curigera, Mac-Leay in King's Surv. of the coasts of Austral. II, p. 443.

Le nom imposé au genre par Latreille a été altéré par quelques anteurs ingé en ceux de Mycetocharis (Sahlberg, Zetterstedt), Mycetochara (Cass) et Mycetocharus (Stephens, Melsheimer). — Syn. Mycetophila, Gyllenh. Inca. II, p. 541; nom imposé antérieurement par Metgen à un genre de co. — Melors Latr.; olim. — Cistela Fab., Panzer, Illig., Payk., etc.

qué. - Yeux latéraux, saillants, transversaux, échancrés. - Antennes un peu plus courtes que la moitié du corps, filiformes, finement hispides, à articles obconiques : 1 médiocre, 2 très-court, 3 au moins aussi long que 4, les suivants égaux ou décroissant peu à peu. - Prothorax fortement transversal, peu convexe, rétréci en avant, avec ses angles antérieurs rabattus et fortement arrondis, les postérieurs rectilignes; tranchant sur les côtés, faiblement bisinué à sa base. - Ecusson médiocre, en triangle rectiligne. - Elytres un peu plus larges que le prothorax et tronquées à leur base, plus ou moins allongées, légèrement ovales ou atténuées en arrière, peu convexes; leur repli épipleural presque entier. - Pattes médiocres ; hanches antérieures tantôt légèrement séparées (barbata, bipustulata, etc.), tantôt contigués (par ex. 4-maculata, flavipes), dans ce dernier cas obconiques et un pen saillantes; cuisses assez robustes; jambes et tarses grêles, filiformes; le 1et article des postérieurs très-allongé, le dernier de tous simple et tronqué au bout. - Saillie intercoxale presque nulle. - Mésosternum très-étroit en arrière. - Prosternum étroit, quand il existe, et fortement recourbé en arrière. - Corps plus ou moins allongé, finement pubescent.

Petits insectes très-voisins des Cistella et s'en distinguant à peine par leurs yeux plus saillants, leurs antennes un peu autrement faites, leurs hanches antérieures, et leurs formes plus sveltes. La plupart son noirs ou brunâtres; chez plusieurs cette livrée uniforme est relevée

## GROUPE II. Cténiopides.

Saillie intercoxale de l'abdomen en triangle aigu, très-petite. — Abdomen composé de six segments dans les deux sexes. — Dernier article des palpes maxillaires pas beaucoup plus gros que le précédent, en triangle très-allongé. — Mandibules entières à leur extrémité. — Antennes grêles, filiformes. — Prothorax presque de la largeur des élytres à sa base. — Tarses sans lamelles.

Ce groupe se réduit aux trois genres suivants, qui sont jusqu'ici propres à l'ancien continent et tous trois représentés en Europe.

- L. Mandibules courtes, arquées dès leur milieu : Podonta.
- II. allongées, droites, puis arquées au bout.

Angles postérieurs du prothorax rectangulaires : Cteniopus.

- arrondis ou très-obtus : Omophlus.

#### PODONTA.

## Muls. Col. d. France; Pectiniped. p. 66 (1).

Genre très-voisin des CTENIOPUS qui suivent, et n'en différant que par les particularités assez faibles que voici :

Mandibules courtes, graduellement arquées. — Tête moins allongée et terminée par un museau notablement plus court. — Antennes moins longues que la moitié du corps (ulpina excepté), leur 3° article généralement plus long que le 4°. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base; celle-ci largement et faiblement échancrée en are, avec ses angles rectilignes. — Elytres allongées, graduellement rétrécies en arrière et arquées en dessus. — Hanches antérieures toujours séparées par le prosternum, plus ou moins obliques.

Le système de coloration de ces insectes vient à l'appui de leur séparation d'avec les CTENIOPUS, dont ils diffèrent, en outre, sensiblement par leur facies. Tandis que la livrée de ces derniers est, au moins en partie, d'un beau jaune, la leur est constamment d'un noir pro-

p. 59. Saivant M. J. L. Le Conte (Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 219), in secondo de ces espèces est une Mélandrylde du genre Hallomenus. — Cist. ruffpes, Maj. Le Conte, Boston Journ. of nat. Hist. I, p. 170.

(1) Ce nom de Podonta est de la création de Solier (Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 247), qui l'avait imposé à la deuxième section de ses Medischia, composée Concernes, auxquels il associait la Cist. nigrita, en ajoutant qu'elle devait fermer un genre à part. — Syn. Medischia, L. Redtenb. Faun. Austr. éd. 2, p. 624. — Cistela Fab., Panz., Steph., Küster.

#### CISTÉLIDES.

et plus ou moins brillant. Les habitudes sont, du reste, les n les deux genres; leurs espèces vivent sur les fleurs. Celui ent quatre en ce moment, les unes européennes, les autres es (1).

## CTENIOPUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 246.

ernier article des palpes labiaux déprimé et fortement troi des maxillaires très-faiblement triangulaire et obliqué au bout. — Mandibules allongées, droites, puis recour extrémité. — Labre saillant, tronqué ou échancré en ava allongée, rhomboïdale, terminée par un long museau par ome séparé du front par un sillon bien marqué. — Yeux d rothorax, au plus médiocres, transversaux, assez saillants, t échancrés. — Antennes au meins aussi longues que la orps, grèles, filiformes ou grossissant légèrement, à articles es : le 3° aussi long, ou peu s'en faut, que le 4°. — Pro sversal, plus ou moins rétréci en avant, un peu plus étro lytres à sa base; celle-ci coupée carrément ou faiblementée, avec ses angles rectangulaires. — Ecusson allongé et en arrière. — Elytres allongées, arquées en dessus, parallè en sinuées dans leur milieu, arrondies en arrière: leur rep

### OMOPHLUS.

(Mas.) Soluza, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 246 (1).

Organes buccaux des CTENIOPUS, avec le dernier article des palpes maxillaires coupé plus carrément au bout. — Tête et yeux pareils; la première parfois non rétrécie en arrière.—Antennes moins longues que la moitié du corps, assez robustes, filiformes et un peu épaissies dans leur moitié terminale, à articles 1 gros, médiocre, 2 très-court, 3 plus long que 4; les trois ou quatre suivants généralement plus courts et moins cylindriques que les derniers. — Prothorax imparfaitement contigu aux élytres et un peu moins large qu'elles, fortement transversal, peu convexe, non ou légèrement rétréci en avant, tronqué à ses deux extrémités, avec tous ses angles arrondis ou au moins obtus. - Ecusson presque toujours en triangle rectiligne. - Elytres de longueur et de forme variables, isolément arrondies à leur extrémité. — Pattes en général un peu plus robustes que celles des CTENIOPUS, avec leurs hanches antérieures cylindriques, saillantes et contiguës, rarement un peu séparées par le prosternum. — Mésosternum des mêmes. — Corps tantôt pubescent, tantôt glabre sur les élytres.

Ces insectes, au milieu d'assez nombreuses modifications dans leur forme générale, ont toujours une physionomie très-différente de celle des CTENIOPUS. Ils sont beaucoup plus grands, moins convexes, et leur livrée n'a pas cette uniformité qu'on remarque chez ces derniers. Leurs mâles out également le sixième segment abdominal excavé; ils sont, en outre, plus parallèles que les femelles, et présentent habituellement dans leurs jambes et leurs tarses antérieurs, quelques particularités étrangères à ces dernières, et variables selon les espèces.

Solier avait compris presque tous ces insectes, à lui connus, dans son genre MEGISCHIA, caractérisé par le dernier article de tous les palpes tronqué carrément au bout. Il réservait le nom d'Omoffilus à ceux chez qui cet article est coupé obliquement et qui ont le dernier des labiaux plus ou moins sécuriforme, caractère insignifiant et variable. M. Mulsant en a découvert dans le repli épipleural des élytres, un autre plus important, d'après lequel il a divisé le genre en deux.

(Archiv, 1841, II, p. 180), en faisait une espèce distincte. — Cist. sulphuripes, Germar, Ins. Spec. nov. p. 162 (Q. C. collaris, Küster, Die Kæf. Europ. XX, 75); Hongrie. — C. lutea, Küster, loc. cit. XII, 82; Sicile, Espagne mér.; pal-lutea, XX, 82; Mésopotamie. — C. altaica, Gebler in Ledeb. Reise; Ins. p. 128; Altai. — C. elegans, Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 104; Russie mér.

Le Cien. splendidus de M. Thomson (Archiv. entom. II, p. 103), insecte d'un vert bronzé brillant, avec les pattes testacées, me paraît étranger au genre et est probablement une Cistela. Le Gabon est sa patrie.

(1) Syn. Megischia, Solier, loc. cit. p. 247. — Heliotauris, Mulsant, Col. d. France; Poctinipèdes, p. 73. — Cistela Fab., Oliv., etc.

312 CISTÉLIDES.

Chez ses Heliotaurus, ce repli arrive, ou peu s'en faut, jusqu'à l'angle sutural, et a une tendance à se renverser en dehors, tandis que chez les Оморни s il s'arrête au niveau de la base de l'abdomen. Mais il y a des passages entre ces deux formes (1) qu'on pourra, du reste, employer pour fonder de simples sections.

Les Omornius appartiennent à la Faune méditerranéenne, en prenant ce mot dans une acception assez large. Leurs habitudes sont les mêmes que celles des CTENIOPUS.

## GROUPE III. Lystronychides.

Saillie intercovale de l'abdomen assez large, en triangle court, parfois subogivale. — Abdomen composé de cinq segments. — Dernier article des palpes maxillaires beaucoup plus large que le précédent. — Mandibules courtes, arquées, légèrement bifides à leur extrémité. Antennes de forme variable, en général plus ou moins robustes, souvent comprimées et mêmes foliacées. — Prothorax beaucoup plus étroit à sa base que les élytres chez la plupart. — Tarses sans lamelles.

Ces caractères sont presque identiques avec ceux des Cistélides vraies, et c'est, dès-lors, près de ces dernières que ces insectes paraltraient devoir être placés. Mais ils diffèrent tellement de toutes les autres espèces de la famille, qu'on ne peut les intercaler dans la série

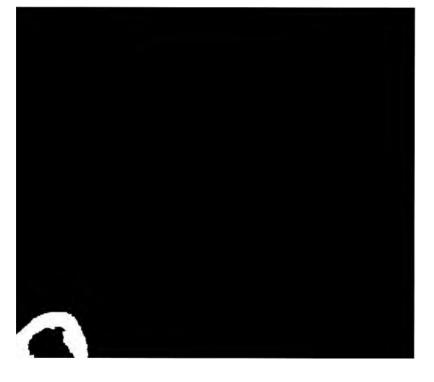

de ces dernières, comme l'a fait Solier, sans violer les analogies. J'ai donc cru devoir les isoler, bien que leurs caractères distinctifs soient vagues et incertains.

Leurs genres sont aussi difficiles à limiter que leur ensemble luimême, la tête, les antennes, le prothorax, les pattes et surtout la forme générale, se modifiant de la manière la plus insensible. Ce sont, du rest, pour la plupart, des insectes très-élégants, dont la livrée ordination est d'un beau bleu indigo ou bronzée, couleurs que relèvent parfois des taches d'une autre nuance. Il est très-rare qu'ils soient glabres, et leur pubescence consiste, sans aucune exception, en poils fins redressés, parmi lesquels ceux des élytres sont en partie au moins disposés en rangées régulières (1).

Le groupe est exclusivement propre à l'Amérique et nombreux; mais jusqu'ici on n'en a décrit qu'un très-petit nombre d'espèces. Celles que j'ai eu l'occasion d'observer au Brésil et à Cayenne, vivent sur les fleurs et les plantes basses.

tatier, qui a connu à peine quelques-uns de ces insectes, les a divisés en quatre genres. Ceux qui suivent, en pareil nombre, ne correspondent pas exactement aux siens, pour la plupart. Une étude approfondie du groupe entier décidera s'ils doivent être conservés.

- I. Cuisses très-grêles à leur base, puis renflées et ovoïdes : Prostenus.
- IL grossissant peu à peu.
  - Prothorax plus étroit à sa base que les élytres ; corps oblong. Antennes filiformes : Lystronychus.
    - comprimées à leur extrémité : Xystropus.
  - aa Prothorax aussi large que les élytres; corps ovale : Cteisa.

### PROSTENUS.

## LATR. Fam. nat. p. 377 (2).

Tête prolongée et rétrécie en arrière, avec un sillon circulaire, en général peu marqué, en arrière des yeux, plus ou moins excavée en avant, par suite du redressement des orbites antennaires. — Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, parfois aussi longues que lui ; leurs quatre avant-derniers articles au moins, quelquefois les aept avant-derniers, très-fortement comprimés, comme foliacés et plus ou moins en scie ; le dernier de même forme, ovalaire ou triangulaire

- (1) Les Onopelus sont les seuls, parmi les autres Cistélides, dont la pubescence soit aussi redressée, quand elle existe; les autres espèces sont glabres ou revêtues de poils couchés.
- (2) Syn. XYSTROPUS (sectio MECOCERUS), Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 241; le nom de MECOCERUS avait été applique autérieurement par Schoenherr à des Anthribides. Lystronyceus Saund., Casteln.

## CISTÉLIDES.

us grand que le 10°. — Toutes les cuisses fortement et plu is longuement atténuées à leur base, renflées à leur extrémit autres caractères comme chez les Lystronychus.

près avoir fondé son genre Prostenus, sans en exposer les caracindiquer quelle espèce il lui donnait pour type, Latreille n' reparlé, et à ce nom, a substitué celui de Lystronychus, ant cette fois l'insecte sur lequel il établissait cette coupe ; e. Le nom de Prostenus étant ainsi disponible, peut sans in ent s'appliquer à un certain nombre d'espèces qui se disting semment des autres Lystronychides par les caractères indi haut. Les antennes varient dans chaque espèce et ne diffipeu selon les sexes. Il en est de même de la coneavité de la la forme des pattes; la première est parfois très-prononcés sorax varie comme les antennes, mais moins; il est générales versal, assez convexe, rétréci à sa base, arrondi sur les cottours beaucoup plus étroit en arrière que les élytres.

s Prostenus, à de rares exceptions près (par ex. splendens), beau bleu d'indigo, sujet parfois à devenir verdâtre ou viol coup d'entre eux ont les cuisses largement annelées de ro s élytres sont régulièrement ponctuées, mais tonjours assez t, et souvent les bords antérieurs des points se redressent de f iter les aspérités d'une râpe (1).

lier a associé ces insectes à ses Xystropus, tout en reconnais

que les élytres, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres plus ou moins allougées, assez convexes, parallèles, obtuses ou tronquées un peu obliquement aux épaules. — Pattes longues; cuisses antérieures un peu atténuées à leur base; jambes filiformes; tarses peu robustes, le 1° article des postérieurs allongé. — Saillie intercoxale assez large, triangulaire. — Mésosternum déclive, un peu concave en avant. — Saillie prosternale étroite, arrondie en arrière.

Latreille, en créant ce genre, lui a donné pour type l'Helops equestris de l'abricius (1), insecte très-élégant et commun aux environs de Rio-Janeiro, d'un noir bleuâtre soyeux, avec une tache d'un jaune citron sur les élytres. Près de lui, vient se placer une autre espèce (2) du même pays, aussi remarquable par ses couleurs. Ces deux insectes ont en commun une tête médiocrement allongée, des antennes très-grêles, presque aussi longues que le corps et un prothorax transversal et convexe en dessus.

Solier les a laissés seuls dans le genre Lystronychus et a fondé son genre Xystronia sur une autre espèce (3) qui n'en diffère que par sa tête plus allongée, ses antennes plus robustes et pas plus longues que la moitié du corps, enfin son prothorax plus long que large et médiocrement convexe. Mais ce genre ne me paraît prepre qu'à former une section dans celui-ci, qui, tel que je le comprends, est essentiellement et uniquement caractérisé par la forme des antennes et celle des pattes réunies à un prothorax notablement plus étroit que les élytres.

## XYSTROPUS.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 241.

Antennes de longueur variable, grossissant peu à peu et en même temps comprimées à leur extrémité; leurs cinq ou six derniers articles

- (1) Syst. El. I, p. 160; figuré dans Perty, Del. anim. art. Brasil. pl. 13, f. 5.

   Latreille cite en même temps, comme congénère de cet insecte, l'Helops columbinus de Germar (Ins. Spec. nov. p. 157), et le Notoxus helvolus de Dalman (Anal. entom. p. 56). Le premier m'est inconnu, mais, d'après la description qu'en donne Germar, il est évident qu'il n'a rien de commun avec le genre actuel. Quant au second, j'ai dit précédemment (tome IV, p. 439, note) que c'était un Cléride, probablement du genre Pelonius.
- (2) L. pulchellus, Saund. Trans. of the entom. Soc. I, p. 153, pl. 14, f. 5 (Prost. sexmoculatus Dej.). Le Pr. axillaris Dej., de Cayenne, appartient à cette division.
- (3) X. cœrulea, Sol. loc. cit. p. 239 (Pr. janthinus Dej.). Par une rare exception, cet insecte est glabre, ou très-peu s'en faut. Il y a dans les collections, plusieurs espèces qui viennent se placer à côté, et dont probablement quelques-unes sont mentionnées dans le Catalogue de Dejean.

terminaux plus larges que longs, sauf parfois le dernier. — Prothorax transversal, peu convexe, arrondi sur les côtés, de forme variable à sa base; celle-ci en général pas beaucoup plus étroite que les élytres. — Pattes plus ou moins courtes; cuisses graduellement épaissies comme chez les Lystronychus. — Le surplus comme chez les derniers, sauf pour la forme générale.

Après avoir séparé des Prosterus de Dejean les deux genres qui précèdent, il y reste encore un nombre considérable d'espèces, la plupart de petite taille, et qui finissent par perdre peu à peu le facies propre aux Lystronychides, à ce point que plusieurs d'entre elles n'en ont absolument rien conservé. Solier a fondé le genre actuel sur l'une d'elles qu'il n'a pas décrite et qu'il indique comme étant le pilosus de Dejean, en quoi il me paraît être dans l'erreur (1).

Ces insectes ne pourront pas rester associés ensemble, et le genre lui-même étant établi sur une espèce inédite et douteuse, n'est mentionné ici que pour mémoire (1).

## CTEISA.

Solier, Ann. d. l. Soc. entom. IV, p. 242.

Organes buccaux des précédents, avec le labre dépassant faiblement l'épistome. — Tête courte, rhomboïdale, plane sur le front; épistome

## CISTÉLIDES VRAIES.

exactement statigu sux élytres, légèrement rétréci en avant, plus ou moins arrotal sur les côtés, à peine bisinué à sa base. — Ecusson curviligne ou subquadrangulaire, transversal. — Elytres peu convexes, brièvement ovales, exactement de la largeur du prothorar à leur base; celle-ci tronquée. — Pattes courtes; cuisses grossissant peu à peu; jambes filiformes; le 1<sup>er</sup> article des tarses postérieurs allongé. — Saillie intercoxale, mésosternum et prosternum des Lystronychus. — Corps régulièrement ovale, plus ou moins velu.

Ces insectes reproduisent parmi les Cistélides les formes de certaines Pratydema et de quelques Pédinides. J'en connais trois espèces inédites, outre celle sur laquelle Solier a établi le genre. Toutes trois sont d'un noir opaque et sous le rapport de la ponctuation, comme de la vestiture, ressemblent aux autres espèces du groupe actuel. Elles sont de diverses parties de l'Amérique du Sud (1).

(1) C. hirta, Sol. loc. cit.; Bahia. — Dejean a connu les trois espèces inédites; l'une d'elles est son *Prostenus carbonarius*; il avait placé la seconde parmi les Blarstinus, sous le nom de B. anxius; la troisième, qu'il avait reçue depuis l'impression de son dernier Catalogue, figurait dans sa collection sous le nom de *Prostenus pedinicides*.

# FAMILLE XLIX.

## NILIONIDES.

Menton allongé, non porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante. — Lobe des mâchoires lamelliformes, cilié. — Mandibules courtes. — Tête verticale, engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux inclusivement, appuyée au repos sur les hanches antérieures. — Yeux transversaux. — Antennes de onze articles, insérées à découvert au-devant des yeux. — Prothorax engagé dans une échancrure des élytres, lunulé, largement foliacé sur les côtés. — Pattes courtes; hanches antérieures et intermédiaires transversales; les antérieures saillantes au côté interne, contiguës, avec leurs cavités cotyloïdes ouvertes en arrière; les secondes sans trochantins; les postérieures fortement transversales; tarses filiformes, les quatre antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles, le pénultième échancré; leurs crochets simples. — Enisternums métathoraciques parallèles; leurs énimères distinctes —

es insectes sont propres aux parties chaudes de l'Amérique. On trouve immobiles ou marchant lentement sur les bolets ou les es des arbres; quand on les touche, ils simulent la mort, mais se laisser tomber. Ils exhalent à un haut degré l'odeur propre Hétéromères bolétophages.

#### NILIO.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 333 (1).

enton au moins aussi long que large, quadrangulaire ou arrondi want. - Languette arrondie antérieurement. - Dernier article palpes labiaux ovalaire et obtus au bout, celui des maxillaires en igle allongé. — Mandibules arquées, entières au bout. — Labro Ent, un peu arrondi en avant. — Tête courte, peu convexe, terée par un court museau transversal. — Yeux médiocres, entiers. intennes assez robustes, médiocres, grossissant très-légèrement, à thes 3 plus long que 2 et que les suivants; ceux-ci obconiques, ment peu à peu moniliformes, 11 suhorbiculaire. — Prothorax t, déclive, convexe sur le disque, coupé obliquement et sinué de rue côté en arrière. — Ecusson en triangle allongé. — Elytres dièrement hémisphériques; leur repli épipleural large, horizontal, chant sur son bord externe. — Pattes assez courtes, peu robustes; bes arrondies, sans éperons; tarses villeux, le 1er article des possurs assez allongé. — Saillie intercoxale de l'abdomen assez longue iguë. — Mésosternum court, caréné, muni en avant d'une saillie ou moins longue.

insectes ressemblent à des Coccivella et à certain ÆGITHUS de smille des Érotylides, au point que Fabricius s'y est trompé et a é à la fois dans ces deux genres la seule espèce qu'il ait connue. Il de taille médiocre et le plus souvent d'un fauve rougeâtre ou tes, avec les élytres sujettes à devenir noires. Une pubescence d'aspect igineux, tantôt très-courte et uniforme, tantôt disposée en touffes les élytres, les revêt en dessus. Ils sont répandus depuis le Mexique ne dans le Brésil méridional, et pour la plupart assez communs. L'en a encore décrit que cinq espèces (2).

Syn. Coccinella, Fob. Entom. Syst. I, p. 286 et Syst. El. I, p. 378.

Coccin. villosa, Fab. Entom. Syst. et Syst. El. loc. cit.; de Cayenne et irésil. On lui rapporte ordinairement, mais à tort, l'. Egithus marginatus abriclus et l'Evotylus cinctus de Herbst; le premier est un Eumorphide enre Corynomalus, le second est un Evotylide du genre Zonarius; Voyez rd. Mon. d. Erotyl. p. 278 et 473.— N. lanatus, maculatus, fascicularis, nar, Ins. Spec. nov. p. 161; Brésil. — marginellus, Erichs. Archiv. 1817, 129; Pérou.

# FAMILLE L.

## PYTHIDES.

enton transversal, non porté par un pédoncule du sous-men anguette plus ou moins saillante. — Deux lobes aux mâchoi lliformes et ciliés. — Mandibules souvent dentées au côté inte l'ête non rétrécie à sa base, saillante, horizontale ou légèren née (Agnathus excepté). — Yeux latéraux, entiers. — Anten nze articles, médiocres, insérées à découvert au-devant des yermes, grossissant peu à peu ou terminées par une petite mas l'rothorax notablement plus étroit à sa base que les élytres; otum confondu avec ses parapleures (Crymodes excepté). — Pe

les Agnareus agnrest dans les auteurs les plus récents parmi les Anthicides (1).

Or, sauf ce dernier genre qui est un peu aberrant, tous ces insectes ont la même organisation, les mêmes mœurs, et, pour autant que leurs larves sont connues, les plus intimes rapports sous leurs premiers états. On ne peut les confondre qu'avec les Ténébrionides et les Mélandryides dont ils sont faciles à distinguer. Leurs cavités cetyloïdes antérieures, ouvertes en arrière, suffisent pour les différencier des premiers. Ils s'éloignent des secondes par la direction et la forme de leur tête, leurs yeux constamment entiers et leur prothorax plus étroit à sa base que les élytres et dont le pronotum est confondu avec ses flancs. D'autres caractères, tels que les hanches antérieures moins saillantes, les intérmédiaires plus arrondies et les postérieures jamais obliques, quoi une non sans valeur, sont moins importants, attendu qu'on les retrouve cè et là chez quelques Mélandryides.

Ces insectes sont rarement (CRYMODES) de taille assez grande, souvent petits, allongés ou au moins oblongs, exceptionnellement (PYTHO) très-déprimés, et, sauf chez les AGNATHUS, leurs téguments sont glabres et, en général, brillants; tous, sans exception, sont ailés. Pour le sur-

plus, il y a peu à ajouter à la formule inscrite plus haut.

Le dernier article des palpes maxillaires est tantôt sécuriforme (Pythides vrais, Agnathides), tantôt (Salpingides) ovalaire. Les mandibules dépassent quelquefois (Pythides vrais) fortement le labre et affectent alors la forme de tenailles. La tête, dans trois genres (Rhinosimus, HOMALIRHINUS, TANYRHINUS), s'allonge en un long rostre déprimé, qui ressemble complètement à celui de certains Curculionides. Dans ce cas, les antennes sont souvent insérées à peu près à la moitié de sa longueur, au lieu de l'être, comme chez les autres espèces, près du bord antérieur des yeux. Les élytres débordent toujours le prothorax; leurs épipleures ne sont distinctes qu'à leur base et se prolongent plus loin que la moitié de la longueur de ces organes, qui embrassent très-faiblement l'arrière-corps. La présence des trochantins aux hanches intermédiaires forme ici l'exception. Ces pièces n'existent que chez les Pythides vrais, et, en outre, il y a un de leurs genres (CRYMODES) qui en possède aux hanches antérieures. Les éperons des jambes sont en général très-petits et assez souvent presque nuls. Les tarses sont revêtus

<sup>(1)</sup> Voyez notamment Dejean, Cat. éd. 3, p. 237, et L. Redtenbacher, Faun., anstr. éd. 2, p. 635; dans la première édition de cet ouvrage, l'auteur avait placé le genre parmi les Mélandryides, entre les Hypulus et les Diracea. Je ne parle pas de l'opinion de Germar qui, en décrivant l'espèce type (Mag. d. Entom. III, p. 129), l'avait placée dans les Clérides. M. De La Ferté seul (Mon. d. Anthic. p. 295) me paraît avoir vu juste en signalant son analogie avec les Salpingus. La différence entre les deux genres ne porte essentiellement que sur la forme du prothorax et de la tête; mais elle est assez forte pour exiger que celui-ci soit mis dans un groupe à part.

### PYTRIDES.

e villosité le plus souvent peu aboudante, souvent à peu . Par une très-rare exception chez les Hétéromères, il exis enre (Tanyrhinus) chez lequel ces organes sont pentamère e intercoxale de l'abdomen est constamment très-courte, le et très-aiguë; il en est de même du mésosternum qui est nt plus long. Une saillie prosternale très-étroite existe che opes seuls. Enfin, chez les Agnarhus le prosternum est éch vant au point de ne plus former qu'un mince filet en avantes antérieures.

'état parfait, toutes les espèces de la famille vivent sous les ét e trouvent à leur extérieur, sur les troncs d'arbres abattu

de fagots et autres lieux semblables.

i dit plus haut que celles de leurs larves qui sont connues, avelles la plus grande aualogie. Ceci ne s'applique qu'à celle es typiques dont on n'a encore publié que deux, celles du

première, connue depuis longtemps, présente tous les cessentiels de celle des Pyrochroa, mais en diffère par deu qui sont importants; sa tête est un peu engagée dans le proth a dernier segment abdominal n'est pas plus large que le ç et n'a rien de singulier dans sa forme. Cette larve est allo lèle, très-déprimée, avec les segments du corps arrondis si

cesous. Le dernier de l'abdomen est armé supérieurement de deux abustes saillies, et en dessous d'une rangée de dentelures. L'ouverige anale est une fente transversale qui ne se prolonge pas en un sendopede. Les stigmates sont au nombre de neuf paires : la pre-rière située entre le prothorax et le mésothorax, les autres au bord iférieur des écussons dorsaux des huit premiers segments de l'abonnen.

La larve du Rhinosimus roboris reproduit tous les caractères essenels de la précédente, avec les différences qui suivent. Elle est plus troite et un peu plus convexe. Sa tête est légèrement atténuée en vant. Erichson n'a pas pu lui découvrir de languette. Les antennes composent de quatre articles. Le prothorax est un peu plus long ne les segments suivants, et son bord antérieur s'élargit et se proinge sous la tête. Le dernier segment abdominal est un peu plus etit que les précédents, impressionné en dessus, et armé de deux purtes et larges saillies, chacune portant deux petits crochets aigus, ont l'externe est recourbé en dehors et l'interne en dedans.

Quant à la larve de l'Agnathus decoratus, dont on doit la connaismes récents à MM. Mulsant et Rey (1), elle diffère des précédentes des caractères importants. Comme celle de l'insecte parfait, sa tête st verticale et en même temps arrondie et terminée par un court ınseau. Les stemmates sont absents. Ses antennes, insérées sur de purts tubercules, se composent de trois articles graduellement plus rales, et dont le dernier est très-petit et subulé. Les trois segments poraciques sont notablement plus longs que les suivants, surtout le rothorax, et portent des pattes assez courtes, composées de quatre ièces. Les six premiers segments abdominaux sont transversaux, paissis en hourrelets sur les côtés; les trois derniers plus larges, surnut le pénultième. Le dernier est un peu plus long que celui-ci, conexe, granuleux, tronqué et tranchant en arrière, et muni de deux pasettes arrondies, voisines de son bord postérieur; les angles de alui-ci portent deux robustes crochets recourbés en haut. Les stiglates sont situés près des angles antérieurs des segments abdomiaux (2).

Le corps de cette larve est légèrement convexe, de couleur testacée thérissé de poils peu abondants, formant six rangées longitudinales. Ile avait été trouvée dans de vieilles souches d'aulne, en compagnie e larves de Rhizophagus et de Bostrichus. MM. Mulsant et Rey souponnent qu'elle est parasite et dévorait ces dernières. La nymphe, qu'ils nt également décrite, ne présente de particulier que l'existence, au som-

<sup>(1)</sup> In Mulsant, Opusc. entom. fasc. VII, p. 114, avec une pl.

<sup>(2)</sup> MM. Mulsant et Rey, par suite, sans doute, d'un laprus calami, assiment des siementes au dernier segment abdominal. Ils ne parlent pas de ceux et thorax.

met de son segment anal, d'un lobe large et déprimé, divisé en quatre lanières, dont les externes sont spiniformes et beaucoup plus longues que les intermédiaires.

Sauf une seule espèce de Salpingus qui habite la Tasmanie, la famille paraît propre à l'Europe et à l'Amérique. Elle se divise naturel-

lement en trois groupes.

I. Prothorax coupé carrément en avant, non échancré en dessous.

Mandibules saillantes.

PYTHIDES VRAIS.

ne dépassant pas le labre.

SALPINGIDES.

II. Prothorax très-saillant en avant; prosternum profondément échancré.

AGNATHIDES.

# TRIBU I.

## PYTHIDES VRAIS.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Mandibules saillantes. — Prothorax coupé carrément en avant, tant en dessous qu'en dessus. — Hanches intermédiaires pourvues de trochantins. — Dernier segment abdominal de grandeur normale.

Des trois genres qui suivent, deux (CRYMODES, PRIOGNATHUS) sont de

pressionnée sur le front, terminée par un très-court museau transversalement quadrangulaire. — Yeux médiocres, latéraux, subovalaires, assez saillants. — Antennes de la longueur du prothorax, assez robustes, filiformes, à articles i assez long, en massue arquée, 2 aussi long que 4, 3 beaucoup plus long que ce dernier, 4-7 obconiques comma les précédents, décroissant peu à peu, 8-10 transversaux, déprimes, submoniliformes, 11 ovalaire et allongé. — Prothorax transversal, cordiforme, arrondi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, déprimé, avec deux grandes dépressions en dessus; son pronotum confondu avec ses parapleures. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, déprimées, un peu élargies dans leur tiers postérieur, légèrement échancrées en arc à leur base. — Pattes assez longues; hanches antérieures contigues, munies de trochantins; cuisses assez robustes; éperons des jambes presque nuls; tarses filiformes, finement ciliés, le 1er article des postérieurs un peu plus court que les suivants réunis. - Corps allongé, très-déprimé, glabre.

Ce genre se compose en ce moment de cinq espèces, dont l'une (1), anciennement connue, est répandue depuis le nord de l'Europe, où elle n'est pas rare, jusque dans les régions montagneuses des parties moyennes de ce continent. C'est un des insectes les plus variables qui existent sous le rapport des couleurs. Les exemplaires normaux sont noirs, avec les élytres bleues, et les antennes, les parties de la bouche et les pattes d'un testacé plus ou moins clair. Cette dernière couleur peut envahir le corps entier; entre ces extrêmes on trouve tous les passages. Une seconde espèce (1) européenne, qui n'est peut-être qu'une variété de la précédente, dont elle ne se distingue essentiellement que par un sillon sur le disque du prothorax, est noire, avec les antennes, la bouche et les tarses brunâtres. Les trois autres existent dans l'Amérique boréale (3).

Ces insectes sont assez grands, ponctués en dessus, avec des sillons assez marqués sur les élytres. Leur forme, presque aussi déprimée que celle des Cucusus, les a fait placer dans ce genre par les anciens auteurs.

- (1) Ten. depressus, Linn. Syst. nat. II, p. 675 (Ten. lignarius De Géer, planus Herbst; Var. Cucuj. coeruleus, festivus, castaneus Fab., etc.).
- (2) P. kolvensis, C. R. Sahlb. Ins. Fennic. I, p. 445; les entomologistes semblent avoir perdu de vue cette espèce; elle n'est pas mentionnée dans les catalogues les plus récents des Coléoptères d'Europe.
- (3) P. niger, americanus, Kirby, Faun. Bor.-Amer. p. 164; le premier est aguré pl. 7, f. 2. deplanatus, Mannerh. Bull. Mosc. 1853, II, p. 258 (americanus? Kirby).
- Le P. pallidus de Say (Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 271) est un Ténébrionide du genre (inédit) Adelina de Dejean, selon M. J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 219.

#### CRYMODES.

# J. L. LE CONTE ID AGASS. Lake Super. p. 232.

Menton rentrant, transversal, largement arrondi en avant. guette peu saillante, tronquée en avant. - Dernier article des palpes maxillaires médiocrement sécuriforme et un peu arqué. - Mandibules arquées et bifides au bout. - Labre très-court, un peu échancré en avant. - Tête légèrement renflée en arrière, déclive sur le front, coupée carrément en avant, sans épistome distinct. - Antennes atteignant à peine le milieu du prothorax, à articles 1 médiocre, 2 court, 3-8 obconiques, égaux, 9-11 formant une petite massue, 9-10 en triangle transversal, 11 ovoïde et acuminé. - Yeux assez grands, latéraux, peu convexes, transversaux et sinués en avant. - Prothorat transversal, assez convexe et largement aplani sur le disque, rétréci à sa base, fortement arrondi sur les côtés, tronqué en avant et en arrière; son pronotum séparé de ses flancs par de fines arêtes. - Elytes allongées, parallèles, assez convexes, subtronquées à leur base. -Pattes médiocres; hanches antérieures non contiguës, médiocrement saillantes, munies de trochantins très-apparents; cuisses comprimées, subparallèles; jambes linéaires, comprimées, leurs éperons trèscourts; tarses grêles, finement villeux en dessous; leurs articles rétrécis à leur base ; le 1er des postérieurs aussi long que le dernier. -Saillie prosternale étroite, enfouie, plane, atteignant à peine le bord

versal, largement échancré. — Tête subcylindrique en arrière; front déclive en avant; épistome séparé de ce dernier par un sillon arqué, terminé par une courte saillie quadrangulaire. — Yeux petits, latéraux, arrondis, médiocrement saillants. — Antennes du double plus lengues que la tête, moniliformes, leurs trois derniers articles brusquement épaissis. — Prothorax transversal, brusquement rétréci à sa base sur une faible étendue, arrondi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, médiocrement convexe; son pronotum confondu avec ses fancs. — Elytres allongées, subparallèles, légèrement échancrées en arc à leur base, avec leurs épaules obtuses. — Pattes médiocres; hanches antérieures contiguës, sans trochantins; cuisses assez robustes; jambes linéaires, leurs éperons à peine distincts; tarses grêles, finement villeux, à articles obconiques; le dernier de tous notablement plus long que le 1°r. — Corps allongé, glabre.

Genre ayant pour type un insecte du nord des Etats-Unis, que M. Randall (1) avait déjà décrit sous le nom de Dytilus moniticornis et qui, au premier coup-d'œil, ressemble beaucoup à certaines Tennocenla américaines, de la famille des Trogositaires. Il est de taille moyenne, d'un rouge-brun brillant, à reflets bronzés, et criblé en dessus de points enfoncés serrés. Ses mandibules denticulées et ses hanches antérieures sans trochantins, le distinguent fortement du genre qui précède.

# TRIBU II.

#### SALPINGIDES.

Dernier article des palpes maxillaires non sécuriforme. — Mandibules ne dépassant pas le labre. — Prothorax coupé carrément tant en dessous qu'en dessus. — Hanches intermédiaires sans trochantins. — Dernier segment abdominal très-court.

Cette tribu ne correspond pas tout-à-fait à celle du même nom, qui est généralement admise aujourd'hui. Je partage complètement l'opinion de Schmidt, que les MYCTERUS de Clairville doivent en être exclus et appartiennent à la famille des OEdémérides (.). Le museau allongé qui termine leur tête n'a rien de commun avec le rostre qui prolonge celle de plusieurs Salpingides. Ils différent en outre de ces insectes, par une foule de caractères, notamment la présence des

<sup>(1)</sup> Boston Journ. of nat. Hist. II, p. 22. Je n'en ai vu qu'un exemplaire incomptet des antennes que M. J. L. Le Conte a eu l'obligeance de me commumiquer. Ce que je dis des organes en question est emprunté à ce savant entomologiste.

<sup>(2)</sup> Voyez sa Monographie de cette familie dans la Linnæa entom. I, p. 141.

trochantins intermédiaires, le dernier article de leurs tarses lamellé, l'intégrité du repli épipleural de leurs élytres, la grandeur de leur dernier segment abdominal, la largeur de leurs épisternums métathoraciques, enfin, leurs habitudes floricoles.

Quant à la place qu'on a proposé quelquefois d'assigner aux Rhinosimus parmi les Curculionides, cette opinion peut, à la rigueur, se soutenir, abstraction faite de la structure des tarses. Il n'y a, en effet, aucune différence essentielle entre le rostre de ces insectes et celui d'un certain nombre d'espèces de la famille en question. Mais ils entraîneraient nécessairement à leur suite les Salpingus et les Lissodema, qui très-certainement ne sont pas des Curculionides. Il n'y a par conséquent ici, dans l'existence du rostre en question, qu'une simple déviation du type que la tête affecte dans la tribu actuelle. Cette dernière ne comprend que les cinq genres qui suivent.

- I. Tête non prolongée en un rostre.
  - Antennes grossissant peu à peu : Salpingus.
    - terminées par une massue de 3 art. : Lissodema.
- II. Tête prolongée en un rostre déprimé.
- a Tarses hétéromères.
  - 1er article des antennes médiocre : Rhinosimus.
    - allongé : Homalirhinus.
- an Tarses pentamères : Tanyrhinus.

oblongo-ovales, tronquées à leur base. — l'attes courtes; cuisses robustes, subfusiformes et comprimées; jambes et tarses très-grèles; les éperons des premières très-petits; les seconds courts, leur dernier article au moins aussi long que le 1er. — Corps allongé ou oblong, glabre.

Ces insectes sont petits et varient pour la couleur du noir au ferrugineux brillant; quelques-uns sont mi-partis de ces deux nuances. Leurs téguments sont finement pointillés en dessus, et les points sont disposés en rangées nombreuses et plus ou moins régulières. On en connaît une huitaine qui sont disséminés en Europe et dans l'Amérique du Nord (1).

#### LISSODEMA

## Curris, The entom. Mag. I, p. 187 (2).

Les seules différences qui séparent ce genre du précédent sont les suivantes:

Mandibules non denticulées au côté interne. — Antennes terminées par une petite massue brusquement formée par les trois derniers articles.

Les espèces européennes (3) ont toutes, en outre, le prothorax muni sur chaque côté de quatre à six petites dents. Mais on en connaît une de la Tasmanie (4) qui en est complètement privée, de sorte que ce caractère n'est pas essentiel. Ces insectes sont de la taille des plus petits Salpingus.

- (1) Esp. européennes: Derm. ater, Payk. Faun. Suec. I, p. 298. S. foveolatus, Ljungh, Act. Holm. 1823, p. 269, tab. 3, f. h. picea, Germar, Faun. Ins. Europ. X, 9. bimaculatus, Gyllenh. Ins. Suec. II, p. 614. Sphær. immaculatus, ceneus, Steph. loc. cit. IV, p. 219 et V, p. 421. S. lituratus, A. Costa, Ann. degl. Aspir. nat. Ser. 2, I, p. 158. Esp. de l'Amér. du Nord: S. elongatus, Mannerh. Bull. Mosc. 1852, nº 2, p. 350; Sitkha. virescens, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 232.
- (2) Syn. Sperentestes (pars) Steph. Salpingus Gyllenh., Marsh., Lepellet. d. St.-Farg. et A. Serville, Erichs.
- (3) Salp. denticollis, cursor, Gyllenh. Ins. Suec. III, p. 715. quadripustulatus, Marsh. Entom. Brit. p. 297; Steph. loc. cit. pl. IV, p. 21, f. 5. quadriguttatus, Lepellet. d. St.-Farg. et Serv. Encycl. méth.; Ins. X, p. 288 (quadripustulatus?). Liss. Heyana, Curtis, loc. cit. (cursor? Gyllenh.).
  - (4) S. hybridus, Erichs. Archiv, 1842, I, p. 182.

#### RHINOSIMUS.

LATR. Gen. Crust. et Ins. 11, p. 231 (1).

Mêmes caractères également que les Salpingus, sauf les particularités qui suivent :

Mandibules non denticulées au côté interne. — Tête prolongée en un rostre plus ou moins long, déprimé, généralement un peu rétréi dans son milieu, plus rarement (roboris) dilaté à son extrémité. — Antennes insérées sur ce rostre à une distance variable des yeux.

Ainsi qu'on le voit dans la synonymie, les anciens auteurs, trompés par la forme de la tête, avaient placé ces insectes parmi les Curculionides. La plupart d'entre eux sont un peu plus grands que les Sarpingus, et leur livrée est presque toujours en partie formée de couleus métalliques. Jusqu'ici leurs espèces paraissent limitées à l'Europe (1).

#### HOMALIRHINUS.

CHEVROL. Ann. d. l. Soc. entom. II, p. 61.

Genre à peine distinct des Rhinosimus et n'en différant essentiellement que par ses antennes plus longues, insérées à la base du rostre (3), et dont le 1<sup>er</sup> article est allongé, très-grêle à sa base et noueux au bout.

#### TANYRHINUS.

## Mannerh. Bull. d. Mosc. 1852, nº 2, p. 349.

Dernier article des palpes oblong, un peu renfié, arrondi au bout.

— Mandibules robustes, arquées. — Tête en carré allongé, prolongée en un rostre un peu plus long qu'elle, plan, finement sillonné de chaque côté, subcaréné entre les yeux. — Yeux à peine saillants. — Antennes insérées sur le milieu du rostre, à articles 1 pyriferme, 2 et 4 égaux, 3 un peu plus long, 5-10 trois fois plus larges, égaux, 11 oblong, arrondi au bout. — Prothorax de moitié plus étroit que les élytres, à peine plus large que long, rétréci et beaucoup plus étroit en avant qu'à sa base; celle-ci tronquée, avec ses angles droits. — Elytres trois fois plus longues que le prothorax, arrondies aux épaules, dilatées au-dessous de celles-ci, puis linéaires jusqu'à leur extrémité qui est tronquée, avec ses angles externes arrondis. — Pattes médiocres; tarses distinctement pentamères, à articles 1 un peu plus long que le suivant, 2-4 égaux, 5 aussi long que les précédents réunis.

J'emprunte ces caractères à Mannerheim. Je crois, comme lui, que, malgré ses tarses pentamères, le genre ne peut être éloigné des Rhisonimus; on a déjà vu précédemment, parmi les Sapidium (1), une exception de cette nature; celle-ci est la seconde et dernière parmi les Hétéromères. A part cela et la forme insolite du prothorax et des élytres, il n'y a rien dans la formule inscrite plus haut qui soit étranger an groupe actuel. Le genre a pour type un rare insecte (singularis) de l'île Sitkha, de la taille des plus grands Rhinosimus, d'un brunnoirâtre, très-inégal sur la tête et le prothorax, avec les élytres fortement striées.

# TRIBU III.

#### AGNATHIDES.

Dernier article des palpes maxillaires sécuriforme. — Mandibules ne dépassant pas le labre. — Prothorax cuculliforme en avant, profondément échancré en dessous et ne laissant qu'un mince filet en avant des hanches antérieures. — Hanches intermédiaires sans trochantins. — Dernier segment abdominal de longueur normale.

Cette tribu se borne au genre suivant, qui peut être considéré comme rattachant la famille à celle des Lagriides.

<sup>(1)</sup> P. 205, note 1.

532 PYTHIDES.

#### AGNATHUS.

(MEG.) DE LA FERTÉ, Mon. d. Anthic. p. 293 (1).

Menton en carre transversal. — Languette peu saillante, légèrement échancrée. - Dernier article des palpes labiaux ovoïde, celui des maxillaires assez fortement sécuriforme. - Mandibules courtes, bifides au bout. - Labre court, largement arrondi en avant. - Tête engagée dans le prothorax jusqu'aux yeux exclusivement, inclinée, transversale, terminée par un très-court museau, plane en dessus. - Yeux médiocres, transversaux, entiers, très-saillants, débordant le prothorax. - Antennes courtes; à articles 2-10 obconiques, le 3° un peu plus long que les autres, ceux-ci très-courts; les trois derniers formant une petite massue, le 11e ovoïde et acuminé. - Prothorax très-allongé, en cône renversé et rétréci avant sa base, celle-ci tronquée; son bord antérieur largement saillant et arrondi. - Ecusson en triangle curviligne. -Elytres allongées, parallèles, rétrécies en arrière, peu convexes, subtronquées en avant, avec leurs épaules obtuses. - Pattes médiocres; cuisses grossissant peu à peu; jambes linéaires, sans éperons; let article des tarses allongé, surtout aux postérieurs. - Corps allongé, svelte, finement pubescent.

L'unique espèce (2) du genre est de la taille des plus grands Sarringus et vit comme eux sous les écorces. Elle est noire, avec les épaules et deux bandes transversales (l'une avant le milieu, l'autre après) en zigzag, d'un gris rosé on couleur de chair. On l'a rencontrée dans diverses localités de l'Allemagne et en France, notamment aut environs de Lyon, mais elle est fort rare partout.

(1) Syn. Notoxus, Germar, Mag. d. Entom. III, p. 129; ce nom est pris le dans le sens de celui des Opices de la famille des Clérides.



# FAMILLE LI.

# MÉLANDRYIDES.

Menton transversal, non porté par un pédoncule du menton. — Languette plus ou moins saillante. — Deux lobes aux mâchoires, lamelliformes et ciliés. - Palpes maxillaires en général longs, robustes et pendants, souvent en scie et terminés par un grand article cultriforme ou sécuriforme. — Mandibules courtes. — Tête sans col en arrière, penchée, souvent invisible d'en haut. — Yeux échancrés (Abdera excepté). - Antennes de onze, très-rarement (Conopalpus) de dix articles, insérées à découvert au-devant des yeux, presque toujours filiformes ou légèrement épaissies au bout. — Prothorax aussi large que les élytres à sa base; son pronotum distinct de ses flancs. — Hanches antérieures de forme variable, contiguës ou non, assez souvent munies de trochantins; leurs cavités cotyloïdes ouvertes en arrière; les intermédiaires ovoïdes, très-rapprochées, pourvues de trochantins; les postérieures fortement transversales, contigues ou subcontigues; les quatre tarses antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles, le pénultième souvent subbilobé; crochets presque toujours simples. - Episternums métathoraciques parallèles, leurs épimères distinctes. - Cinq arceaux à l'abdomen.

Avec cette famille finissent les Hétéromères qui, même dans ces derniers temps, ont été quelquefois associés aux Ténébrionides(1), dont ils diffèrent comme les deux familles précédentes, par leurs cavités cotyloïdes antérieures ouvertes en arrière. Ils se distinguent en outre des Cistélides par les crochets de leurs tarses non pectinés; des Nilionides par leur forme générale qui n'approche jamais de celle d'un hémisphère; des Pythides par leur prothorax aussi large à sa base que les élytres; enfin, de toutes les familles des Hétéromères qui suivent, sauf les Mordellides, par leur pronotum non confondu avec les flancs

<sup>(1)</sup> On sait que Dejean (Cat. éd. 3, p. 222) avait placé en tête de ses Ténébrionites, tous ceux de leurs genres qu'il connaissait. C'est, du reste, le seul auteur moderne qui ait méconnu à ce point les analogies de ces insectes.

#### MÉLANDRYIDES.

rothorax. Quant aux Mordellides qui présentent le même cara leur tête pourvue d'un col très-étroit, qui n'existe pas ici, ren qui les concerne, la confusion impossible.

uf un genre (Теткатома) dont l'introduction parmi eux est sujet jection et dont il ne sera pas question dans les détails qui suiver élandryides constituent un groupe réellement naturel (1). Ce so insectes à téguments assez solides (Nothus excepté), presque to glabres, plus ou moins allongés et parfois arqués en dessus. particularité digne de remarque que présentent leurs organ aux, est la forme remarquable de leurs palpes maxillaires. Ces es varient, du reste, beaucoup, et ce n'est guère que dans la moi genres qu'ils sont dentés en scie. Dans ce cas, ce sont les de es intermédiaires qui deviennent triangulaires; comme chez prous les Hétéromères, le premier d'entre eux est toujours beauco long que le deuxième. Les palpes labiaux restent constamme ourts.

tète de ces insectes affecte très-rarement (Scotodes) une for boïdale; elle est généralement très-courte et très-obtuse en avai ns aucun cas son épistome n'est séparé du front par une sutu distincte. Même lorsqu'elle est complètement invisible d'en hat eux ne sont pas voilés par le prothorax. Les antennes sont mes dans la plupart des cas; celles des Serropalpides ont souve endance à être arguées. Les arêtes latérales qui séparent le product de la complète des servos des la complète des servos des servos des servos la complète des servos des servos des servos des servos de la complète des servos des servos des servos de la complète des servos de la complète des servos de la complète des servos de la complète de la

mouvements extrêmement vifs, saccadés et sautillants, en un mot, pareils à ceux des Mordellides. Le premier article des tarses postérieurs est toujours fort allongé; ce n'est que chez les Scorodes et les Nothus qu'il y a exception à la simplicité des crochets. Les segments abdominaux diminuent graduellement de grandeur ou sont presque subégaux. Sauf chez les Nothus, les deux sexes ne semblent pas différer l'un de l'autre.

Ces insectes ne sont jamais très-grands, et beaucoup d'entre eux sont petits; la plupart sont peu communs. Quant à leurs habitudes, tous (les Nothus exceptés) paraissent vivre sous les écorces, dans les bolets ou le bois décomposé des vieux arbres. Leurs larves, dont on connaît déjà un certain nombre, ont des mœurs semblables, mais, avec un fond commun d'organisation, présentent quelques différences importantes qui rendent difficile d'en rien dire de général (·). Il en sera question dans les généralités des groupes auxquels elles appartiement.

Les Mélandryides sont presque confinées dans les régions froides et tempérées de l'hémisphère boréal. Il y en a très-peu dans les pays chauds. Sauf un seul (SYNCHROA) qui est propre à l'Amérique du Nord, tous leurs genres ont des représentants en Europe.

Les vicissitudes qu'a subies la classification de ces insectes, exigeraient plus de développements que je ne puis leur en consacrer (2). Leur érection en une famille à part est due à Latreille; mais ce n'est que dans son dernier ouvrage qu'il a fini par réunir ensemble tous ses éléments qu'il avait jusque-là dispersés dans des groupes différents (3). Cette famille est aujourd'hui généralement admise, mais n'a encore été traitée que par des auteurs de Faunes locales, dont les deux plus récents et à la fois les plus importants, sont MM. Mulsant (4) et L. Redtenbacher (5). La classification qui suit, est, à quelques légers

- (1) Erichson (Archiv, 1842, I, p. 367) a exposé leurs caractères généraux, mais uniquement d'après celles des Melandrya et des Diracea. Celles qui ont été découvertes depuis cette époque ont rendu cette exposition insuffisante. Elle a été reproduite par MM. Chapuis et Candèze dans les Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII, p. 518.
- (2) M. Mulsant les a exposées avec le plus grand détail dans sa Monographie des espèces de France, citée plus bas.
- (3) Règne anim. éd. V, p. 43. Ces insectes, sous le nom de Serropalpides, constituent la troisième tribu des Sténélytres. Il ne se trouve parmi eux aucun élément étranger. Latreille en exclut seulement les Noveus, qu'il place en tête de la tribu suivante, celle des OEdémérites. Dans son travail immédiatement antérieur à celui-ci (Fam. nat. p. 379), le groupe est également pur de tout alliage, mais les Orchesia en sont exclues et reportées loin de là (p. 377) parmi les Taxicornes. Des variations analogues se remarquent dans tous les autres ouvrages de Latreille, et il serait aussi fastidieux qu'inutile de les exposer.
  - (4) Col. de France; Barbipalpes; in-8°, Paris, 1856.
  - (5) Faun. Austr.; Die Kæf. éd. 1, p. 606; et éd. 2, p. 626.

changements près, la même que celle du premier de ces savants entomologistes.

- I. Antennes terminées par une grande massue de 4 art. Terraroumes.
- II. filiformes ou grossissant peu à peu. Mélandrides vraits.

# TRIBU I.

#### TETRATOMIDES.

Antennes terminées par une grande massue de quatre articles. — Palpes maxillaires non en scie. — Tête fortement inclinée, à peine visible d'en haut. — Hanches antérieures cylindriques, transversales, séparées par une saillie prosternale arrivant à leur niveau.

Latreille, dans tous ses ouvrages sans exception, a compris le genre Tetratoma de Fabricius dans cet ensemble hétérogène d'insectes qu'il a désignés successivement sous le nom de Biapériales et de Taxicornes. Mais les cavités cotyloïdes de ses hanches antérieures largement ouvertes en arrière, et ses antennes insérées tout-à-fait à découvert, montrent qu'il est étranger aux Ténébrionides. Je ne crois pas davantage que sa place soit parmi les Cryptophagides où M. L. Redtenbacher l'a récemment placé (1). Ces deux opinions mises de côté, si l'on procède par voie d'exclusion, on ne trouve plus que la famille actuelle

ut. - Labre transversal, subéchancré. - Tête transversale, forteent rétrécie antérieurement en un court museau quadrangulaire. Yeux brièvement ovalaires, plus ou moins saillants, presque engrs. — Antennes de la longueur du prothorax, à articles i gros, ovaire, 2-3 obconiques, égaux, 4-5 plus courts, 6-7 transversaux, 11 formant brusquement une grosse massue plus longue que la re, perfoliée; le dernier article ovoïde et acuminé. - Prothorax rtement transversal, arrondi sur les côtés, coupé presque carrément 1 avant et à sa base, celle-ci munie d'un large et court lobe médian. - Ecusson transversal. — Elytres courtes, assez convexes, parallèles, onquées à leur base, arrondies en arrière. - Pattes courtes; cuisses imprimées; jambes linéaires, sans éperous; 1er article des tarses omérieurs à peine aussi long que le dernier, le pénultième de tous stier. — Mésosternum étroit, triangulaire et déclive. — Saillie prosmale recourbée en arrière. — Corps court, parallèle, assez convexe, n général glabre.

Petits insectes à téguments brillants et ponctués en dessus, mais de vuleurs variables. L'espèce typique (fungorum) est d'un jaune-ferrugieux avec les élytres bleues ou vertes; une seconde (Desmarestii) d'un est obscur avec les palpes, les antennes et les pattes plus ou moins strugineux; les deux autres (ancora, tesselluta) d'un testacé obscur et aculées de brunâtre. Les trois premières de ces espèces sont euro-fennes, la dernière des Etats-Unis (1).

# TRIBU II.

#### MÉLANDRYIDES VRAIES.

Antennes filiformes ou grossissant peu à peu à leur extrémité; leurs emiers articles simulant très-rarement (ORCHESIA) une sorte de lassue.

Les autres caractères sont tous variables et permettent de diviser sinsectes en groupes secondaires assez nettement tranchés. M. Muluit en a établi six, en prenant pour point de départ, le plus ou moins visibilité de la tête, vue d'en haut. Outre que ce caractère est sujet des transitions, un genre exotique (Synchroa) en rend l'emploi difile, et il m'a paru préférable de prendre pour base la non-contitité ou la contiguité des hanches antérieures.

(1) Esp. européennes: T. fungorum, Fab. loc. cit. p. 20; Panz. Faun. Ins. rm. IX, 10 (T. dermestoides, Herbst, Die Karfer IV, p. 88, pl. 38, f. 7). — cora, Fab. loc. cit.; Panz. loc. cit. IX, 9; Herbst, loc. cit. pl. 38, f. 8.—Destrestii, Latr. Gen. Crust. et Ins. II, p. 180. — Esp. de l'Amér. du Nord: tessellata, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. II, p. 113.

# MÉLANDRYIDES.

| -   | nches antérieures non contiguës; pénultième<br>art, des tarses entier. |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a   | Dernier article des palpes max, ovalaire et tronqué.                   | Mycetomides.   |
| aa  | Dernier article des palpes max. cultriforme ou sécuriforme.            |                |
|     | Tête verticale, à peine ou non visible d'en haut.                      | Orchésudes.    |
|     | Tête saillante, subhorizontale —                                       | Synchroides.   |
| Hai | nches antérieures saillantes, contigues.                               | -1-1-100       |
| ь   | Crochets des tarses simples.                                           |                |
| c   | Antennes de onze articles.                                             |                |
| 7.  | Tête verticale, à peine ou non visible d'en haut.                      | SERROPALPIDES. |
|     | - penchée, en partie au moins -                                        | MELANDRYIDES   |
| cc  | Antennes de dix articles.                                              | CONOPALPIDES.  |
|     |                                                                        |                |

# GROUPE I. Mycétomides.

NOTHIDES.

anches antérieures non contiguës, transversalement ovoïdes,

to Crochets des tarses appendiculés et dentés.

versaux, fortement échancrés en arc. — Antennes sensiblement plus longues que le prothorax, robustes, parfaitement filiformes, à articles i médiocre, gros, subturbiné, 2 court, obconique, tous deux glabres, les suivants pubescents, 4-10 transversaux, subcylindriques, 11 ovoide, acuminé au bout. — Prothorax fortement transversal, arrondi et tranchant sur les côtés, avec ses angles antérieurs fortement rabattus, tronqué en avant et à sa base, muni de trois impressions en dessus; une discoïdale, deux basilaires. — Ecusson curviligne. — Elytres médiocrement allongées, assez peu convexes, parallèles, arrondies en arrière. — Pattes assez longues, médiocrement robustes; éperons des jambes très-courts; tarses médiocres, le 1° article des postérieurs allongé. — Mésosternum aussi long que les hanches intermédiaires. — Corps chlong, presque glabre.

L'espèce unique (1) du genre est un insecte de taille moyenne, d'un brun-fuligineux, avec la suture plus claire et les antennes d'un noir intense, sauf les deux premiers articles. Il est criblé en dessus de points enfoncés assez gros, dont la plupart forment, sur les élytres, des rangées médiocrement distinctes. On le trouve, mais rarement, dans la plus grande partie de l'Europe moyenne.

## GROUPE II. Orchésiides.

Hanches antérieures non contigués, grosses, transversalement covoides et atténuées au côté interne, sans trochantins; pénultième article des tarses postérieurs entier. — Palpes maxillaires non en scie; Leur dernier article de forme variable. — Tête verticale, à peine ou mon visible d'en haut. — Antennes de onze articles, robustes.

Sur les trois genres qui composent ce groupe, il en est deux (Ortersia, Hallomenus) dont les espèces ont une analogie assez protroncée avec les Mordella et les Anaspis, non-seulement par leur Korme générale allongée, atténuée en arrière et arquée en dessus, mais Encore par leurs allures vives et sautillantes. C'est également à ces deux genres qu'appartiennent les larves que l'on connaît de ce groupe. Leurs caractères serviront de termes de comparaison pour pelles du reste de la famille qui seront mentionnées plus loin.

La plus anciennement connue, celle de l'Orchesia micans (2), est alongée, subcylindrique, charnue et glabre. Sa tête arrondie, écailleuse

<sup>(1)</sup> Dr. suturalis, Panz. Faun. Ins. Germ. XLV, 12.

<sup>(2)</sup> M. Guérin-Méneville l'a découverte et décrite le premier dans le Dictionn.

less. d'Hist. nat. XII, p. 301 (citation omise par MM. Chapuis et Candèze). Elle

le été ensuite, mais trop brièvement, par M. Waterhouse (The entom. Magaz.

le, p. 376, pl. 10, f. 2; et M. Braselmann (Verhandl. d. naturf. Verein. d.

reussich. Rheinl. I, p. 17). Ces trois descriptions sont inférieures à celle pu-

et pourvue d'un épistome très-distinct, porte de chaque côté, immédiatement derrière les antennes, cinq stemmates disposés sur dem rangs. La bouche, obliquement dirigée en bas, se compose d'un menton très-court, arrondi en avant; une languette assez saillante, arrondie et portant deux très-courts palpes bi-articulés; deux michoires rapprochées à leur base, munies d'un seul lobe et de palps formés de trois articles presque égaux; deux mandibules médiocres, bifides au bout et munies d'une dent molaire à leur base; enfin d'un labre transversal et arrondi en avant. Les antennes se composent de quatre articles égaux en longueur, mais s'atténuant rapidement et dont le dernier est bifide. Les segments thoraciques ne différent pu sensiblement de ceux de l'abdomen et portent des pattes grêles, dirigées en dehors et composées de quatre pièces dont la terminale est armée d'un ongle tenant lieu de tarse. Quelques rides transversales so voient sur les segments abdominaux, qui sont arrondis latéralement. Le dernier est court, arrondi et prolongé inférieurement en un tube très-court que couronnent six mamelons, au centre desquels se trouve l'ouverture anale. Des neuf paires de stigmates abdominaux, la première est située entre le prothorax et le mésothorax; les autres sur les huit premiers segments abdominaux, au sommet de tubercula charnus, d'autant plus saillants qu'ils sont plus antérieurs.

Cette larve est d'un rose pale, avec la tête et les parties de la

bouche brunes. Elle vit exclusivement dans les bolets.

#### EUSTROPHUS.

(ILLIG.) LATR. Regne anim. ed. 1, p 304 (1).

Menton évasé et tronqué en avant, aminci latéralement. — Languette cornée, arrondie et sinuée au bout. - Palpes courts; le dermier des labiaux ovalaire et déprimé, celui des maxillaires cylindrique et tronqué au bout. — Mandibules bissides à leur extrémité. — Labre transversal, fortement arrondi en avant. — Tête invisible d'en haut, terminée par un court museau quadrangulaire. — Yeux transversaux, tantôt fortement (dermestoides), tantôt médiocrement (par ex. tomentosus) séparés en dessus, lunulés. — Antennes de la longueur au plus du prothorax, à articles i assez long, peu robuste, reçu, au repos, dans un sillon, 2-4 obconiques, plus longs que larges, 5-10 déprimés, graduellement transversaux, serrés, 11 plus long que 10. — Prothorax transversal, régulièrement convexe, avec son bord antérieur arrondi et vertical, paraboliquement rétréci sur les côtés antérieurs, faiblement échancré en avant, bisinué en arrière, avec ses angles postérieurs arqués ou non, tranchant sur ses bords latéraux. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres fortement contiguës au prothorax et aussi larges que lui, oblongo-ovales ou elliptiques. - Pattes courtes; hanches postérieures étroites, arrondies à l'angle externe; cuisses et jambes robustes, comprimées; celles-ci parallèles, finement denticulées en dehors, leurs éperons médiocres; tarses grèles, comprimés et atténués au bout, le 1er article de tous allongé; crochets petits. — Mésosternum fortement rétréci en arrière, subvertical en avant (1). — Corps oblongo- ou elliptico-ovale, finement pubescent.

L'espèce typique (3) est répandue dans la plus grande partie de l'Europe et ne paraît pas rare dans les parties boréales et orientales de ce continent. Dans ses parties méridionales elle habite principalement les régions montagneuses. Les autres espèces décrites sont propres à l'Amérique du Nord (4).

<sup>(1)</sup> Illiger n'a fait qu'imposer au genre son nom; Latreille, après avoir reproduit simplement ce dernier (Gen. Crust. et Ins. IV, p. 379), a, le premier, exposé en peu de mots les caractères du genre — Syn. Mycetophagus Fab.

<sup>(2)</sup> Dans toutes les espèces que j'ai sous les yeux, une suture transversale très-apparente sépare de la partie antérieure des épisternums métathoraciques, un triangle assez grand, à sommet dirigé en dedans. Je ne trouve rien de pareil que chez quelques Orchesia de l'Amérique du Sud, telles que la 15-machata.

<sup>(3)</sup> Mycet. dermestoides, Fab. Syst. El. II, p. 568.

<sup>(</sup>f) Mycet. bicolor, Fab. loc. cit. p. 566. — E. tomentosus, Say, Journ. of the Acad. of Philad. V, p. 293 (niger, Melsheim. Proceed. ibid. 111, p. 58). —

#### MÉLANDRYIDES.

es insectes sont de taille moyenne pour la famille, noirs ou es, mais cette livrée est relevée quelquefois par des taches o les d'un rouge-jaunâtre. La pubescence qui les rêvet est peu abondante et couchée. Des stries superficielles, très s, ponctuées, et dont les intervalles sont pointillés ou fin acés, se voient sur leurs élytres.

#### ORCHESIA.

LATR. Gen. Crust. et Ins. II, p. 159 (1).

èmes caractères que les Eustrophus, sauf les différence es:
ernier article des palpes maxillaires largement cultrifort ansversal. — Antennes à articles i en massue peu robuste e, 2 aussi épais, mais court et obconique, 3 plus long que l s; les quatre à cinq derniers grossissant plus ou moins et aux, sauf le iie qui est plus long que le précédent. — Pro sversal ou non, paraboliquement rétréci en avant, avec le rieurs rabattus, coupé carrément à sa base, avec un faiblian. — Pattes s'allongeant graduellement d'avant en a ches postérieures larges, planes, en carré transversal; j

ns régulièrement parallèles: les éperons des postérieures

Les espèces décrites appartiennent à l'Europe, à l'Amérique du Nord et au Chili (1). Quelques-unes du Brésil, qu'on rapporte au genre dans les collections, me paraissent devoir en être exclues (2).

#### HALLOMENUS.

(HELLW.) PANZ. Faun. Ins. Germ. XVI, 17 (3).

Menton presque carré. — Languette transversale, tronquée en avant. - Dernier article des palpes labiaux ovoïde, celui des maxillaires déprimé, parallèle, obliquement tronqué au bout. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre transversal, largement échancré. — Tête presque invisible d'en haut, terminée par un museau très-court. — Yeux médiocres, transversaux, échancrés dans leur milieu.— Antennes insérées à leur côté interne, aussi longues que le prothorax, assez robustes, filiformes et un peu déprimées, à articles 1 un peu plus long que 2, celui-ci court, 3 plus long que les suivants, 4-10 égaux, 11 plus grand que 10, ovalaire. — Prothorax fortement transversal, peu convexe, un peu rétiéci en avant, avec ses angles antérieurs rahattus, faihlement bisinué à sa base. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, de la largeur du prothorax à leur base, graduellement rétrécies en arrière, un peu arquées en dessus. — Hanches postérieures obliques; cuisses assez robustes, comprimées, un peu ovalaires; jambes grêles, les éperons de toutes petits; tarses grêles, le 1er article des quatre postérieurs très-allongé. — Corps allongé, un peu arqué en dessus, finement pubescent.

- (1) Esp. européennes: O. micans, Panz. Faun. Ins. Germ. XVI, 18 (Megat. picea Herbst). fasciata, Payk. Faun. Suec. II, p. 182; figurée par M. Kraatz, Stettin. entom. Zeit. 1853, pl. 3, f. 4. undulata, Kraatz ibid. p. 255, pl. 3, f. 3 (fasciata, Curtis, Brit. Entom. V, pl. 197). sepicola, Rosenh. Beitr. z. Insektenf. Europ. p. 32. laticollis, L. Redtenb. Faun. Austr. éd. 1, p. 611 (grandicollis, Rosenh. loc. cit.). luteipalpis, Muls. Cel. d. France; Barbip. Suppl. Esp. de l'Amér. du Nord: O. castanea, gracitis, Melsh. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 57; la sericea du même auteur (ibid.) est une Scrappia, selon M. J. L. Leconte, ibid. VII, p. 219. Esp. du Chili: O. picta, affais, fumosa, parvula, fusca, nigra, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 265.
- (2) Une seule est décrite: O. 15-maculata Mannerh., Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 247; mais il y en a plusieurs inédites dans les collections. Ces insectes sont beaucoup plus grands et moins étroits que les espèces d'Europe. Leurs yeux sont contigus sur le front et fortement granulés, les éperons de leurs jambes médiocres, etc. Il est bien possible que le Mycelophagus Janus de Fabricius (Syst. El. II, p. 566) leur soit congénère.
- (3) Syn. Hallominus, Payk., Duftschm., And.— Dinophorus, Illig. Magaz.VI, p. 335; sans accompagnement de caractères.— Dayala, Mulsant, Col. d. France; Barbipalp. p. 58. Diraga Fab.

Insectes de très-petite taille, de même forme que les Orcuesa, pour la plupart, variant du brunâtre au ferrugineux et à dessin mal limité, quand il y en a un. Leurs téguments sont très-finement coriacés, sus

aucun vestige de stries sur les élytres.

On n'en connaît en Europe que deux espèces: l'une (+) formant le type du genre et dont le dernier article des palpes maxillaires est fait comme l'indique la formule qui précède; l'autre (\*) chez laquelle il s'atténue et devient presque conique. M. Mulsant a fondé sur cette dernière son genre DRYALA qui, ne reposant que sur ce seul caractère, ne me paraît pas admissible. L'Amérique du Nord possède aussi quelques espèces du genre (3).

# GROUPE III. Synchroides.

Hanches antérieures non contigués, grosses, transversalement ovoides, accompagnées de trochantins; pénultième article des tarses entier. — Palpes maxillaires grêles, non en scie, leur dernier article sécuriforme. — Tête légèrement penchée, visible en entier d'en hant. — Antennes de onze articles, longues et grêles.

Cet ensemble de caractères que permet pas d'introduire le genre Syschroa de M. Newman dans aucun des groupes qui précèdent et qui suivent. Il tient aux deux précèdents par ses hanches antérieures, mais en diffère complètement par la forme et la position de sa tête, ses antennes et ses pattes qui ressemblent à celles des Seprenditus Ses

étroitement échancrés. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, grêles, grossissant faiblement, à articles 2 très-court, 3 à peine plus long que 4, 4-10 décroissant peu à peu, 11 notablement plus long que 10, en ovale allongé. — Prothorax transversal, graduellement rétréci et tronqué en avant, muni à sa base d'un faible lobe médian, fianqué en dessus de deux dépressions peu distinctes. — Ecusson en carré transversal. — Elytres allongées, peu convexes, graduellement atténuées en arrière. — Pattes assez longues; hanches postérieures obliques; cuisses assez robustes; jambes linéaires, leurs éperons médiocres; tarses très-grêles, le 1<sup>er</sup> article de tous allongé, celui des posrieurs un peu plus court que les suivants réunis. — Mésosternum un peu convexe, déclive, triangulaire et assez large. — Saillie prosternale s'appuyant sur lui en arrière. — Corps allongé, atténué à ses deux extrémités, un peu arqué en dessus, pubescent.

La seule espèce connue (1) est un insecte de la taille du Serropalpus striatus d'Europe, d'un brun noirâtre assez brillant, avec le sommet des antennes ferrugineux, finement ponctué en dessus et recouvert de la même pubescence couchée que la plupart des espèces de la famille, mais un peu plus abondante. Il habite les Etats-Unis.

Les entomologistes américains semblent ne pas connaître ce genre de M. Newman. M. Haldeman l'a établi de nouveau sous le nom de Pealona et sur la même espèce (2).

# GROUPE IV. Serropalpides.

Hanches antérieures contiguës, ovoïdes, médiocrement saillantes, sans trochantins; pénultième article des tarses subbilobé chez la plupart. — Palpes maxillaires en scie ou non. — Tête verticale, invisible d'en haut, au moins en grande partie. — Antennes de onze articles, filiformes ou grossissant peu à peu.

Ces insectes sont tous allongés, et la plupart d'entre eux ressemblent beaucoup à des Eucnémides ou des Elatérides. Presque tous ont la tête courte, régulièrement convexe en avant et largement tronquée à peu de distance de l'insertion des antennes, de sorte qu'elle est complètement dépourvue de museau.

Trois larves de ce groupe ont déjà été observées, celles des Dircœa lævigata, Phlæotrya rufipes et Abdera flexuosa, mais cette dernière est la seule dont on ait une description suffisamment détaillée.

- (1) S. punctata, Newm. loc. cit. (Ph. murina Haldem.; Mel. umbrina Melsheim.). M. Haldeman l'a regardé comme le Steropes murinus de Dejean (Cat. éd. 3, p. 237), mais tout-à-fait à tort.
- (2) M. Melsheimer (Cat. of the descr. Col. of the Unit. Stat. p. 142) a adopté les deux genres, en intercalant entre eux les Seraopalpus.

Erichson (1) s'est contenté de dire de la première qu'elle présente tous les caractères de la larve de la Melandrya caraboides, si ce n'est que son dernier segment est armé de deux crochets recourbés. Elle serait par conséquent charnue et privée de stemmates.

La description de la seconde, due à MM. Mac-Leay et Westwood, contient quelques particularités qui me font douter qu'elle appartienne réellement à la famille (2). Toutefois, si l'affirmative est vraie, cette larve serait, comme la précédente, privée d'yeux et pourvue de deux crochets cornés sur le dernier segment abdominal.

Celle de l'Abdera flexuosa, dont on doit la connaissance à M. Ed. Perris (3) avec les caractères généraux des larves de la famille, en possède plusieurs qui lui sont exclusivement propres. Elle est cylindrico-elliptique, et la tête un peu aplatie porte de chaque côté trois ocelles disposés sur une ligne courbe, au-dessous des antennes. Le prothorax est de moitié plus long que le mésothorax et le métathorax. Tous deux, ainsi que les huit premiers segments abdominaux, sont munis en dessus d'un large mamelon transversal, comme interrompu dans son milieu et rétractile; les seconds en portent de plus un semblable en dessous et un bourrelet de chaque côté. Le segment anal est entier, arrondi et pourvu inférieurement d'un mamelon bilobé au centre duquel est située l'ouverture anale. M. Ed. Perris avait troivé cette larve dans des champignons croissant sur les pins.

- 1. Prothorax tronqué en avant; tête un peu visible d'en haut.
  - a Pénultième article des tarses entier : Serropalpus.
  - aa subbilobé.
- (1) Archiv, 1842, I, p. 368; Erichson désigne l'espèce sous le nom de D. discolor.
- (2) Mac-Leay, Horæ entom. II, p. 464 (Xylita buprestoides); Westwood, An Introd. etc., 1, p. 307. Voici mot à mot la description qu'en donne M. Westwood; je souligne seulement les passages suspects: « Elle est, dit-il, blanchètre, allongée, écailleuse, plus épaisse dans son milieu et en arrière, convexe en dessus, concave inférieurement; tête semi-globuleuse; antennes courtes, trarticulées; mandibules courtes, mais aiguës; second segment du corps grand, composé en apparence de deux segments; pattes antérieures grandes, comprimées, crochues et atteignant presque l'extrémité antérieure de la tête; les deux paires postérieures beaucoup plus courtes; troisième segment plus court que les deux précédents; les autres s'allongeant graduellement jusqu'à l'avant-dernier qui est convexe et très-fortement ponctué; le dernier pourvu de deux crochets cornés, aigus et recourbés en haut.
- M. Westwood ajoute qu'une larve presque semblable est décrite dans l'Appendix du « Voyage du capitaine Back au pôle Nord, » ouvrage que je n'al pas à ma disposition.
- (3) Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 378, pl. 9, f. 473-480; sous le nom de Hallomenus flexuosus.

#### MÉLANDRYIDES VRAIES.

- Hanches interméd. contiguës en arrière : Xylita.
- non Zilora.
- II. Prothorax largement saillant et arrondi en avant; tête invisible.
  - Pénultième article des tarses subbilobé.
  - c Hanches interméd. non contiguës en arrière.
    Antennes insérées un peu au-dessus du milieu des yeux: Phicotrya.
    - près du bord supérieur Dircaa.
  - cc Hanches interméd. contiguës en arrière: Anisoxia.
  - bb Pénultième art. des 4 tarses postér. entier : Abdera.

#### SERROPALPUS.

HELLEN. Act. Holmiens. 1786, VII, p. 310 (1).

Menton trapéziforme. — Languette échancrée en avant. — Palpes labiaux très-courts, leur dernier article ovalaire et tronqué au bout; les maxillaires grands, pendants, en scie, à articles 2 en triangle allongé et renversé, 3 en triangle transversal, à sommet interne, 4 en fer de hache court et prolongé en dedans. — Mandibules bifides au bout. - Labre transversal, légèrement arrondi en avant. - Tête en partie visible d'en haut, largement tronquée en avant des yeux. — Ceux-ci grands, transversaux, largement sinués. — Antennes insérées un peu au-dessus du milieu des yeux, de la longueur de la moitié (6") ou du tiers (Q) du corps, très-grêles, à articles i allongé, en cône renversé, 2 court, obconique, 4-11 subcylindriques, subégaux. - Prothorax fortement transversal, subcylindrique, faiblement rétréci en avant, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson subquadrangulaire. — Elytres allongées, de la largeur du prothorax à leur base, peu à peu atténuées en arrière. — Pattes longues; jambes grêles, les éperons des quatre postérieures assez grands; tarses longs, les trois articles intermédiaires des antérieurs déprimés chez les mâles; le 1er de tous long. — Mésosternum très-étroit, aussi long que les hanches intermédiaires. — Corps très-allongé, pubescent.

Les palpes maxillaires sont à leur maximum de développement dans ce genre, très-distinct par là ainsi que par la forme des autennes et celle des pattes. Il a pour type un assez grand insecte (1) d'un brun plus ou moins clair, revêtu d'une pubescence soyeuse assez abondante, et dont les élytres sont régulièrement striées, avec les intervalles entre

<sup>(1)</sup> Syn. Direca Fab., Duftschm. — Lymexylon Fab. (olim), Oliv. — Morbella Schaller. — Cantharis Gmel. — Lymexylon Schellenb.

<sup>(2)</sup> S. striatus, Hellen. loc. cit. pl: 8, f. 3-5 (Dirc. barbata Fab.). — Aj.: Lym. biguttatum, Schellenb, Entons. Beytr. p. 10, pl. 3, f. 1-4.

les stries finement ridés. On le trouve dans toute l'Europe, mais îl est fort rare partout. Il y a aussi une espèce dans l'Amérique du Nord (1).

#### XYLITA.

PAYK. Faun. Suec. I, p. 249 (2).

Menton, languette et palpes labiaux des Serropalpus. - Palpes maxillaires non en scie, leur dernier article cultriforme, assez large, paraboliquement arrondi et canaliculé au côté interne, le 2º obconique, le 3º triangulaire et un peu déprimé. - Mandibules entières au bout. - Labre fortement transversal, coupé carrément en avant. - Tête un peu visible d'en haut, presque plane sur le front ; épistome brusquement rétréci, très-court, largement tronqué. - Yeux assez petits, transversaux, sinués. — Antennes insérées près du bord supérieur des yeux, un peu plus longues que le prothorax, grossissant peu à peu, à articles obconiques : 3 un peu plus long que 4, 5-10 subégaux, 11 ovalaire. - Prothorax transversal, tronqué en avant, avec ses angles antérieurs fortement rabattus, légèrement arrondi sur les côtés, faiblement bisinué à sa base. — Ecusson subquadrangulaire. — Elytres allongées, médiocrement convexes, un peu atténuées en arrière. -Pattes assez longues; hanches intermédiaires contigues en arrière; cuisses robustes, ovalaires; éperons des jambes courts; 1er article des

#### ZILORA.

# Muls. Col. d. France; Barbip. p. 84 (1).

Palpes maxillaires robustes, non en scie; leur dernier article cultriforme, assez large; les autres organes buccaux comme chez les XYLITA. - Tête un peu visible d'en haut (2), non renflée en arrière; son épistome un peu prolongé au-delà de l'insertion des antennes et coupé carrément. — Yeux médiocres, transversaux, faiblement sinués. — Antennes insérées presque au niveau du bord supérieur des yeux (3), médiocres, robustes, filiformes, à articles obconiques : 3-10 subégaux, ii beaucoup plus grand que 10. — Prothorax fortement transversal, légèrement arrondi latéralement, avec ses angles antérieurs rabattus, tronqué à ses deux extrémités, muni de deux impressions basilaires en dessus. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres parallèles, cylindriques et un peu déprimées. — Pattes assez courtes; hanches intermédiaires non contiguës; cuisses assez robustes, linéaires; jambes et tarses des Xylita. — Mésosternum assez large, presque aussi long que les hanches intermédiaires. — Corps cylindrique, hérissé de poils fins, courts et redressés.

La Xylita ferruginea de Paykull (4) forme à elle seule ce genre qui a quelques rapports avec les Mélandryides vraies, par suite des deux impressions dont son prothorax est pourvu, mais la tête n'est pas assez visible d'en haut pour qu'on puisse l'admettre dans ce groupe. On ne peut le confondre qu'avec les XYLITA, dont il se distingue aisément par la forme du mésosternum et la non-contiguité des hanches intermédiaires.

Cet insecte, qui paraît exister dans la majeure partie de l'Europe, est de taille moyenne, et varie pour la couleur du brun noirâtre au jaune ferrugineux; ses téguments sont plus fortement ponctués que ceux des autres Mélandryides, et leur vestiture lui est exclusivement propre dans la famille.

- (1) Syn. Xylita Payk. Helops J. Sturm. Parnus Fab.
- (2) M. Mulsant l'indique comme étant en majeure partie visible; elle l'est, en effet, un peu plus que celle des XYLITA, mais moins que celle des SERRO-PALPUS.
- (3) Et non pas vers la moitié du côté interne de ces organes, comme le dit M. Mulsant.
- (4) Faun. Succ. I, p. 250 (Hel. sericeus, J. Sturm, Deutschl. Ins. II, pl. 51, f. 8; Pars. obscurus Fab.).

#### PHLOEOTRYA.

STEPH. Ill. of Brit. Entom. V, p. 35 (1).

Genre très-voisin des Diraca qui suivent et n'en différant que par les caractères assez faibles que voici :

Palpes maxillaires plus ou moins en scie; leur dernier article cultriforme, allongé et étroit. — Yeux plus grands. — Antennes insérées presque au milieu de leur longueur.

On peut répartir dans deux divisions le petit nombre des espèces connues.

Celles de la première ont leurs palpes maxillaires fortement dentés en scie et le corps régulièrement cylindrique ou cylindrico-conique. Il n'y en a que deux de décrites : l'une d'Europe, l'autre du Brésil (2), toutes deux de grande taille.

L'unique espèce européenne (3) de la seconde a les palpes maxillaires assez faiblement en scie, et la forme un peu déprimée de la plupart des DIRC.EA.

#### DIRCÆA.

FAB. Entom. Syst.; Suppl. p. 121 (4).

Dernier article des palpes labiaux ovoïde et tronqué au bout; les

jambes graduellement épaissies, leurs éperons assez longs; l' article des tarses postérieurs très-allongé, comprimé; le pénultième de tous subbilobé. — Mésosternum très-étroit, aussi long que les hanches intermédiaires. — Corps allongé, finement pubescent.

De toutes les espèces comprises autrefois dans ce genre, il n'en reste plus en ce moment qu'un petit nombre originaires de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les premières (1) sont de taille moyenne, et sur trois qu'elles sont, deux se font remarquer par deux assez grandes taches d'un beau jaune, dont elles sont ornées sur chaque élytre. Les espèces américaines (2) me sont toutes inconnues, et il est possible que quelques-unes d'entre elles soient des XYLITA ou des PELGOTRYA.

#### ANISOXIA.

# Muls. Col. d. France; Barbip. p. 45.

Mêmes caractères que les Dirara, avec les différences suivantes:

Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, subéquilatéral,
non canaliculé sur sa tranche interne. — Yeux faiblement, mais distinctement échancrés presque dans leur milieu. — Antennes insérées
dans cette échancrure. — Hanches intermédiaires contiguës en arrière;
éperons des jambes relativement plus longs, surtout ceux des intermédiaires. — Mésosternum n'arrivant pas à la moitié des hanches
intermédiaires.

On n'en connaît qu'une espèce, le Serropalpus fusculus d'Illiger (3), très-petit insecte d'un brun noirâtre et européen.

#### ABDERA.

# STEPH. Ill. of Brit. Entom. V, p. 32 (4).

Dernier article des palpes maxillaires le plus souvent ovoide, déprimé, tronqué à sa base et acuminé au bout; le 3° contigu avec lui et non prolongé en dedans, rarement (bifasciata) triangulaire et

- (1) Serrop. quadrimaculatus, Illig. Die Kæf. Preuss. p. 130 (D. australis, L. Fairm. Ann. d. l. Soc. entom. 1856, p. 546). Hyp. quadriguttatus, Payk. Faun. Suec. I, p. 251; figuré par Germar, Faun. Ins. Europ. VI, 6. D. mol-Me, Graells, Mem. d. l. com. d. l. Mapa geol. d. Espan. Ann. 1855; Zool. p. 73, pl. 3, f. 12; Espagne.
- (2) Serrop. tibialis, quadrimaculatus, Say in Long's Exped. II, p. 282. D. decolorata, Randall, Boston Journ. of nat. Hist. II, p. 22. sericea, Haldem. Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 98.
- (3) Die Kæf. Preuss. p. 132 (Dirc. tenuis, Rosenh. Beitr. s. Insektenf. Europ. p. 34; Muls. loc. cit.).
- (4) Syn. Carida, Mulsant, Col. d. France; Barbipalp. p. 61. Direcka Gyllenh., Duftschm., etc. Hallomenus Payk., Gyllenh., Latr., Casteln., etc. Melandrya Illig. Hypulus Curtis. Mordella Marsham.

plus dégagé du 2° (1). — Labre fortement transversal, tronqué en avant. — Tête courte, régulièrement convexe sur le front, invisible d'en haut en totalité ou en grande partie. — Youx transversaux, entiers. — Antennes insérées un peu au-dessus de leur milieu, à peine ou pas plus longues que le prothorax, subfiliformes, à articles t allongé, en massue arquée, 2-3 de longueur variable, 5-10 obconiques, subtransversaux, subégaux, 11 ovalaire. — Prothorax transversal ou non, coupé carrément à sa base, rectiligne sur les côtés en arrière, avec son bord antérieur plus ou moins saillant et arrondi. — Ecusson quadrangulaire. — Elytres plus ou moins allongées, parallèles ou un peu atténuées en arrière, en général peu convexes. — Pattes médiocres; cuisses robustes; éperons des jambes courts; 1° article des quatre tarses postérieurs aussi long que les suivants réunis; le pénultième de tous tronqué au bout. — Mésosternum très-grêle, presque aussi long que les hanches intermédiaires. — Corps finement pubescent.

Toutes les espèces sont de petite taille, mais ornées, pour la plupart, de taches ou de bandes sur les élytres. Elles ont, en commun avec les DIRCEA, la saillie antérieure du prothorax et un mésosternum allongé, mais en diffèrent par les palpes maxillaires et le pénultième article de leurs tarses.

M. Mulsant les a réparties dans deux genres différents, entre lesquels je ne trouve pas d'autres caractères distinctifs que les proportions relatives des articles 2-3 des antennes, qui sont subégaux chez les Ces insectes n'ont plus la physionomie des précédents, leur corps n'ayant aucune tendance à devenir cylindrique ou arqué en dessus, mais plutôt à être plus ou moins large, sauf chez les Hypulus. Il y a de grandes différences dans la visibilité de la tête, quand on la regarde d'en haut, sans que jamais le prothorax s'avance au-dessus d'elle, comme chez les DIRCAA et genres voisins. Le système de coloration ne présente pas la même monotonie que dans la plupart des genres qui précèdent; il est, au contraire, assez varié.

Deux larves de ce groupe sont connues, celles de la Melandrya caraboides (1) et de l'Hypulus bifasciatus (1). Toutes deux ont en commun la forme subcylindrique et un peu atténuée aux deux extrémités de presque toutes les larves de la famille, le prothorax plus grand que les autres segments du corps, ceux-ci arrondis sur les côtés, avec le dernier d'entre eux simple; mais la première est privée de stemmates, tandis que la seconde en a de chaque côté de la tête, quatre disposés par paires. Ces larves ne vivent plus, comme les précédentes, dans les champignons, mais dans les vieilles souches de peuplier et d'aulne qu'elles perforent de leurs galeries. Leurs métamorphoses s'accomplissent dans ces dernières; comme la plupart de celles de la famille, leurs nymphes sont d'un beau blanc, sans présenter, du reste, rien de particulier.

Les cinq genres qui suivent ont tous des représentants en Europe.

- I. Crochets des tarses simples.
  - a Eperons des jambes très-courts, surtout aux antérieures.

Elytres parallèles en avant, atténuées en arrière : Hypulus.

- atténuées à leurs deux extrémités : Marolia.
- aa Eperons des jambes longs.

Elytres élargies en arrière : Melandrya.

- parallèles : Phryganophilus.
- II. Crochets des tarses sendus jusqu'à leur base : Scolodes.

Genre incertæ sedis: Emmesa.

#### HYPULUS.

PAYK. Faun. Suec. I, p. 251 (3).

Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, allongé et obtus au bout, le 2° en triangle transversal. — Mandibules légèrement bi-

- (1) Ed. Perris, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XIV, p. 86, pl. 3, f. 14-18, sous le nom de Mel. serrata. Erichs. Archiv, 1842, I, p. 367.
- (2) Letzner, Arbeit. d. Schlessisch. Gesellsch. 1851, p. 96. Heeger, Sitsungsber. d. Wien. Acad. X, 1853, p. 474, pl. 5, f. 1-11.
  - (3) Syn. Mystaxus, Kügell, in Schneid. Magaz. p. 493; genre non caractérisé.

fides à leur extrémité. - Labre transversal, largement arrondi en avant. - Tête en entier visible d'en haut', penchée, terminée par un court museau triangulaire, taillé en biseau. - Yeux médiocres, transversaux, sinués en avant. - Antennes assez robustes, un peu plus longues que le prothorax, filiformes, à articles obconiques, subégaux : 2 un peu plus court, 3 un peu plus long que les autres, 11 ovoide et acuminé au bout. - Prothorax plus long que large, un peu rétréci et rectiligne dans sa moitié postérieure, tronqué en avant et à sa base, celle-ci faiblement lobée; muni en dessus de deux dépressions basilaires allongées; ses angles postérieurs parfois (quercinus) longuement carénés en dessus; ses arêtes latérales effacées en avant. - Ecusson très-petit, quadrangulaire. - Elytres peu convexes, allongées, parallèles, un peu atténuées dans leur tiers postérieur, tronquées à leur base. - Pattes médiocres, assez robustes; hanches antérieures courtes, sans trochantins, les intermédiaires non obliques; éperons des jambes antérieures presque nuls, les autres courts; tarses antérieurs et intermédiaires déprimés; le 1er article des postérieurs allongé, le dernier de tous cordiforme et subbilobé. - Mésosternum grêle, aussi long que les hanches intermédiaires. - Corps allongé, subdéprimé, très-finement pubescent.

On connaît de ce genre quatre espèces, dont deux répandues dans la plus grande partie de l'Europe; les deux autres sont propres à l'Amérique du Nord (1). Toutes sont d'un rouge-ferrugineux, avec des handes transversales noires sur les élutres; la tête et le prothogar sont

seurt, largement arrondi et subtronqué dans son milieu en avant. lete déclive, en entier visible d'en haut, terminée par un museau ransversalement quadrangulaire. — Yeux médiocres, transversaux, resque entiers. - Antennes sensiblement plus longues que le prohorax, grêles, filiformes, à articles 1 subturbiné, 2 court, 3-4 un peu shus longs que les suivants, égaux, 5-10 décroissant peu à peu, 11 ovasire. - Prothorax en carré transversal, tronqué en avant, avec ses ôtés antérieurs rabattus, et à sa base avec ses angles postérieurs igus, munis en dessus de deux dépressions basilaires peu marquées ; es arêtes latérales effacées en avant. — Ecusson transversal. — Elyres allongées, peu convexes, oblongo-ovales, régulièrement atténuées · leurs deux extrémités. — Pattes médiocrement robustes; hanches anérieures et postérieures des Hypulus; éperons des jambes très-petits; er article des tarses postérieurs très-allongé, le dernier de tous subnilohé. — Mésosternum grêle, aussi long que les hanches interméliaires. — Corps allongé, finement pubescent.

La seule espèce connue (1) est de la taille de l'Hypulus bifasciatus, thui ressemble assez sous le rapport de la forme générale. Elle se istingue principalement des espèces de ce genre, par sa forme plus sprimée, ses antennes beaucoup plus grêles, et son prothorax moins ong et autrement fait, ainsi que les élytres. Sa couleur générale est l'un brun plus ou moins fauve, avec des bandes transversales sur les lytres, d'un brun-noirâtre, déchirées sur leurs hords, et très-sujettes varier. Ce petit insecte semble jusqu'ici n'avoir été pris qu'en France, ù il est répandu au loin, mais peu commun.

#### MELANDRYA.

#### FAB. Syst. El. I, p. 163 (2).

Palpes maxillaires robustes, à articles 1 en triangle allongé, 2 en riangle court, 3 cultriforme, allongé, canaliculé sur sa tranche exserne. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre court, sinué ans son milieu, avec ses angles arrondis. — Tête saillante, plane et éclive sur le front; épistome court, plus ou moins déprimé. — Yeux ransversaux, assez saillants, très-étroitement et faiblement échancrés. — Antennes assez robustes, un peu plus longues que le prothorax, rquées, filiformes, à articles obconiques: 3-4 de longueur variable, antôt plus longs, tantôt aussi courts que les suivants, 5-10 subégaux, 1 ovoide. — Prothorax transversal, fortement rétréci, subcylindrique et

<sup>(1)</sup> Serrop. variegatus, Bosc., Act. d. l. Soc. d'Hist. nat. d. Paris, I, p. 40, l. 10, f. 2.

<sup>(2)</sup> Syn. Direcza Fab., Schenh., Panz., etc. — Serropalpus Illig, Oliv. — Exces Fab., Panz., Oliv.; olim. — Chrysomela Linné, De Villers. — Tenebrio challer.

fides à leur extrémité. - Labre transversal, largement arrondi en avant. - Tête en entier visible d'en haut, penchée, terminée par un court museau triangulaire, taillé en biseau. - Yeux médiocres, transversaux, sinués en avant. - Antennes assez robustes, un peu plus longues que le prothorax, filiformes, à articles obconiques, subégaux : 2 un peu plus court, 3 un peu plus long que les autres, 11 ovoïde et acuminé au bout. - Prothorax plus long que large, un peu rétréci et rectiligne dans sa moitié postérieure, tronqué en avant et à sa base, celle-ci faiblement lobée; muni en dessus de deux dépressions basilaires allongées; ses angles postérieurs parfois (quercinus) longuement carénés en dessus; ses arêtes latérales effacées en avant. - Ecusson très-petit, quadrangulaire. - Elytres peu convexes, allongées, parallèles, un peu atténuées dans leur tiers postérieur, tronquées à leur base .- Pattes médiocres, assez robustes; hanches antérieures courtes, sans trochantins, les intermédiaires non obliques; éperons des jambes antérieures presque nuls, les autres courts; tarses antérieurs et intermédiaires déprimés; le 1er article des postérieurs allongé, le dernier de tous cordiforme et subbilobé. - Mésosternum grêle, aussi long que les hanches intermédiaires. - Corps allongé, subdéprimé, très-finement pubescent.

On connaît de ce genre quatre espèces, dout deux répandues dans la plus grande partie de l'Europe; les deux autres sont propres à l'Amérique du Nord (1). Toutes sont d'un rouge-ferrugineux, avec des bandes transversales poires sur les élytres; la tête et le prothorax sont court, largement arrondi et subtronqué dans son milieu en avant. -Tôte déclive, en entier visible d'en haut, terminée par un museau transversalement quadrangulaire. — Yeux médiocres, transversaux, presque entiers. - Antennes sensiblement plus longues que le prothorax, grêles, filiformes, à articles 1 subturbiné, 2 court, 3-4 un peu plus longs que les suivants, égaux, 5-10 décroissant peu à peu, 11 ovalaire. - Prothorax en carré transversal, tronqué en avant, avec ses côtés antérieurs rabattus, et à sa base avec ses angles postérieurs aigns, munis en dessus de deux dépressions basilaires peu marquées ; ses arêtes latérales effacées en avant. — Ecusson transversal. — Elvtres allongées, peu convexes, oblongo-ovales, régulièrement atténuées à leurs deux extrémités. - Pattes médiocrement robustes ; hanches antérieures et postérieures des Hypulus; éperons des jambes très-petits; 1er article des tarses postérieurs très-allongé, le dernier de tous subbilobé. — Mésosternum grêle, aussi long que les hanches intermédisires. — Corps allongé, finement pubescent.

La seule espèce connue (1) est de la taille de l'Hypulus bifasciatus, et hui ressemble assez sous le rapport de la forme générale. Elle se distingue principalement des espèces de ce genre, par sa forme plus déprimée, ses antennes beaucoup plus grêles, et son prothorax moins long et autrement fait, ainsi que les élytres. Sa couleur générale est d'un brun plus ou moins fauve, avec des bandes transversales sur les élytres, d'un brun-noirâtre, déchirées sur leurs hords, et très-sujettes à varier. Ce petit insecte semble jusqu'ici n'avoir été pris qu'en France, où il est répandu au loin, mais peu commun.

#### MELANDRYA.

### FAB. Syst. El. I, p. 163 (2).

Palpes maxillaires robustes, à articles 1 en triangle allongé, 2 en triangle court, 3 cultriforme, allongé, canaliculé sur sa tranche externe. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre court, sinué dans son milieu, avec ses angles arrondis. — Tête saillante, plane et déclive sur le front; épistome court, plus ou moins déprimé. — Yeux transversaux, assez saillants, très-étroitement et faiblement échancrés. — Antennes assez robustes, un peu plus longues que le prothorax, arquées, filiformes, à articles obconiques: 3-4 de longueur variable, tantôt plus longe, tantôt aussi courts que les suivants, 5-10 subégaux, 11 ovoide.—Prothorax transversal, fortement rétréci, subcylindrique et

<sup>(1)</sup> Serrop. variegatus, Bosc., Act. d. l. Soc. d'Hist. nat. d. Paris, I, p. 40, pl. 10, f. 2.

<sup>(2)</sup> Syn. Direcza Fab., Schenh., Panz., etc. — Serropalpus Illig, Oliv. — Hezops Fab., Panz., Oliv.; olim. — Chrysonela Linné, De Villers. — Tenebrio Schaller.

tronqué en avant, faiblement trisinué en arrière, avec ses angles potérieurs aigus ou arrondis, muni en dessus de deux dépressions basilaires allongées et souvent d'un sillon médian; ses arêtes latérales effacées en avant.—Ecusson assez grand, en triangle curviligne allongé.

— Elytres allongées, planes ou médiocrement convexes, sinuées dans leur milieu, puis élargies et rétrécies en arrière. — Pattes longues et assez robustes; hanches antérieures assez saillantes, pourvues de trochantins, les postérieures obliques; cuisses comprimées; éperons des jambes médiocres; tarses antérieurs et intermédiaires déprimés, le dernier de tous cordiforme. — Mésosternum enfoui, en triangle aigu, beaucoup plus court que les hanches intermédiaires. — Corps allongé, large, glabre.

Ce dernier caractère est exclusivement propre à ces insectes, dans toute la famille, et, réuni à leur forme générale et à la sculpture de leurs téguments, les fait reconnaître sans peine. Tous sont, en effet, criblés en dessus de petits points enfoncés, très-serrés, et présentent sur les élytres des sillons plus ou moins profonds, dont les intervalles sont costiformes. Un noir assez brillant forme leur livrée ordinaire; il est remplacé chez l'un d'eux (caraboides) par du bleu d'acier, sujet à devenir verdâtre; un autre (flavicornis) a les antennes, les parties de la bouche et les pattes, d'un jaune-ferrugineux ou orangé. Enfin, toutes les espèces sont de grande taille pour la famille.

Labre court, légèrement arrondi en avant. — Tête courte, penchée, médiocrement visible d'en haut. — Yeux entiers. — Antennes à peine aussi longues que le prothorax, hispides, à articles obconiques : 1 médiocre, 2 pas beaucoup plus court que 3, 4-6 plus longs, égaux, 7-10 plus courts et plus épais, 11 plus long que 10, ovalaire. — Prothorax en carré transversal, avec ses côtés antérieurs arrondis, tronqué en avant, largement et faiblement lobé au milieu de sa base, plan et largement impressionné de chaque côté en dessus; ses arêtes latérales obtuses et entières. — Ecusson curviligne. — Elytres allongées, parallèles, planes et assez flexibles. — Pattes médiocres, pareilles, du reste, à celles des Melandrya, avec le dernier article des tarses subcordiforme aux antérieurs, échancré aux quatre postérieurs. — Mésosternum presque nul entre les hanches intermédiaires; celles-ci contiguës dans presque toute leur longueur. — Corps allongé, parallèle, finement pubescent.

Genre établi sur un rare insecte (1) de l'Europe boréale et des régions montagneuses de l'Allemagne, voisin des Melandrya par ses caractères, mais d'un facies très-différent. Il est d'un noir peu brillant, avec le prothorax et les deux derniers segments abdominaux, d'un jaune ferrugineux, ses téguments sont finement coriacés; sa taille égale celle des Melandrya. Dans ces dernières années, M. Hampe en a publié une seconde espèce (1) découverte dans les Alpes de l'Autriche.

## SCOTODES.

#### Escuscu. Mém. d. l'Acad. d. St-Pétersb. VI, p. 454 (3).

Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, assez large et assez aigu au bout. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre fortement transversal, tronqué, avec ses angles arrondis. — Tête penchée, subrhomboïdale, plane sur le front; épistome prolongé en un museau quadrangulaire assez long. — Yeux médiocres, transversaux, subréniformes. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, grêles, grossissant peu à peu, à articles obconiques: 1 médiocre, 2 très-court, 3 aussi long que 4-5 réunis, 4-10 subégaux, graduellement plus épais, 11 ovalaire. — Prothorax transversal, médiocrement couvexe, impressionné en dessus, un peu rétréci et rectiligne sur les côtés en arrière, tronqué en avant, avec ses angles antérieurs fortement arrondis, trisinué à sa base. — Ecusson quadrangulaire. — Elytres assez conyexes.

<sup>(1)</sup> Dirc. ruficollis, Fab. Syst. El. II, p. 90; figuré dans Germar, Faun. Ins. Europ. XX, 7.

<sup>(2)</sup> P. nigriventris, Hampe, Stettin. entom. Zeit. 1850, p. 355 (ruscollis var.?).

<sup>(3)</sup> Syn. Pelmatopus, Fischer d. Waldh. Entom. d. l. Russ. pl. 2, f. 7; l'auteur a adopté le nom d'Eschscholts dans son texte, p. 165.

longé. — Elytres oblongues, parallèles, assez convexes. — Pattes longues, médiocrement robustes; hanches intermédiaires subcontigues; éperons des jambes courts; le 1er article des tarses postérieurs allongé. — Mésosternum très-grêle. — Corps oblong, à peine pubescent.

Le C. testaceus (1) type du genre, est de taille moyenne, d'un jaune ferrugineux assez brillant, avec les antennes noires, sauf à leur base, mais sujet à devenir brunâtre en grande partie. Ses téguments sont recouverts d'une ponctuation assez dense en dessus. On l'a rencontré dans presque toute l'Europe, mais en général il est extrêmement rare partout. Dans ces dernières années, M. Kraatz en a fait connaître une seconde espèce (2) trouvée dans diverses localités de l'Allemagne.

## GROUPE VII. Nothides.

Hanches antérieures et intermédiaires contigues, très-allongées, les premières pourvues de trochantins; pénultième article des tarses subbilobé; leurs crochets appendiculés ou épais et trifides au hout. — Palpes maxillaires un peu en scie, leur dernier article cultriforme. — Tête penchée, peu visible d'en haut. — Antennes de onze articles, longues et très-grêles.

Le genre Nortues d'Olivier est le plus aberrant de la famille, et parmi

#### NOTHUS.

(ZIREL.) OLIV. Encycl. meth.; Ins. VIII, p. 384 (1).

Male: Menton transversal, carré. — Languette fortement échancrée en arc. — Dernier article des palpes labiaux transversalement sécuriforme; celui des maxillaires cultriforme, allongé, le 3º triangulaire, subtransversal. — Mandibules dépassant un peu le labre, sur les côtés et en avant, fortement arquées, bifides au hout. - Labre en carré transversal. — Tête terminée par un court museau quadrangulaire. - Yeux assez grands, transversaux, en fer-à-cheval. - Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, à articles i gros, en cône arqué, 2 court, obconique, 3-11 subégaux, subcylindriques, finement velus. - Prothorax transversal, légèrement arrondi, tranchant et rebordé sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, avec tous ses angles arrondis. — Ecusson grand, en triangle allongé, arrondi en arrière. — Elytres allongées, parallèles, peu convexes. — Pattes longues et assez robustes; les quatre cuisses antérieures parallèles, les postérieures très-renflées et arquées; jambes comprimées, les postérieures terminées en dedans par une forte saillie; les éperons de toutes courts; tarses longs, le 1er article des postérieurs plus grand que les suivants réunis; crochets courts, larges, trifides au bout. — Mésosternum n'arrivant qu'à la moitié des hanches intermédiaires. - Corps allongé, à téguments minces, finement pubescent.

Femelle: Antennes pas plus longues que la moitié du corps. — Cuisses postérieures simples; jambes de la même paire sans saillie terminale; crochets des tarses appendiculés, leur division terminale simple.

Les mâles ont quelquesois les cuisses postérieures moins grocses que de coutume, ou même simples comme les semelles, et, à l'inverse de ce qui existe chez les Coléoptères en général, ils sont souvent plus grands (2).

Les deux sexes de l'unique espèce (3) du genre diffèrent, en outre,

- (1) Syn. OSPHYA, Illig. Magaz. VI, p. 370. PELECINA Illig. ibid. p. 300; olim. Ces deux noms ont été proposés par Illiger, environ quatre ans avant celui d'Olivier, mais comme il ne les a pas caractérisés, c'est à tort que quelques auteurs, notamment MM. Mulsant et L. Redtenbacher, ont adopté le premier. Cantharis Fab., olim. Telephorus Oliv., olim. Dayors? Schænh.
  - (2) MM. Banse et Matz, dans une notice qu'ils ont publiée sur l'espèce qui compose le genre (Stettin. entom. Zeit. 1841, p. 162), disent que ce sexe se reconnaît constamment à la saillie que fait le pénis. Sur cinq exemplaires que j'ai sous les yeux, cet organe n'est visible que chez un seul.
    - (3) Elle est connue sous les noms de bipunctatus Fab., clavipes Ol. et Coléoptères. Tome V. 36



. .

F.

おおし 大きしている

# FAMILLE LII.

## LAGRIIDES.

Menton non porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette cornée, saillante. — Deux lobes aux mâchoires, inermes et ciliés. — Mandibules courtes. — Tête saillante, munie d'un col plus ou moins distinct, rarement nul.—Yeux plus ou moins échancrés.—Antennes de onze articles, insérées latéralement à découvert, immédiatement audevant des yeux.— Prothorax plus étroit que les élytres; son pronotum confondu avec ses flancs. — Hanches antérieures saillantes, cylindriques ou coniques, contiguës ou subcontiguës; leurs cavités cotyloïdes fermées en arrière; les intermédiaires munies de trochantins, les postérieures transversales; tarses hétéromères, les quatre tarses antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles; leurs crochets simples. — Abdomen composé de cinq segments, tous distincts.

En tête de sa quatrième et dernière famille des Hétéromères, celle des Trachélides, Latreille a placé sa tribu des Lagriaires, dans laquelle, des trois genres qu'il y a compris, deux seulement (LAGRIA, STATIRA) peuvent y rester (1). Solier (2) qui, de son côté, s'est occupé, d'une manière générale, de ces insectes, les a retirés des Trachélides, pour en former une famille à part, qu'il a nommée Leptodérides, et dans laquelle il leur a associé plusieurs éléments hétérogènes (4). Si l'on s'en tenait aux caractères que ces deux auteurs assignent aux Lagriides, rien ne les distinguerait essentiellement des Ténébrionides, car il n'en est pas un seul de ceux qu'ils énumèrent, qui ne se retrouvent chez un plus ou moins grand nombre de ces derniers.

Ces insectes sont en effet excessivement voisins des Ténébrionides,

<sup>(1)</sup> Règne anim. éd. 2, V, p. 51. Le troisième genre (HEMIPEPLUS) appartient à la famille des Cucujides; voyez Tome II, p. 404.

<sup>(2)</sup> Ann. d. l. Soc. entom. III, p. 495.

<sup>(3)</sup> Ces éléments sont la famille entière des Pythides, qu'on a vue plus hant, et les genres Calorus et Sparrous, qui appartiennent aux OEdémérides.

au point que plusieurs genres de ces derniers ont été placés parmi eux (1). Ils ont en commun, avec ces derniers, des cavités cotyloïdes antérieures, fermées en arrière (1), et ne s'en distinguent rigoureusement que par un seul point : des hanches antérieures saillantes, coniques et contiguës ou très-faiblement séparées. Les crochets des tarses simples, sont également, en dehors du facies, tout ce qui les sépare de celles des Cistélides, qui ont les hanches antérieures faites de même. La fermeture des cavités cotyloïdes de ces hanches les éloigne nettement, d'un autre côté, de toutes les autres familles des Hétéromères, sans aucune exception. En un mot, tout Hétéromère qui réunit les deux caractères qui viennent d'être signalés, doit, à mon

sens, être placé dans leurs rangs.

Le col, dont la tête est munie en arrière, n'est très-étroit que dans le seul genre Statira; celui des Lagria et des Eutrapela est si épais, que ces insectes méritent à peine le nom de Trachélides, et, enfin, il a complètement disparu chez les Trachelostenus. Tout en étant visible en entier, le premier article des antennes est inséré sous de petites saillies des joues. Le prothorax ne présente aucun vestige de séparation entre son pronotum et ses flancs, sauf chez les Lagria, où le premier étant fortement ponctué, tandis que les seconds sont lisses, ces parties sont nettement distinctes. Les élytres sont constamment pourvues d'un repli épipleural, qui est même assez large chez quelques Lagria. Les hanches antérieures ne sont accompagnées de trochantins chez aucune espèce à moi connue. Ce n'est que chez les états (1). Leurs larves s'éloignent notablement de celles des autres Hétéromères, et se rapprochent de celles des Silpha et surtout des Dermesses. On peut prendre pour type celle de l'espèce commune d'Europe, la L. hirta, dont on doit une excellente description à M. Ed. Perris.

Son corps est allongé, subparalièle, presque plan, et blanchâtre en dessous, convexe et d'un fauve livide en dessus, maculé partout de taches noirâtres, et hérissé de longs poils fauves qui, à l'exception de ceux de la tête, du prothorax et du segment anal, n'occupent que le milieu des segments; le long des côtés ils sont disposés en touffes. La tête est un peu transversale et légèrement déprimée en dessus. Les organes buccaux se composent : d'une lèvre inférieure échancrée et portant deux courts palpes lahiaux bi-articulés; deux mâchoires médiocres, à un seul lobe, garni intérieurement de spinules; deux palpes maxillaires courts et composés de trois articles, dont le premier trèspetit; deux mandibules faiblement bidentées au bout et munies au côté interne de deux grosses dents; ensin, d'un labre corné, fortement transversal. De chaque côté de la tête se voient quatre ocelles disposés en arc de cercle. Les antennes sont plus longues que la tête, et composées de quatre articles : 1 gros et subcylindrique, 2 de même forme et aussi long, mais plus grèle, 3 du double plus long que les deux précédents réunis, un peu arqué, 4 très-court, globuleux. Le segment prothoracique est presque du double plus grand que les suivants. Les pattes qu'il porte, ainsi que les deux placées à sa suite, sont courtes, très-velues et composées de cinq pièces, y compris l'ongle qui les termine. Les segments abdominaux sont égaux entre eux, sauf le dernier, qui est conique et terminé par deux petites saillies droites, parallèles et acérées. En dessous il est muni d'un mamelon anal peu protractile, et caché au repos dans un sillon transversal. Les neuf paires de stigmates sont situées : la première au bord antérieur du mésothorax, les autres au tiers antérieur des huit premiers segments abdominaux. Tous sont placés sur un bourrelet qui règne le long des

Cette larve se trouve pendant l'hiver sous les feuilles mortes et les débris ligneux, au pied des vieux chênes. Son régime n'est pas

<sup>(1)</sup> L. hirta, Lyonnet, OEuvr. posthum. p. 112, pl. 11, f. 17-31; Westwood, An Introd. etc. I, p. 290, f. 32, nº 25; Ed. Perris, Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, X, p. 255, pl. 5, f. 64-72; Heeger, Sitzungsber. d. Wien. Akad. X, p. 161, pl. 1. — lata, Ed. Perris, loc. cit. p. 258, pl. 5, f. 73-78; Graells, Mem. d. l. Commis. d. l. Mapa geol. d. Esp. An. 1855; Entom. p. 104, pl. 4, f. 2. — grandis, Erichs. Archiv, 1842, I, p. 370; courte description; celle plus étendue, quie donne Erichson, des larves des Lagriides en général, a été reproduite par MM. Chapuis et Candèze, dans les Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII, p. 523; Ils ont en même temps publié (pl. 7, f, 2) une figure de la larve de la L. hirta.

encore bien connu, mais est probablement de nature animale. Elle se métamorphose sans aucun préparatif. La nymphe est blanche, hérissée de longs poils fins, roussâtres, et munie sur les six premiers segments abdominaux, de papilles latérales, charnues, tronquées et terminées par des poils.

La larve de la L. lata, trouvée abondamment par MM. Ed. Perris et Graells, sur les murs mêmes du jardin de l'Escurial, ne diffère essantiellement de la précédente, que par sa forme atténuée en arrière, la présence, près de la base de chaque segment, d'une fine crête transversale que recouvre, au repos, le bord antérieur du segment suivant, enfin, par sa couleur, qui est en dessus d'un noirâtre terne, tantôt sans taches, tantôt varié de fauve livide (1). Son régime donne lieu aux mêmes doutes que celui de la précédente.

D'après ce qu'en dit Erichson, la larve de la L. grandis, espèce de grande taille, propre à l'Australie, diffère des précédentes par ses antennes plus courtes que la tête, la présence de cinq ocelles disposés sur deux rangs, de chaque côté de la tête, et en ce que les stigmates sont placés si en avant, que ceux de chaque segment sont recouverts par le segment qui précède celui auquel ils appartiennent. Erichson se tait sur la vestiture de cette larve.

Les Lagria se trouvent sur les feuilles, dans les haies et les bois, sur les plantes basses, plus rarement et accidentellement sur les fleurs. Les Statina, que j'ai eu occasion d'observer en Amérique, ont des habitudes analogues, et il est probable qu'il en est de même de toutes

#### TRACMÉLOSTÉNIDES.

ractère fourni par la clôture des cavités cotyloïdes antérieures, ne sont pas d'accord sur la composition de la famille (1).

Le genre Trachelostenus est assez différent des autres, pour rendre nécessaire la répartition de ces insectes dans deux tribus.

L. Pénultième article des tarses entier.

Trachélostérides.

II. — subbilobé.

LAGRIIDES VRATES.

## TRIBU I.

## TRACHELOSTÉNIDES.

Pénultième article des tarses entier. — Tête sans aucune trace de col en arrière. — Dernier article des antennes de longueur normale.

Ce n'est pas seulement par ces trois caractères que le geure unique qui compose ce groupe diffère des autres Lagriides, mais encore par deux autres moins importants : des yeux à peine échancrés, et des antennes d'une gracilité remarquable. La forme de la tête, qui ressemble à celle des Ténébrionides, est ce qui m'engage à le placer en tête de la famille; autrement la forme générale du corps, si on la mettait au premier rang, exigerait qu'il fût mis dans le voisinage des Statura.

#### TRACHELOSTENUS.

Soliten in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V. p. 255.

Menton légèrement trapéziforme, transversal. — Languette trèssaillante, épaisse, arrondie en avant. — Dernier article des palpes labiaux globoso-ovale, celui des maxillaires assez fortement sécuriforme, obliquement tronqué au bout. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre transversal, tronqué avec ses angles arrondis. — Tête légèrement rétrécie en arrière et sans col proprement dit; épistome placé sur un plan inférieur à celui du front, quadrangulaire.—Yeux médiocres, transversaux, assez saillants, étroitement et à peine échancrés. — Antennes très-grèles, presque aussi longues que la moitié du corps, à articles cylindriques: 1 gros, pyriforme, 2 très-court, 3-11 décroissant à peine. — Prothorax plus long que large, parfaitement cylindrique,

(1) M. L. Redtenbacher, par exemple (Faun. austr. ed. 2, p. 634), admet une famille des Lagriides composée du seul genre Lagria, tandis que M. Mulsant réunit ce dernier aux Рутно et aux Рутносикол pour en former sa famille des Lattpennes. Ce nom, convenable quand il ne s'agit que des espèces européennes, devient très-défectueux lorsqu'on prend en considération celles qui sont exotiques.

#### LAGRIIDES.

ué à ses deux extrémités. — Ecusson en triangle curviligne, es allongées, légèrement atténuées en arrière, un peu échance c à leur base. — Pattes assez longues; hanches antérieures rement saillantes, séparées par une très-étroite saillie prosternes atténuées à leur base, renflées et ovoides à leur extrém es linéaires, leurs éperons petits; tarses plus longs que les jaml et le dernier article de tous allongé, le pénultième tronqué — Mésosternum assez large, déclive, un peu concave. — Cagé, linéaire, glabre, faiblement pubescent.

premier coup-d'œil, l'espèce unique (1) qui constitue le ge mble tellement au Stenotrachelus æneus du nord de l'Eur a pourrait, à la rigueur, la confondre avec lui. Mais ce der tient par toute son organisation aux Œdémérides, tandis q trouve dans la structure des cavités cotyloïdes antérieures, c agriides. Il y a là un exemple frappant de l'utilité de ce ca pour ne pas se laisser égarer par un facies trompeur.

t insecte, originaire du Chili, est un peu plus petit que le chelus aneus et exactement de la même couleur, c'est-à-dire de brillant. Sa tête et son prothorax sont rugueux et comme ; ses élytres, outre des rangées régulières d'assez gros pacés, présentent des dépressions transversales, irrégulières, qu paraître comme un peu chiffonnées. Des poils blancs, assez lo et couchés revêtent le corps en outier

#### LAGRIA.

## Fan. Syst. Entom. p. 34 (1).

Menton petit, carré ou subtrapéziforme. — Languette saillante, parfois épaissie, arrondie en avant. — Palpes labiaux très-petits, leur dernier article ovoide, celui des maxillaires fortement sécuriforme et arqué. — Mandibules bifides au bout. — Labre transversal, subéchancré. - Tête munie d'un col épais, subrhomboïdale; épistome séparé du front par un sillon transversal ou une dépression souvent très-profonde, brusquement rétréci et tronqué en avant. — Yeux transversaux, fortement échancrés. — Antennes plus longues que le prothorax, graduellement épaissies, à articles obconiques : 1 plus long chez les mâles que chez les femelles (2), 2 court, 3 égal au suivant ou plus long, 4-10 graduellement transversaux, 11 plus ou moins allongé, cylindrique ou ovalaire. - Prothorax allongé et cylindrique, ou transversal et un peu déprimé, tronqué en avant et à sa base - Ecusson en triangle curviligne. - Elytres embrassant imparfaitement l'abdomen, convexes, graduellement élargies en arrière, plus rarement oblongues. — Pattes assez longues; cuisses peu robustes chez la plupart; jambes sans éperons; tarses munis d'une fine brosse villeuse; le ier article de tous allongé. — Mésosternum très-étroit. — Corps oblong, hérissé partout de longs poils chez presque tous.

Le genre est propre à l'ancien continent et riche en espèces. Celles d'Europe sont pour la plupart de taille moyenne, et toutes sont noires avec les élytres d'un fauve testacé. Celles d'Afrique, des Indes orientales et de l'Australie, sont ordinairement beaucoup plus grandes et en général ornées de couleurs métalliques, mais toujours uniformes. Ces insectes sont les seuls de la famille dont le facies soit assez lourd. On en a déjà décrit plus d'une quarantaine d'espèces (3).

- (1) Syn. Chrysomela Linné. Cantharis Geoffr. Tenebrio De Géer. Chyptogepealus Gmel. Auchenia Marsh.
- (2) Chez la grandis de l'Australie, cet article est extraordinairement allongé chez les mâles; ils se distinguent en outre de leurs femelles par leurs cuisses très-robustes et légèrement arquées.
- (3) Esp. européennes: Chrysom. hirta, Linné, Syst. nat. II, p. 602; type du genre; la Chr. pubescens Linn. (ibid. p. 603), qu'on lui donne généralement pour synonyme, serait un Onophlus, selon M. Mulsant, Col. d. France; Latip. p. 19. L. glabrata, Oliv. Entom. III, 49, p. 5, pl. 1, f. 5 (nec Fab; L. tristis Bonelli). nudipennis (hirta var.?), depitis, Mulsant, loc. cit. p. 20; France. rubida, Graells, Mem. d. l. Comm. d. l. Map. geol. d. Esp. Ann. 1855; Zogl. p. 74, pl. 4, f. 1; Espagne. rugosula, Rosenh. Die Thier. Andalus. p. 223; Andalousie.

Esp. africaines : L. viridipennis, Algérie, Abyssinie ; villosa, Cap; lata, Algérie ; obscura, lugubris, Guinée ; Fab. Syst. Él. II, p. 69. — brevicollis, stria-

#### EUTRAPELA.

(Des.) BLANCE. Hist. nat. d. Ins. II, p. 39 (1).

Menton en carré long. - Languette tronquée ou subarrondie en avant. - Dernier article des palpes labiaux petit, subovalaire, celui des maxillaires cultriforme, allongé, arrondi au côté interne. - Mandibules entières au bout. - Labre saillant, carré, avec ses angles arrondis. - Tête courte, munie d'un col épais en arrière ; front tronqué ou en demi-cercle en avant ; épistome placé sur un plan inférieur au sien, quadrangulaire. - Yeux médiocres, assez saillants, un peu obliques, sinués. - Antennes de la longueur au moins du tiers du corps, médiocrement robustes, à articles I gros, ovalaire, les suivants obconiques, 2 court, 3 un peu plus long que 4, 4-6 diminuant et grossissant peu à peu, 11 allongé, cylindrique. - Prothorax transversal ou non, légèrement rétréci à sa base, subcordiforme, tronqué à ses deux extrémités. — Elytres allongées, parallèles ou oblongo-ovales, peu convexes. - Pattes assez longues; hanches antérieures médiocres, quelquefois séparées par un prosternum très-étroit; cuisses antérieures renslées; jambes linéaires, sans éperons; tarses finement villeux; le ter article des postérieurs très-allongé. - Saillie intercoxale assez large, arrondia en avant. - Corps allongé, hérissé de poils fins.

Genre voisin des Statira qui suivent et ne s'en distinguant guère

rax un peu autrement faits. Ses espèces sont de la même taille que ces dernières et pour la plupart ornées sur les élytres de deux bandes longitudinales, entières, fauves ou d'un rouge sanguin sur un fond noir, vert obscur ou brun; dessin qui, réuni à leur forme, leur donne une grande ressemblance avec l'Helodes Phellandrii, de la famille des Chrysomélides. Ce facies a trompé Fabricius, qui a placé dans ce genre les deux espèces qu'il a connues. Ces insectes sont propres à l'Afrique et à l'Australie (1). Leurs téguments sont brillants, et leurs élytres rugueuses ou ponctuées en stries régulières. Les mâles se distinguent des femelles par la présence d'un sixième segment abdominal.

#### STATIRA.

LATR: Fam. nat. p. 381 (2).

Menton en carré fortement transversal, arrondi aux angles, et parfois un peu sur son bord antérieur. — Languette saillante, échancrée en avant. — Dernier article des palpes labiaux petit, subovalaire, celui des maxillaires cultriforme, allongé. — Mandibules plus ou moins longues, droites, arquées et aigues au bout. - Labre saillant, un peu rétréci à sa base, arrondi sur les côtés et aux angles antérieurs, tronqué ou sinué en avant. - Tète munie d'un col étroit en arrière, transversale, terminée par un museau quadrangulaire; épistome séparé du front par un profond sillon transversal. — Yeux variables, tantôt très-gros et très-saillants, subcontigus en dessous, rapprochés en dessus, tantôt plus petits, transversaux, sinués ou échancrés. — Antennes de la longueur au moins du tiers du corps, cylindriques, à artieles i plus ou moins long, 2 court, 3-10 subégaux, 11 allongé. — Prothorax plus long que large, souvent très-long, cylindrique, tronqué en avant et à sa base, celle-ci munie d'un bourrelet précédé d'un sillon circulaire. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres plus ou moins longues, tantôt subparallèles, tantôt en ovale allongé, parfois épineuses à la suture. — Pattes assez longues; hanches antérieures assez courtes, séparées par une étroite saillie prosternale; cuisses graduellement épaissies; jambes linéaires, sans éperons : 1° article des tarses postérieurs très-allongé. — Saillie intercoxale assez large, ogivale, parfois triangulaire. — Corps allongé, glabre ou hérissé de quelques poils rares.

- (1) Esp. du Cap: Chrys. unifasciata, De Géer, Mém. VII, p. 664, 70, pl. 49, 1. 18, 19 (Hel. porrecta Fab.).—Hel. elongata, Fab. loc. cit. (Cryptoc. longus Gmel.).—Hel. quadrilineata, Billb. in Schoenh. Syn. Ins. II, p. 278, note.—
  Esp. de l'Algérie: E. suturalis, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 363, pl. 32, f. 1.—Esp. de l'Australie: E. australica, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 102.
- (2) Lepelletier de Saint-Fargeau et A. Serville (Encycl. méth. Ins. X, p. 479) ont, les premiers, publié les caractères du genre. Syn. Arthronacha, Kirby, Faun. Bor.-Amer. p. 238.

Genre exclusivement américain et très-riche en espèces, parmi lesquelles il en est qui rappellent complètement par leurs formes, leurs couleurs et la sculpture de leurs téguments, les Agra de la famille des Carabiques. Elles sont, du reste, trop variables sous les deux premiers de ces points de vue, pour en rien dire de général. Leur sculpture est plus constante, les élytres de presque toutes étant assez fortement striées, ponctuées dans les stries, avec les intervalles entre ces dernières, souvent costiformes. On n'a encore décrit qu'une faible partie de ceux de ces insectes qui existent dans les collections (1). Ils sont répandus depuis le Canada jusques à Buenos-Ayres.

#### Note.

Le genre suivant, bien qu'appartenant sans aucun doute à cette tribu, est trop imparfaitement caractérisé pour qu'on puisse lui assigner son rang parmi ceux qui précèdent.

## ISOTOMA.

(DEJ.) BLANCH. Hist. nat. d. Ins. II, p. 39.

Antennes guère plus longues que la tête et le prothorax réunis, à articles un peu élargis, surtout vers l'extrémité. — Palpes à dernier article sécuriforme.

Dejean (2) a fondé ce genre sur un insecte du Cap (I. rufescens) en-

## M. Bohemann place près des Eutrapela le genre suivant.

#### EUOMMA.

Bourn. Voy. d. l. Frégat. Eugénie; Ins. p. 101.

Dernier article des palpes maxillaires grand, sécuriforme. — Tête oblongue, droite sur les côtés, fortament prolongée en avant des yeux, étranglée à sa base. — Yeux grands, oblongs, échancrés en avant, rapprochés en dessus et en dessous. — Antennes un peu plus courtes que la moitié du corps, assez grêles, filiformes, à articles i obconique, 2 court, 3-4 allongés, égaux, 5-ii oblongs, celui-ci déprimé au bout. — Prothorax à peine plus large que long, tronqué en avant, légèrement rétréci à sa base, élargi et arrondi sur les côtés en avant; ses angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits. — Ecusson triangulaire. — Elytres légèrement saillantes et arrondies à leur base, un peu plus larges et trois fois plus longues que le prothorax, parallèles dans plus de la moitié de la longueur, puis rétrécies et arrondies en arrière. — Pattes médiocres, grêles; cuisses médiocrement en massue; jambes droites; tarses étroits, le i et article des postérieurs allongé; leurs crochets divariqués, épaissis à leur base. — Corps oblong, peu convexe.

M. Bohemann ne parle pas de la forme du pénultième article des tarses. S'il est simple, comme porte à le croire la formule qui précède, le genre est moins voisin qu'il ne le dit, des Eutrapella, et se rapprocherait des Trachelostenus, dont il s'éloignerait d'un autre côté par la forme de la tête. Il a été fondé sur une espèce (1) de l'Australie assez petite, d'un fauve testacé, avec la suture et une bande marginale des chytres, élargie en arrière, noires.

Enfin, un dernier genre qui suit, établi par M. Hope, sur une petite espèce trouvée dans de la résine, animé, semble également devoir être classé ici. Telle est l'opinion d'Erichson (2), que je partage avec doute.

#### MEGALOCERA.

Hope in Gutrin-Miney. Mag. d. Zool.; Ins. 1842, pl. 88.

Tête arrondie en avant. — Yeux très-saillants. — Antennes dentées en scie, à articles i gros, 2 court, 3-10 triangulaires et s'allongeant peu à peu, i i plus grand, aigu au bout. — Prothorax un peu plus large que la tête; ses côtés convexes dans leur milieu. — Elytres quatre fois plus longues que le prothorax, parallèles, striées-ponctuées, arrondies à leur extrémité, avec les épaules rectangulaires. — Pattes simples.

Cet insecte (rubricollis) était tout noir, avec le prothorax d'un rougeferrugineux vif.

- (1) E. lateralis, Bohem. loc. cit. pl. 2, f. 1, avec des détails.
- (2) Archiv, 1844, II, p. 203.

# FAMILLE LIII.

# PÉDILIDES.

Menton non porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante. — Deux lobes aux mâchoires, inermes et ciliés. — Mandibules ne dépassant pas le labre. — Tête saillante, penchée, brusquement rétrécie en un col, visible ou non d'en haut. — Yeux variables. — Antennes de onze articles, filiformes, insérées à découvert, immédiatement au-devant des yeux. — Prothorax plus étroit que les élytres chez la plupart; son pronotum presque toujours confondu avec ses flancs. — Elytres sans repli épipleural ou n'en ayant qu'un vestige à sa base. — Hanches antérieures et postérieures contigués; celles de professes que préférence par suis-

précèdent et les Anthicides qui suivent. Deux caractères négligés jusqu'ici les distinguent nettement de ces deux familles. Ils diffèrent de la première par leurs cavités cotyloïdes, largement ouvertes en arrière; de la seconde, par la contiguité complète, ou peu s'en faut, de leurs hanches postérieures (1). Ils ne peuvent par conséquent être réunis ni à l'une ni à l'autre, et quant aux autres familles des Hétéromères, il ne peut être question de les faire entrer dans aucune d'entre elles.

La tête de ces insectes se présente dans deux conditions différentes. Chez les uns (Pédilides vrais), son col est dégagé du prothorax, trèsapparent, et son vertex est, par suite, plus ou moins distant de ce dernier; il en résulte en même temps une plus grande liberté dans tous ses mouvements. Chez les autres (Scraptiides), elle est verticale et peu mobile, son vertex étant contigu au prothorax et son col complètement engagé dans celui-ci. Le museau qui la termine varie assez; chez les Mitrælabrus du Chili, il s'agrandit et se rétrécit au point de ressembler à celui des Stenostoma, de la famille des CEdéinérides. Les organes buccaux, et en particulier les mandibules, s'allongent naturellement en même temps que lui. La bouche, du reste, ne présente rien de particulier, si ce n'est chez les Macratria, dont les palpes maxillaires sont dentés en scie, comme ceux de plusieurs Mélandryides.

Les antennes n'offrent de remarquable que la grandeur de leurs trois derniers articles, chez les Macratia et les Sterofes. Les yeux sont plus souvent obliques, relativement à l'axe de la tête, que transversaux. Quoiqu'ils soient fréquemment assez développés, il ne se rapprochent jamais heaucoup en dessus. Le pronotum du prothorax n'est distinct des flancs de ce dernier que chez les Scraptia et les Trotomma, qui sont en même temps les seuls genres chez lesquels sa base égale en largeur, ou peut s'en faut, celle des élytres. L'absence chez celles-ci, d'un repli épipleural, dont il n'existe que rarement des vestiges, est un caractère que la famille possède en commun avec presque toutes celles qui suivent.

Les pattes sont généralement longues et déliées. Le pénultième article des tarses n'est entier que chez les MITRELABRUS, et seulement aux postérieurs. Le nombre des segments abdominaux ne s'élève à six que chez les PEDILUS mâles. Les épisternums métathoraciques sont graduellement atténués en arrière, et accompagnés de petites épi-

(1) Chez tous les Anthicides que j'ai examinés, même les plus petits, j'ai constamment trouvé ces hanches séparées par la saillie intercoxale de l'abdomen. Elle est ordinairement triangulaire ou ogivale; mais il y a un genre (Formiconus) où elle devient aussi large que celle d'une foule de Ténébrionides. Si l'on fait abstraction de ce caractère, les Pédilides, malgré leur facies souvent très-différent, se confondent, par des transitions insensibles, avec les Anthicides.

mères. J'ajouterai enfin, que ces insectes sont toujours revêtus d'une fine pubescence, que leur livrée, constamment uniforme, sauf chez quelques Pedilus, ne présente rien de remarquable, et que les plus grands d'entre eux ne sont au plus que de moyenne taille.

Les Pédilides vivent sur les fleurs ou se trouvent sur les feuilles, plus rarement (Trotomma) parmi les herbes ou à terre. Tous paraissent déployer beaucoup de vivacité dans leurs mouvements. On n'a pas de renseignements précis sur leur régime, qui est probablement de nature végétale, et les premiers états d'aucuns d'entre eux ne sont connus. Celles de leurs espèces décrites jusqu'ici appartiennent à l'Europe, à l'Asie, aux Indes orientales et aux deux Amériques.

I. Vertex de la tête distant du prothorax.

П. contigu au

PÉDILIDES TRAIS. SCRAPTHDES.

## TRIBU I.

## PÉDILIDES VRAIS.

Tête dégagée du prothorax, mobile; son col très-visible en dessus.-Prothorax toujours plus étroit que les élytres, sans aucune trace de séparation entre son pronotum et ses flancs.

#### PEDILUS.

## FISCH. B. WALDH. Entom. d. l. Russ. I, p. 35 (1).

Menton fortement transversal, tronqué ou un peu arrondi en avant. - Languette légèrement échancrée. — Dernier article des palpes maxillaires ovoide, déprimé, aigu au bout, un peu dilaté au côté interns. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre plus ou moins smillant, arrondi (fuscus) ou tronqué en avant. — Tête courte; son col assez épais; épistome transversal, tronqué, séparé du front par un sillon transversal bien marqué. — Yeux médiocres, transversaux, assez stillants, lunulés. — Antennes de la longueur du tiers ou de la moitié du corps, peu robustes, filiformes, à articles un peu obconiques ou légèrement triangulaires: 3 de longueur variable, 4-10 subégaux, 11 à peine plus grand que 10. — Prothorax transversal, assez (fuscus) ou peu convexe, rétréci en arrière, arrondi sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson en triangle curviligne allongé. -Elytres allongées, parallèles, parfois (par ex. punctulatus) isolément rétrécies à leur extrémité. — Pattes médiocres; hanches postérieures légèrement séparées; cuisses plus ou moins robustes; jambes sans éperons; tarses finement villeux en dessous; le 1er article des postérisurs allongé. — Segments abdominaux variables (2). — Corps allongé. perallèle, finement pubescent.

Fischer de Waldheim a fondé ce genre sur un assez petit insecte (3) découvert primitivement dans l'Altaï et retrouvé depuis dans diverses localités de la Sibérie. Mais ce n'est, en quelque sorte, qu'un membre égaré d'une suite assez nombreuse d'espèces qui sont répandues dans la plus grande partie de l'Amérique du Nord (4). Ces insectes sont de cou-

- (1) Syn. Corphyra, Say, Boston Journ. of nat. Hist. I, p. 189. Anthicus Say. Pyrochroa? Hentz, Randall.
- (2) Chez deux exemplaires du P. fuscus, que j'ai sous les yeux et qui sont pent-être des femelles, je trouve les cinq segments abdominaux ordinaires, dont le dernier excessivement court et peu distinct. Chez trois autres de l'Ammérique du Nord, appartenant à deux espèces (lugubris, punctulatus), et qui sont certainement des mâles, ces segments sont au nombre de six, dont les deux derniers notablement plus grands que les autres, sans compter un pénis trèslong et cylindrique. Je ne connais que les deux espèces américaines en question, et dois me borner à appeler l'attention des entomologistes sur ce point.
  - (3) P. fuscus, Fisch. d. Waldh. loc. cit. pl. 5, f. 23.
- (4) Leur synonymie est très-compliquée, et M. J. L. Le Conte, qui a donné un Synopsis de ces insectes (Proceed of the Acad. of Philad. VII, p. 272), l'établit de la manière suivante: P. punctulatus Say. collaris Say (rustinorax Newm., marginicollis Ziegl., infumatus Lec., olim, Anthicus terminalis? Say). lugubris Say (infumatus Bentz, imus Newm., inornatus Rand., nigricans

leurs variées, très-sujettes à se modifier dans la même espèce, et leurs élytres sont criblées de petits points très-serrés ou finement chagrinés. Autant que j'en puis juger par le petit nombre d'entre eux qui me sont connus, les mâles ont les tarses antérieurs légèrement dilatés et six segments abdominaux.

#### EURYGENIUS.

## De La Ferté, Mon. d. Anthic. p. 1 (1).

Menton subtransversal, rétréci et légèrement échancré en avant, arrondi sur les côtés à sa base. — Languette bilobée. — Dernier article des palpes labiaux épais et triangulaire, celui des maxillaires sécuriforme, équilatéral ou assez allongé. — Mandibules entières au bout. — Labre transversal, sinué et cilié en avant. — Tête subhorizontale, munie d'un col épais, terminée par un large museau quadrangulaire. — Yeux très-gros, saillants, obliques, atténués inférieurement, entiers(1). — Antennes médiocres, grêles, à articles 3 à peine plus long que les autres, 4-11 décroissant et grossissant peu à peu, 14 ovalaire, un peu plus grand que 10. — Prothorax un peu plus long que large, légèrement atténué en arrière, tronqué en avant, avec ses angles arrondis, légèrement arrondi et marginé à sa base. — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, parallèles. — Pattes médiocres; cuisses assez robustes, renflées au bout; jambes un peu comprimées; leurs éperons courts; 1° article de tous les tarses allongé, surtout aux pos-

lls se distinguent de tous ceux qui suivent, par la forme de leur tête et leurs pattes plus robustes. J'ignore s'ils présentent des différences assuelles.

#### STEREOPALPUS.

## De La Ferte, Mon. d. Anthic. p. 4.

Menton évasé et faiblement échancré en avant. — Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, allongé et un peu arqué. — Labre fortement transversal, coupé carrément et arrondi aux angles. — Tête penchée, munie d'un col assez étroit, courte; épistome peu saillant, transversalement quadrangulaire. — Antennes notablement plus longues que le prothorax, grêles, filiformes, à articles obconiques: 2 un peu plus court seulement que les suivants, 3-10 subégaux, 11 fusiformes, plus long que 10. — Pattes longues; cuisses médiocrement robistes, grossissant peu à peu. — Corps allongé, parallèle, subcylindrique. — Le surplus comme chez les Eurygenus.

Ce genre, qui ne paraît être confondu qu'avec les Eurremus, est facile à en distinguer par les caractères qui précèdent. Il comprend en ce moment trois espèces (1) des Etats-Unis.

#### MACRATRIA.

#### News. The entom. Mag. V, p. 377 (2).

Menton en carré transversal. — Languette échancrée. — Palpes maxillaires en scie, à articles 2 large, triangulaire, 3 en triangle aigu transversal, 4 cultriforme, allongé, parfois subfusiforme. — Mandibules courtes, bifides au bout. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête courte, munie d'un col très-étroit, nodiforme, à vertex arrondi ou tronqué en arrière, terminée par un court museau. — Yeux grands, subréniformes ou ovalaires, médiocrement convexes. — Antennes au plus de la longueur du prothorax, très-grêles, à articles i gros, subcylindrique, 2-8 obconiques, subégaux ou non, 9-11 notablement plus longs et plus épais que les précédents. — Prothorax plus ou moins, en général très-allongé, oblongo-ovale ou rétréci à sa base; celle-ci arrondie et marginée. — Ecusson quadrangulaire ou trapéziforme. —

<sup>(1)</sup> S. Mellyi, De La Fert. loc. cit.; avec une figure et des détails. — badipennis, guttatus, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 271.

<sup>(2)</sup> Syn. Macrarthrius, De La Ferté, Mon. d. Anthic. p. 11; je ne vois aucune raison pour changer le nom imposé au genre par M. Newman, bien que M. De La Ferté s'appuie sur l'autorité d'Erichson (Archiv, 1840, II, p. 307), qui, sans entrer dans aucun détail à cet égard, l'a converti en celui de Magrarthria.

— Diracha Fab. — Straopes Dej.

Elytres allongées, parallèles ou un peu atténuées en arrière. — Pattes assez longues; cuisses plus ou moins atténuées à leur base et renfiées au bout; jambes un peu comprimées; tarses antérieurs légèrement déprimés; le 1<sup>er</sup> article des postérieurs très-allongé, le pénultième de tous subbilobé. — Corps allongé, svelte, finement pubescent.

Voisin des Sterofes qui suivent, par la forme des antennes et l'étroitesse du col de la tête, ce genre s'eu distingue éminemment, comme de tous ceux du groupe, par les palpes maxillaires qui rappellent ceux des Mélandryides. Les trois derniers articles des antennes varient beaucoup sous le rapport de la longueur et peut-être selon les sexes. Il y a des espèces (par ex. linearis) où ils égalent presque en grandeur la tige, tandis que chez d'autres (par ex. insularis) ils n'ont que le tiers de la longueur de cette dernière. Le dernier segment abdominal, entier et un peu acuminé chez les femelles, est tronqué ou échancré en demi-cercle chez les mâles. Pour le surplus, ces petits insectes on la sculpture et la fine pubescence couchée des précédents.

Il y en a en Amérique et aux Indes orientales; on en a déjà décrit

dix espèces (1).

## STEROPES.

Sixven, Mem. d. l. Soc. d. Nat. d. Moscou, I, p. 166 (2).

Menton subtransversal, arrondi sur les côtés à sa base, rétréci et

1

longs que larges, 8-11 excessivement allongés. — Prothorax oblongoovale, graduellement rétréci à sa base; celle-ci en arc de cercle; ses côtés antérieurs arrondis. — Ecusson allongé, arrondi en arrière. — Elytres longues, parallèles. — Pattes assez longues; cuisses robustes, graduellement renflées; jambes linéaires; tarses antérieurs un peu déprimés, le 1° article des postérieurs très-long. — Corps linéaire, pubescent.

La seule espèce connue (1) est originaire des bords de la mer Caspienne, et assez rare dans les collections. Elle est rougeâtre, sauf la tête qui est noire, et recouverte d'une fine pubescence fauve. Les antennes du mâle sont beaucoup plus longues que celles de la femelle, et leur tige ne forme guère que le tiers de la longueur des trois derniers articles, tandis que chez la seconde ces derniers ne sont pas beaucoup plus grands qu'elle. Le premier de ces sexes a le dernier segment abdominal largement échancré; chez le second il ne présente rien de particulier.

#### MITRÆLABRUS.

## Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 259.

Menton subtransversal, arrondi sur les côtés à sa base, rétréci et largement échancré en avant. — Languette saillante, bilobée : ses lobes largement arrondis. — Palpes allongés, le dernier article des lahiaux légèrement sécuriforme, celui des maxillaires cultriforme, grêle, sinué au côté interne, le 3° aussi large que lui, triangulaire.— Mandibules longues, grèles, droites, puis arquées et entières au bout. -Labre allongé, arrondi en avant. - Tête munie d'un col étroit en arrière, déprimée sur le front; épistome très-allongé, graduellement rétréci et tronqué en avant. — Yeux assez grands, peu convexes, lonstudinaux et un peu obliques. — Antennes grêles, plus courtes que le prothorax, à articles 2 court, 3-6 subégaux, 7-14 décroissant et grossissant peu à peu. — Prothorax allongé, faiblement rétréci à sa base, tronqué en avant, avec ses angles très-arrondis, en arc de cercle à sa base. — Ecusson en carré long. — Elytres allongées, subparallèles, légèrement convexes.—Pattes très-longues; cuisses claviformes, atténuées à leur base; jambes et tarses très-grêles; les éperons des premières courts; le 1er article des seconds allongé, surtout aux postérieurs, le pénultième visiblement échancré aux antérieurs, moins anx intermédiaires, entier aux postérieurs. — Corps svelte, finement pubescent.

<sup>(1)</sup> S. caspius, Stev. loc. cit. pl. 10, f. 9, 10 (Blast. colon Illig., Germ. Faun. Ins. Europ. XIV, 5). M. De La Ferté (Mon. d. Anthic.) a figuré également les deux sexes, avec beaucoup de détails.

## PÉDILIDES. ier a fondé ce genre sur deux petites espèces (+) du Chili

nblent, pour la forme générale, aux STEROPES et aux MACRA caractères génériques résident principalement dans l'alla du museau qui termine la tête, et auquel participent le mandibules. Ces insectes sont d'un bronzé obscur, ave es et les tarses rougeatres; une fine pubescence grisatre danugineuse les revêt en entier, et leurs téguments sont lé chagrinés en dessus.

ns le seul (obscurus) que je connaisse, le mâle a son dernie abdominal légèrement échancré en arc, tandis que celui le est tronqué et envahi par une grande dépression de f ivale. Un pénis long et grêle se voit également dans le pre s sexes; mais peut-être son apparition est-elle accidentelle. ier a placé le genre dans son groupe des Leptodéroïdes qu nd à la famille des Œdémérides, mais il appartient incon ent à celle-ci.

## Note.

J. L. Le Conte dit de l'espèce sur laquelle il a fondé le | nt, qu'elle ressemble aux Eurrgenius. Il est probable dè appartient à la tribu actuelle, où la structure des crochets d lui assigne un rang à part.

## TRIBU II.

#### SCRAPTIIDES.

Tôte verticale, engagée dans le prothorax jusqu'au vertex exclusivement; son col invisible en dessus. — Prothorax le plus souvent aussi large que les élytres à sa base, avec ses bords latéraux tranchants.

Des trois genres composant cette tribu, l'un (XYLOPHILUS), ayant le prothorax à l'état normal, ne donne lieu à aucune difficulté (·). Les deux autres (SCRAPTIA, TROTOMMA), chez qui cette partie du corps est tranchante sur les côtés et aussi large à sa base que les élytres, sont plus ambigus, et ont été placés par les auteurs les plus récents, dans les Mélandryides ou les Mordellides (2). Mais la tête de ces insectes les exclut absolument de la première de ces familles, et on ne retrouve chez eux aucun des traits essentiels de l'organisation si particulière des espèces de la seconde. Une fois qu'on les a exclus de ces deux familles, il ne reste plus que celle-ci dans laquelle ils puissent rentrer. Ces trois genres ont des représentants en Europe.

- Protherax plus étroit que les élytres; son pronotum et ses flancs confondus ensemble: Xylophilus.
- II. Prothorax aussi large que les élytres, tranchant sur les côtés.

Elytres minces, allongées et un peu arquées en dessus : Scraptia.

— solides, convexes et ovalaires : Trotomma.

Genre incertæ sedis: Tanarthrus.

- (1) On a vu plus haut (p. 574, note) que le dernier auteur qui en ait parlé, M. L. Redtenbacher, le place parmi les Anthicides. M. De La Ferté (Mon. d. Anthic. p. X) l'a exclus de cette famille. L'opinion de Latrelle, qui, après l'avoir mis dans le même groupe (Fam. nat. p. 383), a fini (Règne anim. éd. 2, y, p. 73) par le classer dans les Curculionides, à côté des Baucaus, ne peut être rappelée que pour mémoire; il le croyait, à tort, tétramère.
- (2) La plupart des auteurs anciens et récents classent les Scraptia parmi les Mélandryides. Voyez notamment Erichson (in Agass. Nomencl. zool. Col. p. 147) et L. Redtenbacher (Faun. austr. éd. 2, p. 633). Le genre Trotomma, dont la découverte est récente, a été introduit par son auteur, M. Rosenhauer, dans la même famille. M. L. Redtenbacher (Faun. austr. éd. 1) est le premier qui ait eu l'idée de mettre les Scraptia parmi les Mordellides, et son opinion a été adoptée récemment par M. Mulsant (Col. d. France; Longipèd. p. 138), qui leur a.en même temps associé les Trotomma.

## XYLOPHILUS.

(BONELLI) LATR. Fam. nat. p. 383 (1).

Dernier article des palpes labiaux sécuriforme, celui des maxillaires très-grand, cultriforme, large et aigu au bout. - Mandibules bifides, parfois (populneus) finement denticulées en dedans. - Labre transversal, plus ou moins arrondi en avant. - Tête transversale, régulièrement convexe, à vertex arqué en arrière, terminée par un trèscourt museau. - Yeux de grandeur variable, plus ou moins échancrés. - Antennes au moins aussi longues que la moitié du corps, filiformes ou grossissant un peu, parfois légèrement en scie, à articles 2-3 variables; les suivants subégaux, le dernier ovalaire. - Prothorar transversal ou subéquilatéral, à peine ou non rétréci à sa base, presque droit sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités, plus étroit que les élytres; son pronotum et ses flancs confondus ensemble. - Ecusson très-petit, transversal. - Elytres médiocrement allongées, parallèles ou subovales, tantôt coupées carrément, tantôt un peu échancrées à leur base. — Pattes médiocres; cuisses assez robustes, comprimées; jambes et tarses grêles; le 1er article des postérieurs de ceux-ci trèsallongé, le pénultième de tous subbilobé. — Corps finement pubescent.

Très-petits insectes, rattachant la tribu actuelle à la précédente, par suite de la forme de leur prothorax. On a proposé de les répartir dans

Le genre Phytobenus de M. R. F. Sahlberg semble n'en différer qu'en ce que les articles 2-6 de ces organes sont presque égaux ontre eux et un peu plus longs que les suivants (1).

Dans ces deux genres, les deux sexes ne diffèrent que peu entre eux. Il n'en est pas de même dans celui que M. Westwood a nommé Euglenes, et qui ne comprend que l'Anthicus oculatus de Paykull (2). Le mâle a les yeux contigus en dessus, et des antennes presque aussi longues que le corps, très-légèrement en scie, avec le 3° article aussi long que les suivants. Chez la femelle, les yeux sont beaucoup plus petits, séparés en dessus, les antennes de la longueur de la moitié du corps, grêles, peu à peu épaissies au bout. Cet insecte est plus allongé et plus svelte que les précédents.

Ces petits insectes n'ont qu'une livrée insignifiante, dont le fauve testacé forme le fond. On les trouve ordinairement dans les bois, sur les arbres ou sous les écorces, mais tous sont peu communs. On en a déjà signalé en Europe, à Madère, dans l'Amérique du Nord et dans

## l'Australie (3).

#### SCRAPTIA.

## LATR. Gen. Crust. et Ins. II, p. 199 (4).

Menton en carré transversal. — Languette arrondie en avant. -Dernier article des palpes labiaux en fer de hache transversal, celui des maxillaires cultriforme, subéquilatéral. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre saillant, transversal, tronqué en avant, avec ses angles arrondis. — Tête courte, régulièrement convexe, à vertex arrondi en arrière, terminée par un court museau transversal. — Yeux assez petits, transversaux, lunulés, peu convexes. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, filiformes, à articles obconiques : 1 peu robuste, 2 un peu plus court que les autres, 3-11 subégaux. — Prothorax fortement transversal, aussi large que les élytres, un peu rétréci, arrondi et tranchant sur les côtés, rectiligne en arrière, tronqué

- (1) P. amabilis, R. F. Sahlb. loc. cit. (Xyl. bisbimaculatus, Hampe, Stettin. entom. Zeit. 1850, p. 356).
- (2) Faun. Suec. 1, p. 256; Westw. loc. cit. pl. 41 Suppl. f. 5, 6 o Q; Spry et Schuck. loc cit. pl. 55, f. 3 of (Q Not. melanocephalus, Panz. Faun. Ins. Germ. XXXV, 5).
- (3) Aux esp. européennes ci-dessus mentionnées, aj.: X. nigrinus, Germ. Faun. Ins. Europ. XXII, 7. - Euglen. fennicus, Mannerh. Bull. Mosc. 1843, p. 97. - Esp. de Madère : X. pullescens, Wollast. Ins. Maderens. p. 538, pl. 13, f. 3. — Esp. de l'Amér. du Nord : X. fasciatus, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 35. - X. Melsheimeri, notatus, piceus, hasalis, J. L. Le Conte, ibid. VII, p. 276. - Eugl. signatus, Haldem. Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 97. - Esp. de l'Australie : X. fasciatus, Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 107.
- (4) Syn. Calasia, Haldem. Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 99. -DIRGEA Gyllenh., Schoenh. - Melandrya Latr., olim. - Melyris Oliv.

586 PÉDILIDES.

à ses deux extrémités, avec un lobe médian à sa base, très-court.— Ecusson en triangle curviligne. — Elytres allongées, peu convexes, atténuées dans leur tiers postérieur. — Pattes médiocres; cuisses asser robustes, comprimées: jambes et tarses grêles; le ter article de ces derniers allongé, surtout aux postérieurs; le pénultième subbilobé.— Corps allongé, un peu arqué en dessus, fortement pubescent.

Ce genre se compose de quelques petits insectes propres à l'Europe et à l'Amérique du Nord (e), à téguments flexibles, brunâtres on testuels, revêtus d'une très-fine pubescence couchée et dont les élytes sont finement chagrinées. On les trouve en fauchant, sur les herbes, et quelquefois dans le détritus des vieux arbres.

Le genre Calasia de M. Haldeman a été établi sur une espèce des Etats-Unis, placée par M. Melsheimer dans les Orchesia (2), mais qui, selon M. J. L. Le Conte (3), appartient au genre actuel.

#### TROTOMMA.

KIESENWEIT. Ann. d. l. Soc. entom. 1851, p. 623.

Dernier article des palpes maxillaires en triangle transversal, un peu oblique. — Mandibules bifides (?) au hout. — Labre transversal, légèrement arrondi en avant. — Tête courte, régulièrement convexe, à vertex arqué en arrière, terminée par un très-court museau. —Yeur médiacres, étroits transversany, régiformes — Antennes plus langues

Le très-petit insecte (1), type de ce genre, a été découvert par M. de Kiesenwetter, aux environs de Perpignan et de Montpellier; depuis on l'a rencontré également près d'Hyères. Il est en entier d'un jaune ferrugineux assez brillant, chagriné sur les élytres et revêtu d'une pubescence médiocrement abondante. On le prend, comme les Scraptia, sur les herbes, ou courant à terre avec beaucoup d'agilité.

#### Note.

Après avoir placé le genre suivant parmi les Anthicides (\*), M. J. L. Le Conte a fini (\*) par faire observer que ses yeux étaient profondément échancrés comme ceux des Xylopanus. Ce caractère l'excluant de la famille en question, il ne reste plus que celle-ci cù l'on puisse le placer, bien qu'il s'en éloigne par plusieurs caractères importants.

#### TANARTHRUS.

J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 156.

Palpes médiocres, leur dernier article triangulaire, étroit. — Tête grande, échancrée à sa base. — Yeux petits, latéraux. — Antennes insérées sur le front, filiformes; leur dernier article allongé, presque divisé en deux, les intermédiaires subturbinés. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, un peu plus courtes que l'abdomen et subtronquées au bout. — Jambes armées d'éperons allongés; tarses filiformes, leur pénultième article non bilobé. — Corps déprimé.

Dans l'origine, M. J. L. Le Conte n'avait compris dans le genre qu'un petit susecte (salinus) trouvé par lui voltigeant à la façon des Bembinium, au bord d'un lac salé des déserts du Rio-Colorado. Depuis (4), il y a ajouté une autre espèce découverte également par lui en Californie, et qu'il avait primitivement placée parmi les Anthicus (5). Au total, je ne sais que penser de ce genre.

(1) T. pubescens, Kiesenw. loc. cit. p. 624, pl. 11, I, f. 9 a-f.

- (2) Loc. cit. et Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 103. J'ai ajouté à la formule primitive du genre quelques détails mentionnés dans ce dernier ouvrage.
  - (3) Proceed. loc. cit. VII, p. 227.
  - (4) Proceed. los. cit. VI, p. 104
  - (5) A. alutaceus, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 155.

# FAMILLE LIV.

# ANTHICIDES.

Menton non porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante. — Deux lobes aux mâchoires, inermes et ciliés. — Mandibules ne dépassant pas ou qu'à peine le labre. — Tête penchée, trigone, brusquement rétrécie en un col étroit. — Yeux médiocres, latéraux, entiers. — Antennes de onze articles, insérées latéralement et à découvert, en avant et près des yeux, filiformes ou grossissant peu à peu. — Prothorax plus étroit à sa base que les élytres; son pronotum et ses flancs confondus ensemble. — Hanches antérieures cylindriques, saillantes, contiguës; leurs cavités cotyloïdes ouvertes en arrière; les intermédiaires très-rapprochées, pourvues de trochantins; les posté-

des Fourmis. Le col dont leur tête est pourvue en arrière, a presque toujours un aspect noduleux et se voit d'en haut; mais quelquesois (Tomoderus, quelques Arrencus) il est entièrement engagé dans le prothorax et par suite invisible. Le museau qui termine la tête en avant est constamment court. Les antennes varient beaucoup sous le rapport de leur longueur, de la forme de leurs articles, surtout de ceux de leur extrémité, et ne fournissent que des caractères assez peu précis. Les organes buccaux, ainsi que les yeux, se modifient à peine et n'exigent aucune observation.

Le prothorax joue, au contraire, un rôle assez important dans la classification de la famille. Il se présente dans deux conditions différentes, selon qu'il est divisé par un profond étranglement, voisin de sa base, en deux parties d'inégale grandeur, ou que cet étranglement n'existe pas. Dans ce dernier cas, on peut encore en tirer parti, selon que son bord antérieur est simple (par ex. Anthicus), ou tronqué et denticulé (Amblyderys), ou armé d'une corne (Notoxus, Mecynotarsus). L'écusson est très-petit, mais ne manque jamais. Les élytres sont aussi complètement dépourvues de repli épipleural que celles des Mordellides, Méloïdes et Œdémérides. Elles sont généralement oblongues, avec leurs épaules distinctes, quoique très-obtuses; celles-ci ne sont entièrement effacées que chez les Formicomus. Les ailes inférieures n'ont complètement disparu que dans quelques espèces de ce dernier genre; les autres en possèdent au moins des rudiments.

Les pattes sont plus ou moins longues et grêles, à l'exception des cuisses qui sont assez robustes. Les hanches antérieures sont trèssillantes et parfaitement contiguës chez toutes les espèces; les intermédiaires sont, en général, plus ovalaires que celles des Pédilides, et l'étroit mésosternum qui les sépare est presque aussi long qu'elles; les postérieures varient, comme chez les Ténébrionides, selon la largeur de la saillie intercoxale de l'abdomen, qui s'interpose entre elles. Elles sont, par conséquent, sensiblement moins transversales chez les Formicomus, qui ont cette saillie fort large, que dans les autres espèces. Les éperons des jambes manquent rarement (ОСНТИЕМО-MUS), et le pénultième article des tarses n'est entier que chez les MECY-MOTARSUS. Enfin, les épisternums métathoraciques sont étroits et vontes as rétrécissant peu à peu d'avant en arrière. Les épimères qui les accompagnent sont très-petites, et leur existence est parfois douteuse.

Les différences sexuelles de ces petits insectes portent le plus souvent sur la forme du dernier segment abdominal. Celles qui ont leur siège dans les autres parties du corps, telles que les élytres, les pattes, etc., sont moins communes et seront mentionnées à leur place. Ces différences, du reste, ne sont pas constantes dans les espèces d'un même genre.

La livrée des Anthicides est assez variée, mais les couleurs métalli-

#### ANTHICIDES.

n'y entrent pour rien. Leur ressemblance avec les Four e augmentée par la vivacité de leurs allures, qui est e upart de leurs espèces fréquentent exclusivement les bor et des eaux douces, mais on en trouve aussi sur les fle es basses, les arbres et les bois abattus. Des observation breuses rendent très-probable que leur régime, regarlongtemps comme de nature végétale, se compose, au conbstances animales. Jusqu'ici leurs premiers état sont reus.

nombre de ces insectes décrits ou existants dans les collect déjà à plus de 350 espèces. Il y en a dans toutes les pa e, et sauf un (Amblyderus), les huit genres qu'elles constioment, sont tous représentés en Europe.

oment, sont tous représentés en Europe.

utes, il y a peu d'années encore, étaient comprises es Notoxus de Geoffroy, et Anthicus de Paykull, dont I es réunissait en un seul, avait formé, dans son dernier ouvatrième tribu de ses Trachélides, celle des Anthicites. A es, le docteur Schmidt, dans un bon travail ne compres spèces européennes (a), ajouta le genre Ochthenomus è an (3), mais dont les caractères n'avaient pas encore été ques années plus tard (1847-48), M. de La Ferté-Sénecter un grand pas à nos connaissances sur ces insectes, en en monographie (4) comprenant toutes les espèces connue

- Saillie intercozale large, ogivale ou tronquée; cuisses en massue: Formicomus.
- II. Saillie intercoxale médiocrement large, triangulaire.
  - a Prothorax divisé en deux par un étranglement.

Tête distante du prothorax; cuisses en massue: Leptaleus.

- contiguë au simples : Tomoderus.
- aa Prothorax non divisé par un étranglement.
- b muni d'une corne en avant.

Tarses postér, au plus aussi longs que les jambes : Notozus.

- beaucoup plus Mecynotarsus.
- 86 Prothorax tronqué et denticulé en avant : Amblyderus.
- bbb . sans corne ni dentelures.

Antennes insérées complètement à découvert : Anthicus.

= sous de petites saillies de l'épistome : Ochthenomus.

## FORMICOMUS.

(Motsch.) Dr La Fratt, Mon. d. Anthic. p. 70 (1).

Dernier article des palpes labiaux ovoïde, celui des maxillaires cultriforme, médiocrement large. — Mandibules larges, arrondies en dehors et bifides au bout. — Tête courte, ovale ou suborbiculaire, et régulièrement convexe sur le front; son col noduleux, très-distinct. — Yeux médiocres, latéraux, brièvement ovales ou subarrondis. — Antennes plus longues que le prothorax, filiformes ou grossissant très-légèrement, à articles 2 court, 3-10 subégaux, 11 plus grand que 10. — Prothorax notablement plus long que large, atténué à sa base, renfié et arrondi sur les côtés en avant, simple ou divisé en deux par un étranglement. — Elytres oblongo-ovales, convexes, atténuées en avant et en arrière, avec les épaules entièrement effacées. — Pattes médiocres; cuisses fortement atténuées à leur base, très-renfiées à leur extrémité; tarses médiocres, presque toujours plus courts que les jambes; leur pénultième article bifide. — Saillie intercoxale large, ogivale

(1) M. De Motschoulsky (Bull. Mosc. 1845, nº 1, p. 83) a simplement indiqué ce genre en l'écrivant Formicona. Quelle que soit sa désinence, c'est un nom mai fait, et Mannerheim (Bull. Mosc. 1846, nº 1, p. 227) a, non sans raison, proposé de le remplacer par celui de Myrmecosona qu'un respect, peut-être exagéré, pour le droit de priorité, m'engage seul à ne pas adopter. — Syn. Anterlephila, Hope, Trans. of the Zool. Soc. I, p. 101; M. Hope n'a fait également que proposer ce genre; ses caractères ont été exposés par M. De La Ferté, loc. cit. p. 65. — Formicilla, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 152; ce genre a été, depuis (Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 94), réuni aux Formiconus par son savant auteur.

ou subparallèle et tronquée en avant. — Corps glabre ou pubescent, imparfaitement ailé ou aptère.

Ce genre est aisé à reconnaître à la forme des élytres, combinée avec celle des cuisses et de la saillie intercoxale. Il est assez nombreur et répandu dans les pays baignés par la Méditerranée, l'Afrique, les Indes orientales et l'Amérique. La livrée de ses espèces est très-variée, ce qui ne permet pas d'en rien dire de général (1).

Je ne vois aucune raison pour en séparer les ANTRELEPHILA de M. Hope, qui n'en diffèrent, comme M. De La Ferté le dit lui-mème, que par l'absence complète des ailes inférieures et la troncature oblique de l'extrémité des élytres; ces organes ne présentent pas en même temps un très-léger renflement aux épaules, qu'on aperçoit dans les espèces précédentes et qui n'est que le résultat de la présence des ailes inférieures rudimentaires qu'elles possèdent. Ces insectes semblent jusqu'ici propres aux Indes orientales et à l'Australie (2).

Dans les deux genres, les mâles se distinguent de leurs femelles par leur dernier segment abdominal plus ou moins échancré. Quelques uns d'entre eux ont en outre les cuisses antérieures munies en dessous d'une petite dent.

## LEPTALEUS.

DE LA FERTE, Mon. d. Anthic. p. 106.

Labre transversal, entier, avec ses angles arrondis. — Tête inclinée, oblongo-ovalaire, pourvue d'un col noduleux très-apparent. — Yeux petits, oblongs, déprimés. — Antennes assez longues, grêles, à articles 2-10 subégaux, obconiques, grossissant légèrement, 11 allongé et acuminé au hout. — Prothorax long, divisé en deux parties par un profond étranglement voisin de sa base; l'antérieure globuleuse. — Elytres allongées, peu convexes, subparallèles, ou légèrement ovales, coupées carrément à leur base. — Cuisses atténuées à leur base, ovoides dans le reste de leur étendue; éperons des jambes presque nuls; tarses médiocres, le 1er article des postérieurs allongé, le pénultième de tous bifide. — Saillie intercoxale médiocrement large, en triangle aigu. — Corps allongé, svelte, ailé.

M. De La Ferté n'a fait de ces insectes qu'un simple sous-genre des Anthicus, mais si on les conserve parmi ces derniers, la définition de ceux-ci, déjà très-difficile, devient presque impossible. C'est, à proprement parler, un genre intermédiaire entre les Formicomus et les Tomoderus qui suivent, mais plus voisin des premiers. J'y comprends non-seulement les espèces auxquelles M. De La Ferté l'a restreint, mais encore tous ses Anthicus à prothorax divisé en deux parties. Même avec cette extension il est peu nombreux, mais ses espèces ont une distribution géographique très-étendue (1).

## TOMODERUS.

## De La Ferte, Mon. d. Anthic. p. 94.

Organes buccaux des Leptaleus. — Tête peu inclinée, transversale, trigone ou subquadrangulaire, sessile, son col étant engagé dans le prothorax et invisible en dessus. — Yeux en général assez gros, arrondis et un peu saillants. — Antennes un peu plus longues que le prothorax, assez robustes, à articles obconiques, très-courts : 2 un peu moins long que 4, 4-10 graduellement transversaux et plus épais, 11 brièvement ovalaire. — Prothorax plus long que large chez la plupart, divisé par un profond étranglement en deux portions; l'antérieure beaucoup plus grande et plus large que la postérieure. — Elytres parallèles ou légèrement ovales, tronquées ou faiblement échancrées à leur base. — Pattes médiocres, assez robustes; cuisses

<sup>(1)</sup> Les Leptaleus proprement dits de M. De La Ferté se réduisent à cinq: Klugii, d'Egypte; Rodriguei Latr. (Anthic. pulchellus Schm.), France mér., Espagne, Algèrie; Chaudoirii Kolen., Caucase; delicatulus, des Indes or.; triguttatus, de Syrie; Laf. loc. cit. p. 107 et 299.— Les espèces que j'y ajoute appartiennent à son deuxième groupe des Anthicus: A. gibbicollis, albiciactus, de Colombie; centurio, des Indes or.; Laf. loc. cit. p. 111.— Aj.: Anth. glabellus, E. Truqui, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, XVI, p. 10; Syrie.

grossissant graduellement; éperons des jambes très-petits; tarses médiocres, le pénultième article de tous subbilobé. — Saillie intercorale médiocrement large, triangulaire. — Corps ailé.

Ce genre est le dernier chez lequel le prothorax est étranglé à sa base, et ce caractère suffit pour le distinguer de tous ceux qui suivent. Il ne s'éloigne pas moins nettement de ceux qui précèdent, par la rétraction du col de la tête dans l'intérieur du prothorax. Ses espèces ont, en outre, un facies particulier, dû à ce que leurs élytres sont criblées de points enfoncés, très-apparents, ou ponctuées en stries régulières. On en connaît une dizaine étrangères, sauf une seule, à l'Europe et disséminées au loin sur le globe (1).

## NOTOXUS.

GEOFFR. Ins. des env. d. Paris, 1, p. 356 (2).

Dernier article des palpes labiaux ovoïde, celui des maxillaires cultriforme, arrondi en dehors, en général tronqué au côté interne. — Mandibules larges, droites, brusquement recourbées à leur extrémité, celle-ci bidentée. — Labre un pen atténué à sa base et sinué en avant. — Tête verticale, assez allongée, plane et parfois concave sur le front; épistome court, rétréci et tronqué en avant. — Yeux médiocres, ovalaires, transversalement obliques. — Antennes plus longues que le prothorax filiformes rarement (par ex Lebasii) un pen épaissies au

plus fréquemment par leur dernier segment abdominal échancré. Les couleurs de ces petits insectes sont variées, et leurs élytres souvent ornées de bandes transversales noires sur un fond jaunâtre ou testacé. Il y en a dans la plupart des régions du globe (1).

#### MECYNOTARSUS.

# DE LA FERTE, Mon. d. Anthic. p. 57.

Ce genre ne diffère essentiellement des Noroxus que par les pattes beaucoup plus grèles dans toutes leurs parties, surtout les postérieures qui sont en même temps très-allongées, avec les deux premiers articles de leurs tarses égalant, pris ensemble, les jambes, et le pénultième non bilobé.

A ces caractères s'ajoutent quelques particularités moins importantes. Les mandibules s'arrondissent en dehors dans le point où elles se recourbent à leur extrémité; les antennes sont plus grêles; enfin les élytres ont leurs épaules tantôt distinctes, tantôt complètement effacées. Ce dernier cas existe dans l'espèce européenne (2) type du genre. M. De La Ferté en a décrit quatre autres propres à l'Arabie et aux indes orientales (3). Ces insectes sont tous plus petits que les Notoxus.

#### AMBLYDERUS.

## DE LA FERTÉ, Mon. d. Anthic. p. 62.

Genre peu distinct des ANTHICUS qui suivent et dont il ne diffère essentiellement que par la forme du prothorax qui est allongé, peu convexe, presque graduellement rétréci en arrière et qui présente en avant une large troncature, plus ou moins concave, et dont le bord supérieur est denticulé ou muni d'aspérités.

- (i) M. De La Ferté (Mon. d. Anthie. p. 29 et 297) en décrit 31 espèces, dont sept d'Europe (brachycerus Fald., monoceros Linn., cavifrons, platycerus, siculus Lafert., cornutus Fab., miles Schm.). Depuis son travail, ont été publiées.: Esp. européenne: N. excisus, Küster, Die Kæf. Europ. XIII, 68; Espagne. Esp. asiatique: N. rubetorum, Truqui, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Mér. 2, XVI, p. 343; Syrie. Esp. de l'Amér. du Nord: N. cavicornis, conformis, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 152; Californie. Mon. bifasoiasus, servatus, J. L. Le Conte, Journ. of the Acad. of Philad. Sér. 2, I, p. 89. apicalis, marginatus, subtilis, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 93.
- (2) Not. Phinoceros, Fab. Entom. Syst.; Suppl. p. 66 (Not. serricornis, Pans. Faun. Ins. Germ. XXXI, 17).
- (3) Not. Bison, Oliv. Encycl. meth.; Ins. VIII, p. 394; Arabic. M. mi-grozonatus, fragilis, namus, Lafert. Mon. d. Anthic. p. 60; Indes or.

ANTHICIDES.

596

C'est, comme l'a dit M. De La Ferté, un prothorax de Noroxus privé de sa corne antérieure. Ce savant entomologiste a signalé en même temps l'affinité du genre avec les Antricus dont, en effet, il ne devrait peut-être pas être séparé. On n'en connaît que deux espèces, l'une d'Algérie, l'autre d'Egypte (1).

## ANTHICUS.

# PAYK. Faun. Suec. I, p. 253.

Menton quadrangulaire, ainsi que la languette. — Dernier article des palpes labiaux ovoïde, celui des maxillaires cultriforme, en général grêle et arrondi au côté interne. — Mandibules larges, arquées, bifides au bout. — Labre transversal, entier, avec ses angles arrondis. — Tête inclinée, trigone, subquadrangulaire ou brièvement ovale, convexe sur le front; son col distinct en dessus. — Yeux médiocres, latéraux, ovalaires, peu convexes. — Antennes plus longues que le prothorax, grossissant un peu à leur extrémité, rarement filiformes, à articles obconiques: les deux ou trois avant-derniers parfois transversaux, le 11° ovalaire et acuminé au bout. — Prothorax de forme variable, mais en général plus long que large et toujours plus ou moins rétréci en arrière. — Elytres allongées, subparallèles ou ovalaires, avec leux épaules plus ou moins distinctes. — Pattes longues, peu robustes;

tous les Anthicides privés de corne ou d'une excavation antérieure au prothorax, ce qui le différencie des Notoxus, Megenotarsus et Amblyderus, qui n'ont pas la saillie intercoxale large comme les Formicomus, ni le prothorax divisé en deux lobes comme les Tomoderus et les Leptaleus.

Les deux sexes se distinguent dans le plus grand nombre des cas en ce que le dernier arceau supérieur de l'abdomen, entier chez les femelles, est tronqué chez les mâles. Quelques autres caractères propres à ces derniers, tels que le dernier arceau abdominal inférieur échancré, les cuisses antérieures munies d'une épine, les jambes postérieures arquées, etc., sont accidentels et de rare occurrence.

Le genre est répandu dans la plupart des régions du globe et comprend le plus grand nombre des Anthicides européens.

## OCHTHENOMUS.

(DEL.) SEEMEDT, Stettin. entom. Zeit. 1842, p. 196 (1).

Deruier article des palpes labiaux brièvement ovalaire, celui des maxillaires cultriforme, assez large. — Mandibules larges, un peu arquées en dehors, bifides au bout. — Labre transversal, arrondi aux angles. — Tête en carré long, munie d'un col noduleux, visible en dessus, tronquée antérieurement presque au niveau de l'insertion des antennes. — Celles-ci insérées sous de petites saillies anguleuses de l'épistome, assez longues, à articles i robuste, 2-3 grêles, subégaux, plus courts que les deux ou trois suivants, les quatre à cinq derniers formant une massue allongée, le 11° oblongo-ovale. — Yeux très-an-

four, Ann. d. Sc. nat.; Zool. Sér. 3, XI, pl. 5, f. 42, 45, 48; Espagne. — agilis, lateralis, Küster, Die Kæf. Europ. XVI, 75, 77; Dalmatie. — setulosus, Bohem. K. Vetensk. Acad. Handl. 1849; Suède. — vespertinus, Rosenh. Die Thiere Andal. p. 225; Espagne mér. — Esp. asiatiques: A. erro, fatuus, incomptus, villosulus, cerastes, phonicius, ornatus, armatus, scurrula, aspelius, sidonius, Lafertei, gorgus, Truqui, Mém. d. l'Acad. d. Turin, Sér. 2, XVI, p. 348; Syrie. — Esp. d. Ceylan: A. formicarius, insulanus, Nietner, Entom. Pap. II, p. 10. — Esp. d. l'Amér. du Nord: A. terminalis, difficilis, scabriceps, gramularis, pallens, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 230. — tenuis, nitidulus, cannectens, confinis, nigritulus, luteolus, corticalis, horridus, cribratus, rufulus, biguttulus, punctulatus, obscurellus, bellulus, nanus, maritimus, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 153; Californie. — rejectus, cribratus, confusus, flavicans, Haldemani (quadriguttatus Haldem.), latebrans, spretus, coracinus, J. L. Le Conte, Proceed.-of the Acad. of Philad. VI, p. 97. — casiosignatus, troglodytes, nitidus, atomarius, amplicollis, Bohem. Voy. d. l'Eugènie; las. p. 104; Californie. — Esp. de Taïti: A. taitensis, Bohem. libid. p. 105.

(1) Syn. Expenia, Casteln. Hist, nat. d. Col. II, p. 259; nom proposé et non accompagné de caractères.

térieurs, latéraux, petirs, arrondis, très-peu saillants. — Prothorax plus étroit que la tête, allongé, légèrement rétréci en arrière, tronqué à ses deux extrémites, avec ses côtés antérieurs arrondis. — Ecusson à peine distinct. — Elytres allongées, parallèles, rétrécies dans leur tiers postérieur, le gérement éch merées à leur base. — Pattes médiocres; cuisses peu rolaustes, graduellement épaissies; éperons des jambes nuls; tarses assez courts; le 1st article des postérieurs allongé, le pénultième de tous subhibbé. — Sailhe intercoxale médiocrement large, triangulaire. — Corps long, grèle, revêtu de très-petits poils peu abondans et squammitormes.

Inse tes de la taille des plus petits Antaicus et distincts de tous les genies qui pa dédent, par la forme de leur tête, l'insertion des antennes, la situation et la petitesse de leurs yeux, et la vestiture de leurs téguments, des derniers ont plus de consistance que chez la plupart les autres Antaisides et sont toujours finement chagrinés. Les ente titres sevuels de les insectes sont encore incertains. M. De La Ferié autres de manifert des milles, les exemplaires dont l'abdomen depasse un peur les elytes et qui ont son dernier arceau légèrement échenche à suivelle applicate partie du corps est cachée par les élytes une l'altre aux en passent entier, sont pour lui des femelles. Ce savant entien le passe de mais amentales d'Europe, de l'Algerie et des linies amentales d'.



# FAMILLE LV.

# PYROCHROÏDES.

Menton porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante, bilobée. — Deux lobes aux mâchoires, cornés, inermes et ciliés. - Mandibules dépassant à peine le labre. — Tête médiocrement penchée, trigone, brusquement rétrécie à sa base en un col dégagé du prothorax. — Yeux plus ou moins grands et saillants. — Antennes de onse articles, pectinées ou flabellées, insérées latéralement et à découvert, immédiatement en avant des yeux. — Prothorax plus étroit que les élytres; son pronotum et ses flancs sans aucun vestige de séparation. — Elytres débordant l'arrière-corps, sans l'embrasser. — Hanches antérieures et intermédiaires allongées, subcylindriques; les premières très-saillantes, contigues, dirigées en arrière, avec leurs cavités cotyloïdes largement ouvertes ; les secondes couchées, parallèles, contiguës en arrière, pourvues de trochantins; les postérieures transversales, obliques, un peu séparées; les quatre tarses antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles, le pénultième de tous subbilobé; leurs crochets simples, subdentés ou élargis à leur base. — Abdomen submembraneux, composé de cinq (2) ou six (3") segments, tous distincts les cinq premiers subégaux.

J'ai signalé plus haut les éléments que j'exclus de cette famille et qui y avaient été compris par M. J. L. Le Conte (1). Ainsi restreinte, elle me comprend plus que trois genres: l'un (Рүкоснком) très-connu des entomologistes, les deux autres (Schizotus, Dendroides), au contraire, fort rares dans les collections.

Les caractères qui précèdent, montrent assez en quoi elle diffère des Pédilides et des Anthicides. Dans le nombre, il en est plusieurs qui lui doment des rapports réels avec les Méloïdes, tels que la minceur et la flexibilité des téguments, la manière imparfaite dont les élytres embrassent l'arrière-tronc, la forme des hanches et en particulier l'obliquité des postérieures, la forme générale elle-même, qui est très-

<sup>(1)</sup> Voyes plus haut, p. 374, note.

différente de celle des Pédilides et des Anthicides, tandis qu'elle se rapproche davantage de celle de plusieurs Méloïdes. Aussi douté-je si ces insectes ne seraient pas mieux à leur place à côté de ces derniers qu'à la suite des deux familles procédentes (1).

Pour compléter la formule inscrite plus haut, il suffit d'ajouter qu'ils sont, pour la plupart, d'assez grande taille, de forme déprimée et large; que leurs élytres, toujours plus ou moins élargies en arrière, sont remarquables par leur ampleur relative et dépourvues de repli épipleural, sauf à leur base; enfin qu'elles recouvrent constamment

des ailes bien développées.

Les analogies dont il vient d'être question ne concernent que leurs derniers états. Sous celui de larve, ils ont les rapports les plus étroits et les plus évidents avec les Рутно qui, pour moi, appartiennent à une famille tout-à-fait différente (1). Leurs larves (3) ont, en effet, une telle ressemblance avec celles de ces derniers, que je me bornerai à men-

tionner les caractères qui les distinguent.

Ils portent sur la tête qui est ici complètement dégagée du prothorax; les ocelles dont trois sont moins apparents que les autres et parfois peu distincts; la grandeur du pénultième segment abdominal qui est plus long que les autres, quoique à des degrés variables; enfin sur la forme du dernier qui est transversal, irrégulièrement quadrangulaire et parfois (coccinea) en même temps de forme assez bizarre. Du reste, avec ces caractères communs, ces larves présentent des différences présidents autres présentent des différences présidents des différences présidents des différences présidents des différences présidents des différences des des différences présidents des différences présidents des différences de la communication des différences de la communication de la communication des différences de la communication de

Elles vivent sous les écorces à demi-décomposées d'un grand nombre d'arbres, sans paraître avoir de préférence décidée pour certaines espèces en particulier. Parvenues à toute leur croissance, qui paraît n'être complète que la troisième année, elles se partiquent une loge pour y subir leurs métamorphoses. Les nymphes sont hérissées, principalement sur la tête et l'abdomen, de spinules disposées symétriquement, et leur dernier segment est divisé plus ou moins profondément en deux pièces coniques, terminées chacune par une pointe cornée.

Les trois genres de la famille ne comprennent qu'un petit nombre d'espèces. Deux d'entre eux (PYROCHROA, DENDROIDES) sont représentés dans l'ancien et le nouveau continent : le troisième est propre à l'Amérique du Nord.

- L. Yeux médiocres, fortement séparés.
  - 4º art. des palpes max. cultriforme : Pyrochroa.

ovalaire : Schizotus.

II. Yeux très-grands, rapprochés : Dendroides.

Genre incertæ sedis : Lemodes.

#### PYROCHROA.

GEOFFR. Hist. d. Ins. d. env. d. Paris, 1, p. 338 (1).

Menton transversal, arrondi en avant. — Languette divisée en deux lobes membraneux arrondis. — Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, étroit et aigu au bout. — Mandibules hifides à leur extrémité. — Labre assez saillant, subsinué en avant. — Front tronqué en arc de cercle au niveau des antennes; épistome déprimé, un peu rétréci et tronqué en avant. — Yeux de grosseur variable, allongés, fortement séparés en dessus, largement échancrés. — Antennes notablement plus longues que le prothorax, à articles i en cône allongé, 2 court, obconique, 3 à peine ou pas plus long que les suivants, 4-10 ou 5-10 émettant au côté interne une dent triangulaire ou un rameau

sont connues: P. coccinea, Ahrens in Silberm. Revue entom. I, p. 247, pl. 14, f. 1-9; L. Dufour, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XIII, p. 322, pl. 5, f. 1; avec beaucoup de détails anatomiques; Chapuis et Candèze, Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII; pl. 7, f. 3; figure originale, mais sans description; Muls. Col. d. France; Latipenn. p. 36. — rubens, Westwood, An Introd. etc. I, p. 288, f. 32, nat 11-12. — pectinicornis, Chapuis et Candèze, loc. cit. VIII, p. 526, pl. 7, f. 4.

Pour une description générale comprenant ces larves et celles des Pyrmo, voyez Erichson, Archiv, 1842, I, 371; reproduite par MM. Chapuis et Candèze, loc cit. p. 525.

(1) Syn. Captharis Linné, Scop. — Lampyris Gmel.

# PYROCHROIDES.

rme plus long chez les mâles. — Prothorax déprimé, transvuadrangulaire, très-brièvement rétréci à sa base; celle-ci r — Ecusson en triangle curviligne. — Elytres peu converuellement élargies en arrière. — Pattes longues, peu robt es subparallèles; jambes sans éperons; ter article des tarse urs aussi long que les suivants réunis. — Corps finement p

atre leur sixième segment abdominal et leurs antennes plu ent pectinées ou flabellées, les mâles diffèrent souvent de elles par la sculpture de la tête. Chez les espèces européenn etère sexuel est absent ou peu prononcé (\*), tandis que chez Amérique du Nord (2), il domne à la tête de ce sexe des f erres.

es Pyrochroa ont cela de particulier, que le rouge écarlate o neux entre au moins pour une partie dans leur livrée. Les sont très-finement chagrinées, sans aucune trace de poi on les trouve principalement dans les bois, sur les feuil nd on les saisit, elles simulent la mort pendant quelques ins sans contracter leurs antennes et leurs pattes. Elles sont dis en Europe, en Asie, aux Indes orientales et dans l'Amériq 1 (3).

SCHIZOTUS.

Pyrochroa flabellata du même pays. Comme le mâle de cette dernière, son mâle a les antennes longuement flabellées et la tête fortement fauillée et excavée en dessus. Sous le rapport de la taille et des couleurs, lès deux espèces ont la plus intime analogie (1).

#### DENDROIDES.

LATR. Considér. génér. p. 212 (2).

Genre également très-voisin des Pyrocaroa et n'en différant essentiellement que par les caractères qui suivent :

Yeux très-gros, subcontigus ou (testaceus) légèrement séparés chez les mâles, plus ou moins distants chez les femelles. — Antennes grêles, fliformes, finement et densément velues, émettant des rameaux de même nature, à partir du 3° ou du 4° article ; ces rameaux très-longs dans le premier de ces sexes, médiocres dans le second.

Latreille a fondé ce genre sur un insecte de l'Amérique du Nord qui n'a été encore que brièvement décrit (3) et auquel sont venues s'ajouter depuis trois autres espèces du même pays (4). Quelque temps après, Fischer de Waldheim l'a établi sur un rare insecte de la Russie méridionale, dont je n'ai vu aucun exemplaire, mais qui, d'après la description et la figure qu'il en a données, semble différer par plusieurs caractères essentiels des espèces américaines (5).

- (1) M. Newmann comprenait dans le genre, quoique avec quelque hésitation, la Pyrochroa flabellata, plus une Pyr. puncticollis de Say que je ne parviens pas à déconvrir dans les écrits de cet auteur. M. J. L. Le Conte n'en fait pas mention, ni M. Melsheimer dans son Catal. of the describ. Col. of the Unit.-States.
- (2) Syn. Poconocerus, Pischer d. Waldh. Mém. d. l. Soc. imp. d. Nat. d. Mosc. III, p. 281; nom postérieur d'environ deux ans à celui de Latreille.
- (3) Latreille ne l'a pas même nommé, et ce n'est que par Lepelletier de Saint-Fargeau et A. Serville (Encycl. méth.; Ins. X, p. 261), qui ne l'ont pas décrit non plus, qu'on sait qu'il l'appelait canadensis. Il n'a encore été publié en peu de mots que par M. Newman (The entom. Mag. V, p. 375), sous le nom de bicolor, et par M. J. L. Le Conte (Proceed. of the Acad. of Philad. VIII, p. 275), qui lui a conservé le nom de Latreille; c'est aussi le Pogon. ruficollis de Dejean, Cat. éd. 3, p. 237.
- (4) Pogon. concolor, Newm. loc. cit. (D. concolor, J. L. Le Conte, loc. cit.). Pogon. ephemeroides, Mannerh. Bull. Mosc. 1852, no 2, p. 348; Sitkha. D. testaceus, J. L. Le Conte, loc. cit.
- (5) P. thoracicus, Fischer d. Waldh. loc. cit. pl. 15; et Entomogr. d. l. Russ. I, frontispice du α Genera des Insectes. ν D'après ces figures, cet insecte n'aurait que dix articles aux antennes, dont le 2° et le 3° très-courts; les rameaux partiraient du 4°, et le dernier en porterait deux. Le corps serait en même temps parallèle et cylindrique. Peut-être ce genre pourra-t-il être conservé.

# Note.

Le genre suivant s'éloigne beausoup de ceux qui précèdent, par la forme de ses antennes et de ses tarses. Je doute qu'il appartienne à la famille actuelle, dans laquelle M. Bohemann l'a placé, quoique la livrée de l'espèce qui le compose soit celle d'une Pyrochroïde.

#### LEMODES.

BOHEM. Voy. d. l. Frégat. Eugénie; Ins. p. 103.

Dernier article des palpes maxillaires grand, subtriangulaire, tronqué au hout. — Tête subtriangulaire, rétrécie en avant. — Yeux petits, arrondis, convexes. — Antennes presque de la longueur de la moitié du corps, submoniliformes, peu à peu et légèrement épaissies; leur 2° article un peu plus court que le 3°, le dernier oblong, acuminé. — Prothorax un peu plus long que large, tronqué à ses deux extrémités, fortement arrondi et dilaté sur les côtés en avant, trèrrétréci et étranglé à sa base, largement impressionné en dessus. — Ecusson subtriangulaire, arrondi en arrière. — Elytres tronquées à leur base, deux fois plus larges et trois fois plus longues que le prothorax, parallèles, avec les épaules arrondies en arrière, impressionnées entre leur base et leur milieu. — Pattes médiocres, grèles; cuisses peu épaissies; iambes droites; tarses étroits, le 15 article des

# FAMILLE LVI.

# MORDELLIDES.

Menton porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante, membraneuse, cordiforme. — Deux lobes aux mâchoires, memibraneux, ciliés, non soudés à leur base. — Dernier article des palpes maxillaires cultriforme. — Mandibules courtes, munies d'une lame membraneuse au côté interne. — Tête verticale, courte, s'appuyant sur les hanches antérieures, munie d'un col étroit, entièrement engagé dans le prothorax; son vertex contigu à ce dernier, et ne dépassant pas son bord antérieur. — Yeux grands, ovales, déprimés. — Antennes de onze articles, insérées à découvert au-devant des yeux et au-dessus de la base des mandibules, filiformes ou légèrement dentées. - Prothorax incliné, aussi large que les élytres à sa base; ses bords latéraux tranchants. — Elytres planes, graduellement atténuées à découvert, arquées, laissant plus ou moins le pygidium à découvert. — Pattes longues: hanches antérieures robustes, très-saillantes, contigues, recouvrant les intermédiaires, pourvues de trochantins; leurs cavités cotyloïdes très-largement ouvertes en arrière; les intermédiaires transversales, médiocrement séparées, munies de trochantins; les postérieures transversales, lamelliformes, contigues; cuisses postérieures larges, comprimées; jambes munies d'éperons, les postérieurs très-longs; les quatre tarses antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles; crochets simples ou divisés et pectinés. — Episternums métathoraciques médiocrement larges, parallèles chez la plupart. — Abdomen de cinq segments, tous distincts.

Restreinte à ses éléments naturels, c'est-à-dire aux anciens genres Mordella et Anaspis, cette famille est la plus homogène qui existe parmi les Hétéromères. Le facies de ses espèces ne s'altère jamais d'une manière un peu notable, et par suite ne donne lieu à aucune incertitude. Ce sont des insectes au plus de taille médiocre, souvent petite, et dont le corps, plus ou moins allongé, est épais, régulière-

606

ment rétréci d'avant en arrière et arqué en dessus, avec le prothorax et la tête inclinés, de telle sorte que cette dernière est presque tonjours invisible, ou à peu près, d'en haut. Sa contiguité avec les hanches antérieures ne permet de voir des organes buccaux que les palpes maxillaires qui sont assez longs, les mandibules et le labre. Les secondes sont munies à leur base d'une dent molaire et bidentées à leur extrémité. Les yeux, malgré leur grandeur, ne sont jamais rapprochés sur le front, et les antennes restent toujours médiocres. Pour la dernière fois parmi les Hétéromères, le pronotum du prothorax est séparé de ses flancs par des arêtes vives et tranchantes (1). L'écusson est constamment distinct. Les élytres sont dépourvues d'épipleures. sauf à leur base, et recouvrent simplement le dos de l'abdomen. Les puttes s'allongent d'avant en arrière; les hanches postérieures sont sujettes Mordellides vraies) à s'agrandir au point d'égaler au moins le métasternum en longueur. Les éperons des quatre jambes antérieures sont constamment courts. Les tarses sont grêles, plus ou moins comprimés, et la proportion relative de leurs articles ne varie pas sensiblement: le 1er est toujours allongé, surtout aux postérieurs, les trois suivants subégaux, et leurs crochets médiocres. Le premier segment abdominal varie sous le rapport de la longueur; le pygidium chez les Mordellides vraies est converti en un cône allongé, grêle, aigu au bout, dirigé en arrière et engaîné à sa base par le dernier arceau ventral. Le mésosternum est vertical et plus ou moins quadran-



RELLA (1) et ANASPIS (2), ont été décrites dans ces derniers temps. Les premières, qu'on peut prendre pour terme de comparaison, présentent les caractères suivants :

Leur corps charnu, à l'exception de la tête qui est subécailleuse, et du dernier segment anal qui est corné, est allongé, un peu atténué à ses deux extrémités, convexe en dessus, plan en dessous et glabre. La tête est arrondie ou ovale et inclinée, avec l'épistome distinct du front. Les parties de la bouche se composent : d'une lèvre charnue, presque carrée et portant deux très-petits palpes bi-articulés; deux machoires munies d'un seul lohe, et dont les palpes courts sont formés de trois articles cylindriques; deux mandibules courtes, robustes, arquées et simples au bout; enfin d'un labre corné occupant le vide entre les mandibules. Le nombre des ocalles varie (3). Ils sont placés immédistement à côté des antennes, qui sont insérées au-dessus des mandibules et composées de quatre articles dont la grosseur diminue graduellement. Les segments prothoraciques ne sont pas sensiblement plus grands que ceux de l'abdomen; le premier est recouvert en dessus d'un grand écusson corné. Les pattes que portent ces segments sont extrêmement courtes, dirigées obliquement en arrière, et leurs articles sont presque confondus ensemble. Le dernier segment abdominal est plus grand que les autres, apre ou rugueux et prolongé en une saillie conique sous laquelle se trouve l'ouverture anale, sans aucun vestige de pseudopode (4).

La larve de l'Anaspis maculata, la seule espèce connue, diffère principalement des précédentes par sa forme plus linéaire, ses antennes plus longues, dont le dernier article est grêle et terminé par une longue soie; ses segments thoraciques plus longs que ceux de

- (1) M. fasciata, L. Dufour, Ann. d. Sc. nat. Sér. 2, XIV, p. 225, pl. 11, f. 1, avec des détails.—aculeata, Erichs. Archiv, 1842, l, p. 372; description reproduite par MM. Chapuis et Candèze dans les Mém. d. l. Soc. d. Sc. d. Liège, VIII, p. 527.—maculosa (sous le nom de guttata), Letzner, Arbeit. d. Schless. Gesellsch. 1856, p. 103. Schelling (Beitr. z. Entom. p. 96) a donné (pl. 8, 2. 8), sans la décrire, une mauvaise figure de la larve de la M. pumila Gyllenh. qu'il avait treuvée dans l'intérieur des tiges de l'Artemisia vulgaris.
- (2) A. maculata, Ed. Perris, Ann. d. l. Soc. entom. 1847, p. 29, pl. 1, II, £ 1-5.
- (3) Erichson en assigne un de chaque côté à la larve de la M. aculeata, L. Letzner trois à celle de la maculosa, tandis que, selon M. L. Dufour, ces erganes manqueraient chez celle de la fasciata.
- (4) Snivant M. Vallot (Mém. d. l'Acad. d. Dijon, 1829; Séance publ. p. 97), la larve de la M. parvula Gyllenh. qu'il cite sous le nom de pusilla Dejean, aurait son dernier segment anal terminé par deux courtes épines. Or, cette espèce est une Mordellistena, et ce caractère, non-seulement confirmerait l'établissement de ce genre, mais indiquerait son analogie avec les Araspis dont les larves ont également le dernier segment abdominal biépineux.

l'abdomen; l'existence d'un bourrelet le long de chaque côté de ce dernier, et surtout en ce que son dernier segment, qui est carré, se termine par deux crochets cornés, recourbés en haut, divergents et munis en dedans, près de leur base, d'une dent crochue. Sous lui se trouve un mamelon faiblement rétractile. Les organes de la vision sont absents.

Par suite de la brièveté de leurs pattes, ces larves se meuvent avec lenteur et tombent sur le côté quand on les sort de leurs retraites. Elles vivent dans les troncs et les tiges desséchés ou maladifs de divers arbres, tels que le peuplier, le chêne, la vigne, etc., qu'elles perforent de leurs galeries. Leur métamorphose a lieu sans aucune pré-

paration, et leurs nymphes n'offrent rien de remarquable.

L'établissement de la famille remonte aux premiers travaux de latreille (1). Outre les Rhipiphorides qu'il y a toujours compris, le seul élément étranger qu'il y ait introduit momentanément, est le genre SCRAPTIA (2). Dans son dernier ouvrage (3) elle forme la troisième tribu de ses Trachélides, et se trouve intercalée entre les Pyrochroïdes et les Anthicides. Jusqu'à présent elle n'a encore été traitée que par des auteurs de Faunes locales, parmi lesquels MM. Mulsant (4) et L. Redtenbacher (5) sont les meilleurs guides pour les espèces européennes.

Le premier de ces deux auteurs l'a divisée en deux groupes qui

me paraissent très-naturels.

prend les trois genres suivants dont les caractères différentiels sont assez faibles.

- I. Jambes postér. sans hachures sur leur tranche dorsale.
  - Ecusson grand, en carré transversal:. Tomoxia.
    - médiocre, subéquilatéral : Mordella.
- II. Jambes postér. munies de hachures sur leur tranche dorsale : Mordellistena.

## TOMOXIA.

A. Costa, Faun. d. Regn. d. Nupol.; Mordell. p. 8.

Mêmes caractères que les Mondella qui suivent, avec les différences suivantes :

Antennes dentées à partir du 5° article, décroissant peu à peu : 4-5 obconiques, subégaux, i i muni d'un petit appendice. — Ecusson grand, en carré transversal. — Tibias intermédiaires plus courts que les quatre 1 ers articles des tarses de la même paire.

Le mâle se distingue de la femelle par ses antennes plus fortement dentées et atteignant le bord postérieur du prothorax, ce qu'elles ne font pas chez cette dernière.

Juqu'ici le genre ne paraît comprendre qu'une espèce (1) qui est répandue dans toute l'Europe, depuis la Finlande jusqu'en Sicile, ainsi qu'en Algérie. Elle est de taille moyenne et d'un noir soyeux avec des bandes blanches très-sujettes à varier.

#### MORDELLA.

LINNE, Syst. Natur. ed. 1758, I, p. 420.

Dernier article des palpes labiaux grand, en triangle oblique, celui des maxillaires cultriforme. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête régulièrement convexe; épistome très-court, confondu le plus souvent avec le front, largement tronqué. — Yeux peu convexes, ovalaires, obliques, rarement contigus an prothorax. — Antennes au maximum un peu plus longues que ce dernier, médiocrement robustes, déprimées, simples ou dentées en scie à partir du 4° ou du 5° article : 3 ou 3-4 obconiques, de longueur relative variable (1). — Prothorax transversal, légèrement arrondi ou

- (1) T. bucephala, A. Costa loc. cit. pl. 20, f. 1 (Var. Mord. fasciata Payk., Gyll.; biguttata Gyll., Castoln.; sericea Dej.).
- (2) Ches quelques grandes espèces du Brésil, ces organes ont leurs articles, à partir du 5°, très-fortement transversaux, serrés et d'un noir profond ve-

# MORDELLIDES.

igne sur les côtés, avec ses angles postérieurs peu aigus, his ant, muni à sa base d'un large lobe médian tronqué. — En orre, en carré subéquilatéral. — Elytres régulièrement et rétrécies à partir de leur base, isolément arrondies à leur — Pattes médiocres; cuisses postérieures fortement compres-grandes; jambes de la même paire, lisses sur leur trane; les intermédiaires au moins aussi longues que leurs tracles de ceux-ci légèrement épineux au bout, sauf le derniticle des quatre postérieurs très-allongé, le pénultième des queurs échancré ou excavé en dessus.

genre est très-riche en espèces et répandu sur tout le globe part mieux représenté qu'en Europe et dans les deux A (1). Ses espèces sont au plus de grandeur moyenne et asse

Ce caractère coexistant avec des mandibules simples au bout et un pu en triangle rectiligne, elles devront nécessairement former un au. Je ne connais de décrites que les trois suivantes : M. heros, entom. p. 57. — flavopunctata, De Casteln. in Silberm. Revue en — imperator, De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 265.

Parmi les espèces qui suivent, plusieurs dévront, sans aucun dou rtées aux Mondellistena. La synonymie des espèces européennes e liquée; j'ai adopté principalement celle de M. Mulsant.

o, européennes : M. aculeata Linné, Fab., Oliv., etc. — maculosa, l Holmiens, 1794, p. 273 (atomaria Fab.; autata Park Gril) — vant très-petites. Leur livrée est presque constamment d'un noir assez brillant voilé par une fine pubescence couchée et que relèvent parfois des taches ou des bandes tantôt d'un blanc argenté, tantôt jaunâtre. Leurs téguments en dessus sont toujours finement chagrinés. Les caractères sexuels sont de même nature que dans le genre précédent.

#### MORDELLISTENA.

A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol.; Mordell. p. 16 (1).

Ce sont des Mordella qui présentent sur la tranche dorsale des jambes et au moins du premier article des tarses postérieurs, des hachures transversales plus ou moins nombreuses.

A ce caractère signalé pour la première fois par M. Mulsant, s'ajoute un prothorax en général au moins aussi long que large, qui fait que

costicta, exilis, Germar, Linn. entom. III, p. 203; Australie. — argentifera, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1849, p. 453; Taity. — plurinotata, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 190; pl. 12, f. 16; Ceram. — 9-guttata, textilis, Montrouz. Faun. d. l'île Woodlark, p. 33. — albosignata, Australie; castanea, Guam; insularis, Taity; Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 108.

Esp. d. l'Amér. du Nord: M. pubescens, 8-punctata, Fab. Syst. El. II, p. 123. — melana, Germar, Ins. Spec. nov. p. 169. — bidentata, scapularis, marginalis, Sey, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 277. — trifasciata, attenuata, Sey, ibid. V, p. 243. — hilaris, oculata, serval, Say, Boston Journ. of nat. Hist. I, p. 190. — pectoralis, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 231. — sericans, marginata, lineata, atrata, nigricans, fuscata, discolor, bihammata, modesta, pustulata, aspersa, fuscipennis, liturata, lulea, ornata, limbalis, discoidea, fulvicollis, undulata, Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. II, p. 312. — comata, vilis, nubila, J. L. Le Conte, ibid. IX, p. 75; Californie. — flavipennis, Haldem. Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 100. — 4-signata, Chevrol. Col. d. Mexiq. Cent. I, fasc. 3.

Esp. de l'Amér. du Sud: M. hamata, nigripennis, scutellaris, vittata, hamorrhoidalis, bifasciata, ferruginea, marmorata, Fab. Syst. El. II, p. 122.—clqvicornis, Kirby, Linn. Trans. XII, p. 424; Brésil.—picta, Chevrol. in Guérin-Ménev. Icon.; Ins. p. 130, pl. 34, f. 7; Cayenne.—tachypiformis, Brèsil; argenteipunctata, Chill; Curtis, Linn. Trans. XIX, p. 474.—luteoguttata, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 199, pl. 15, f. 5; Bolivia.—bimaculata, Blanch. Voy. au pôle Sud; Entom. p. 189, pl. 12, f. 15 (luctuosa Sol.); Chili.—rubida, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 123; Pérou.—luctuosa, alboguttata, vidua, fasciata, proxima, argenteipunctala, Blanchardi, holosericea, abbreviata, Vesconis, rufipennis, thoracica, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 267.—ruficeps, Buenos-Ayres; exigua, Rio-Janeiro; Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 109.

(1) Syn. Natherrica, A. Costa, loc. cit. p. 19; genre établi sur un exemplaire de la M. humeralis dont le prothorax, accidentellement repoussé en arrière, avait recouvert l'écusson. — Stenalia, Mulsant, Col. d. France; Longip. p. 83. — Moadella auctor.

la plupart des espèces sont plus allongées et plus sveltes que les Mor-DELLA. Elles sont toutes de petite taille (\*).

Le genre Stenalia de M. Mulsant ne me paraît pas suffisamment distinct de celui-ci. Il n'en diffère, en effet, essentiellement qu'en ce que les jambes postérieures n'ont qu'une seule hachure surmontée d'une petite saillie dentiforme. La non-contiguité des yeux avec le prothorax que M. Mulsant signale également comme un caractère distinctif, se retrouve chez plusieurs Mordellistena. Il s'en faut d'ailleurs de très-peu que ces organes ne touchent le prothorax. Les épisternums métathoraciques sont également fort larges et arrondis au côté interne; mais ces pièces varient trop dans le groupe actuel, pour fournir de bons caractères génériques. On ne connaît de ce genre qu'une seule espèce (2).

# TRIBU II.

#### ANASPIDES.

Pygidium non prolongé, en triangle curviligne. — Hanches postérieures beaucoup plus courtes que le métasternum; crochets des tarses simples. — Yeux échancrés chez la plupart. — Cavités antennaires petites.

#### ANASPIS.

GEOFFR. Hist. d. Ins. d. envir. d. Paris, I, p. 315 (1).

Dernier article des palpes maxillaires cultriforme, plus ou moins allongé, relui des labiaux légèrement triangulaire. — Mandibules bifides au bout. — Labre en carré transversal. — Tête subarrondie : épistome séparé du front par un sillon plus ou moins distinct. — Yeux ovales, obliques, contigus au prothorax, échancrés chez la plupart. -Antennes médiocres, subfiliformes ou grossissant légèrement au bout. à articles 2-4 subégaux, subobconiques, 5-10 de même forme, parfois en partie submoniliformes, 11 ovalaire. - Prothorax fortement transversal, presque plan en dessus, tronqué en avant, avec ses angles antérieurs rabattus, coupé carrément à sa base, avec un très-court lobe médian ; ses bords latéraux médiocrement tranchants. — Ecusson petit, en triangle curviligne. — Elytres tronquées à leur base, graduellement atténuées en arrière et arquées en dessus. — Hanches postérieures largement arrondies à leur angle externe; jambes de la même paire plus ou moins triangulaires, plus courtes que leurs tarses; les éperons des antérieurs bien distincts; le 4° article de leurs tarses très-court, nodiforme, reçu dans le 3° qui est bilebé. - Episternums métathoraciques graduellement rétrécis en arrière. — Corps arqué en dessus, finement pubescent.

Ces insectes sont tous de petite taille, et leur livrée ne présente jamais ces bandes ou taches blanches qui ornent souvent celle des MORDELLA. Elle est d'un noir ou d'un ferrugineux uniforme ou offre un mélange de ces deux nuances.

Les mâles se distinguent assez fréquemment des femelles par la dilatation des trois premiers articles de leurs tarses antérieurs. Plusieurs (par ex. thoracica, flava) ont en outre quelques-uns de leurs derniers segments abdominaux divisés en lanières ou digitations plus ou moins compliquées. C'est sur ce caractère, signalé pour la première fois par M. Suffrian (1), que M. A. Costa a fondé son genre Plesianaspis qui, ne reposant que sur un caractère sexuel, n'a pas été admis, et avec raison, par M. Mulsant.

D'un autre côté, le genre Silaria de ce savant entomologiste me

<sup>(1)</sup> Syn. Plesianaspis, A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol.; Mordell. p. 28.—Anthobates, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 231; depuis (Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 220), M. J. L. Le Conte a supprimé ce genre qui ne reposait que sur une erreur d'observation. — Silaria, Muls. Col. d. France; Longip. p. 122. — Mordella Linné, Fab., etc. — Scapha, Motsch. Bull. Mosc. 1843, I, p. 82; genre simplement indiqué, ayant pour type les Ansigra Meg. et poscila Falderm.

<sup>(2)</sup> Stettin, entom. Zeit. 1844, p. 25.

paraît ne pouvoir être reçu qu'à titre de section dans celui-ci. L'unique caractère, en effet, sur lequel il est établi consiste en ce que chez ses espèces (1), le repli épipleural des élytres disparaît au niveau du bord postérieur des hanches de la dernière paire de pattes, tandis que chez les Anaspis il se prolonge jusqu'à l'extrémité du troisième arceau de l'abdomen.

Le genre est beaucoup moins nombreux que les MORDELLA, et ses espèces paraissent être confinées dans l'hémisphère boréal des deux continents (2).

# PENTARIA.

Muls. Col. d. France; Longip. p. 135.

Je n'ai vu aucun exemplaire de l'espèce typique de ce genre qui

- (1) M. Mulsant en décrit cinq espèces qui toutes se trouvent en France: S. brunnipes, latiuscula, varians (An. pulicaria, nigra, depressa, collaris Dej.), Chevrolatii Muls., 4-pustulata P. W. J. Müll. (4-maculata Schonh., bipustulata Bonelli).
- (2) La synonymie des espèces européennes est encore plus compliquée que celle des Mordella et presque inextricable. M. Mulsant (Col. d. France; Longip. 88) en décrit 13 dans l'ordre suivant: A. monilicornis Muls. (Var. melanostoma A. Costa), rufilabris Gyll. (nigra Rossi, atra Fab., frontalis var. Gyll., rufilabris Zetterst., L. Redtenb.), frontalis Linné (lateralis Fab., flavifrons Especial de la complexitation).

#### ANASPIDES.

paraît très-distinct des Anaspis (·) dont il diffère par les points suivants :

Your fortement granulés, à peine échanerés. — Elytres parallèlés; leur repli prolongé jusqu'au bord postérieur du troisième arceau abdominal. — Pattes grêles; hanches postérieures coupées carrément en arrière dans leurs deux tiers internes; 4° article des tarses antérieurs distinct, bilobé, presque aussi long que le 3°. — Six segments à l'abdomen.

- M. Mulsant l'a fondé sur un exemplaire femelle d'un petit insecte (P. sericaria) découvert primitivement en Autriche et retrouvé depuis aux environs d'Hyères en France.
- (1) M. Mulsant le regarde comme faisant le passage des Anaspis aux Scraptia qu'il comprend parmi les Mordellides. Sa place ne serait-elle pas plutôt à côté de ce dernier genre dans la familte des Pédilides?

# FAMILLE LVII.

# RHIPIPHORIDES.

nton porté par un pédoncule du sous-menton. — Lan braneuse, plus ou moins saillante. — Deux lobes aux mâol lliformes, ciliés, soudés à leur base; l'interne parfois rudime ul. — Dernier article des palpes maxillaires jamais sécurif andibules sans lame membraneuse au côté interne. — Têt s, s'appuyant sur les hanches antérieures, munie d'un col rement engagé dans le prothorax; son vertex dépassant se rd antérieur de ce dernier. — Yeux grands, échancrés ou tennes de onze ou dix articles, insérées sur la tête d'une m

ń.

suffisantes pour l'en séparer. On voit, en effet, par la formule qui précède qu'elle présente des caractères constants, complètement étrangers aux Mordellides et qui portent sur les palpes maxillaires, les lobes des mâchoires, les mandibules et les antennes.

Pour le surplus, la majeure partie de ces insectes, c'est-à-dire ceux qui constituent la tribu des Évaniocérides, n'offrent rien dans leur organisation qui autoriserait à les séparer des Mordellides. Ils s'y rattachent même de très-près par un genre (CTENIDIA) dont les espèces ont le prothorax et les hanches postérieures faits comme chez les Mon-DELLA. Mais il n'en est pas de même des quatre genres (Rhipiphorus, EMENADIA, MYODITES, RHIPIDIUS) qui restent encore dans la famille. Chez tous, l'insertion des antennes n'est plus la même que chez les Évaniocérides; leur prothorax a perdu tout vestige de séparation entre son pronotum et ses flancs; leurs élytres sont déhiscentes et chez plusieurs s'abrègent au point de devenir squammiformes : leurs ailes inférieures restent étalées sur le dos de l'abdomen, sans pouvoir se replier ; leurs segments abdominaux cessent d'être constamment au nombre de cinq et peuvent s'élever jusqu'à huit; enfin dans l'un de ces genres (Reprintus) apparaissent à la fois l'atrophie des organes buccaux et la dégradation des femelles qui sont aptères, larviformes et en même temps parasites d'autres insectes.

La famille se divise par conséquent en deux catégories dont les espèces diffèrent non-seulement par les caractères qui viennent d'être exposés, mais encore, selon quelques probabilités, par leur genre de vie dans les premiers temps de leur existence (1). Malheureusement nos connaissances sur les états primitifs de ces insectes sont très-bornées. On ne sait absolument rien de ceux des Évaniocérides, et ce n'est que par induction qu'on peut soupçonner qu'ils ne diffèrent pas de ceux des Mordellides. Dans la seconde catégorie, la seule larve du Rhipidius blattarum est décrite, et comme elle ressemble complètement à la femelle de cet insecte, il est inutile d'en parler en ce moment. Celles du Rhipiphorus paradoxus et de l'Emenadia bimaculata ont été vues, mais n'ont pas été publiées. D'après ce qu'on en sait, elles ont des habitudes bien différentes et qui confirment la séparation de ces deux genres.

<sup>(1)</sup> D'après cela on peut se demander si la famille ne devrait pas être divisée en deux. Mais cette question est prématurée dans l'état actuel de nos connaissances sur les premiers états de ces insectes, et il faut attendre pour la résoudre que ceux des Évaniocérides soient connus. En supposant même qu'ils fussent pareils à ceux des Mordellides, il resterait à voir s'il faut réunir ces insectes à ces dernières. Cette question se rattache à celle plus générale et si controversée du rôle que doivent jouer les métamorphoses dans la méthode naturelle.

La première (1) vit en effet dans les nids de la Vespa vulgaris et subit ses transformations dans leurs cellules sans qu'on sache si elle en a préalablement dévoré les légitimes occupants. La seconde, au contraire, selon M. Farines (a), vit dans les racines de l'Eryngium campestre dont elle sort, après avoir terminé sa croissance, pour se transformer dans une coque qu'elle fixe sur la tige ou à la base des rameaux inférieurs de la plante. On s'est demandé (3) avec raison si l'auteur de cette observation avait tout vu et si cette larve ne serait pas parasite de quelque autre vivant dans l'intérieur du végétal en question.

Sous leur dernière forme, ces insectes reproduisent les mœurs des Mordellides; seulement les Rhipiphorus, Myodires et Rhipidius ont encore des allures plus vives pendant leur vol qui ressemble à celui des Stylopides. Il paraît y en avoir dans la plupart des grandes régions du globe, mais plus dans les pays chauds, et en particulier dans l'Amé-

rique du Sud, que dans les pays tempérés.

M. Gerstæcker a divisé la famille en quatre tribus qui sont parfaitement naturelles, mais qui me paraissent devoir être placées dans un ordre relatif autre que celui qu'il leur a assigné (4).

Elytres reconvrant en entier l'abdomen, non déhis-

ÉVANIOCÉRIDES.

Il. Elytres recouvrant imparfaitement l'abdomen, déhiscentes.

a Organes buccaux complets.

prothorax complètement effacées en avant, très-rarement (CTENIDIA) entières. — Ecusson découvert. — Elytres recouvrant complètement l'abdomen, non déhiscentes. — Hanches intermédiaires faiblement séparées. — Abdomen de cinq segments. — Epimères métathoraciques petites.

Cette tribu comprend, ainsi qu'on l'a vu dans les généralités de la famille, toutes les espèces plus ou moins voisines des Mordellides. Il est rare cependant (CTENIDIA) qu'elles reproduisent les formes de ces dernières. Aux caractères qui précèdent, on peut ajouter que toutes, à l'inverse de ce qui existe dans les trois suivantes, sont revêtues d'une pubescence fine, couchée, plus ou moins, mais généralement peu abondante. Les Triconodera et Ancholemus sont les seuls dont la livrée ne soit pas uniforme. Sur les huit genres que forment ces insectes, deux seulement (Pelecotoma, Evaniocera) ont des représentants en Europe.

- I. Prothorax carré, tranchant sur les côtés; yeux entiers : Ctenidia.
- II. atténué en avant; ses arêtes latérales nulles antérieurement; yeux échanciés.
  - a Vertex ne dépassant pas le bord antérieur du prothorax.
  - b Palpes maxillaires filiformes.
  - c Crochets des tarses pectinés ou dentés en scie.

Tête allongée: Trigonodera.

- suborbiculaire : Geoscopus.
- cc Crochets des tarses à peine visiblement bidentés : Pelecotoma.
- bb Palpes maxillaires déprimés, lamelliformes.

Crochets des tarses bidentés: Clinops.

pectinés : Ancholæmus.

aa Vertex dépassant le bord antérieur du prothorax.

Art. 2-4 des tarses antérieurs allongés : Euctenia.

- courts : Evaniocera.

#### CTENIDIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 264.

Palpes filiformes, leur 2º article allongé; le dernier des labiaux subovalaire, celui des maxillaires plus long que le pénultième, en triangle allongé. — Mandibules assez longues, entières au bout. — Labre trèssaillant, un peu rétréci et arrondi en avant. — Tête transversale; son Vertex dépassant à peine le bord antérieur du prothorax. — Yeux latéraux, obliques, ovalaires, entiers. — Antennes courtes, à articles

i médiocre, obconique, 2-4 de même forme, courts, subégaux; les suivants émettant chacun un rameau long et grêle chez les mâles, dentés en scie chez les femelles. - Prothorax penché, très-peu convexe, en carré équilatéral, muni à sa base d'un très-large lobe médian arrondi et recouvrant en partie l'écusson; ses côtés tranchants dans toute leur longueur. — Ecusson triangulaire et tronqué au bout. — Elytres allongées, peu à peu et fortement rétrécies en arrière, planes et arquées en dessus, déprimées le long de la suture, fortement échancrées à leur base, légèrement déhiscentes en arrière. - Pattes médiocres; hanches postérieures presque aussi grandes que le métasternum. arrondies sur leur bord postérieur; cuisses et jambes postérieures robustes, comprimées; les éperons de ces dernières très-longs, ceux des quatre autres très-courts ; tarses longs, leurs articles intermédiaires non raccourcis, leurs crochets fendus. - ier segment abdominal trèsgrand. — Métasternum court, ses épisternums larges, légèrement arrondis au côté interne. - Corps allongé, svelte, finement pubescent.

Genre remarquable, formant le passage des Mordellides vraies aux Rhipiphorides, comme l'a dit M. De Castelnau, et qui, à ce titre, mériterait peut-être de constituer un groupe à part. Il tient en effet aux premières par la grandeur de ses hanches postérieures, la brièveté du métasternum et la forme de son prothorax; mais par tout le reste de son organisation, c'est bien un genre de Rhipiphorides. Il ne comprend qu'une rare espèce (mordelloides Casteln.) de l'Afrique australe, de



antérieur du prothorax. — Yeux grands, peu convexes, largement et fortement sinués, parfois subcontigus en dessus chez les mâles. — Antennes insérées sous de petites éminences coniques, un peu plus longues que le prothorax, à articles i assez robuste, allongé, 2 court, 3 plus long que 4, obconique comme lui, 5-10 ou 6-10 flabellés (c') ou en scie (\$\varphi\$). — Prothorax transversal ou non, fortement atténué en avant, muni à sa base d'un lobe médian plus ou moins saillant, avec ses angles postérieurs embrassant ou non les épaules des élytres. — Ecusson variable. — Elytres plus ou moins allongées, de forme variable. — Pattes longues; hanches postérieures beaucoup plus courtes que le 1er arceau abdominal; les 4 jambes antérieures munies d'éperons robustes; articles 2-4 des tarses antérieurs courts; les crochets de tous pectinés. — 1er arceau abdominal un peu plus long que le 2e. — Episternums métathoraciques très-larges, graduellement rétrécis en arrière. — Corps arqué en dessus.

Genre qui paraît exclusivement propre jusqu'ici à l'Amérique du Sud, à l'Australie et à la Nouvelle-Guinée. Ses espèces affectent deux formes différentes. Toutes celles du premier de ces pays et quelques-unes de celles du second sont plus ou moins allongées, convexes et régulièrement arquées en dessus, avec les épaules des élytres plus ou moins embrassées par les angles postérieurs du prothorax. Chez un petit nombre propre à l'Australie, le corps est beaucoup moins convexe et les élytres débordent sensiblement le prothorax à leur base; les angles postérieurs de ce dernier sont courts et ne peuvent pas embrasser les épaules des premières qui sont assez saillantes et impressionnées en dedans (1).

Les TRIGONOBERA varient beaucoup sous le rapport de la grandeur; quelques-unes (par ex. succincta, maculata) figurent parmi les plus grands Rhipiphorides connus, les autres descendent souvent au-dessous de la taille moyenne. Beaucoup d'entre elles sont ornées de couleurs variées, mais très-sujettes à se modifier dans la même espèce. On en connaît une douzaine en ce moment (2).

- (1) Telle est la *T. nuda* citée plus bas. Le *Pelecotoides conicicollis* de M. De Casteinau (loc. cit. p. 262), grande espèce australienne que M. Gerstæcker n'a pas connue, appartient également à cette catégorie. Le 4º article de ses antennes est muni chez le mâle d'une dent très-distincte, et le 3º n'est pas beaucoup plus long que lui. Dans le même sexe les yeux se rejoiguent presque sur le front. Peut-être pourrait-on faire de ces espèces de l'Australie un genre à part qui permettrait de conserver le nom de Pelecotoines de M. De Castelnau, bien que sa construction soit vicieuse, comme je viens de le dire.
- (2) M. Gerstæcker les a réparties dans deux divisions basées sur les antennes :
- A. Articles 1-4 des antennes simples ou plus étroits que les suivants : Rhép. succinctus, Germar Ins. Spec. nov. p. 168 (Var. P. Leuchii, Latr., Castein.,

# GEOSCOPUS.

GERSTÆCK. Mon. Rhipiphor. p. 7.

l'emprunte les caractères qui suivent à M. Gerstæcker, ne connaissant pas ce genre en nature.

Menton carré. — Languette en trapèze renversée, incisée dans son milieu. — Lobes des mâchoires cornés, allongés et arrondis au bout. — Palpes filiformes, le 2° article des labiaux très-allongé, le 3° oblongo-ovale; le 2° et le 3° des maxillaires égaux, le 4° très-long, fusiforme. — Mandibules longues, entières et acuminées au bout. — Labre transversal, légèrement échancré en avant. — Tête orbiculaire, son vertex convexe et ne dépassant pas le bord antérieur du prothorax; épistome court, tronqué en avant. — Yeux latéraux, réniformes. — Antennes insérées près de l'échancrure des yeux sur des tubercules, de onze (o') ou dix (Q) articles; les cinq 1° simples, les autres dilatés et fortement en scie, ou plus courts et moins deutés (Q), le dernier ovale. — Prothorax, élytres et pattes des Trigonopera, avec les crochets des tarses denticulés en scie.

Le type du genre (murinus) est de taille médiocre, brunâtre, avec les élytres, les jambes et les tarses rougeâtres, et revêtu d'une pubescence serrée d'un gris uniforme. L'Afrique australe est sa patrie. au bout. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête assez grande, transversale; son vertex ne dépassant pas le bord antérieur du prothorax; épistome très-court, tronqué. — Yeux ovalaires, convexes, faiblement échancrés. — Antennes insérées sous un court rebord de la tête, de onze articles (1): 1 robuste, assez long, 2-3 courts, obconiques, subégaux, 4-10 flabellés (6) ou dentés en scie (2), 11 grand, oblengo-ovale. — Prothorax subtransversal, fortement atténué en avant, peu cofivere, bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs aigus. — Ecusson petit, quadrangulaire. — Elytres un peu plus larges que le prothorax à leur base, peu convexes, très-allongées, graduellement atténuées en arrière et isolément arrondies au bout. — Pattes grâles; jambes postérieures un peu élargies au bout, toutes sans éperons; articles intermédiaires des tarses allongés; crochets munis de deux dents presque obsolètes. — Episternums métathoraciques assez étroits, peu à peu atténuée en arrière. — Corps allongé, pubescent.

Le type du genre est un très-petit insecte (2) répandu dans les parties boréales, orientales et moyennes de l'Europe et qui se trouve principalement dans le vieux bois, mais qui est fort rare partout. On en a décrit une seconde espèce de l'Amérique du Nord (3).

#### CLINOPS.

## GERSTECK. Mon. Rhipiphor., p. 9.

Menton presque carré. — Languette divisée en deux lobes étroits, aigus au bout et divergents. — Deux lobes aux mâchoires : l'interne étroit, l'externe large et arrondi. — Palpes labiaux filiformes; leurs articles d'égale longueur, le 3° ovoïde et acuminé; les maxillaires déprimés, à articles 2-3 obconiques, subégaux, 4 oblongo-ovale. — Mandibules courtes, robustes, obtusément unidentées au côté interne. — Labre arrondi en avant. — Tête orbiculaire, son vertex dépassant à peine le bord antérieur du prothorax. — Yeux latéraux, réniformes. — Antennes courtes, insérées au-devant des yeux, à articles 1 oblong, 2 court, 3 plus du double plus long que lui, cunéiforme, les suivants amettant chez les mâles de longs rameaux, dont le dernier beaucoup plus épais que les autres. — Prothorax subtransversal, presque plan en dessus, rétréci en avant, fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs embrassant les épaules des élytres et un lobe médian

<sup>(1)</sup> Fischer de Waldheim, dans l'ouvrage cité plus haut, n'avait assigné que huit articles à celles des femelles; il a corrigé cette erreur dans son Entomographie de la Russie (II, p. 170) où il a reproduit le genre.

<sup>(2)</sup> Rhip. fennious, Payk. Faun. Succ. II, p. 262 (Pel. mosquense, Fisch. d. Waldh. loc. cit. pl. 18, f. 1; Pel. Latreillei, Fisch. d. Waldh. Entomogr. d. l. Russ. II, p. 172, pl. 38, f. 9 a-f).

<sup>(3)</sup> P. flavipes, Melsheim, Proceed. of the Acad. of Philad. II, p. 318.

#### RHIPIPHORIDES.

e au bout. — Ecusson carré et arrondi en arrière. — Elyt es, parallèles, isolément arrondies en arrière. — Pattes lo s; jambes antérieures sans éperons; articles des tarses all ets bidentés en dessous. — Corps allongé, pubescent.

s caractères sont reproduits d'après M. Gerstæcker qui a ét e sur un exemplaire mâle d'un assez petit insecte du Cap (t atier d'un brun-rougeâtre et revêtu d'une pubescence gris e.

# ANCHOLÆMUS.

GERSTÆCK. Mon. Rhipiphor. p. 10.

enton allongé et étroit. — Languette trilobée; ses lobes la dis, le médian un peu plus court et tronqué. — Deux lo noires: l'interne lancéolé, l'externe sécuriforme. — Pal x un peu déprimés, leur 3° article plus long que le 2°, en 1 gé; les trois derniers articles des maxillaires très-larges, les, pubescents: 2-3 subtriangulaires, 4 ovale. — Man tes, robustes, fortement unidentées en dedans, très-aig. — Labre court, légèrement arrondi en avant. — Tête al vertex sinué de chaque côté et dépassant un peu le bord ar rothorax. — Yeux grands, transversaux, fortement échames de leur milieu. — Antennes insérées en avant de cette

#### EUCTENIA.

# GERSTÆCK. Mon. Rhipiphor. p. 10.

Menton transversal, rétréci et biside en avant. — Languette fortement bilobée; ses lobes larges, arrondis et divergents. — Deux lobes aux machoires : l'interne court, l'externe allongé, tous deux aurondis au bout. - Palpes filiformes, leur 2º article très-allongé, arqué; le dernier des labiaux atténué à sa base, renslé au bout et arqué, celui des maxillaires fusiforme. — Labre transversal, largement échancré. - Mandibules allongées, inermes au côté interne, entières au bout. -Tête brièvement ovale; son vertex saillant et dépassant un peu le bord antérieur du prothorax. — Yeux latéraux, réniformes. — Antennes insérées dans leur échancrure, sous de courts rebords de la tête, à articles i oblong, égal aux deux suivants réunis, 3-4 trèscourts; les suivants émettant de très-longs rameaux chez les mâles. - Prothorax un peu plus large que long, convexe, obconique, assez fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs assez saillants, un peu relevés et très-obtus. — Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, peu convexes, graduellement rétrécies en arrière et isolément arrondies au bout. — Pattes grêles; toutes les jambes munies de deux éperons; articles intermédiaires des tarses oblongs; crochets pectinés. — ier segment abdominal pas plus long que le 2e. - Corps allongé, atténué en arrière.

M. Gerstæcker n'en décrit qu'une espèce (sericea) de l'Australie dont j'ai trois exemplaires sous les yeux. Elle est de taille médiocre, noire, avec l'abdomen et les élytres rufescents; une fine pubescence soyeuse et qui voile à peine ses téguments, la revêt en entier (·).

#### EVANIOCERA.

GUERIN-Minev. Gener. d. Ins. fasc. 1, no 2, pl. 2 (2).

Menton subcordiforme. — Languette évasée et sinuée en avant. — Deux lobes aux mâchoires : l'interne court, l'externe allongé, lancéolé.

(1) A part les parties de la bouche que je n'ai pu examiner, le genre Acossus de Dejean (Cat. éd. 3, p. 239) dont M. Gerstæcker n'a pas parlé, me paraît voisin de celui-ci et n'en diffère essentiellement que par sa tête qui est plus allongée, les angles postérieurs de son prothorax qui sont aigus au lieu d'être arrondis, une forme générale plus courte et une pubescence plus abondante et plus dense. Outre l'espèce (capensis) mentionnée par Dejean, il y en a une autre de Ceylan décrite en peu de mots par M. F. Walker, sons le nom de languidus, dans les Ann, and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 286.

(2) Syn. Pyllophorus (Dej.), Gersteck. Mon. Rhipiphor. p. 11; le droit de Coléoptéres. Tome V. 40

# RHIPIPHORIDES.

alpes filiformes; les deux derniers articles des labiaux alle gaux, le dernier des maxillaires presque aussi long que le 2 funis, celui de tous oblongo-ovalaire. - Mandibules aller es au bout. - Labre très-court, faiblement arrondi en ava ovalaire; son vertex saillant, arrondi, dépassant forteme antérieur du prothorax ; épistome brusquement rétréci, tr vant. - Yeux grands, obliques, largement et très-profond ncrés. - Antennes à articles i assez robuste, en cône ren s-court, 3 plus long, plus ou moins prolongé en dedans cl es ; les suivants émettant de longs rameaux dans le même és en scie chez les femelles. - Prothorax campanuliforme rexe en avant, déprimé et fortement bisinué à sa base. - El riangle allongé. — Elytres à peine plus larges que le proth base, subcylindriques ou déprimées, atténuées en arrière ent arrondies au bout. - Pattes assez longues; jambes n erons; articles 2-4 des tarses antérieurs courts; crochets per er segment abdominal pas plus long que le 2e. - Corps pl ns allongé, pubescent.

enre ayant pour type un petit insecte (1) répandu dans toute méridionale et dans le nord de l'Afrique, mais rare partout orme grêle et subcylindrique; quelques autres espèces (prui osus) sont plus larges, moins convexes et plus atténuées en a vrant l'écusson. — Elytres aussi longues que l'abdomen, déhiscentes. — Hanches intermédiaires faiblement séparées. — Epimères du métasternum presque aussi grandes que ses épisternums. — Abdomen de six segments.

En outre de ces caractères très-prononcés, le corps de ces insectes est glabre, et leur livrée n'est plus la même que celle des Evaniocérides. Leurs antennes sont biflabellées chez les mâles; leurs ailes inférieures dépassent plus ou moins les élytres en arrière et sont irrégulièrement plissées dans le sens longitudinal; leur abdomen est presque cylindrique, avec son pygidium vertical, ce qui le fait paraître comme tronqué en arrière; ses derniers arceaux inférieurs se contractent ordinairement après la mort, au point que parfois il ne paraît y en avoir que quatre en tout. La tribu ne comprend que les deux genres suivants, qui sont l'un et l'autre représentés en Europe.

Vertex saillant, plus élevé que le bord antér. du prothorax : Emenadia.
 H. — déprimé, à peine plus saillant — Rhipiphorus.

#### EMENADIA.

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 261 (1).

Menton subquadrangulaire ou atténué à sa base. — Languette cornée, allongée, grêle, fissile en avant. — Palpes labjaux insérés à sa base; leurs articles 2-3 égaux, arqués, celui-ci oblongo-ovalaire; les maxillaires à articles 2 très-long, arqué, 3-4 égaux, le dernier atténué à sa base, renfié et tronqué au bout. - Lobe interne des mâchoires médiocre, étroit, aigu; l'externe beaucoup plus allongé, parallèle, arrondi à son extrémité. — Mandibules courtes, robustes, obtuses au bout. - Labre assez étroit, saillant, un peu atténué et arrondi ou tronqué en avant. - Tête ovale ou oblongo-ovale; son vertex trèssaillant, dépassant fortement le bord antérieur du prothorax, arrondi ou ogival; épistome assez saillant, tronqué. — Yeux médiocres, ovalaires, longitudinaux, peu convexes. — Antennes insérées près de leur milieu sous de petites saillies, courtes, à articles 1 allongé, 2 trèscourts, 3-10 longuement bislabellés (67), ou unipectinés (2), 11 allongé (o) ou sécuriforme (2). — Prothorax en général plus long que large, atténué et déclive en avant, trilobé à sa base, son lobe médian plus long que les latéraux, ceux-ci n'embrassant pas les élytres. — Celles-ci pas plus larges que sa base, planes, rétrécies, plus ou moins déhiscentes, aigues ou obliquement tronquées au bout. - Pattes longues; cuisses antérieures échancrées en dessous près de leur sommet;

<sup>(1)</sup> Syn. Macrosiacon, Hentz, Trans. of the Amer. Phil. Soc. New. Ser. III, p. 462. — Reipiphorus Fab., Oliv., Gersteck., Muls., etc. — Mordella Linné, Oliv., Rossi, etc.

jambes peu à peu épaissies au bout; les antérieures munies d'un seul éperon, les autres de deux; tarses intermédiaires plus longs que les autres, les articles 2-4 des antérieurs courts; crochets profondément bifides. — Abdomen de six segments, le 2° très-grand.

Ce genre est le plus riche en espèces de toute la famille (1) et paraît répandu sur la plus grande partie du globe, mais nulle part il n'est mieux représenté que dans l'Amérique du Sud. Leur livrée, très-sujette à varier dans la même espèce, est en même temps très-constante à un point de vue général; elle se compose toujours du noir diversement combiné avec le rouge-orangé, le jaune-ferrugineux ou le jaune testacé.

Le genre Macrostagon de M. Hentz a été établi sur une espèce (R. dimidiatus Fab., de l'Amérique du Nord, dont le lobe externe des màchoires est très-allongé, mais ce lobe varie tellement sous ce rapport, tout en restant toujours beaucoup plus long que l'interne, qu'il n'y a aucun parti à en tirer génériquement parlant.

- (1) M. Gerstacker (Mon. Rhipiphor. p. 20) en mentionne 40 espèces dont quatre (punctatus, 6-maculatus Fab. de l'Amér. mér.; ruspennis Sol., du Chili: apicalis Kuster, d'Espagne) lui sont restées inconnues. Il les partage en deux sections:
- A. Lobe médian du prothorax plus ou moins relevé à son extrémité: R. spinipennis, acuminatus, basalis, Brésil; dimidiatus Fab., Amér. du Nord;

#### RHIPIPHORUS.

FAB. Entom. Syst. II, p. 109 (1).

Menton allongé, grêle, confondu avec la languette; celle-ci sinuée en avant. - Palpes labiaux insérés à son extrémité, paraissant composés d'un seul article allongé et fusiforme; les maxillaires à articles obconiques; le dernier très-allongé, arqué et fortement tronqué au bout. — Lobe des machoires rudimentaires. — Mandibules courtes. inermes en dedans, aiguës au bout. - Labre saillant, arrondi en avant. — Tête transversale; son vertex déprimé, dépassant à peine le bord antérieur du prothorax, séparé du front par une carène transversale transhante; ce dernier très-court; épistome rétréci et tronqué en avant. — Yeux latéraux, ovalaires, assez convexes. — Antennes insérées aux extrémités de la carène frontale, médiocres, à articles i allongé, subcylindrique, 2 très-court, les suivants égaux, longuement biflabellés (2) ou uniflabellés (2). — Prothorax plus long que large, légèrement atténué en avant, profondément hisinué à sa base, avec ses angles postérieurs très-aigus, embrassant les épaules des élytres.— Celles-ci presque aussi larges que lui à sa base, planes, déhiscentes à partir de leur milieu et très-aigues au bout. — Pattes longues, grêles; cuisses antérieures munies en dessous d'une forte dent submédiane, puis échancrées près de leur sommet; jambes de la même paire mutiques, les autres armées de deux éperons; articles intermédiaires des tarses allongés; crochets bifides. — Abdomen des Enenadia.

On n'en connaît qu'une espèce (2) qui paraît répandue dans toute l'Europe moyenne et méridionale. Le mâle est noir, avec les angles postérieurs du prothorax et l'abdomen (sauf à sa base) ferrugineux; la femelle a quelquefois une livrée à peine différente; mais habituellement, en sus des parties ferrugineuses ci-dessus, la base de ses élytres et la partie antérieure de leur suture est de la même couleur. Le commencement de dégradation qui se manifeste dans les organes buccaux de cet insecte lui assigne un rang inférieur à celui des Ementable.

<sup>(1)</sup> Fabricius a, dans cet ouvrage, écrit Rиминовиs, orthographe vicieuse qu'il a abandonnée plus tard, Latreille (Préc. d. car. génér. d. Ins. p. 26), l'ayant établie telle qu'elle doit l'être. — Syn. Митодоиз (Dej.), Gersteck. Mon. Rhipiphor. p. 17. M. De Castelnau (Hist. nat. d. Col. II, p. 261) ayant, le premier, restreint le nom de Кининовия au genre actuel, en exposant les caractères de ce darnier, la priorité est acquise à ce changement. — Mondella Linn., Payk., Rossi, Panz., Marsh.

<sup>(2)</sup> R. paradoxus Linné, Fab., etc. On n'en a que très-peu de figures; les deux sexes ont été figurés par Panzer, Faun. Ins. Germ. XXVI, 14 (6') et XC, 3 (2), cette dernière sous le nom de R. angulatus.

#### RHIPIPHORIDES.

trouve quelquefois sur les fleurs des ombellifères et sur l des arbres qui laissent transsuder un fluide mucilagineux, m leur moyen de se le procurer est de le chercher dans les ni pes où il subit sa métamorphose.

# TRIBU III.

## MYODITIDES.

nes buccaux complets. — Yeux entiers. — Antennes inséré front, au niveau du bord supérieur des yeux. — Pronotum du prothorax sans aucun vestige de séparation. — Ecusson é t. — Elytres très-courtes, squammiformes, déhiscentes, la grande partie les ailes inférieures à découvert. — Hanchesi liaires très-fortement séparées. — Epimères métathoraciquandes. — Abdomen de cinq segments.

e tribu se réduit au genre suivant, qui est très-distinct de te e de la famille.

## MYODITES.

LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. éd. 2, XXIX, p. 302 (1).

et déclive en avant, saillant et arrondi à sa base.—Ecusson en triangle rectiligne aigu. — Elytres recouvrant à peine la base de l'abdomen. — Pattes médiocres, assez robustes; jambes un peu élargies à leur extrémité; articles intermédiaires des tarses raccourcis; crochets pectinés. — Pygidium en triangle allongé, vertical (1).

Les mâles, outre leurs antennes autrement faites, se distinguent des femelles par leur pénis très-saillant.

Ces insectes singuliers ont une livrée et des mœurs analogues à celles des Reipiphorus. On en connaît en ce moment quatre espèces disséminées en Europe, en Afrique et dans l'Amérique du Nord (2).

## TRIBU IV.

## RHIPIDIIDES.

Méles: Organes buccaux atrophiés, sauf les palpes labiaux. — Yeux entiers, occupant la majeure partie de la tête. — Antennes insérées sur le milieu du front, contiguës. — Pronotum et flancs du prothorax sans aucun vestige de séparation. — Ecusson découvert. — Elytres très-courtes, déhiscentes, laissant en grande partie les ailes inférieures à découvert. — Hanches intermédiaires faiblement séparées. — Abdomen de huit segments.

Femelles: Aptères et larviformes.

Cette tribu composée du seul genre Rhipidius de Thunberg, est du plus grand intérêt, en ce que c'est ici qu'apparaît pour la première fois parmi les Coléoptères, le parasitisme qui se continuera dans les deux familles qui suivent celle-ci, pour disparaître ensuite complètement dans le reste de l'ordre. Ce genre de vie signalé chez le Rhipidius blattarum, par M. Sundewall (3), n'est que momentané chez le

<sup>(</sup>i) L'abdomen étant assez mou, se déforme après la mort, et il est assez difficile de juger ce qu'il est pendant la vie. Dans tous les exemplaires que j'ai sous les yeux il est déprimé, avec ses bords latéraux plus ou moins fortement relevés.

<sup>(2)</sup> Rhip. subdipterus, Fab., Entom. Syst. II, p. 109 (M. Dorthesii Latr.; Mord. ambigua Giorna); Europe mér.; on en a plusiéurs figures dont la plus belle est celle publiée dans Cuvier, Règne anim. illustr. Col. pl. 53 bis, f. 6; les deux sexes ont été également figurés par M. A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol. pl. 19. — caffer, Gerstæck. Mon. Rhipiphor. p. 16. — Dorthes. fasciata, Say, Joura. of the Acad. of Philad. III, p. 274 (M. americanus Guérin-Ménev.; stylopides Newm.; Var.? D. flavicornis, Say loc. cit.); Amér. du Nord. — M. scaber, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 67; même Days.

<sup>(3)</sup> Isis, 1831, p. 1222.

THUNB. Nov. Act. Ho

Máles (2): Palpes labiaux (2) très-allongé, oblongo-ovals vertex; front linéaire. — Yeu partie antérieure et inférieur front. — Antennes insérées en forme, 2-3 très-courts, transve rameau très-long et grèle. — rum, natalensis), ou plus lo avant, légèrement bisinué à sa transversal. — Elytres déhisce simples; jambes légèrement é articles intermédiaires des tars domen allongé, obtus au bout

Femelles: Corps aptère, allor en arrière, terminé par un long brusquement rétrécie en un m apparaissent les palpes labiaux ovalaire. — Yeux petits, latéra — Antennes insérées sous de bustes, filiformes et grossissant domen, fortement transversaux, égaux; prothorax rétréci en avant.— Abdomen de sept (?) segments.

A ces différences déjà si prononcées, les deux sexes en joignent une autre sous le rapport de la taille. Les mâles des espèces connues sont de très-petits insectes d'une ligne de long ou un peu plus, tandis que la seule femelle décrite jusqu'ici, celle du R. blattarum, est au moins deux fois plus grande.

Cette espèce, qui forme le type du genre a été rencontrée sur divers points de l'Europe, en Suède, en Angleterre, en Autriche; M. Sundewall l'a trouvée à bord d'un navire allant des Indes orientales à Hambourg. Récemmétat M. Genderer à fait connaître deux autres espèces, l'une du Portugal, l'autre de Natal (1).

(1) R. biatterson, Sundow. loc. cit. (R. pectinicornis, Thunb. loc. cit. pl. 2, 2, 1-5; Rhipiphor. anceps, Stephens, loc. cit.). — nataloneis, hisitanicus, Gerstwek. loc. cit. p. 15.

Outre ces espèces, Dalman (Act. Holmiens. 1825, pl. 5, f. 1-8) en a publié deux trouvées dans de la résine copal.

# FAMILLE LVIII.

## STYLOPIDES.

dles: Organes buccaux atrophiés, sauf les mandibules es. — Tête saillante, verticale, transversale, prolongée . — Yeux saillants, très-fortement granulés, portés par les ales de la tête. — Antennes insérées à la base interne de es, de quatre à sept articles, fourchues. — Prothorax e ax très-courts, soudés ensemble; métathorax extrêmement lytres membraneuses, ou coriaces, très-petites et étroite ieures très-amples, en forme d'éventail. — Pattes médioc ; hanches courtes, sabglobuleuses; les quatre antérieures rées à leur base, les postérieures subcontiguës ; trochant

étant d'une structure très-délicate et se déformant alors au point que ses diverses parties diffèrent plus ou moins de ce qu'elles étaient pendant la vie (1).

Les Stylopides vivent en parasites sur divers Hyménoptères appartenant, pour la plupart, aux familles des Vespides et des Apiaires, plus rarement à celle des Sphégides, mais qui tous déposent leurs œufs dans des nids approvisionnés d'insectes ou d'une pâtée végétale pour la subsistance de leurs larves. Les femelles de ces Hyménoptères sont principalement zujettes à être infestées par ces parasites; on en rencontre aussi, mais beaucoup moins souvent, chez les individus de l'autre sexe. Ce parasitisme cesse pour les Stylopides mâles lorsque leur développement est complet; celui des femelles est permanent et dure toute leur vie.

La bouche des premiers est inférieure, et jusqu'ici on n'a pu y découvrir d'autres organes que deux stylets cornés, grêles, très-écartés à leur naissance, presque droits, parfois en forme de lancette et convergeant au repos; puis, immédiatement en dehors de ces pièces, deux pelpes relativement grands et composés de deux articles. Entre ces parties se trouve une très-petite cavité buccale. La tête varie sous le rapport de la forme; vue de face, après la mort, elle est en général transversalement triangulaire; pendant la vie, son front est plus ou moins saillant: l'épistome est confondu avec lui. Les yeux sont remarquables à la fois par leur saillie qui est autant due aux pédoncules céphaliques qui les portent qu'à leur grosseur propre, et par le petit nombre et la grandeur de leurs facettes. On n'en a compté qu'une cinquantaine dans chacun de ceux du Xenos vesparum, et quinze seulement dans ceux de l'Elenchus tenuicormis. Elles sont isolées les unes des autres et séparées par des septums ou cloisons qui donnent aux yenz un aspect gauffré (2). Le nombre des articles des antennes varie dens chaque genre. Ces organes doivent leur apparence fourchue à un rameau qu'envoie en dehors leur 3° article, et qui est ordinairement un peu plus court que le reste de l'antenne.

Pris dans son ensemble, le thorax est très-grand, allongé, mais les proportions relatives de son premier segment, le prothorax, sont toutes différentes de celles qui sont caractéristiques de l'ordre dès Coléoptères.

M. Joly en a donné un extrait dans la Revue 2001. 1844, p. 111. — Ce qu'on a de plus important sur la matière, après ce travail, est dû à G. Newport, Trans. of the Linn. Soc. XX, 1851, p. 330. — Antérieurement (1840), M. Westwood (An Introd. etc., II, p. 287) avait donné une exposition très-détaillée de tout ce qu'on savait alors sur ces insectes.

<sup>(1)</sup> Voyes principalement, sur ce sujet, le mémoire de M. F. Smith, intitulé: 

Cobservations on the Difficulties attending the Discrimination of the genus

STYLOPS. » Trans. of the entom. Soc. Ser. 2, IV, p. 115.

<sup>(2)</sup> Voyez la figure grossie que Kirby (Trans. of the Linn. Soc. XI, pl. 9, f. 10) a donnée de la tête du Xenos Peckii.

#### STYLOPIDES.

en effet, beaucoup plus petit que le mésothorax, dont il n'est que par une suture, et ne forme plus qu'un collier, comme es Hyménoptères, Lépidoptères, etc. Ces deux segments réunis eu volumineux et plus étroits que le métathorax, qui forme à al près de la moitié du corps entier. Sa région dorsale est divisée es sutures en plusieurs pièces, dont la détermination présent ues difficultés (1). L'une d'elles, la plus postérieure de toules et st généralement regardée comme correspondant au postsoutelles atres insectes, se prolonge sous la forme d'un triangle curviliere llongé, sur l'abdomen dont elle recouvre la partie antérieure. En us, le métathorax est plan, divisé par un sillon longitudinal mecoupé obliquement de chaque côté en arrière, et ses parapleurs nposent, comme de coutume, des épisternums et des épimères, ont étroits, un peu arqués, parallèles et de même grandeur. En e du métathorax et s'appuyant sur les deux troncatures de son postérieur, se voient deux grandes pièces latérales qui, en derecouvrent la base de l'abdomen, en se rapprochant au point presque contiguës, et enveloppent ses côtés, en empiétant un ur la région dorsale. Ce sont les plus ambigues de toutes (1). élytres ont été, dans l'origine, méconnues et prises pour de dances du prothorax (3); on sait depuis longtemps qu'elles sont, ie de coutume, attachées au mésothorax. Ce sont de petits corps ture coriace, étroits, plus ou moins dilatés à leur extrémité «

ä

Par suite de la brièveté du prothorax et du mésothorax, les deux paires de pattes antérieures se touchent presque, et sont séparées des postérieures par un intervalle très-considérable. Les auteurs différent sur la question de savoir si ce sont les hanches ou les trochanters qui sont allongés (1); la seconde de ces opinions me paraît la mieux fendée. Ces organes sont plus allongés aux quatre pattes antérieures qu'aux postérieures. Les cuisses ainsi que les jambes sont plus ou moins comprimées, et les tarses asses larges, avec leurs articles souvent échancrés au hout. Les pelottes ou lamelles membraneuses dont il sont munis en dessous, sont en général très-grandes. Leur pénultième article est tantôt simple, tantôt (par ex. Xenos) bilohé; on ne découvre au dernier aucune trace de crochets.

L'abdomen étant de toutes les parties du corps la plus molle, est la plus sujette à se déformer après la mort, ce qui rend assez difficile de déterminer le nombre de ses segments. Il est probable qu'il est normalement de neuf, sans compter un pénis saillant et recourbé en haut; le dernier est parfois (Xenos) d'une structure compliquée.

Cas mâles étant destinés uniquement à perpétuer l'espèce, meurent aussitét après l'accomplissement de ce grand acte. Leur vie est aussi courte que celle des Ephémères de leur sexe; le maximum de sa durée paraît être d'un jour, et chez plusieurs elle ne s'étend pas, dit-on, audelà de quelques heures; ils ne prennent aucune nourriture. Leur vol est très-agile et, immédiatement après leur naissauce, ils se mettent avec ardeur à la recherche de leurs femelles, que transportent et là les Hyménoptères dans lesquels elles sont renfermées.

L'organisation de ces dernières n'est bien connue que depuis les travaux de M. De Siebold (2) et de G. Newport (3). Leur corps se divise en deux parties distinctes : l'une antérieure, qui fait saillie entre les segments abdominaux de l'Hyménoptère, l'autre, ou l'abdomen, renfermée dans le corps de ce dernier. Celle-ci est molle, de forme utriculaire et plus ou moins volumineuse, selon le degré de développement des œufs qu'elle contient. La première est cornée, noire ou brunâtre, de forme variable selon les espèces, concave en dessus,

<sup>(1)</sup> Selon Kirby (loc. cit. p. 106), ce seraient les trochanters; selon M. West-wood (loc. cit. p. 294) et la plupart des auteurs, les hanches. Dans ce dernier cas, les trochanters auraient disparu, car il n'existe aucune pièce intermédiaire entre ces soi-disant hanches et les cuisses. C'est ce qui me fait croire que Kirby a raison.

<sup>(2)</sup> Wiegm. Archiv, 1843, p. 146; détails généraux avoc des figures du Xenos Resséi Q, pl. 7, f. 1-5. Dans un travail antérieur, publié en 1839 (Neuest. Schrift. d. nat. Gesellsch. in Danzig, III, 2, p. 72), M. De Siebold avait pris la région dorsale de ces larves pour la ventrale; il a corrigé cette erreur dans celui-ci. Voyez aussi son Man. d'anat. compar. trad. franç. p. 619, note 1.

<sup>(3)</sup> Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 338, pl. 14, f. 20 (Stylops Melitter).



sent, de chaque côté en trémité libre. Ce canal, a reçu de M. De Siebold C'est dans la situation dent les approches des couplement. M. De Sieb qui, menté sur l'abdome agitant rapidement ses aon corps entre les segm doute, une femelle de se Ce qui se passe à la sun mode d'évolution par lequel a reçu récemment et dont il est nécessaire

un mode d'évolution par lequel a reçu récemment et dont il est nécessaire prendre ce qui va suivre. Abstraction faite de tou larve à métamorphose co perdre sa forme primiti passe par des formes diffiport entre elles. Chez les connues, ces formes sont sous les noms de larve par troisième larve. La premicomme son nom l'indique sont vermiformes et apod

morphose a aussi ses nuances. Elle peut surtout se combiner, ou non, avec le parasitisme des femelles pendant toute la durée de leur existence, ce qui entraîne nécessairement chez celles qui sont dans ce cas, un arrêt de développement qui les rend larviformes. Cette combinaison n'a pas lieu chez les Méloïdes, tandis qu'elle existe chez tous les Stylopides, ce qui établit une différence capitale entre ces deux familles qui ont, pour le surplus, une analogie intime entre elles, au point de vue dont il s'agit en ce moment. Cela posé, les choses se passent de la manière suivante dans celle-ci.

Après leur fécondation, les œufs éclosent dans la cavité même du corps de leur mère, qui est ainsi vivipare. De là, les jeunes larves passent dans le caual d'incubation par les tubes latéraux dont il est pourvu, puis, après en être sorties par l'ouverture située sous le céphalothorax, elles se répandent sur le corps de leur mère. Leur nombre est énorme et, dans certains cas, s'élèverait, selon Newport (1), à plus de cinq ou six mille. Bien peu, en effet, doivent arriver à bonne fin, et il y a là évidemment, dans cette fécondité des femalles, une précaution prise pour assurer la conservation de l'espèce.

Ces larves primitives (2) ont, sous le rapport de la forme générale, une ressemblance prononcée avec celles des Sitaris, tandis qu'elles n'en ont qu'une très-faible avec celles des MELOE. Elles présentent, en outre, des différences essentielles entre elles, selon les genres et les espèces. Leur corps, composé de treize segments (quatorze, selon Newport), est tantôt allongé et légèrement atténué en arrière (Stylops melittæ), tantôt ovale (Xenos Rossii). La tête est courte, arrondie en avant et susceptible de se rétracter sous le prothorax. Elle ne présente aucun vestige d'antennes, mais est pourvue d'un nombre variable de stemmates et, parfois même (Xen. sphecidarum), d'yeux composés. Les STYLOPS seuls paraissent posséder des organes buccaux consistant en deux tiges cornées, grêles, peu mobiles et se croisant au repos. Les segments thoraciques et abdominaux varient dans leurs proportions relatives. Dans toutes les espèces, leur bord postérieur est garni de petites épines dirigées en arrière et plus ou moins distinctes. Chez toutes également, le dernier segment abdominal est terminé par deux longues soies. Chez le Xen. sphecidarum elles sont dirigées en avant. sous l'abdomen, comme l'organe saltatoire des Podurelles, et servent

<sup>(1)</sup> Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 341.

<sup>(2)</sup> Pour celle du Stylops melittæ, voyez Klug, Mag. d. Gesellsch. nat. Freund. z. Berl. 1810, p. 286; De Siebold in Wiegm. Archiv, 1843, I, p. 153, pl. 7, f. 16; et Newport, loc. cit. p. 340, pl. 14, f. 21; pour celles des Xznos en général, et en particulier du X. Rossii, De Siebold, loc. cit. pl. 7, f. 15; enfin, pour celle de l'Hylecthrus rubi, Saunders, Trans. of the entom. Soc. Ser. 2, I, pl. 8, f. 3. — Dans l'origine, ces larves primitives ont été prises pour des parasites des Stylopides femelles.

aux mêmes fonctions que ce dernier. A l'extrémité inférieure du segment en question, il existe un pseudopode, mais point d'ouverture anale. Les pattes sont longues et composées d'une hanche, un fémur, une jambe et un tarse de quatre articles (1). Aux quatre pattes antérieures, ce tarse est allongé, graduellement élargi, avec son dernier article spatuliforme; aux postérieures, il est plus court et filiforme; les crochets sont absents.

Ces larves sont médiocrement agiles dans leurs mouvements. Fixées solidement, à l'aide de leurs pattes et de leur pseudopode, aux poils des Hyménoptères, sur lesquels elles sont écloses, elles accompagnent ces derniers partout, et finissent par être transportées par eux dans les nids qu'ils ont préparés pour leur postérité. Là elles pénètrent dans l'intérieur de la larve dont elles partagent le domicile, et vivent aux dépens de son tissu adipeux, sans amener sa mort ni empêcher qu'elle arrive à l'état parfait. Elles ne tardent pas à perdre graduellement leur forme première, leurs yeux, leurs pattes, leurs soies terminales, à passer, en un mot, à l'état de seconde larve. Sous cette nouvelle forme, leur croissance suit, en quelque sorte, pas à pas, celle de la larve dont elles habitent l'intérieur. Quand elle est terminée, elles changent de position en se retournant, de telle sorte que leur tête qui, jusque-là, était dirigée dans le même sens que celle de leur hôte, l'est désormais en sens opposé. A partir de ce point, l'évolution des Stylopides cesse d'être exactement parallèle à celle des Méloïdes, ou, du moins, parait telle dans l'état actuel de nos connaissances. L'état de

Toutefois, la règle est que ces Hyménoptères passent l'hiver à l'état de larve ou de nymphe, et dès-lors les Stylopides sont assujettis à la même loi. Le point le plus essentiel à noter en ceci, c'est que, d'après les observations de M. De Siebold, jamais les mâles ne se trouvent à l'état de nymphe pendant l'hiver. Ils ne commencent à se montrer sous cette forme que dans le courant de l'été, et comme leur évolution est terminée au bout de quelques semaines, tous sont éclos vers la fin de cette saison.

Maintenant se présente cette question qui, en ce moment encore, partage les entomologistes : Ces insectes doivent-ils constituer un ordre à part, ou appartiennent-ils à celui des Coléoptères?

- M. Burmeister est le premier qui, dès 1837, les ait introduits parmi ces derniers (1). Depuis, M. Newman (2) a publié un travail dans lequel sont exposées les principales raisons qui viennent à l'appui de cette opinion. Bien que ses arguments me parussent parfaitement fondés, j'ai cru devoir consulter sur cette question l'une des premières autorités entomologiques de notre époque, M. le docteur Schaum, qui a eu l'obligeance de me répondre en ces termes:
- « Vous connaissez les raisons que, dans mon Compte-rendu entomologique pour l'anuée 1850 (3), j'ai alléguées afin de démontrer que
  les Stylopides sont bien des Coléoptères. Ces raisons sont les suivantes :
  leurs métamorphoses complètes ; la ressemblance qu'ont leurs larves
  avec celles des Melor; leurs organes buccaux qui sont broyeurs, du
  moins chez les mâles, mais qui restent rudimentaires, par la raison
  que ces insectes ne prennent pas de nourriture; la nature des appendices de leur mésothorax, qui sont de véritables élytres analogues à
  celles des Atractocerus, Rhipidius, etc.; enfin leur locomotion
  aérienne, qui, de même que celle de tous les Coléoptères, ne s'exécute
  qu'à l'aide de leurs ailes inférieures, dont la texture ressemble à celle
  des ailes de certains Rhipiphorides. Depuis que je me suis exprimé
  de la sorte, il s'est produit quelques objections dues à M. De Siebold (4), auxquelles je ferai les réponses suivantes, sans m'astreindre
  à suiver rigoureusement l'ordre dans lequel elles ont été exposées.
- » 1º La ressemblance entre les larves des Stylopides et celles des MELOE n'est que superficielle; les secondes possèdent des organes buccaux bien développés, dont les premières sont complètement privées.
  - » Ceci s'explique en ce que les larves des Melos dévorent les œufs
  - (1) Handbuch d. Naturg., p. 643.
  - (2) The Zoolog. 1850, p. 2684.
  - (3) Wiegmanns Archiv, 1851, II, p. 200.
- (4) Ces objections se trouvent dans un mémoire de M. De Siebold, intitulé : « Ueber Strepsipteren, » et inséré dans les Arbeit. d. Schless. Gesellsch. 1853, p. 83; il a été reproduit dans la Stettin. entom. Zeit. 1853, p. 133. T. L.

## STYLOPIDES.

yménoptères dans les nids desquels elles ont été transpos que celles des Stylopides rongent le tissu des larves da desquelles elles ont pénétré et dont elles doivent en mème t cter la vie. Munies d'organes buccaux bien développés, nt fait périr leur hôte. C'est par la mème raison que chez i nombre de larves parasites d'Ichneumonides, les mandi mâchoires que possèdent les larves des autres Hyménopréduites à de simples caroncules. A-t-on étudié d'assez près Stylopides, pour être sûr que leur bouche ne présente pes semblables? Quand les larves des Myodites et des Runt mieux connues, il est probable qu'on trouvera leurs or aux aussi imparfaits que chez celles des Stylopides.

ux aussi impariaits que chez celles des Stylopides.

2º Chez tous les Coléoptères à l'état parfait, les parties ne sont des organes masticateurs complets, tandis que ch pides mâles, elles se réduisent à deux mandibules rudiment ceci prouve seulement que les Stylopides mâles sont au con coléoptères, ce que les Ephémères sont aux Orthoptères, els on les classe maintenant. Pour leurs femelles, l'atrophie des organes buccaux s'explique, comme on vient de le voi parasitisme.

Prous les Stylopides mâles sont dépourvus, aux tarses, de qui sont des organes essentiels chez les Coléoptères.

Dijection réfutée par l'absence de ces mêmes crochets che l'access de les configurations de la configuration de l

région supérieure fournit de nombreux caractères génériques ou spécifiques; chez les Stylopides, cette région est presque complètement oblitérée.

» Cela est vrai, et de toutes les objections qui précèdent, celle-ci est la seule qui ait une importance réelle. Mais on peut répondre à cela que, dans presque tous les groupes d'animaux, il existe des espèces dégradées chez lesquelles ont disparu les caractères essentiels de la classe, de l'ordre ou de la famille à laquelle elles appartiennent. M. De Siebold lui-même a placé les Puces parmi les Diptères, bien qu'elles soient privées d'ailes et que l'ensemble de leur organisation s'éloigne fortement de celle de ces derniers. Un cas analogue, appartenant au même ordre et tout aussi frappant, se trouve dans le beau travail que M. Leuckart a publié récemment sur la propagation et le développement des Pupipares (1). Il s'agit du genre Braula, que ses rapports intimes avec les Nycreribia prouvent à l'évidence appartenir au même groupe que ces dernières, et qui, cependant, n'a ni ailes, ni balanciers, ni la houche des Diptères, en un mot, qui n'a conservé presque aucun des caractères les plus essentiels de cet ordre d'insectes. De même l'évolution des Stylopides, qui leur est commune avec les Méloïdes, les rapports qu'ils ont, d'un autre côté, avec plusieurs Rhipiphorides par leur genre de vie et quelques particularités de leur organisation, démontrent que ce sont des Coléoptères qui ont perdu l'un des principaux caractères de cet ordre, c'est-à-dire la grandeur et la liberté du prothorax, en même temps que leurs organes buccaux et leurs élytres devenaient rudimentaires. »

Pour ce qui me concerne, je ne vois rien à répondre à ces arguments et n'aperçois aucune objection nouvelle qu'on pourrait leur

opposer.

Les Stylopides ne sont connus que depuis la fin du dernier siècle, où Rossi (1) en découvrit une espèce (Xenos vesparum). Leur histoire est des plus compliquées (3), car leur étude n'a été qu'une suite de tâtonnements, qu'expliquent suffisamment les difficultés particulières qu'elle présente. C'est aux entomologistes anglais, puis à ceux de l'Allemagne, qu'est dû presque exclusivement tout ce qu'on sait de ces insectes. Ceux des autres pays, et eu particulier de la France, n'y ont contribué en rien, ou que pour une part insignifiante. La connais-

<sup>(1)</sup> Abhandl. d. naturf. Gesellsch. z. Halle, IV, 1858, p. 145.

<sup>(2)</sup> Faun. etrusc.; Mantis. II, Suppl. p. 114.

<sup>(3)</sup> G. Newport (Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 330) en a donné, en 1851, une exposition complète accompagnée d'une liste également très-exacte de tous les écrits dont ces insectes ont été l'objet jusqu'à cette époque. Ceux qui ont paru depuis sont cités, à peu d'exceptions près, dans les pages qui précèdent. Parmi ceux qui ne le sont pas, le plus important est un Mémoire de M. Saunders, inséré dans les Trans. of the entom. Sec. Ser. 2, II, p. 125.

#### STYLOPIDES.

de leurs espèces est encore très-peu avancée, mais il est pl able qu'il en existe dans la plupart des régions du globe. En n a déjà rencontré, outre l'Europe, dans l'Amérique du No il, à l'île Maurice, et l'on sait qu'il y en a dans l'Australie. Ient, elles forment déjà cinq genres qui sont très-tranchés, nodifications seules des antennes et des tarses suffiraier nguer les uns des autres.

l'arses de quatre articles.

Antennes de six - Stylops.

— quatre — Xenos.

— cinq — Hylecthrus.
'arses de deux — Elenchus.

- trois - Halictophagus.

## STYLOPS.

KIRBY, Mon. Apum Angl. II, p. 111.

ntennes de six articles : 4 allongé, en massue ou obconiqu nent tronqué au bout, 2-3 très-courts, transversaux, celuiun rameau lancéolé presque aussi long que le reste de a une seconde (1) dans l'Amérique du Nord qui, au contraire, pessit en être distincte. Ces insectes n'ont encore été trouvés jusqu'ici que sur les Apiaires du genre Andrana (2).

#### XENOS.

## Rossi, Faun. etrusc. Mantis.; Append. p. 114.

Antennes de quatre articles : 1 gros, court, obconique, obliquement tronqué au bout, 2-3 très-courts, celui-ci émettant un rameau aussi long que le 4°; tous deux très-allongés, déprimés, graduellement amincis au bout. — Yeux à facettes peu nombreuses (environ 50); leurs septums saillants. — Diamètre antéro-postérieur des ailes plus long que le transversal. — Postscutellum allongé, arrondi au bout. — Trochanters postérieurs peu allongés; tarses assez longs; les lamelles des postérieurs médiocres : tous leurs articles entiers au bout. — Abdomen corné, de huit (?) segments, le dernier plus ou moins difforme.

Ce genre offre un intérêt particulier comme ayant été le premier de la famille qui ait été découvert. Il est éminemment distinct de tous les autres par la structure de ses antennes. A l'espèce typique publiée par Rossi à la fin du siècle dernier, on en a ajouté trois autres propres à l'Europe; une cinquième existe dans l'Amérique du Nord, et une sixième au Brésil (3). Toutes, à l'exception d'une seule (sphecidarum) qui vit sur les Sphex, sont parasites des Polistes et des Vespa.

#### HYLECTHRUS.

SAUND. Trans. of the entom. Soc. Ser. 2, 1, p. 57.

Antennes de cinq articles : 4 court, subcylindrique, 2-3 transversaux, celui-ci émettant un très-long rameau déprimé, subparallèle, un peu

- (1) S. Childronii, G. R. Gray, in Griffith, Anim. Kingd. pl. 59; sans description dans le texte.
- (2) M. Pickering (Trans. of the entom. Soc. I, p. 168) a donné une liste des espèces de ce genre sur lesquelles des Syrnors ont été trouvés, liste qui a été reproduite par M. Westwood, An Introd. etc., II, p. 303. Ce sont les A. Mouffetella, varians, picicornis, parvula, xanthura, convexiuscula, Afzeliella, Guynmana, et plusieurs autres d'espèces nouvelles ou incertaines.
- (3) Esp. européennes: X. vesparum, Rossi, loc. cit. (Rossii, Kirby, Trans. of the Linn. Soc. XI, p. 116). sphecidarum, De Siebold, N. Schrift. d. nat. Gesellsch. in Danz. III, 2, p. 72, pl. 3, f. 68. Heydenii, Kiugii, Saund Trans. of the entom. Soc. Ser. 2, II, p. 141; Albanie.

Esp. de l'Amér. du Nord: X. Peckii, Kirby, loc. cit. pl. VIII, f. 8, et IX, f. 1, avec beaucoup de détails. — Esp. du Bréail: X. Westwoodii, Templet. Trans. of the entom. Soc. III, p. 53, pl. 4, f. A; Rio-Janeiro.

#### STYLOPIDES.

né au bout, 4 très-court, 5 aussi long que le rameau du 3 e forme.— Yeux très-gros.— Elytres linéaires, arrondies au iamètre transversal des ailes un peu plus long que l'antér ur. — Thorax très-grand, gibbeux en dessus; son postscut adi au bout. — Pattes médiocres; tarses courts, déprimés; les bilobés, sauf le dernier. — Abdomen court et plus étroi othorax.

Saunders en décrit trois espèces (1) de très-petite taille, des par lui en Albanie et parasites d'autant d'espèces d'Hyms des genres Hylæus et Prosopis.

#### ELENCHUS.

CURTIS, Brit. Entom. VIII, pl. 385.

ntennes grêles, de cinq articles: 1-2 courts, cupuliformes, 3 al, émettant un long rameau déprimé et lancéolé, 4 de moiti t que 5, celui-ci dépassant le rameau du 3°. — Yeux à fa nombreuses (environ 20). — Elytres étroites, atténuées à leu liamètre antéro-postérieur des ailes plus long que le transs costscutellum ovale. — Pattes longues, grêles; trochanters rs courts; cuisses et jambes des quatre pattes antérieures, loi es, arquées; celles des postérieures courtes et élargies à leur tarses de deux articles. Le 15 lamellé et crousé en description

grêles à leur base et terminées par une dilatation ovale. — Diamètre antéro-postérieur des ailes plus long que le transversal. — Postscutellum très-allongé, linguiforme, avec un long et profond sillon à sa base. — Cuisses assez robustes; jambes courtes et comprimées; tarses de trois articles: le 4° des antérieurs robuste, le 2° long et grêle, le 3° court, ovale, tous munis de lamelles submembraneuses. — Abdomen assez court, en grande pastie recouvert par le postscutellum, d'environ huit segments et terminé par une saillie obtuse.

On n'en connaît qu'une petite espèce (H. Curtisii Dale) trouvée par M. Dale en compagnie de mâles de l'Halictus æratus et supposée parasite de cette espèce d'Hyménoptère.

## FAMILLE LIX.

## MÉLOÏDES.

Menton porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante, sinuée ou bilobée. — Deux lobes aux mâchoires, cornés, inermes et ciliés; l'interne parfois presque nul. — Mandibules dépassant très-rarement le labre d'une manière notable. — Tête fortement penchée, souvent repliée en arrière, brusquement rétrécie en un col toujous dégagé du prothorax. — Yeux plus ou moins grands, échancrés ou entiers. — Antennes de onze articles, rarement moins, insérées latéralement et au-devant des yeux (Phodaga excepté), de forme variable. — Prothorax plus étroit que les élytres; son pronotum continu avec ses parapleures. — Elytres en général flexibles, embrassant imparfai-

Les téguments des Méloides sont généralement minces et flexibles, surtout ceux de l'abdomen et des élytres, par suite de quoi ces parties sont souvent sujettes à se déformer après la mort. Leur tête est le plus souvent trigone, avec son vertex tronqué, arrondi ou échancré; il est rare (par ex. Phodaga) qu'il prenne une forme ogivale, comme chez les Rhipiphorus, et dépasse fortement le niveau supérieur du prothorax. Le museau qui la termine et qui parfois (Nemognatha) s'allonge assez, est dû aux organes buccaux et en particulier aux mandibules, l'épistome restant constamment court. Ce dernier est toujours séparé du front par une suture transversale très-distincte.

Le menton est assez grand, plan ou concave et de forme variable, la languette cornée ou submembraneuse. Les deux lobes des mâchoires sont également cornés, tantôt assez larges, surtout l'externe (MELOE, MYLABRIS), tantôt plus grêles (CANTHARIS). Chez les Némognathides, l'externe s'allonge en un filet qui a parfois (Nem. rostrata) la longueur des deux tiers du corps. Les palpes sont médiocrement robustes, à part quelques exceptions (par ex. MRLOE); le 2e article des maxillaires est toujours plus grand que les autres, et il est rare (par ex. Sitaris) que le dernier de tous ne soit pas déprimé et un peu triangulaire ; jamais il n'est cultriforme, comme cela a lieu si fréquemment dans les familles précédentes. Les Horiides sont les seules chez lesquelles les mandibules sont sujettes à acquérir de grandes dimensions; partout ailleurs, elles ne dépassent pas ou que très-peu le labre. Ces organes sont aussi souvent entiers à leur extrémité que munis d'une dent près de cette dernière. Dans un seul genre (Phodaga) leur sommet est épais, bifide, et en même temps sillonné en dehors, comme chez tant de Ténébrionides.

Malgré leur grandeur qui n'éprouve que peu d'exceptions, les yeux n'ont aucune tendance à se rapprocher sur le front. Ceux des Phodaga, au lieu d'être transversaux, sont dirigés dans l'axe de la tête et débordés par les côtés de celle-ci. Cette situation, dont il n'y a pas un second exemple dans la famille, est accompagnée d'un déplacement dans l'insertion des antennes, qui est devenue frontale, et non plus pré-oculaire comme partout ailleurs.

Les antennes varient beaucoup, mais les Mylabrides sont les seuls chez lesquels le nombre normal de leurs articles est sujet à tomber à dix, neuf et même huit. Dans ces deux derniers cas, elles se terminent par un renflement en forme de bouton. Les antennes difformes de plusieurs Melos mâles, celles en quelque sorte monstrueuses des Cerocoma du même sexe, sont ensuite ce que ces organes présentent de plus remarquable.

Jamais le prothorax n'est exactement contigu aux élytres, ni ne présente le plus léger vestige d'arêtes latérales entre son pronotum et ses flancs. Il est le plus ordinairement carré avec ses côtés arrondis ou non, mais fréquemment aussi conique (Sybaris, Cepealoon) ou camleur bord interne est arrondi et imbi recouvre les parapleures méso- et a accompagnée de l'absence constante i d'un grand développement de l'abde propre aux Sitarides, ces organes re l'abdomen et s'atténuent isolément e subulés ou de ne plus former que d'

Les pattes des Méloïdes sont toujou ties qui sont mentionnées dans la for ne varient presque pas. Parmi les au tionner sont les suivantes. La saillie rieures à leur sommet interne, est to Les éperons des quatre jambes anté longs et grêles; ceux des jambes post souvent dissemblables, l'externe étant et à être tronqué obliquement à son éterne en fait autant. Le pénultième a bilobé que chez les Eletica et les Triest tantôt simple, tantôt pectinée en peu près aussi communs l'un que l'Cysteodemus et les Tegrodema, elle est de la division inférieure, laquelle est

Les segments abdominaux diffèrent deur, ou, dans le cas inverse, décroi Les épisternums métathoraciques sont lièrement en arrière. Les épimères qui terminales, mais externes et remonts beaucoup d'entre eux est ornée de couleurs vives et variées, mais qui ne deviennent métalliques que chez quelques Melor et un assez grand nombre de Cantharis. Leurs habitudes sont assez différentes. Les MELOE, privés d'ailes inférieures et appesantis par leur volumineux abdomen, se trainent lourdement sur le sol ou grimpent avec lenteur sur les plantes basses ou les broussailles. Les MYLABRIS et les CANTHAms, insectes grégaires, se rencontrent parfois en quantités énormes sor les végétaux dont ils se nourrissent; seulement, les premiers fréquentent plus spécialement les fleurs, et les seconds les feuilles. Les Strans et genres voisins ne s'observent guère que dans le voisinage des nids des Hyménoptères où ils ont subi leur métamorphose. Tous ces insectes sont d'allures peu vives et, quand on les saisit, ils fiéchissent leurs antennes et contractent légèrement leurs pattes en simulant la mort pendant quelque temps. Les espèces qui jouissent de la propriété épispastique, surtout les Cantharis (1), exhalent une odeur particulière, pénétrante et analogue à celle des souris. Celle que répandent les MELOE, plus douce et d'une tout autre nature, est due à un fluide jaune ou blanchâtre que ces insectes exsudent, quand on les inquiète, par les articulations de leurs pattes.

Mais de toutes les particularités que présentent les Méloïdes, la plus intéressante est celle de leur développement qui est pareil à celui des Stylopides, avec deux différences essentielles, à savoir que leurs larves dévorent les œufs et le miel déposés dans les nids des Hyménoptères récoltants où s'opère leur métamorphose, et non les larves de ces derniers; puis, que leurs femelles ne sont ni frappées d'un arrêt de développement, ni parasites. A quoi l'on peut encore ajouter que les quatre stages de l'hypermétamorphose sont plus tranchés chez eux que chez les Stylopides.

Toutes les observations anciennes sur les premiers états de ces insectes, observations sans liaison entre elles et pleines d'incertitudes et d'erreurs, n'ont plus conservé qu'un intérêt historique depuis les travaux récents de G. Newport sur les Melor (2) et surtout de M. Fabre

<sup>(1)</sup> Pour les espèces de la famille chez lesquelles cette propriété existe, et les nombreux écrits dont la Cantharis vesicatoria, en particulier, a été l'objet au point de vue tant médical que chimique, voyes principalement: Brandt et Ratseburg, Medicin. Zool. II, p. 120. — Mulsant, Col. d. France; Vésicants, p. 12. — Gervais et Van Beneden, Zool. médic. II, p. 304. — Courbon, Comptes-rendus d. l'Acad. d. Scienc. XLI, 1855, p. 1003; travail intéressant sous le rapport thérapeutique, en ce que l'auteur signale chez une espèce (adspersa Klug) commune à Montevideo l'existence de la propriété vésicante, sans l'action spécifique que les autres espèces exercent sur les organes génitaux-urinaires.

<sup>(2)</sup> Ils consistent en trois Mémoires intitulés : « On the Natural History, Anatomy and Developement of the Oil Beetle, Melor, more especially Melor cicatricosus Leach.» Trans. of the Linn. Soc. XX, p. 297 et 321, pl. 14, et XXI,

sur la Sitaris muralis (1). L'histoire évolutive de celle-ci étant complète et ne laissant rien à désirer, c'est elle qu'il convient de prendre

pour point de départ et pour terme de comparaison.

Cet insecte est parasite de l'Anthophora pilipes, Hyménoptère commun dans certaines localités du midi de la France, et dont la femelle crible de trous cylindriques les talus des terrains de molasse pour y déposer ses œufs. Pendant le peu de jours que vivent les deux seres de cette Sitaris, ils ne prennent, comme les Stylopides mâles, aucune nourriture. Après sa fécondation, la femelle dépose à l'entrée des trous creusés par l'Antophore de deux à trois mille œufs très-petits, blancs, de forme ovale, agglutinés entre eux et formant une masse informe. Un mois plus tard, il en sort de très-petites larves d'un noir verdâtre luisant, coriaces et ressemblant beaucoup à celles de la plupart des Stylopides.

Ces larves primitives sont de forme elliptique très-allongée, convexes en dessus et planes inférieurement. Leur tête, brusquement rétrécie postérieurement en un col épais, est légèrement trapéziforme et arrondie en avant. Les parties les plus apparentes de la bouche sont: un labre demi-circulaire et cilié en avant; deux mandibules courtes, robustes, arquées et se rejoignant au repos sans-se croiser; puis deux palpes maxillaires assez longs et bi-articulés. Les autres parties, vu leur petitesse, n'ont pas été observées. Sur les côtés de la tête sont insérées les antennes composées de deux articles égaux, cylindriques et dont le dernier est surmonté d'une très-longue soie. En arrière d'elles

position, sans prendre aucune nourriture, jusqu'au mois d'avril de l'année suivante, époque à laguelle éclosent les Anthophores mâles qui précèdent d'environ un mois l'apparition de leurs femelles. A mesure qu'ils sortent de l'étroite retraite où ils sont nés, une ou plusieurs larves de Sitaris grimpent sur eux, s'attachent aux poils de leur thorax ou de leur tête et s'y cramponnent fortement en se tenant la tête en bas. Des mâles, ces parasites, qui continuent d'observer le jeune le plus complet, passent sur les femelles lorsque leur accouplement a lieu. Quand ces dernières, après avoir construit une cellule et l'avoir approvisionnée de miel, y déposent un œuf, une de ces larves se glisse sur celui-ci qu'elle saisit avec force pour ne pas choir dans le miel où elle périrait infailliblement, déchire son enveloppe et en dévore le contenu. Ce repas, qui dure environ huit jours, terminé, elle est parvenue à toute sa croissance, et sans qu'elle abandonne la dépouille de l'œuf, sa peau se fend sur le dos et livre passage à la seconde larve.

Celle-ci se laisse tomber dans le miel qui doit lui servir de nourriture et croît lentement, car il lui faut de cinq à six semaines pour arriver à toute sa grosseur. Dans cet état, c'est un ver mou, blanc, de forme elliptique et dont le dos émergé porte les stigmates, tandis que la région ventrale, plongée dans le miel, est très-convexe. Elle se compose, du reste, comme auparavant, de treize segments, y compris la tête qui est fort petite et privée d'yeux, mais pourvue de deux trèscourtes antennes bi-articulées. Ses organes buccaux sont au complet, et rudimentaires, ainsi que les pattes qui ne peuvent lui être d'aucune utilité. Quelques jours après avoir consommé le miel dont l'Anthophore avait fait provision, la larve se contracte, et de sa surface externe se détache une pellicule transparente, continue, sur laquelle on distingue tous les organes signalés plus haut. Bientôt, dans cette enveloppe, se dessine une masse oblongue, d'abord molle, mais qui durcit rapidement et prend une couleur d'un fauve vif. Cette masse, dont la compe transversale donnerait un triangle à base concave, paraît, sous un grossissement convenable, formée de treize segments séparés par de très-fines sutures. A sa partie antérieure, on distingue une sorte de masque représentant la tête, à la postérieure un disque circulaire, et sur ses flancs neuf paires de stigmates.

La pseudo-chrysalide ainsi formée, passe ordinairement l'hiver sans éprouver aucun changement. Au printemps, de triangulaire qu'elle était, elle devient ovoïde; l'enveloppe cornée dont elle est revêtue, se détache de son contenu sans cesser d'être renfermée dans la pellicule dont il a été question plus haut, et l'on ne tarde pas à voir paraître la troisième larve qui est complètement semblable à la seconde. Sous cette nouvelle forme, l'animal ne prend aucune nourriture. Ses mouvements sont très-lents et se bornent à des contractions et des dilatations de sa substance, la faiblesse de ses pattes ne lui permettant pas

## MÉLOTOES.

archer. Peu de temps après, il se change en une nymph nble à celle des Coléoptères en général, et d'où sort, au iron un mois, l'insecte parfait. La durée de l'évolution de is est ainsi d'à peu près deux ans (1). détails jettent une vive lumière sur l'histoire des MELOR lle G. Newport avait laissé quelques lacunes (2) qui ont ét par M. Fabre, tant par des observations directes qu'à l'ai gies. Avec un fonds commun sur les points essentiels, il ifférences sensibles sur d'autres entre les deux genres. asi, au lieu d'une seule ponte, les MELOE femelles en for s (de deux à quatre) dont les premières se composent de pl ers d'œufs, et les autres d'un nombre graduellement moin acune d'elles, elles creusent dans la terre un trou dans ufs, très-petits et agglutinés ensemble, sont déposés, puis de terre, à moins qu'ils n'aient pas été préalablement fér el cas le trou reste ouvert. Ces œufs sont ordinairemen e-orangé et éclosent au bout de trois à six semaines, s érature de l'atmosphère. s larves primitives (3) qui en sortent, différent notablem s des Sitaris. Elles sont pédiculiformes, de couleur ja (4), allongées, parallèles et un peu déprimées. Leur t

Toutes les espèces de ce genre ne paraissent cependant pas se co ème sons ce rapport, du moins pour ce qui concerne la ponte de triangle curviligne allongé, porte de chaque côté un stemmate arrondi et saillant, et des antennes de trois articles, dont le 2º est allongé, et le 3° terminé par un long cirrhe sétiforme, plus ou moins distinctement bi-articulé. Les organes buccaux se composent d'un labre arrondi en avant; deux mandibules assez courtes, arquées et entières au bout; deux mâchoires d'un seul lobe, portant des palpes de deux articles, dont le dernier cylindrique; enfin, d'une petite lèvre inférieure munie de palpes bi-articulés. Les trois segments thoraciques, à peu près aussi longs que l'abdomen, sont très-distinctement séparés, presque triangulaires et subégaux. Les pattes qu'ils portent sont asses longues et composées de cinq pièces, dont la dernière en forme d'onglet et représentant le tarse, est flanquée de deux crochets un peu plus courts qu'elle. L'abdomen est finement pubescent, de forme oblongue, allongée, et composé de neuf segments (dix selon Newport) égaux, dont le dernier porte quatre longues soies terminales, et en dessous, deux courts mamelons rétractiles. Selon Newport (1), il y aureit dix paires de stigmates, dont une sur le mésothorax, et les neufs autres sur les segments abdominaux. Les deux premières du nombre total sont plus grandes que les autres; toutes sont à la fois supérieures et latérales.

Pendant les premiers moments qui suivent leur éclosion, ces larves restent immobiles et pressées les unes contre les autres, aussi long-temps que la chaleur et la lumière auxquelles elles sont singulièrement sensibles, ne les tirent pas de leur torpeur. Une fois en mouvement, elles déploient une activité extraordinaire et se répandent sur les plantes, principalement sur les renonculacées et les chicoracées. De là, elles se jettent sur les Hyménoptères et les Diptères (1) qui se posent à leur portée, et s'attachent avec force, et souvent en grand nombre, aux poils de ces insectes. Mais il leur arrive aussi de se jeter sur des espèces qui ne construisent pas de cellules et n'amassent pas de provisions pour leur postérité. Les individus à qui ce malheur arrive, doivent nécessairement périr, et il y en a probablement beaucoup qui sont dans ce cas.

Une fois transportées dans les nids des Hyménoptères, ces larves, dans les premiers moments, se comportent exactement comme celles des Sitaris, ainsi que l'a démontré M. Fabre. Elles dévorent l'œuf contenu dans le nid où elles ont été transportées, se changent en seconde larve, sans abandonner ses enveloppes, et désormais vivent de la pâtée destinée à l'hôte qu'elles ont détruit. Sous cette nouvelle

<sup>(1)</sup> Loc. cit. XXI, p. 172.

<sup>(2)</sup> MM. Drewsen et J. Schiredte ont donné (in Kroyer, Naturhist. Tidskr. H, p. 123, note) une liste des Hyménoptères sur lesquels ils ont rencontré de ces larves. Elle a été reproduite par M. De Siebold, Stettin. entom. Zeit. 1841, p. 133, et M. Mulsant, Col. d. France; Vésic. p. 8, note.

656 **MÉLOĪDES.** 

forme, que Newport n'a fait qu'entrevoir, et que M. Fabre a décrite en détail, ces larves ont quelque ressemblance avec celles des Lamellicornes. Leur corps cylindrique, un peu arqué et revêtu d'une fine pubescence visible sculement à la loupe, est composé, comme de coutume, de treize segments. Outre cette différence dans la forme générale, elles se distinguent principalement des secondes larves des Strans par leurs mandibules munies d'une large dent interne, et leurs pattes plus robustes et plus développées.

La pseudo-chrysalide (1), tout aussi inerte que celle des Sitaas, s'éloigne notablement de celle-ci par sa forme arquée en dessus et atténuée à ses deux extrémités, sa division très-apparente en treize segments, la présence d'un bourrelet latéral de chaque côté, et surout en ce qu'au lieu d'être renfermée dans l'enveloppe externe de la seconde larve, elle ne l'est qu'à la partie postérieure, cette enveloppe étant fendue sur le dos et refoulée en arrière.

La troisième larve n'a pas encore été observée en détail. M. Fabre a seulement vu sa déponille d'après laquelle il a pu s'assurer qu'ellene diffère en rien d'essentiel de la seconde larve.

En voyant deux genres aussi éloignés que les Meloe et les Sitables e ressembler à ce point sous le rapport du développement, on est autorisé à en conclure qu'il en est de même pour toutes les espèces de la famille, et ce qu'on sait à cet égard de quelques-unes de ces dernières (·), vient à l'appui de cette supposition.

Cotto untonocconto torollo ant madres a such decessed and fine

d'en séparer les Horia (1) que rien n'en distingue essentiellement. Elle a été l'objet de beaucoup de travaux isolés (2), mais d'aucune Monographie générale, car on ne peut donner ce nom à un Synopsis de ses espèces, publié il y a déjà assez longtemps par M. J. B. Fischer (3). L'Europe en possède si peu, que celles de ses Faunes locales où il en est question, n'ont qu'une médiocre importance; les plus récentes sont celles de MM. L. Redtenbacher (4) et Mulsant. Les espèces de l'Amérique du Nord, qui sont beaucoup plus nombreuses, ont été, il y a peu d'années, élucidées par M. J. L. Le Conte (5).

Les deux tribus suivantes, très-inégales, quant au nombre des espèces, sont les seules qui me paraissent admissibles dans la famille.

I. Métasternum très-court; hanches interméd. recouvrant les postérieures.

MELOIDES VRAIS.

II. Métasternum allongé; hanches interméd. distantes des postérieures.

CANTHARIDES.

## TRIBU I.

## MÉLOIDES VRAIS.

Métasternum très-court. — Hanches intermédiaires atteignant les postérieures et les recouvrant en partie. — Ecusson nul ou très-petit. — Epipleures des élytres recouvrant les parapleures méso- et métathoraciques. — Corps aptère.

Aucun auteur n'a signalé jusqu'ici les deux premiers de ces caractères, et l'on a coutume de mettre au premier rang de ceux des Meloz, types de la tribu, la brièveté et l'imbrication des élytres. Mais il existe dans l'Amérique du Nord deux autres genres très-peu connus des entomologistes, chez lesquels ces organes sont de longueur normale et unis entre eux par une suture droite. Ces deux particularités n'ont, par conséquent, qu'une importance secondaire et doivent céder le pas au raccourcissement du métasternum, qui est constant et a amené le recouvrement des hanches postérieures par les intermédiaires, caractère dont je ne connais pas un second exemple dans

- (1) Règn. anim. éd. 1, III, p. 315. Latreille a persisté jusqu'à la fin dans cette séparation.
- (2) Pour une exposition de ces travaux, voyez Mulsant, Col. d. France; Vésicants, p. 14.
- (3) Tentamen conspectus Cantharidiarum; Diss. inaug. in-4°, 26 p. Monachii, 1827.
  - (4) Faun. austr. Die Kæfer, éd. 1, p. 617, et éd. 2, p. 649.
- (5) « Synopsis of the Meloides of the United-States. » Proceed. of the Acad. of Philad. VI, 1853, p. 328.

## MÉLOÏDES.

e entier des Coléoptères. L'occultation des parapleures du métathorax par les épipleures est, en outre, un caractère insectes dans la famille, et qui achève de les différencies de la tribu suivante.

ytres abrégées, divergentes et imbriquées : Meloe.

 recouvrant presque en entier l'abdomen, unies par une droite.

rochets des tarses non fendus, unidentés : Cysteodemus.

- fendus : Henous.

## MELOE.

LINNÉ, Syst. nat. ed. 12, II, p. 679 (1).

enton transversal, dilaté et arrondi sur les côtés en avan pord antérieur tronqué. — Languette presque cornée, con nuée en avant. — Lobe interne des mâchoires carré, l' ticulé, avec son 2° article arrondi en dehors, un peu cro ns; tons ciliés. — Dernier article des palpes labiaux briè ure, celui des maxillaires cylindrique, déprimé et obtus a andibules dépassant un peu le labre, tronquées ou légèncrées à leur extrémité. — Labre transversal, évasé et évant, avec ses angles antérieurs arrondis. — Tête en trian l'antre par rien de bien saillant; tous deux ont des antennes filiformes qui sont seulement un peu plus longues chez les mâles. Mais il en est chez lesquelles les individus de ce dernier sexe ont les articles intermédiaires de ces organes plus ou moins difformes (par ex. proscarabœus, violaceus, etc.), ou les tarses garnis en dessous de fines brosses (par ex. limbatus, lœvis, etc.); dans ce cas, les antérieurs sont en général un peu dilatés en même temps.

Ces insectes, remarquables et très-connus, n'exigent, à ce dernier titre, que peu de détails (1). Personne n'ignore qu'ils sont presque tous de grande taille, pour la plupart d'un bleu plus ou moins foncé, rarement (par ex. variegatus, aneus) ornés de couleurs métalliques, et que, sous le rapport des habitudes, ils sont en général printaniers, vivent à terre dans les lieux couverts d'herbe, sont très-lents dans leur démarche, simulent la mort lorsqu'on les saisit, enfin qu'ils exhalent alors par les articulations des pattes, un fluide jaune ou blanchâtre, dont l'odeur, à la fois douce et pénétrante, n'a rien de désagréable.

Le genre est nombreux (2) et répandu sur la plus grande partie de

- (1) Pour la connaissance qu'en ont eue les anciens, les noms vulgaires qu'ils portent dans la plupart des langues modernes, l'usage qu'on en a fait quelque-fois en médecine, etc., voyez la plupart des ouvrages d'entomologie et en particulier Mulsant, Col. d. France; Vésicants, p. 31.
- (2) On en a quatre Monographies qui sont dans l'ordre des dates: Meyer, Tentamen monographiæ generis Meloes, in-18, Gottingæ, 1793.— Leach, Trans. of the Linn. Soc. XI, p. 35, pl. 6, 7; avec un Supplément, lbid. p. 242, pl. 18.— Brandt et Ratzeburg, Medicir. Zool. II, p. 106, pl. 16, 17: elle ne contient qu'une partie des espèces européennes.— Brandt et Erichs. Nova act. Acad. nat. Curios. XVI, 1, p. 103, pl. 8. Cette dernière, la plus complète de toutes, comprend (abstraction faite du cancellatus) 26 espèces dans l'ordre suivant:
- A. Antennes épaissies dans leur milieu: M. proscarabæus Linné (tectus Leach, atratus Meyer); Europe entière et Sibérie.—violaceus Marsh. (proscarabæus Panz., Payk., Meyer; aprilina? Meyer); mêmes pays.—americanus B. et E. (nec Leach); c'est l'impressa de Kirby, Faun. Bor.-Amer. p. 241 (Var.? nigra Kirby, ibid.); l'americanus de Leach est une espèce douteuse; Amér. bor.—ægyptius B. et E.; Egypte.—autumnalis Oliv. (cyanen Fab., glabratus Leach); Europe.
- B. Antennes non épaissies dans leur milieu: M. tuccius Rossi (punctata Fab., Leach); Europe mér.—luctuosus B et E.; Sicile.—brevicoliis Panz.; Europe.—scabriusculus B. et E. (brevicollis? Fab.); Europe moyenne et or.—rugosus Marsh. (autumnalis Leach); Europe.—murinus B. et E; Sicile.—variegatus Donov. (majalis Fab., Oliv); Europe et Sibérie.—cicatricosus Leach; Europe.—coriarius B. et E. (reticulatus Br. et Ratzeb., ruftventris Germ.); Europe moyenne et or.—erythrocnemus Pallas; Sibérie et Europe or.—angulatus Leach; Cap.—Klugsi B. et E.; Montevideo.— limbatus Fab.; Hongrie, Russie mér.—lævis Leach; Haity, Mexique.—uralensis Pallas (punctatus Meyer); Sibérie, Europe.—decorus B. et E.; Hongrie.—corallifer

#### MÉLOÏDES.

en continent; l'Asie méridionale, l'Australie et la Polynés suls points où l'on n'en ait pas encore rencontré. Il y en mérique; mais ce continent possède dans ses parties occide is le Nouveau-Mexique jusqu'au Chili inclusivement, une èces qui diffèrent des espèces typiques par leurs élytre es, divergentes dès leur base, et, par suite, nullement s; les éperons de leurs jambes postérieures simples, enfinets des tarses non fendus et munis d'une dent parfois ol domen est remarquable par son volume, et les antennes se cylindracées. Presque toutes les espèces ont les élytres des fossettes noires, ou de cette dernière couleur avec de es; l'abdomen est lui-même souvent en partie de cette dece.

I. Brandt et Erichson, qui ont connu une de ces espèces, entés d'en faire une section à part dans le genre Metol L. Le Conte, qui en a décrit une nouvelle, l'a compris la précédente, dans son genre Cysteodemus qui suit (2).

ar; Portugal. — majalis Linné (lævigata Oliv.); Europe mér., signis Touss.-Charp.; Espagne. — excavatus Leach; patrie incc: Esp. européennes: M. purpurascens, Germar, Faun. Ins. Européennes Gené; ænea Casteln.); Europe mér.—cyanellus, rugulosud. d. Morée; Entom. p. 229; Grèce. — rufipes, Bremi, Stettin 1855, p. 199 (violaceus immaturus); Suisse. — pygmæus, L. Redter

#### MÉLOIDES VRAIS.



l'une ni l'autre de ces deux opinions ne me paraît acceptable, et je crois que ces insectes doivent former un genre à part.

#### CYSTEODEMUS.

## J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V. p. 158.

Front plat. — Antennes cylindracées, à articles 2 très-court, 3 un peu plus long que les suivants, 11 notablement plus grand que 10, atténué au bout. — Prothorax transversal, tantôt pentagonal, avec ses angles latéraux aigus (Wislizeni), tantôt arrondi sur les côtés et armé en dessus de deux robustes épines redressées et divergentes (armatus). — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres connées, de consistance normale, très-amples, ventrues, recouvrant en entier l'abdomen, réunies par une suture droite, conjointement échancrées et divergentes à leur extrémité. — Pattes filiformes; éperon externe des jambes postérieures simple; tarses non fendus, munis d'une dent à leur base. — Le surplus comme chez les Melos.

Ces insectes ont, comme on le voit, plusieurs points importants en commun avec les Melor américains dont il vient d'être question; mais la forme de leure élytres est trop différente pour qu'on puisse leur associer ceux-ci. M. J. L. Conte en décrit deux assez grandes et belles espèces: l'une (armatus) découverte par lui sur les bords du Rio-Colorado, l'autre (Wishizem) originaire du Nouveau-Mexique. Toutes deux sont d'un beau bleu, très-foncé et mat chez la première, très-brillant chez la seconde, et ont leurs élytres couvertes de fossettes qui les font paraître gaufrées; mais ces organes différent sous le rapport de la forme: chez l'armatus, ils sont déprimés sur le disque, avec les côtés postérieurs largement verticaux, tandis qu'ils sont sphériques chez le Wishizem. Celui-ci m'est inconnu en nature; je dois un exemplaire de celui-là à l'amitié de M. J. L. Le Conte. Ces insectes figurent parmi les plus remarquables de la famille.

### HENOUS.

HALDEM. in States Bur. Exped. to Utah; Append. C, p. 377.

Organes buccaux et tête des Melos. — Antennes assez longues, médiocrement robustes, subsétacées, à articles obconiques : 1 allongé et

des jambes postérieures et la dent des crochets des tarses: M. chiliensis, Guérin-Ménev. Voy. d. l. Coq.; Entom. p. 108, Ins. pl. 5, f. 12; Chili.—collegialis, Guérin-Ménev. Mag. d. Zool.; Ins. 1836, pl. 169; Andes du Pérou (Chimborazo).—humeralis, andensis, Guérin-Ménev. Revue zool. 1842, p. 338; même pays?; le second a les crochets des tarses inermes.— miniacsomaculatus, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 200, pl. 15, f. 6; Bolivia.— pustulatus, stemopterus, Erichs. Archiv, 1847, I, p. 123; Pérou.— sanguinolentus, costipennis, parous, cancellatus, Solier in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 283; Chili.

#### MÉLOÏDES.

ste, 2 très-court, 3 deux fois plus long que le suivant, 4-11 déci graduellement. — Yeux des Melor. — Prothorax un peu que large, atténué en avant, légèrement échancré à sa base son petit, en triangle rectiligne. — Elytres un peu plus con l'abdomen, convexes, graduellement élargies en arrière, non nées, obliquement tronquées à leur extrémité. — Pattes des Me on externe des jambes postérieures élargi, concave et obtu ; crochets fendus; leurs divisions d'égale longueur.

genre ne comprend que le Meloe conferta de Say (1), insectérique du Nord, répandu depuis le territoire du Missouri jusque, et qui paraît assez commun dans cette vaste étendue de 1 t de la taille des Meloe de troisième grandeur, d'un noir op vêtu d'une fine pubescence couchée, peu abondante et gris. L. Le Conte (2) dit que l'abdomen de la femelle, quand i ndu par les œufs, présente de chaque côté un large espace n eux qui sépare ses arceaux inférieurs des supérieurs (3).

## TRIBU II.

## CANTHARIDES.

etasternum allongé. — Hanches intermédiaires distantes des

#### CANTHABIDES.

- as Epistome dépassant l'insertion des antennes.
- Elytres recouvrant en entier l'abdomen, non déhiscentes.

Antennes arquées, en massue, parfois difformes

chez les o.

Antennes droites, de forme variable, jamais en massue.

Cantharides vraies.

bb Elytres abrégées, rétrécles en arrière, déhis-

SITARIDES.

Mylabrides.

II. Lobe externe des mâchoires allongé en forme de filet.

NEMOGNATHERES.

#### GROUPE I. Horiides.

Lobes des mâchoires de forme normale. — Epistome tronqué presque au niveau de l'insertion des antennes. -- Celles-ci de onze articles, droites et filiformes. - Elytres recouvrant en entier l'abdomen, non déhiscentes.

Latreille, ainsi que je l'ai dit plus haut (p. 657), a fait de ces insectes une tribu à part. Mais de tous les caractères qu'il assigne à cette dernière, il n'en est qu'un seul, la petitesse du labre, qui soit étrangère aux Méloides, lesquels ont toujours cet organe fort apparent. Il en a omis un autre plus essentiel, le mode d'insertion des antennes qui s'articulent presque avec les angles antérieurs de l'épistome. Ce dernier est en outre séparé du front par une suture plus fine que de coutume et même sujette à s'oblitérer. Toutes ces particularités, non plus que le grand développement qu'acquièrent parfois la tête et les ouisses postérieures chez les mâles, ne me paraissent avoir une valeur suffisante pour qu'on puisse faire de ces insectes une famille distincte.

Ils sont peu nombreux et ne constituent que les deux genres suivants:

- I. Tête grande, aussi large au moins que le prothorax : Horia.
- II. médiocre, plus étroite Cissites.

## HORIA.

## FAB. Mant. Ins. I, p. 164 (1).

Menton et languette petits; le premier ogival ou arrondi en avant, la seconde sinuée ou bifide avec ses lobes divergents. — Dernier article des palpes ovalaire, beaucoup plus court que le précédent. - Lobes des máshoires cornés; l'interne très-petit, l'externe épais, grand et

(1) Syn. Linearton Fab., clim. — Cocurus Fab., Sweder.

## MÉLOIDES.

ire. - Mandibules de grandeur variable, robustes, unide leur extrémité. - Labre petit, arrondi en avant, parfois (ce presque nul. - Tête au moins aussi large que le proth versalement trapéziforme, plane en dessus. — Yeux médic versaux, lunulés, subdéprimés. - Antennes robustes, comprir us atteignant la base du prothorax, à articles 1 médiocre, 2 c longueur variable, 4-10 subégaux, 11 un peu plus grand qu igo-ovale. — Prothorax peu convexe, en carré transversal ou un peu rétréci à sa base (maculata), arrondi aux angles, é n arc au milieu de son bord antérieur. - Ecusson très-gran gle curviligne allongé. — Elytres allongées, parallèles, isolé dies à leur extrémité. — Pattes comprimées; cuisses méd robustes; jambes munies de courts éperons; tarses longs, hispides en dessous; le 1er et le dernier de leurs articles allo ets robustes, fendus; leur division supérieure crochue, pec rieure grêle, plus courte et soudée à sa base avec la précéd orps glabre.

s mâles diffèrent des femelles par leur tête un peu plus cuisses postérieures légèrement renflées et leur dernier ses minal fendu ou échancré.

genre comprend en ce moment trois espèces qui peuven ties dans deux sections qui sont en rapport avec leur distrit raphique. Chez deux, propres à l'Amérique du Sud (1), l

مذ

#### CANTHARIDES.

coup plus petites que les précédentes, et qui m'en paraissent génériquement distinctes.

#### CISSITES.

## LATE. Now. Dict. & Hist. nat. XXIV, p. 154.

Tête relativement petite, plus étroite que le prothorax, transversalement rhomboldale. — Yeux grands, assez saillants, transversaux, lunulés. — Tarses très-robustes et très-comprimés, beaucoup plus hauts que larges. — Le reste comme chez les Honia.

Latreille, après avoir fondé ce genre, l'a réuni aux Horia dans ses ouvrages subséquents, et les auteurs qui en ont parlé après lui, ont suivi son opinion. On en adopte, ce me semble, qui sont moins distincts.

Il a pour type l'Horia testacea de Fabricius (1), grand insecte des Indes orientales, d'un fauve testacé, avec les mêmes parties noires que chez les espèces du genre précédent. Le mâle se distingue de la femelle par ses pattes plus robustes dans toutes leurs parties, et ses cuisses postérieures très-grosses, armées près de leur extrémité en dessous, de cinq dents aiguës, dont deux internes et trois externes; l'antérieure de celles-ci est très-longue. M. De Castelnau en a décrit une seconde espèce (2) du Sénégal que je ne connais pas.

## GROUPE II. Mylabrides.

Lobes des machoires de forme normale. — Epistome dépassant notablement le niveau de l'insertion des antennes. — Celles-ci de huit à onze articles, arquées, toujours en massue chez les femelles, parfois difformes chez les mâles. — Elytres recouvrant en entier l'abdomen, non déhiscentes. — Crochets des tarses fendus, à divisions égales, la supérieure non pectinée.

La forme particulière des antennes constitue le caractère essentiel de ce groupe. Il est, en même temps, le seul de la famille dans lequel le nombre des articles de ces organes tombe souvent au-dessous de

le dernier article de ses palpes maxillaires plus long que le pénultième; ses mandibules inermes en dedans et très-aigués au bout; sa tête plutôt en triangle curviligne que trapéziforme; ses antennes non comprimées et formées d'articles obconiques; enfin ses tarses plus courts, surtout les postérieurs.

- (1) Mant. Ins. p. I, p. 164; Syst. Et. II, p. 86 (3" Cucuj. clavipes Fab. olim.); Oliv. etc.
- (2) Hor. senegalensis, De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 280; M. De Casteldau a placé cet insecte parmi les Horia; mais il résulte de sa description elle-même qu'il appartient au ganre actuel.

#### MÉLOIDES.

. Ses espèces sont nombreuses, mais rentrent toutes dans le es suivants, qui sont exclusivement propres à l'ancien cor

intennes insérées au-dessous de la suture de l'épistome : Cerocot — au-dessus — Mylabri

#### CEROCOMA.

GEOFF. Hist. d. Ins. d. env. d. Paris. I, p. 357 (1).

dles: Menton variable, transversal ou non, quadrangulair en avant, plus ou moins concave. — Languette coriace, spée. — Lobes des mâchoires grêles; l'interne petit, accolé e, celui-ci allongé. — Palpes labiaux grêles; les maxillais stes, leurs deux ou trois derniers articles subvésiculeux, obtus ou tronqué au bout. — Mandibules minces, all tes, puis arquées et assez aiguês au bout, munies, au e, d'une lamelle membraneuse. — Labre aussi long que l les, lanciforme, canalículé dans sa moitié terminale. • te; épistome séparé du front par un sillon transversal. • des, un peu saillants, allongés, transversaux, entiers. — A euf articles, insérées immédiatement au-dessous de la su stome, robustes, courtes, pendantes, monstrueuses; leur le plus grand que les autres. — Prothorax au moins au

partie des pattes, et parfois l'abdomen, sont seuls sujets à devenir d'un jaune légèrement orangé. Les premiers de ces organes, dans le sexe en question, sont les plus bizarres qui existent parmi les Coléoptères, et défient toute description.

Les Cerocoma sont presque essentiellement asiatiques et méditerranéennes; la plus répandue de leurs espèces (Schæfferi) dans l'Europe occidentale, ne paraît pas dépasser, au nord, la Belgique; en Asie, il y en a jusque dans la Sibérie méridionale. Elles se trouvent sur les fleurs pendant la belle saison, et déploient beaucoup d'agilité dans leurs mouvements quand le temps est chaud. On n'en connaît qu'une demi-douzaine d'espèces (1).

#### MYLABRIS.

## FAB. Syst. Entom. p. 261 (2).

Menton grand, plus ou moins rétréci, et arrondi en avant. — Languette subcordiforme, sinuée antérieurement. - Palpes filiformes, leur dernier article légèrement sécuriforme. — Lobes des machoires cornés, arqués et ciliés, l'externe plus grand que l'interne. - Mandibules entières au bout, munies en dedans d'une lamelle coriace, et en général d'une dent. - Labre saillant, rétréci à sa base, sinué en avant, avec ses angles arrondis. - Tête courte, son épistome séparé du front par un sillon très-marqué et placé sur un plan inférieur à ce dernier, arrondi ou tronqué en avant. - Yeux grands, faiblement ou à peine échancrés. — Antennes insérées immédiatement en arrière de la suture de l'épistome, au plus médiocres, robustes, arquées, de onze, dix, neuf ou huit articles: 1 assez long, subcylindrique, 2 court, obconique, 3 plus long que les suivants; ceux-ci formant peu à peu une massue ovale ou en forme de bouton; le dernier toujours plus grand que les autres. — Prothorax plus étroit que la tête et les élytres, transversal ou non, souvent rétréci en avant, un peu arrondi à sa base. -Ecusson médiocre. — Elytres allongées, convexes, peu à peu élargies en arrière, ou cylindriques, largement et isolément arrondies à leur

<sup>(1)</sup> C. Schæfferi, Schreberi (Schæfferi Rossi) Europe, Asie; Wahlii (Schreberi Q Schænh.; Illig; Wagneri, Küster, Die Kæf. Europ. II, 32), Algérie; Fab. Syst. El. II, p. 74. — Muhlfeldii, Schænh. Syn. Ins. III. Append. p. 13; Europe or. — Stevenii, Fischer d. Waldh. Entom. d. l. Russ. II, p. 227; Russie mer. — Kunzei, Waltl, Isis, 1838, p. 465; Turquie. — Scovitzii (Olivieri Dej.), festiva (Schreberi) Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 117; Russie mer. — micans, Menetr. Cat. rais. p. 206, (Faldermanni Castelu.); meme pays.

<sup>(2)</sup> Syn. Coryna, Billberg, Monogr. Mylabr. p. 73.— Hyclobus (Coryna) Latr. Règn. anim. éd. 1, III, p. 317; nom postérieur de quatre ans à celui de Billberg.— Dices (Coryna) Dej. Cat. éd. 2, p. 221.— Decatoma, Dej. ibid. p. 221.— Actenodia, Castein. Hist. nat. d. Col. II, p. 268.— Arithmena (Actenodia) Chevrol. in Guérin-Ménev. Iconogr.; Ins. texte p. 131.— Melor Linné, Thunb., etc.

extrémité. — Pattes longues; cuisses et jambes linéaires, les éperons de celles-ci grands, simples; tarses longs, un peu comprimés.—Corps hérissé de poils redressés, en général peu abondants, et parfois nuls sur les élytres.

Genre le plus nombreux de la famille, avec les Canthauts, et etclusivement propre à l'ancien continent (\*), mais d'une étude excessiment difficile, par suite de l'homogénéité de ses espèces, sous le rapport de la forme générale, tandis que le dessin que présentent leur élytres varie à l'infini, et peut disparaître complètement. Il consiste le plus souvent en bandes ou taches jaunes sur un fond noir, ou vier versá; le reste du corps est noir ou, rarement, d'un bleu assez brillant. Quelques-uns de ces insectes sont très-grands, et les plus petits sont au moins de taille moyenne.

Leurs caractères génériques sont d'une fixité rare parmi les Coléoptères, à l'exception de celui tiré des antennes, et c'est uniquement sur les variations qu'éprouve le nombre des articles de ces organes, qu'ent été établis les genres mentionnés dans la synonymie.

Il y en a onze très-distincts chez les MYLABRIS proprement dits (1),

(1) J. B. Fischer (Tentam. consp. Canthar. p. 8 et 12) en a décrit deut espèces (dimidiata, chrysuros) du Brésil; mais il est plus que probable qu'il y a là une erreur d'habitat, ou que ces insectes n'appartiennent pas au genre.

(2) Environ 200 espèces sont mentionnées dans les auteurs, dont la moitié

et la massue que forment les derniers est allongée, avec le dernier d'entre eux plus ou moins atténué, et souvent un peu oblique à son extrémité.

Chez les DECATOMA de Dejean (1), cette massue affecte la même forme, mais il n'y a plus que dix articles, sans que rien indique une fusion de celui qui manque avec un autre.

Les Conyna de Billberg (2) ont les antennes plus courtes que dans

Wagneri, impressa, terminata, Silbermanni, curta, apicalis, contexta, scapularis, Chevrol. in Silberm. Revue entom. V, p. 270; Algérie. — Thunbergi, Cap; olea, Algérie; cattein. Revue entom. V, p. 270; Algérie. — Thunbergi, Cap; olea, Algérie; Castein. Hist. nat. d. Col. II, p. 269. — homorrhoa, holosericea, maculosa, pubescens, Klug in Ermann, Naturhist. Atlas, p. 41; Guinée. — menthe, sysimbrii, incerta, angulata, Hemprichii, Klug, Symbol. phys. fasc. IV, pl. 31, 32; Egypte. — affais, Lucas, Explor. d. l'Algér; Entom. p. 389, pl. 34, f. 2; Algérie. — liquida, tincta, phalerata, tortuosa, 12-guttata, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 255; Angola. — designata, tristis, flavoguttata, vestita, Reiche in Galin. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 377, pl. 23; Abyssinie. — Dillonii, Guérin-Ménev. in Lefebvr. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 323, pl. 5, f. 5; même pays. — dicincta, Bertoloni, Illustr. rer. Mozamb. Diss. II, p. 41; Mozambique. — tricolor, Tettensis, bizonata, tripartita, tristigma, pruinosa, serricornis, trifura, ruficrus, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 694; Mozambique.

Esp. asiatiques: M. smaragdina, Gebler, Bull. Mosc. 1841, p. 598; Sibérie. — Tauscheri, Turcoménie; 11-punctata, octonotata, intermedia, marginata, 4-signata, Songarie; Fischer d. Waldh. ibid. 1844, 1, p. 130. — Mannerheimii, Gebler, Bull. d. l'Acad. d. St-Pétersb. III, p. 103; Sibérie. — amanula, Ménétr. Ins. rec. par Lehm. part. 2, p. 31, pl. 4, f. 14; Turcoménie. — famelica, Ménétr. in Motsch. Etud. entom. Ann. III, p. 36; Chine bor. — cruentata, maculiventris, æstuans, duplicata, zonata, scapularis, femorata, nigriplantis, Arabie; 20-punctata, syriaca, bimaculata, Syrie; brunnipes, Arabie; simuata, Syrie; Klug, Symbol. phys. fasc. IV, pl. 31, 32. — pallidomaculata, excellens, Klugii, tricingulata, colligata, Husseinii, L. Redtenb. Denschrift d. Wien. Acad. 1; Perse mér. — cæruleomaculata, 6-notata, L. Redtenb. in Russeg. Reise; p. 987; Syrie. — intersecta, Reiche et de Saulcy, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 274; Syrie.

Esp. du Cachemire: M. Jaquemontii, Blanch. in Jaquem. Voy. dans l'Inde; Ins.

- (1) Mel. lunata, Pallas, Icon. Ins. p. 79, Tab. E, f. 5 a-b; Thunb., Oliv., Fab., etc.; Cap. Myl. africana, Oliv. Entom. III, 47, p. 12, pl. 2, f. 21 (Mel. 10-punctata Thunb.); Cap. Myl. scabrata, Arabia; 18-punctata, Egypte; Klug, Symb. phys. fasc. IV, pl. 32. Dec. minuta, Cap; Roucoi, Indes or.; Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 268.— Myl. decorata, Erichs. Arabiv, 1843, I, p. 257; Angela. Dec. Burmeisteri, Bertoloni, Ill. rer. nat. Mozamb. Diss. II, p. 42; Mozambique. Myl. catenata, Gerstæck. Monatsber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 695; même pays.
- (2) Myl. Hermannics, argentata (Cerocoma ocellaris Oliv.), Fab. Syst. El. II, p. 83; Sénégal. M. Billbergii, Schonh. Syn. III; Append. p. 33; Europe

# MÉLOIDES.

eux groupes précédents, et elles ne présentent plus que ner , dont le dernier, très-gros, affecte des formes variables. Un l'un dixième article se voit quelquefois chez leurs femelles. ACTENODIA Castelnau () n'en diffèrent qu'en ce que, le nombre des articles est réduit à huit. La remarque co les femelles du groupe précédent s'applique égalemen

régularité avec laquelle décroît le nombre de ces articles, e complète d'autres caractères distinctifs, montrent que ces g que assez généralement adoptés, n'ont qu'une valeur de sec s Mylabris sont essentiellement méditerranéens, africains es s. Ils fréquentent de préférence les pays de plaines et ne quelque vivacité dans leurs mouvements que sous l'actions du soleil. Les auteurs s'accordent à les dépeindre comm tes plus lourds que les Cantharis, dont ils ont les habitires.

## GROUPE III. Cantharides vraies.

bes des machoires de forme normale. — Epistome dépassament le niveau de l'insertion des antennes. — Celles-ci des, droites, de forme variable, mais jamais en massue au lytres recouvrant en entier l'abdomen, faiblement ou non s à leur extrémité.

breux qui suivent, la structure des crochets des tarses. Le groupe, du reste, est à peine séparé du suivant, les APALUS qui le terminent étant très-voisins de certaines SITARIS.

Il y a de ces insectes dans la plupart des régions du globe, et c'est permi eux que se trouvent les seules espèces de la famille qui existent en Australie. L'Europe a des représentants de la moitié des quinza genres qui suivent.

- Division supérieure des crochets des targes non pectinée; l'inférieure rarement remplacée par une dent.
  - a Pénultième art. des tarses bilobé ou échancré.

Antennes dentées en soie : Eletica.

- filiformes : Tetraonya.
- aa Pénultième art. des tarses entier.
- b Yeux longitudinaux; antennes insérées sur le front : Phodaga.
- 66 transversaux; en avant des yeux.
- c Crochets des tarses non fendus, unidentés: Tegrodera.
- cc fendus.
- d Antennes longues, jamais très-robustes ni fusiformes.

Pénultième art. des tarses postér. allongé, cylindrique: Canthoris.

- court, triangulaire : Spastica.
- dd Antennes très-courtes, robustes, subfusiformes: Œnas.
- II. Division supérieure des crochets des tarses pectinée.
  - e Elytres non rétrécies ni déhiscentes à leur extrémité.
  - f Dernier art. des palpes max. déprimé et triangulaire.
  - g Prothorax carré ou atténué en avant, non fovéolé ni inégal en dessus.

Antennes grossissant un peu à leur extrémité : Lydus.

- filiformes : Alosimus.
- gg Prothorax allongé, conique.

Division infér. des crochets des tarses grêle, filisorme : Sybaris.

- large, ovale : Cephaloon.

ggg Prothorax carré ou anguleux sur les côtés, tubuleux en avant, trèsinégal en dessus.

Antennes comprimées; leurs articles intermédiaires dilatés: Palestra.

Antennes filiformes; leurs articles intermédiaires obconiques : True-

- ff Dernier art. des palpes max. ovalaire : Zonitis.
- ce Elytres isolément rétrécies et déhiscentes à leur extrémité : Apales.

Genre incertæ sedis : Palastrida.

MÉLOIDES.

# ELETICA.

Des. Cat. éd. 3, p. 245.

nton fortement transversal, arrondi en avant. - Languel t sinuée antérieurement. — Palpes labiaux courts et grèle ier article cylindrique; les maxillaires assez robustes, à a imé et faiblement triangulaire. — Mandibules robustes, out. - Labre transversal, échancré; ses lobes arrondis. longue, à vertex saillant ; épistome déclive, tronqué en av transversaux entiers. — Antennes un peu plus longues horax, déprimées, à articles i allongé et arqué, 2 très aucoup plus long que les suivants, denté en scie, ainsi qu -ci décroissant peu à peu, 11 terminé par un faux article. ax aussi long que large, convexe en arrière, coupé carréme arrondi sur les côtés, fortement rétréci et brièvement tu vant. — Ecusson grand. — Elytres allongées, parallèles, ent convexes, conjointement arrondies au bout. - Patt , comprimées; cuisses assez robustes; les quatre jambe res un peu arquées, planes et granuleuses sur leur t rne; éperon externe des postérieures élargi, concave et di ; tarses allongés, leurs articles, sauf le dernier, échan-; crochets inermes, fendus; la division inférieure très-grê d'une forte dent basilaire de la supérieure

est noire, avec le vertex, les côtés du prothorax, la suture et les bords latéraux des élytres dans leur moitié antérieure, jaunes. Ce dessin varie, du reste, beaucoup, et j'ai vu des exemplaires de ce sexe dont les élytres étaient entièrement noires.

#### TETRAONYX.

LATR. in HUMB. et BOMPL. Obs. d. Zool. II, p. 160 (1).

Menton transversal ou non, rétréci et tronqué en avant. — Languette évasée, avec son hord antérieur sinué. - Palpes labiaux courts et grêles, leur dernier article ovoïde ou ovalaire; les maxillaires robustes, à article 4 légèrement triangulaire. — Mandibules courtes, entières au bout. — Labre transversal, plus ou moins sinué en avant. - Tête trigone, à vertex en général un peu échancré. - Yeux transversaux, faiblement échancrés, parfois presque entiers. — Antennes notablement plus longues que le prothorax, médiocrement robustes, filiformes, à articles légèrement obconiques : 1 médiocre, 2 court, 3 de longueur variable, ainsi que 11; celui-ci atténué au bout, les autres subégaux. — Prothorax transversal, rectiligne ou arrondi sur les côtés, en général trisinué à sa base, brièvement tubuleux en avant. - Ecusson médiocre ou assez grand. - Elytres de longueur variable, subparalièles, assez convexes, conjointement arrondies à leur extrémité. — Pattes assez robustes; cuisses comprimées; jambes un peu arquées; l'éperon externe des postérieures plus robuste que l'interne; tarses tantôt assez grêles, tantôt déprimés; leurs articles, sauf parfois aux postérieurs, et le dernier de tous, plus ou moins échancrés ou bilobés et revêtus d'une fine brosse en dessous; crochets fendus, inermes; leurs divisions égales. — Corps finement pubescent, à téguments de consistance normale.

Les mâles, outre un sixième segment abdominal en sus, ont le 5° profondément échancré, du moins chez les espèces que j'ai sous les yeux; mais je ne suis pas certain qu'il n'en est pas de même parfois chez les femelles. Je ne trouve aucune différence bien sensible, sous le rapport des tarses, entre les deux sexes.

Le genre est exclusivement américain et comprend des espèces, les unes (par ex. 6-guttatus, 8-maculatus, crassus) de grande taille et de forme très-robuste, les autres (par ex. cruciatus) petites et se rapprochant, par leur facies, de certaines Namognarma. Leur système de coloration est très-varié. On en a décrit, à l'heure qu'il est, une vingtaine (2).

<sup>(1)</sup> Syn. Apalus Fab. - Lytta Klug, J. B. Fischer.

<sup>(2)</sup> Esp. de l'Amér. du Sud: T. octomaculatus, Latr. loc. cit. pl. 16, f. 7; Colombie. — Lyt. 6-guttata, trinotata, mylabrina, crassa, Klug, Nov. Act.

## MÉLOIDES.

## PHODAGA.

J. L. LE CONTE, Proceed. of the Acad. of Philad. IX, p. 76.

nton transversalement hexagonal. — Languette évasée et é en avant. — Palpes robustes; le dernier article des labiaux ire; celui des maxillaires un peu triangulaire. - Mand obustes, brusquement arquées, bifides au bout. - Labre rant, avec ses angles arrondis. - Tête assez allengée, pla nt; son vertex très-saillant, ogival. - Yenx allongés, lo ax, entiers, débordés par les côtés de la tête. — Antennes sur le front au bord interne des yeux, robustes, plus court te, cylindracées et atténuées au bout, à articles 2 trèssubégaux, 11 ovalaire, atténué. - Protherax subtrans exe, déclive et tubuleux en avant. — Ecusson médiocre. — l gées, comprimées, avec leur suture tranchante en arrière. uement arrondies chacune et un peu déhiscentes à leur . - Pattes très-longues; éperons des jambes postérieures aux; tarses comprimés, densément épineux en dessous; ci us, inermes ; la division inférieure plus courte que la supé orps presque glabre.

nre très-distinct par la forme des mandibules, la directi et le mode d'insertion des antennes. Il a pour type une Mexique, d'un noir profond, mat en dessus, assez brillant en dessous et sur les pattes. L'exemplaire que je dois à l'amitié de M. J. L. Le Conte, est une femelle. Le mâle, à ce que nous apprand ce savant entomologiste, a les jambes intermédiaires arquées, fortement élargies et profondément exoavées tout le long de leur face externe.

#### TECRODERA.

J. L. LE CONTE, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 159.

Menton hexagonal. — Languette évasée et sinuée en avant. — Palpes robustes; leur dernier article triangulaire. — Mandibules courtes, simples au bout. — Labre transversal, sinué, avec ses angles arrondis. — Tête carrée, avec ses angles et son vertex arrondis, plane et profondément tri-sillonnée sur le front. — Yeux médiocres, étroits, transversaux, sublunulés. — Antennes plus courtes que le prothorax, assez robustes, cylindracées, un peu atténuées au bout, à articles 2 sourt, 4-10 égaux, 11 terminé par un appendice conique. — Prothorax transversalement pentagonal, plan en dessus et déclive dans sa moitié postérieure, conique en avant. — Ecusson médiocre. — Elytres allongées, très-convexes, comprimées, avec la suture transhante dans plus de sa moitié postérieure. — Pattes très-longues; éperons des jambes postérieures tous deux grêles et simples; crochets des tarses non fendus, munis d'une dent basilaire crochue. — Corps faiblement villeux en dessous, glabre en dessus.

Après avoir fondé ce genre sur une belle et grande espèce (T. erosa) découverte par lui en Californie, M. J. L. Le Conte l'a supprimé et réuni aux Carthaus (1), opinion que je ne saurais partager, la dent des crochets de ses tarses me paraissant un caractère générique suffisant, associée comme elle est à une forme insolite de la tête et des élytres.

Cet insecte, commun en Californie, à ce que dit M. J. L. Le Conte, est de grande taille, noir, avec la tête d'un rouge ferrugineux et les élytres convertes d'un réseau jaune saillant, dont les mailles, serrées et irrégulières, ne laissent libre que l'extrémité de ces organes.

(1) Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 342. M. J. L. Le Conte se fonde, pour opérer cette réunion, sur l'existence d'une autre espèce de Californie (elegans, Lec. ibid. p. 341), chez laquelle la division inférieure des crochets des tarses est d'un tiers plus courte que la supérieure. Mais à en juger par sa description, cette division serait libre comme de coutume, tandis qu'ici elle est convertie en un crochet. D'ailleurs, cette espèce ne paraît présenter, dans ses autres caractères, rien qui l'éloigne des Esicaura de Dejean.

## MÉLOÏDES.

## CANTHARIS.

GEOFFR. Hist. d. Ins. d. env. d. Paris, I, p. 339 (1).

nre aussi nombreux que les MYLABRIS, mais dont les espèce variables, sous tous les rapports, que ces derniers sont ! s, sauf pour le nombre des articles de leurs antennes. Dan el de la science, on ne peut lui assigner que des caractèr s.

se distingue des ŒNAS par ses antennes jamais très-courte le temps robustes et fusiformes; des Lydus et des Alosim rochets de ses tarses non pectinés; des Tecrodera par ces i lets non dentés en dessous; des Phodaca par ses yeux lux et que ne débordent pas les côtés de la tête; des Elf'ETRAONYX par le pénultième article des tarses non bilobé; de par ce même article plus ou moins cylindrique, et non cigulaire. Les autres genres du groupe ayant les croches pectinés s'en distinguent sans peine par ce seul caractèrs relques-uns de ces insectes devront incontestablement form es nouveaux (2); mais, cela fait, il en restera toujours une dérable qui paraissent devoir résister à toute tentative de

Syn. Lytta, Fab. Syst. Entom. p. 260. - Pyrota, Epicanta C

nature. M. Brullé (1) a proposé de réserver le nom de Cantharis à celles dont les antennes grossissent plus ou moins à leur extrémité (2), et de réserver celui de Lytta à celles chez qui ces organes sont filiformes ou sétacés, c'est-à-dire aux Pyrota et aux Epicauta de Dejean (3). Quoique, au premier coup-d'œil, ces deux genres paraissent corroborés par la forme du prothorax, qui est plus ou moins ovale ou carré dans le premier, et généralement campanuliforme dans le second, il y a entre eux des passages tels, qu'il est impossible d'en préciser les limites.

Quant au genre Causima de Dejean, il a été établi sur une espèce (4) du Brésil, à laquelle son prothorax en carré transversal et sa forme courte et robuste donnent complètement le facies de certains TETRAONYX.

oblongo-ovale, antennes longues et filiformes, pattes très-grandes, et dont les tarses sont revêtus de brosses villeuses.

Il existe en outre, dans les parties occidentales de l'Amérique du Nord, deux espèces qui s'éloignent beaucoup de toutes les autres par leur prothorax voisin de celui de la Tegrodera erosa, c'est-à-dire transversalement pentagonal, plan et déclive en dessus: L. verticalis, J. L. Lo Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 35; Californie. — Cooperi, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VII, p. 18; Orégon. Mais ce caractère, étant isolé, ne paraît pas suffisamment générique.

- (1) Expéd. d. Morée; Entom. p. 233. Cette opinion de M. Brullé est aujourd'hui généralement adoptée par les auteurs de Faunes locales européennes, entre autres par MM. L. Redtenbacher et Mulsant. Elle peut. en effet, se soutenir, lorsque, sur les 150 espèces et au-delà que contient le genre, on m'examine que les deux ou trois qui existent en Europe.
- (2) C. vesicatoria auctor.; de toute l'Europe. Autour de cette espèce viennent se grouper un certain nombre d'autres, toutes, comme elle, d'un vert doré ou d'un bean bleu que relèvent parfois des bandes ou des taches d'un cuivreux éclatant, telles que L. segetum, Fab. Syst. El. II, p. 76; Algérie. dives, vittata, Brullé, Expéd. d. Morée; Entom. p. 232, pl. 41, f. 7-9; Grèce. Bassii, Casteln. Hist. nat. Col. II, p. 272; Sicile. scutellata, Casteln. ibid. p. 273; Algérie. viridissima, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 393, pl. 34, f. 4; même pays. Menetriesii, optabilis, armeniaca, Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 432; Russie mér. cærulea, Leuckart in Geigers Magaz. XI, 2, p. 132; Bengale.
- (3) Il serait difficile de dire sur quoi Dejean a fondé son genre Pyrota; je présume que c'est sur la forme plus ou moins campanulée ou conique du prothorax, combinée avec des antennes filiformes; les espèces sont toutes américaines. Ses Eficauya ne sont représentées en Europe que par les deux suivantes: C. dubia, Oliv. Encycl. méth. Ins. V, p. 279 (verticalis Illig.); de toute l'Europe australe; flabellicornis, Germ. Relse n. Dalmat. éd. 2, p. 210; Dalmatie.
- (4) L. vidua, Klug, Nov. act. Acad. nat. Curios. XII, p. 437, pl. 41, f. 7 (C. huctuosa Dej.). Il y en a une seconde espèce de Montevideo: C. Courbonii, Guérin-Ménev. Rev. et Mag. d. Zool. 1855, p. 590 (C. vidua Courbon).

Les Cantharis varient trop sous le rapport des couleurs, pour qu'en puisse en rien dire de général; quelques-unes sont presque glabres, d'autres revêtues d'une pubescence abondante, mais toujours couchée; les plus petites sont de taille moyenne. Les espèces américaines que j'ai eu occasion d'observer exhalent une odeur beaucoup moins forte que la C. vesicatoria d'Europe et un peu différente. Leurs nombreuses espèces (1) sont en grande partie concentrées en Afrique, en

(1) A celles mentionnées dans les notes précédentes, sj.: Esp. africaines: Lyt. nitidula, Cap; villosa, coccinea, melanocephala, Guinée; marginata, Cap; oculata, Guinée; hæmorrhoidalis, Cap; Fab. Syst. El. II, p. 76.—C. gigas, testacea, fusca, Oliv. Entom. III, 46, p. 7; Sénégal.— vestita, Dussaviltii, L. Dufour, Ann. gén. d. Sc. phys. VIII, p. 359, pl. 80, f. 3, 6, 7; Sénégal.— sumptuosa, Cap; granulipennis, depressicornis, resplendens, Sénégal; Brucei, Dongoli; hirtifer, substrigata, Sénégal; dongolensis, Dongola; lolofa, Sénégal; De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 272.—canescens, Klug in Ermann, Naturhist. Atlas, p. 42; Guinée.— æthiops, Latr. in Caillaud, Voy. a Méroé; Ins. p. 16; Abyssinie.—chalybea, vellicata, thoracica, Erichs. Archiv, 1843, 1, p. 28; Angola.—cyrtana, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 393; Algérie.—rubricollis, Reiche in Galin. Voy. en Abyssin.; Zool. p. 382, pl. 23, f. 8; Abyssinie.—pectoralis, torigera, velata, strangulata, Gerstæck. Monataber. d. Berlin. Acad. 1854, p. 695; Mozambique.

Esp. asiatiques: Mel. trivittis, clematidis (Fischeri Gebler; Var. bielitis Pall.), caragana (Pallasii Gebler), erythrocephala (sibirica, Pall. olim), puactata, albivittis, ambusta, Pallas, Icon. Ins. p. 92, Tab. E; Sibérie, Russie mét. — L. mvaari (suriaca var.?). megalocephala. Fisch. d. Waldh. Entom. d.

Asie et en Amérique; cette dernière grande région du globe est celle qui en possède le plus. Il y en a très-peu en Europe et ann Indes orientales. Les Archipels indiens, l'Australie et la Polynésie paraissent en être presque complètement dépourvues.

#### SPASTICA.

## Day. Cat. 4d. 3, p. 248 (1).

Menton transversal, rétréci et tronqué en avant, arrondi sur les côtés à sa base. — Languette évasée et échancrée antérieurement. — Palpes grêles; le dernier article des labiaux court, subcylindrique; celui des maxillaires un peu triangulaire. — Mandibules dépassant asses fortement le labre, simples au bout. — Labre très-court, sinué en avant. — Tête courte, en triangle curviligne; son col très-grêle. — Yeux transversaux, entiers. — Antennes assez longues, grêles, filiformes, à arti-

Guyane anglaise. — cavernosa, Courbon, Comptes-Rend. de l'Inst. XLI, 1855, p. 1008; Montevideo.

Rep. de l'Amér. du Nord : Mel. cinereus, Forster, Gentur. Ins. p.62 (L. marginala Fab. Oliv.). — C. peneylvanica, De Géer, Mém. V, p. 13, pl. 13, f. 1 (L. atrata Fab., Oliv.). — Mel. trichrus, Palias, Icon. Ins. p. 100, tab. E, f. 32. – L. afzeliana (simuata Oliv.), lemniscata, vittata, Fab. Syst. El. II, p. 78.— C. lineata, Oliv. Entom. III, 46, p. 14. — L. strigosa, Schonh. Syn. Ins. III; Append. p. 18. — ferruginea (nigricornis Melsheim.), maculata, sphæricollis, Nuttalii, cenea, polita, immaculata, articularis (immaculata var.), albida, reticulata, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 298. — unicolor, Kirby, Fann. Bor.-Amer. p. 241. - Lytt. cardinalis, Canth. sucera, Pyr. mylabrina, L. Amesta, cinctipennis, obesa, 4-maculata, C. ruspennis, Chevrol. Col. d. Mexiq. Cont. I. - Epic. puncticallis, Mannerh. Bull. Mosc. 1843, p. 288; Galifornie. — fessilabrie, J. L. Le Conte in Agass. Lake Super. p. 232. — C. mitidicollis, tenebrosa, ceneipennis, cyaneipennis, chalybea, smaragdula, stygica, lugens; Epic. elegans, puncticollis, oblita, maura, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 159; Californie. — C. fulgifer (Nuttalii var.), nigricornis (anea Say), filiformis, Pyr. Engelmanni, J. L. Le Conte, Journ. of the Acad. of Philad. Ser. 2, I, p. 90. — L. Germari, Haldem. Proceed. of the Acad. of Philad. I, p. 303. — L. cribrata, morio, sublineata, fulvescens, J. L. Le Conte, ibid. VI, p. 447; Texas — L. fulvipennis, dichroa, biguttata, Texas; salicis, Utah; smaragdula, Californie; convexa, Nouv.-Mexique; femoralis, Louisiane; Sayi, Illinois; discoidea, Rivière-Plate; convolvuli, Pensylvanie; migritarsis, Nouv.-Mexique; conspersa, Missouri; ochrea, Texas; longicollis, Missouri; tenuis, Fubricii (cinerea Fab.), New-York; torsa, Texas; murina, Lac Supérieur; debilis, New-York; sanguinicollis, Georgie; J. L. Le Conte, ibid. VI, p. 331. — L. costata, luteicornis, J. L. Le Conte, ibid. VII, p. 84; atrivittata, p. 224; Nouv.-Mexique. — melæna, J. L. Le Conte, Bid. IX, p. 76; Sonora. - Childii, J. L. Le Conte, Rep. up. a railr. to the Pacif. Oc. IX, Append. I, p. 52; Californie.

(1) Syn. Gravetti Chevrol. - Lyyta Erichs.

#### MÉLOÏDES.

beconiques: 2 très-court, 4-11 croissant peu à peu. — Prothversal, arrondi sur les côtés, fortement rétréci et très-brièves eux en avant. — Ecusson médiocre. — Elytres allongées, p — Pattes médiocres; éperons des jambes postérieures et stes, égaux; tarses beaucoup plus courts que les jambes, es, sauf le 1<sup>er</sup> et le dernier, triangulaires, très-grêles à leur lets fendus; leur division inférieure très-grêle, la supérieur née. — Corps finement pubescent.

nre très-voisin des LYTTA, dont il ne se distingue que j ité du col de la tête, la brièveté relative et la forme des a arses. Il se compose de quelques espèces de l'Amérique du ille moyenne, et dont la livrée varie. Il n'y en a en ce mo deux de décrites (1).

#### OENAS.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 392 (2).

enton transversal, trapéziforme. — Languette évasée et sint t. — Palpes grèles; le dernier article des labiaux légèrement ire, celui des maxillaires en cône allongé et tronqué au bo dibules courtes, simples à leur extrémité. — Labre rétrée , sinué ou triangulairement échancré en avant. — Tête en triligne. — Yeux transversaux, entiers. — Antennes sensible

#### LYDUS.

## (MEGERL.) LATR. Règne anim. 6d. 2, V, p. 63.

Menton fortement élargi et tronqué en avant. — Languette de même forme, avec son bord antérieur sinué. — Demier article des palpes plus ou moins triangulaire. — Mandibules robustes, arrondies au bout, munies d'une dent interne près de leur sommet. - Labre transversal, cordiforme, sinué en avant. — Tête courte, son vertex tronqué ou légèrement échancré. — Yeux grands, transversaux, entiers. — Antennes plus longues que le prothorax, assez robustes, grossissant peu à peu et légèrement, à articles 1 médiocre, en cône renversé, 2 court, 3 beaucoup plus long que 4, 4-10 courts, graduellement submoniliformes, 11 ovoïde, atténué au bout. — Prothorax au moins aussi long que large, arrondi sur les côtés, rarement (marginatus) atténué en avant, tronqué à ses deux extrémités. — Ecusson assez grand, en triangle curviligne. — Elytres allongées, parallèles, peu convexes. — Pattes longues; éperon externe des jambes postérieures élargi et obliquement tronqué; tarses un peu comprimés; crochets fendus; leurs divisions égales, la supérieure pectinée. — Corps allongé, très-finement pubescent.

Ces insectes sont d'assez grande taille et ont une livrée qui leur est propre. La plupart sont noirs avec les élytres testacées; ces dernières présentent pour tout dessin quelques taches noires assez mal limitées et sujettes à disparaître. On en connaît une demi-douzaine d'espèces propres au nord de l'Afrique, à l'Europe australe et aux régions occidentales de l'Asie (2).

thas. sericea? Oliv.); Algérie, Esp. mér. — CE. luctuosus, Latr. Gen. Crust. et Ins. II, p. 220; même pays. — bicolor, Angola; unicolor, Tanger; De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 271. — melanura, Erichs. Archiv, 1843, I, p. 259; Angola. — Esp. asiatiques: Lyt. crassicornis, Fab. Syst. El. II, p. 80; Russie mér., Hongrie, Autriche. — CE. rufcollis, Asie min.; nigricollis, Bagdad; Oliv. Encycl. méth.; Ins. VIII, p. 453. — Wilhemsii, Ménétr. Cat. rais. p. 209 (nigricollis? Oliv.); Russie mér. — coccineus, Ménétr. lus. rec. p. Lehm. part. 2, p. 31, pl. 4, f. 14; Turcoménie.

- (1) Syn. Meloe Linné. Mylabris Fab., Cyrill. OEnas Tauscher.
- (2) Mel. algiricus, Linné, Syst. nat. II, p. 651, Fab., Oliv., Billb. etc. (Mel. maura Pallas); type du genre; répandu en Algérie et dans les parties orientales de l'Europe.—Myl. trimaculatus, Cyril. Entom. Neapolit. Specim. Tab. 3, f. 7 (Var. Lyd. 4-signatus Fisch. d. Waldh.); mêmes pays. Myl. marginata, Fab. Syst. El. II, p. 82; Algérie. L. sanguimpennis, Chevrol. in Silberm. Rev. entom. V, p. 279; Oran, Tanger. proustus, L. Redtenb. Denschrift. d. Wien. Arad. 1; Perse mér. maculicollis, Huls. et Wach. Môm. d. l'Acad. d. Lyon; Sér. 2, Scienc. II, p. 12; Caramanie.

Dejean (Cat. éd. 3, p. 245) comprend dans le genre les espèces suivantes

## MELOIDES.

#### ALOSIMUS.

Muls. Col. d. France; Vésic. p. 150.

nre très-voisin des Lybus et n'en différant essentiellement q sibles caractères que voici :

tennes un peu plus longues, à articles 3-4 allongés, égaux es, 5-10 de même forme, plus courts, décroissant graduelle rothorax transversal, arrondi sur les côtés ou (collaris) peu ci en arrière. — Ecusson plus large et plus court. — Elytre driques.

Mulsant s'est aperçu, le premier, que la Lytta syriaca (
(1) avait la division supérieure des crochets des tarses pessous, et il a fondé sur elle le genre actuel qui me paral
nent caractérisé. Je ne connais qu'une autre espèce, la Ly
de Fabricius (1) qui puisse lui être associée.

s deux insectes ont une livrée analogue : tous deux sont le prothorax d'un jaune ferrugineux et les élytres d'un ble c. Le second a en outre les antennes, la partie supérieur et les pattes, de la même couleur que le prothorax. Leurs e dernier segment abdominal fendu. Elytres très-allongées, parallèles, médiocremient convexes, conjointement arrondies à leur extrémité. — Pattes longues et grêles; éperons des jambes postérieures simples; crochets fendus; leur division inférieure très-grêle, la supérieure pectinée. — Corps allongé, svelte, finsment pubescent.

Stephens a fondé ce genre sur un insecte (1) trouvé en Angleterre, où il paraît être fort rare, qu'on n'a jamais rencontré, que je sache, sur le continent, et qui pourrait blen être d'origine enotique. MM. Kollar et L. Redtenbacher, qui ont établi de nouveau le genre sous le nom de Prionorus, en ont décrit trois espèces originaires du nord du Bengale. Ces insectes sont tous de taille moyenne, et le fond de leur livrée est le fauve-testacé, plus ou moins mélengé de noir. Je n'en ai vu aucun et j'expose les caractères du genre d'après une cinquième supèce inédite provenant de Ceylan.

#### CEPHALOON.

#### News. The entows. Mag. V, p. 876 (3).

Menton arrondi en avant. — Languette bilobée, see lobes larges et arrondis. — Palpes labiaux de deux (?), les maxillaires de trois (?) articles, le dernier article des premiers subcomique, celui des secends sécuriforme. — Lobes des mâchoires grêles, ciliés au bout; l'externe plus long que l'interne. — Mandibules robustes, allongées, arquées et aigues au bout, denticulées en scie intérieurement. - Labre grand, transversal, arrondi en avant. — Tête petite, déprimée, en triangle allongé. — Yeux transversaux, lunulés. — Antennes un peu plus longues que la tête, grossissant légèrement à leur extrémité, à articles 2 tres-court, obcomique, 3 cylindrique, aussi long que 4-5, ceux-ci et 6-10 graduellement épaissis, obconiques, 11 oblongo-ovale. — Prothorax plus long que la tête, conique. — Ecusson triangulaire, arrondi en arrière. — Elytres allongées, peu à peu atténuées en arrière, arrondies à leur extrémité. — Pattes longues et grêles; tarses simples; crochets fendus; leur division supérieure finement pectinée, l'inférieure ovale. -- Corps allongé, grèle, atténué à ses deux extrémités, finement pubescent.

M. Newman, Dejean et M. Haldeman, ont placé ce genre parmi les CEdémérides, tandis que M. J. L. Le Conte (4) le met dans la famille actuelle, en se fondant sur la structure des crochets des tarses, qui est

<sup>(1)</sup> S. immunis, Steph. loc. cit. pl. 25, f. 4.

<sup>(2)</sup> Prion. praustus, tunicatus, semivittatus, Kollar u. L. Redtenb. loc. cel.; les deux premiers sont figurés, pl. 25, f. 7, 8.

<sup>(3)</sup> Syn. Icunous, Bej. Gat. ed. 3, p. 249.

<sup>(4)</sup> Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 350.

#### MÉLOÏDES.

gère aux OEdémérides. Je ne puis qu'adopter son opinion, ant pas ces insectes en nature. On en connaît deux es naires du nord des Etats-Unis, toutes deux de taille mofauve testacé plus ou moins varié de brunâtre, ou s'éclailes individus.

## PALÆSTRA:

DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 251.

enton évasé et tronqué en avant. — Languette bilobée, es et arrondis. — Dernier article des palpes labiaux of des maxillaires déprimé et ovale. — Mandibules cour ées, simples au bout. — Labre transversal, arrondi en a trigone, assez courte. — Yeux médiocres, étroits, transque entiers. — Antennes un peu plus courtes que le cons, 1 gros, pyriforme et arqué, 2 court, obconique, 3-5 cons, obliquement dilatés en dehors, 6-7 de même forme, 1 ts, 8-11 aussi longs, cylindriques, 11 surmonté d'un pet conique. — Prothorax petit, subtransversal, presque ca ngles antérieurs fortement échancrés, canaliculé, fovéol al en dessus. — Ecusson médiocre. — Elytres très-longues, un peu élargies en arrière, non déhiscentes au bout. — robustes, comprimées; éperons des jambes postérieurs

de médicore valeur, le dernier article des palpes maxillaires qui est triangulaire.

L'espèce de l'Australie (ruspennis), type du genre, reproduit exactement les formes et les couleurs de la Palæstra ruspennis. Trois autres espèces du même pays ont été décrites par M. Hope (1).

#### ZONITIS.

#### Fab. Syst. Entom. p. 126 (2).

Menton grand, en carré allongé ou subéquilatéral. — Languette coriace, fortement échancrée. — Palpes grêles; leur dernier article ovalaire, acuminé aux labiaux, obtus aux maxillaires. — Mandibules dépassant à peine le labre, entières au bout. — Labre saillant, arrondi ou tronqué en avant. — Tête trigone, terminée par un museau de longueur variable. — Yeux transversaux, réniformes. — Antennes au moins aussi longues que les deux tiers du corps, grêles, sétacées, à articles un peu obconiques : 2 court, obconique, 5-11 égaux, subcylindriques. — Prothorax tantôt en carré transversal, avec ses angles arrondis, tantôt allongé et atténué en avant. — Elytres allongées, parallèles, largement arrondies chacune, et à peine déhiscentes à leur extrémité. — Pattes longues et grêles; cuisses assez robustes, comprimées; éperons des jambes variables; tarses au moins aussi longs que les jambes; leurs crochets fendus, avec la division supérieure pectinée et l'inférieure grêle. — Corps très-finement pubescent, parfois glabre en dessus.

Insectes médiocrement nombreux, mais disséminés au loin sur le globe, et dont il est difficile de préciser les limites génériques. En supposant qu'on les laisse réunis tels qu'ils le sont en ce moment, on peut les partager en deux sections.

Dans la première, à laquelle appartiennent les espèces européennes, le museau est, en général, médiocrement allongé et faiblement cunéiforme, le prothorax en carré transversal ou non, parfois rétréci en arrière, avec ses angles antérieurs arrondis (3).

(1) T. violacea, assimilis, rubricollis, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 103.

Les genres Palestra, Thesidera et Zonitis me paraissent, d'après les espèces inédites que j'ai sous les yeux, passer insensiblement des uns aux autres, et l'on sera probablement obligé de les fondre en un seuf qui présentera des variations analogues à celles qu'on observe chez les Cantearis.

- (2) Syn. Stenodera, Eschech. Mém. d. l'Acad. d. St-Pétersb. 1818, VI, p. 469. Megatrachelus (Stenodera Eschech.), De Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 83; sans caractères. Meloe Pallas. Mylabris Rossi, Fab. Lytta Rossi. Apalus Oliv. Leptura Fab. Nemogratha Say.
  - (3) Esp. européennes et asiatiques : Z. mutica (mahia par suite d'une faute

## MÉLOTOES.

ns la seconde, le museau est allongé, cunéiforme, et x beaucoup plus long que large, est tantôt régulièrement), tantôt tubuleux en avant (2), ou avec ses angles an ment incisés, de sorte qu'il paraît anguleux latéralement ière de ces sous-divisions constitue le genre Stenodoratz, ou Megatrachelus de M. de Motschoulsky.

livrée de ces insectes n'est pas moins variable. Les espè ennes ne présentent jamais que le noir et le fauve pâle e e diversement combinés; leurs élytres sont de cette d eur et ornées de quelques taches noires sujettes à dispar grandir au point d'envahir la totalité de ces organes. Mai spèces exotiques, il en est qui présentent un système de co coup plus varié, et parfois orné de couleurs métalliques.

## APALUS.

FAB. Syst. Entom. p. 127.

nre très-voisin des Zoniris et n'en différant que par les s suivantes :

nguette plus fortement échancrée, bilobée. — Palpes pl

ression) Hübner, Naturf. XXIV, p. 44, pl. 2, f. 11 (Apal. imm; Mylabr. fulva Rossi); Europe mer. — præusta, Fab. Syst. El. ubr. testacea Fab., olim; Lyt. afra Rossi; Var. Zon. nigripenn

et plus robustes, less dernier article légèrement triengulaire. — Tête jamais prolongée et cunéiforme en avant; son épistome quadrangulaire. — Antennes à articles plus cylindriques, un peu comprimées chez les mâles, très-longues. — Prothorax carré. — Elytres planes, atténuées en arrière, un peu sinuées en dehors et plus ou moins déhiscentes à leur extrémité.

Ca demier caractère est le plus apparent, et même le seul d'une importance réelle, avec la forme différente des palpes. C'est un acheminement vers la structure que ces organes affectent chez les Sitaris, et ces insectes font manifestement le passage entre ce dernier genre et les Zonitis. Leur système de coloration a la plus grande analogie avec celui de ces dernières. Ils sont peu nombreux et répandus en Asie, dans l'Europe méridionale et en Afrique (1).

#### Note.

M. A. White a établi, dans le voyage de Stoke en Austrelie, quyrage que je n'ai pas à ma disposition, un genre qu'il nomme Palestrale, et qui ne contient qu'une espèce (bicolor). Erichson qui en a parlé dans son Compte-rendu entomologique pour 1846 (2), s'est contenté de dire qu'il est très-voisin des Palestra et des Trassinera, mais en diffère par ses antennes élargies. Comme elles le sont également chez les Palestra, ces deux mots ne donnent aucune idée de ce que peut être cette coupe générique.

#### GROUPE IV. Siterides,

Lobes des machoires de grandeur normale. — Epistome dépassant metablement le niveau de l'insertion des antennes. — Celles-ci de onze articles, droites, filiformes ou en scie. — Elytres recouvrant imparfaitement l'abdonnen, plus ou moins abrégées en arrière et déhiscentes.

Des quatre genres qui composent ce groupe, un seul (SITARIS) est très-répandu dans les collections. Les trois autres sont, au contraire, extrêmement rares, et je n'ai pu examiner aucun d'eux. Tous sont peu riches en espèces et peuvent être considérés comma les représentants des Represençants des Representations des Representatio

- (1) Meloe bimaculatus, Linné, Faun. Suec. p. 228; Europe bor. et or.; type che genre. Mel. necydalea, Pallas, Icon. Ins. p. 92, Tab. E, f. 19; Sibérie. A. 6-maculatus, Métetr. Cat. rais. p. 212 (Zonit. acutipennis Fald.); Russie zmêr. Ap. bipunctatus, Germar, Faun. Ins. Europ. XIV, 6; fiongrie. A. ruspennis (necydalea var.?) Gebier in Ledeb. Reise; Ins. p. 142; Sibérie. apactabilis, Schaum, Berlin. Entom. Zeitschr. III, p. 52; Gandie. A. rubripunnis, Castein. Hist. nat. d. Col. II, p. 276; Cap.
  - (2) Archiv, 1848, II, p. 117.

# MÉLOÏDES.

nisses postérieures sans appendices à leur extrémité.

Antennes filiformes.

Elytres subulées : Sitaris.

- spatuliformes : Onyctenus.
- a Antennes dentées en scie : Sitarida.

uisses postérieures terminées par un long appendice ; antennes fil Ctenopus.

## SITARIS.

LATR. Hist. nat. d. Crust. et d. Ins. X, p. 402 (1).

nre très-voisin des APALUS du groupe précédent, et ne s'es t que par les caractères qui suivent :

tennes plus courtes et à articles plus obconiques. — Ely noins longues que l'abdomen et recouvrant imparfaiter inférieures, sinuées chacune en dehors et au côté interna s au moins à partir du tiers de leur longueur. — Croc s ayant leur division supérieure le plus souvent simple, ement pectinée dans la même espèce.

s élytres, qui constituent le seul caractère différentiel de tent deux formes qui permettent de répartir ses espèces de ons.

#### ONYCTENUS.

LEPELLET. DE ST.-FARG. et A. SERV. Encycl. meth.; Ins. X, p. 440.

Palpes maxillaires plus du double aussi longs que les labiaux. — Elytres plus courtes que chez les Sitaris, très-fortement rétrécies avant leur milieu, puis s'élargissant en spatule à leur extrémité. — Crochets des tarses ayant leur division supérieure pectinée. — Le surplus comme chez les Sitaris.

A ce peu de mots se borne ce que disent de ce genre ses auteurs, et je n'y vois rien de suffisant pour qu'il mérite d'être séparé des Sitaris. Ces dernières ont également les palpes maxillaires beaucoup plus longs que les labiaux, et, quant à la forme des élytres, il n'y a pas là de quoi établir un genre. L'unique espèce (Someratii) de celui-ci est originaire des Indes orientales et d'un testacé pâle, avec les yeux, la base des antennes, le sommet des mandibules, celui des élytres et des tarses, d'un brun noirâtre.

#### SITARIDA.

A. WEITE in STOKE'S Voy. in Austral. 1, p. 508.

Je ne comais ce genre que par le peu qu'en a dit Erichson (1). Il paraît voisin et, en même temps, très-distinct des Sitaris par les caractères suivants :

Tête prolongée en arrière des yeux. — Antennes courtes, dentées en scie. — Elytres très-courtes, recouvrant à peine la base de l'abdomen, isolément rétrécies en arrière.

M. A. White en décrit une espèce (2) originaire de l'Australie.

# CTENOPUS.

FISCE. D. WALDE. Entom. d. l. Russ. II, p. 174.

Menton très-court, étroit et presque carré. — Palpes labiaux très-courts; les maxillaires très-longs, subfiliformes, à dernier article tronqué. — Mandibules robustes, arquées et aigués au bout, unidentées au côté interne. — Labre bilobé, ses lobes divergents et arrondis. — Tête grande, courte, arrondie. — Yeux très-allongés, ovoides, transversaux, entiers. — Antennes médiocres, filiformes, à articles obconiques: 1 assez allongé, arqué, 2 très-court, 3 presque aussi long que 1, 4-11 décroissant peu à peu. — Prothorax triangulaire, fortement ré-

- (1) Archiv, 1848, II, p. 117.
- (2) S. Hopei, A. White, loc. cit. pl. 2, f. 2.

Coléoptères. Tome V.

tréci en avant. — Ecusson grand, triangulaire, excavé en avant. — Elytres un peu plus larges que le prothorax, planes, largement échancrées à leur base, isolément rétrécies en arrière et divergentes à partir de leur milieu. — Pattes assez longues; cuisses postérieures munies à leur extrémité externe d'un appendice assez large, un peu arqué et presque aussi long que la moitié de la jambe (1); crochets des tarses divariqués, fendus; la division inférieure très-grêle, la supérieure pectinée (2).

J'emprunte ces caractères à la formule générique et à la description spécifique de l'insecte (3) de la Russie méridionale, sur lequel Fischer de Waldheim a fondé ce genre qu'il a placé parmi les Mordellides prises dans le sens ordinaire, c'est-à-dire comprenant les Rhipiphorides, opinion adoptée par M. Küster qui en a fait counaitre une autre espèce (4). Erichson seul (5) l'a classé dans les Méloïdes, place que semble en effet lui assigner la structure des crochets de ses tarses. Sous le rapport du facies, ces insectes paraissent tenir le milieu entre les Rhipiphorus et les Straris, mais leurs couleurs sont plus voisines de celles des premiers, leur livrée étant un mélange de rouge ou de jaune orangé avec du noir.

# GROUPE V. Némognathides,

Lobe externe des mâchoires converti en un filet sétacé plus ou moins long, dépassant toujours fortement les mandibules. — Epistome saillant au delà de l'insertion des colleges de Colleges de converti

#### NEMOGNATHA.

## ILLIG. Magas. VI, p. 333 (1).

. Menton quadrangulaire ou un peu élargi en avant, plus ou moins atrondi sur les côtés. - Languette entière, légèrement arrondie en avant. - Palpes grêles et assez longs, surtout les maxillaires, leur dermer article long, très-légèrement triangulaire et arrondi au bout. -Mandibules allongées, droites, arquées et simples au bout. — Labre au moins aussi long que large, arrondi ou sinué en avant. — Tête courte (non compris les organes buccaux), trigone. - Yeux assez grands, transversaux, échancrés. — Antennes plus ou moins longues, filiformes, à articles obconiques : 1 médiocre, 2 de longueur variable. 3-4 en général un peu plus longs que les suivants, 5-10 subégaux, 11 oblongo-ovale. - Prothorax en carré transversal ou équilatéral, souvent un peu arrondi en arrière; ses angles antérieurs fortement arrondis. — Ecusson assez grand. — Elytres plus ou moins allongées, parallèles, à peine ou non déhiscentes à leur extrémité. — Pattes longues; éperons des jambes postérieures pareils, courts, tantôt grêles, tantôt assez robustes; crochets fendus; leur division inférieure grêle. la supérieure pectinée. — Corps très-finement pubescent.

Le genre est assez riche en espèces, surtout dans l'Amérique du Nord. Elles varient beaucoup sous le rapport de la taille, de la longueur du lobe externe des mâchoires et de leur système de coloration qui se modifie souvent selon les individus.

Il n'y a absolument aucune raison pour séparer du reste du genre la Zonitis rostrata de Fabricius (2), grande et belle espèce de l'Algérie, sur laquelle M. Guérin-Méneville a fondé son genre Leptopalpus. Ses palpes ne sont pas relativement plus longs que dans beaucoup d'autres espèces, et la grandeur extraordinaire du lobe externe de ses mâchoires qui est presque deux fois aussi long que la tête, ne saurait avoir une valeur générique, Enfin, le 2° article de ses antennes aussi long que le 3°, est une particularité fréquente dans le genre. Ce dernier compte en ce moment une trentaine d'espèces de décrites (3).

- (1) Syn. Leptopalpus, Guérin-Ménev. Icon.; Ins. p. 136. Zonitis Fab.
- (2) Syst. El. II, p. 24; figurée dans Guérin-Ménev. loc. cit. pl. 36, f. 13.
- (3) Voyez les observations dont il a été l'objet de la part de M. Suffrian dans la Stettin. entom. Zeit. 1853, p. 234. Esp. européennes: N. nigripes, Suffrian, loc. cit. p. 236 (chrysomelina Oliv., Latr., Germar, Faun. Ins. Europe IX, 11); Europe mér. et Algérie. Zon. chrysomelina; Fab. Syst. El. II, p. 24 (N. flavipes, Ménétr. Ins. rec. p. Lehm. part. 2, p. 248, pl. 4, f. 15); Europe mér. et Asie occ. Esp. africaines: N. 5-maculata, geminata, Suffrian, loc. cit. p. 235; Egypte. collaris, De Casteln. Hist. nat. d. Col. II, p. 280; Cap. Esp. de l'Amér. du Nord: Zon. piezata, Fab. Entom. Syst. Suppl. p. 104

#### GNATHIUM.

KIRBY, Trans. of the Linn. Soc. XII, p. 425.

A en juger par la figure que Kirby a donnée de l'espèce typique (1), ce genre ne diffère absolument des Nemognatha que par la forme du prothorax qui est allongé et campanulé. Kirby ajoute que les antennes vont en grossissant à leur extrémité; mais, d'après la même figure, ce grossissement est si faible qu'il ne saurait évidemment avoir une valeur générique.

Cet insecte, fort petit, avait été trouvé dans la Géorgie aux Etats-Unis. Il doit être rare, car M. J. L. Le Conte (1) dit ne pas le connaître. Sa ressemblance avec les Spastica est frappante, et il représente ce genre dans le groupe actuel, comme je l'ai dit plus haut.

(vittata, Fab. Syst. El. II, p. 24). — N. immaculata, Say, Journ. of the Acad. of Philad. II, p. 22. — nemorensis, Hentz, Trans. of the amer. Phil. Soc. New Ser. III, p. 258 (bimaculata Melsheim). — calceolata, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 136. — versicolor, Chevrol. Col. d. Mexiq. Cent. I. — bicolor, lurida, apicalis, pallens, lutea, dichroa, dubia, palliata, texana, decipiens, punctulata, nigripennis, scutellaris, cribraria, vittigera, cribricollis, porosa, fuscipensis, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. VI, p. 345; discolor, IX, p. 77. — flavipennis, Uhler, ibid. VII, p. 418. — Esp. des Antilles: N. cubacola, Jacquel.—Duv. in Ramon de la Sagra, Hist. phys. etc. de l'Île de Cuba; Eqtom.

# FAMILLE LX.

# OEDÉMÉRIDES.

Menton porté par un pédoncule du sous-menton. — Languette saillante, bilobée; ses lobes divergents et arrondis. — Deux lobes aux machoires, inermes ; el'externe plus long que l'interne. — Mandibules presque toujours bisides au bout, munies intérieurement d'une lamelle membraneuse et ciliée. — Tête graduellement rétrécie en arrière, terminée par un museau de longueur variable, rarement en forme de rostre. — Antennes de onze ou douze articles, filiformes chez presque tous, insérées à découvert au-devant et à une distance variable des yeux. — Prothorax plus étroit que les élytres; son pronotum et ses flancs continus. — Elytres embrassant en général imparfaitement l'arrière-corps. - Hanches antérieures allongées, subcylindriques, contigues, saillantes; leurs cavités cotyloïdes largement ouvertes en arrière; les intermédiaires de même forme (Mycrenus excepté), couchées, longitudinales, contiguês ou subcontiguês, au moins en arrière; les postérieures transversales, étroites, contigués ou très-rapprochées, très-rarement largement séparées; les quatre tarses antérieurs de cinq, les postérieurs de quatre articles; le pénultième de ceux-ci presque toujours subbilobé; crochets simples. — Cinq ou six segments à l'abdomen, tous libres.

Avec cette famille finit la longue série des Coléoptères hétéromères. Elle serait l'une des plus homogènes de ce vaste ensemble d'insectes sans les Mycrenus que j'y comprends, à l'exemple de la plupart des auteurs, mais qui devraient peut-être constituer une famille à part. Il n'en sera pas question dans les généralités qui suivent.

Abstraction faite de ce genre, les Œdémérides sont tous des insectes allengés, de forme svelte, à antennes et pattes grêles, et qui, pour la plupart, ressemblent beaucoup à des Longicornes. En se bornant à les comparer aux autres Hétéromères, c'est avec les Pédilides et les derniers Méloïdes qu'ils ont le plus de rapports. Mais ils en diffèrent essentiellement par leur tête, qui se rétrécit graduellement en arrière, au lieu d'être munie d'un col brusquement rétréci. La sim-



ues paipes sont les memes qui minal est très-généralement en qué au bout. Les mandibules leur base, et ne dépassent jam jours très-apparent.

Sauf chez les Calorus mâle Pszupolycus, où leurs articles et comme foliacés, les antenne atténuées à leur extrémité. Leur de onze; quelques mâles en or non sur les côtés du museau, n ses bords latéraux, et tantôt p yeux. Les Calorus et les Span ait lieu sur le front même, da chez une foule de Longicornes.

Le prothorax n'est jamais exa ches les Méloïdes, laisse plus cusson qui recouvre le pédor grand; il affecte constamment longé. Les élytres sont toujou pleures, sauf à leur base, où il souvent un vestige de repli é planes et sont sujettes, mais a rétrécir isolément et à devenir

Je ne trouve de trochantins espèce; leur présence aux inte être simplement spécifique. Les en massue et très-grèles à leur base; partout ailleurs elles sont linéaires ou légèrement ovalaires. Les jambes sont toujours grêles, ainsi que les éperons qui les terminent et qui sont souvent très-courts; un de ceux des jambes antérieures disparaît quelquefois (Xanthochroa, Nacerdes) complètement. La grandeur relative des articles des tarses est constante; le 1er est très-allongé, les deux suivants ou le suivant plus court, le pénultième élargi et excavé en dessus, en d'autres termes subbilobé. Cependant il existe deux genres exotiques (Promechilus, Rhopalobrachium) chez lesquels il est cylindrique comme les précédents. Dans ce cas, les tarses sont simplement revêtus en dessous d'une courte villosité. Partout ailleurs leur pénultième article, et plus rarement ceux qui le précèdent en totalité ou en partie, sont munis d'une brosse dense de poils fins.

L'abdomen est assez souvent déformé après la mort, par suite du peu d'épaisseur de ses téguments. L'addition d'un sixième arceau aux cinq dont il est ordinairement composé en dessous, est un caractère sexue! propre à quelques mâles. Sa saillie intercoxale est extrêmement grêle et souvent ne s'interpose pas entre les hanches postérieures. Le métasternum est de longueur normale. Ses épisternums sont médiocrement larges, graduollement rétrécis en arrière; les épimères qui les accompagnent sont linéaires, externes et ne dépassent pas du tout, ou que très-peu, leur extrémité en arrière. Quant au mésosternum, il est court, déclive et envoie entre les hanches intermédiaires une grêle saillie qui souvent n'arrive pas au niveau du bord postérieur de ces organes.

A l'état parfait, les Œ lémérides fréquentent en général les fieurs; quelques-unes (Calopus serraticornis, Dytilus lœvis) se trouvent plutôt sur les hois morts dans lesquels elles ont subi leurs métamorphoses, et s'y tiennent dans la même attitude que les Longicornes au repos. Plusieurs espèces semblent être orépusculaires.

Leurs larves sont lignivores, mais n'attaquent guère que le bois décomposé, dans lequel elles creusent des galeries situées plus ou moins profondément. On en a même trouvé (Nacerdes maritima et melanura) dans de vieux troncs d'arbres gisant au bord de la mer et périodiquement immergés par la marée montante. Un certain nombre de ces larves sont aujourd'hui connues (1); leur organisation est assez homogène pour qu'une même description soit applicable à toutes.

(1) Ce sont les suivantes dans l'ordre systématique: Calopus serraticornis, Gyllenhall, Ins. Suec. II, p. 513; très-courte description; pour la ponte des œufs de cette espèce et quelques autres détails, voyez aussi Kawall, Stettin. entom. Zeit. 1855, p. 228. — Dytilus lævis, Kolenati, Bull. d. Mosc. 1847, l, p. 137, pl. 4, f. 1-20. — Xanthochroa carmiolica, Ed. Perris, Ann. d. I. Soc. entom. 1857, p. 347, pl. 9, f. 491-500. — OEdemera (Nacerdes) dispar, L. Dufour, ibid. 1841, p. 5, pl. 1, nº 1, f. 1-9. — Nacerdes maritima, Coquerel, ibid. 1848, p. 178, pl. 7, nº 4, f. 1 a-c; cette espèce, comme on le

## ŒDÉMÉRIDES.

même que les insectes parfaits ont une analogie sensible a ngicornes, c'est aux larves de cette famille qu'elles ressemb s sous le rapport de la forme générale. Leur corps, en effet, é, charnu, sauf sur la tête, plus ou moins velu, élargi en av tôt peu à peu, tantôt rapidement rétréci en arrière. La tête grande, écailleuse, déprimée, arrondie, tronquée en avant, uche antérieure. Celle-ci se compose d'un menton étroit, é d'une languette de même consistance, subcylindrique et les palpes de deux articles, dont le 2º beaucoup plus court emier et aciculé ; deux mâchoires assez grandes, munies obe, et dont les palpes sont composés de trois articles déc graduellement; deux mandibules saillantes, arquées et der r extrémité; enfin d'un labre bien développé. Les stemmate ssent exister que chez un petit nombre d'espèces (1). Les es, insérées près de la base des mandibules, s'atténuent à mité; des quatre articles qui les composent, les deux inter es sont allongés, le dernier est court, aciculé et terminé par soie. Les segments thoraciques sont larges, surtout le prothi ésentent ordinairement des groupes d'aspérités ou de petits cornés qu'on retrouve sur quelques-uns des segments abd . Les pattes qu'ils portent sont médiocres et composées de s, dont la dernière, ou le tarse, est un crochet court. Les ents abdominaux sont en général de même longueur, arx es côtés et pourvus d'un bourrelet latéral plus ou moins dist

Quelquefois (Nacerdes maritima) les trois premiers portent supérieurement des saillies cornées et tuberculeuses. Le segment anal est en triangle curviligne (1), et à son sommet s'ouvre l'anus sous la forme d'une fente transversale. La première paire de stigmates est située dans le pli qui sépare le mésothorax du prothorax, ou sur ce dernier, près de l'insertion des pattes; les autres sur les côtés et au tiers antérieur des huit premiers segments abdominaux.

Après avoir terminé leur croissance, ces larves se pratiquent à l'extrémité de leurs galeries une cellule dans laquelle elles subissent leur métamorphose. Celles de leurs nymphes qui ont été décrites sont velues et munies, sur les côtés de l'abdomen, de saillies charnues; des papilles ou des tubercules se voient, tant en dessus qu'en dessous, sur quelques autres segments, et le dernier est terminé par deux saillies coniques et divergentes. Sous cet état, comme sous celui de larve, ces insectes constituent par conséquent un type spécial et très-distinct.

Leur distribution géographique est très-étendue, mais jusqu'ici les genres européens et asiatiques semblent ne se retrouver que dans l'Amérique du Nord, et encore en assez petit nombre. Les espèces propres aux autres régions du globe constituent, pour la plupart, des genres distincts. Du reste, nos connaissances sur les espèces exotiques sont encore très-peu avancées.

Trompés par le facies de ces insectes, les anciens auteurs, notamment Linné et Fabricius, les avaient pris pour des Longicornes et placés, pour la plupart, parmi les CERAMBYX, NECYDALIS et LEFTURA; quelques-uns seulement avaient fourni à Fabricius ses genres CALOPUS et Davors. Olivier est le premier qui ait réuni (1795) toutes les espèces à lui connues (sauf les Calopus) dans son genre ŒDEMERA. Ce n'est qu'assez tard (1810) que Latreille a fait de ces insectes une famille à part (2), en leur associant les Mycrerus et les Salpingides. Cette famille, qu'il n'a cessé de remanier, et qu'il a même supprimée un instant en la réunissant aux Lagriides (3), constitue, dans son dernier ouvrage (4), la quatrième tribu de ses Sténélytres. Elle contient un genre (Nornus) qui lui est étranger, mais, d'un autre côté, les Steno-STOMA en sont exclues et reportées dans la tribu suivante, celle des Rhynchostomes, formée avec les Salpingides. Les choses étaient dans cet état, lorsqu'en 1846 a paru une Monographie des espèces européennes (5), ouvrage posthume du docteur W. Schmidt. Depuis cette

<sup>(1)</sup> Suivant Gyllenhall (loc. cit.), celui du Calopus serraticornis serait muni de deux saillies cornées et redressées.

<sup>(2)</sup> Considér. génér. p. 216.

<sup>(3)</sup> Règne anim. éd. 1, III, p. 308.

<sup>(4)</sup> Règne anim. éd. 2, V, p. 46.

<sup>(5) «</sup>Revision der europæischen Œdemeriden» Linnæa entom. l, p. 1. M. Suffrian (Stettin, entom. Zeit. 1848, p. 165) a publié un supplément à ce travail.

#### GDÉMÉRIDES.

ne, le travail le plus important dont ces insectes aient été n synopsis des espèces de l'Amérique du Nord, dû à M. J s (+).

présence des Mycrerus parmi eux rend nécessaire de les uns deux tribus.

lanches intermédiaires cylindriques, longitudinales; saillie intercoxale très-étroite, aigue, souvent presque nulle.

lanches intermédiaires globuleuses; saillie intercoxale très-large, arrondie en avant. OE DÉMÉRIDES

MYCTÉRIDES.

# TRIBU I.

# OEDEMERIDES VRAIES.

nches intermédiaires allongées, cylindriques, contiguês ement séparées; les antérieures très-longues chez presquaillie intercoxale de l'abdomen très-étroite, en triangle aig presque nulle. — Antennes jamais insérées sur les côtés. — Ecusson en triangle curviligne allongé. — Crochets de les. — Epimères métathoraciques étroites, externes. — Consection de les controls de les controls en général peu solides.

et ne comprend que les deux genres suivants, dont le second seul m'est connu en nature.

- 1. Cuisses grèles à leur base, en massue à leur extrémité : Rhopalobrachium.
- II. ovalaires: Promechilus.

#### RHOPALOBRACHIUM.

Bonsu. Voy. d. l. Frégat. Eugénie; Ins. p. 109.

Dernier article des palpes maxillaires en triangle allongé, tronqué au bout. — Tête brièvement rhomboïdale. — Yeux arrondis, convexes. — Antennes plus courtes que la moitié du corps, de onze articles: i épais, 2 court, obconique, 3 plus long que les deux précédents réunis, mais plus grêle, 4-8 allongés, égaux, 9-11 un plus longs et plus gros qu'eux, le dernier acuminé au bout. — Prothorax allongé, brusquement rétréci dans sa moitié antérieure, anguleux sur les côtés dans son milieu, tronqué à sa base, légèrement sinué en avant, très-inégal en dessus. — Ecusson demi-circulaire. — Elytres allongées, parallèles, planes en dessus, isolément subarrondies à leur extrémité. — Pattes longues; cuisses grêles à leur base, fortement en massue et échancrées en dessous à leur extrémité; jambes linéaires, droites; tarses grêles, allongés, simples, leurs articles décroissant graduellement; crochets munis à leur base d'une dent obtuse. — Corps allongé, glabre (?).

J'emprunte cette formule à M. Bohemann, qui ne décrit qu'une espèce (1) du genre, de taille moyenne pour la famille actuelle, d'un noir brillant, rugueuse sur la tête et le prothorax, et assez fortement striée et ponctuée sur les élytres, avec le 4° intervalle entre les stries costiforme. Chacun de ces organes est orné de deux bandes obliques, composées de trois petites taches arrondies et jaunes, situées l'une au tiers, l'autre un peu au-delà du milieu de leur longueur. Cet insecte a été pris au Port-Famine dans le détroit de Magellan.

Il me paraît avoir beaucoup de rapports avec les Trachelostenus du Chili, qu'on a vus plus haut dans la famille des Lagriides, et il se pourrait bien qu'il dût être classé près d'eux. Si ses cavités cotyloïdes antérieures, dont M. Bohemann n'a pas parlé, sont closes en arrière, l'affirmative n'est pas douteuse.

(1) R. clavipes, Bohem. loc. cit. p. 110, pl. 1, f. 8 a-g.

#### CEDÉMÉRIDES.

## PROMECHILUS.

Solien in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 251 (1).

nton petit, en carré transversal. - Languette évasée, la rtement échancrée en avant. — Dernier article des palpes vlindrique; les maxillaires robustes, leur 4° article gradue é et obliquement tronqué au bout. — Mandibules courte bifides à leur extrémité. - Labre très-court, tronqué et ète déprimée, brièvement rhomboïdale. - Yeux médiocr nts, transversaux, subréniformes. — Antennes insérées , grêles, de la longueur des % du corps, à articles i roh renversé, 2 d'un quart seulement moins long que 3, les driques, un peu noueux au bout, sauf 11, et égaux.-P versal, légèrement arrondi sur les côtés, tronqué en avar Ecusson médiocre. — Elytres médiocrement allongée larges, très-planes en dessus, avec leurs épipleures ve attes longues; cuisses ovalaires; jambes munies de de ; articles des tarses cylindriques, non tomenteux en des s déprimé, hérissé partout de longs poils fins.

nre très-distinct et qui, sans le précédent, serait isolé da . Il ne comprend qu'une espèce (2) du Chili, d'assez grand

#### CEDÉMÉRIDES VRAIES.

trouve davantage, et, d'après cela, j'ai cru devoir réunir le second aux NACERDES, dont rien d'essentiel ne le sépare, abstraction faite de ce caractère. L'insertion des antennes a lieu d'après deux modes différents chez ces insectes. Dans deux genres (CALOPUS, SPAREDRUS), elles sont situées dans l'échancrure même des yeux, et entourées en partie par ces organes, comme chez tant de Longicornes; dans tous les autres, elles sont complètement dégagées des yeux, et il n'existe, sauf chez les Cyclorerus, aucun vestige de saillies destinées à les porter. Ces différences ne m'ont pas paru suffisantes pour autoriser à diviser le

| ten | nes s      | ni, à plus forte raison, la distance variable à laquelle les a<br>e trouvent des yeux dans la seconde catégorie.                     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAL | PUS,       | es dix-huit genres qui suivent, il n'en est que quatre (Selent<br>Pseudolycus, Cycloderus, Mecopselaphus) qui soient étra<br>Europe. |
| L.  | Ante       | nnes insérées sur des saillies et entourées par les yeux.                                                                            |
|     |            | Pénultième art. des tarses subbilobé : Calopus.                                                                                      |
|     |            | Les deux pénult. — — Sparedrus.                                                                                                      |
| n.  | Ant        | ennes dégagées des yeux.                                                                                                             |
|     | a          | Plus d'un art. tomenteux en dessous aux 4 tarses antérieurs.                                                                         |
|     | b          | Deux éperons aux jambes antérieures.                                                                                                 |
|     |            | Antennes insérées à distance des yeux : Dytilus.                                                                                     |
|     |            | — près — Selenopalpus.                                                                                                               |
|     | bb         | Un seul éperon aux jambes antérieures.                                                                                               |
|     |            | Yeux grands, subarrondis, étroitement échancrés : Xanthochroa.                                                                       |
|     |            | - médiocres, transversaux, subréniformes : Nacerdes.                                                                                 |
|     | <b>a</b> a | Pénultième art. de tous les tarses seul tomenteux.                                                                                   |
|     | C          | Un seul éperon aux jambes antérieures : Lethonymus.                                                                                  |
|     | cc         | Deux                                                                                                                                 |
|     | d          | Antennes insérées près des yeux.                                                                                                     |
|     | •          | Leurs art. intermédiaires foliaces: Pseudolycus.                                                                                     |
|     | **         | filiformes.                                                                                                                          |
|     | ſ          | Prothorax cordiforme, inégal, denticulé sur les côtés: Cycloderus.                                                                   |
|     | ff         | - de forme variable, non -                                                                                                           |
|     | g          | Art. intermédiaires des antennes plus épais et plus longs que les s<br>vants : Mecopselaphus.                                        |
|     | gg         | Cos articles pareils aux suivants.                                                                                                   |
|     | h          | Dernier art, des palpes max, triangulaire ou cultriforme.                                                                            |
|     | i          | Yeux transversany, réniformes.                                                                                                       |

finement granulés : Asciera.

- fortement

- ii Yeux subarrondis, saillants, entiers : CEdemera.
- hh Dernier art. des palpes max. conique ou subfusiforme : Stengzit.
- dd Antennes distantes des yeux.
- k Tête terminée par un museau médiocre.

Yeux dégagés du prothorax : Chrysanthia.

- en partie recouverts par le protherax : Probosca.
- kk Tête terminée par un long museau.

Dernier article de tous les palpes triangulaire ou cultriforme: Chitona.

Dernier article de tous les palpes cylindrique : Stenostoma.

Genres incertæ sedis : Dohrnia, Loboglossa.

#### CALOPUS.

FAB. Syst. Entom. p. 182 (1).

Mâle: Menton en carré transversal, arrondi aux angles. — Dernier article des palpes labiaux légèrement triangulaire; les maxillaires très-allongés, leur 4° article en triangle très-long et obliquement tronqué au bout. — Mandibules courtes, bifides à leur extrémité. — Labre transversal, arrondi en avant. — Tête courte, subarrondie. — Yeur très-grands, subarrondis, échancrés, faiblement séparés sur le front.

Anteques insérées sur de petites éminances dans l'ésbarrondie.

Linné s'y est trompé et a placé parmi ses CERAMETE l'espèce typique (1) du genre. Elle est répandue depuis le nord de l'Europe jusque dans le nord de l'Italie, mais très-rare, en général, dans les parties méridionales de ce continent, où elle ne se trouve guère que dans les régions montagneuses. C'est un grand insecte d'un fauve plus ou moins brunâtre, criblé en dessus de points enfoncés, très-serrés, avec trois faibles lignes saillantes sur chaque élytre. Il y en a une seconde espèce (2) dans les parties occidentales de l'Amérique du Nord.

#### SPAREDRUS.

(MECERL.) SCHMIDT, Linn. entom. 1, p. 22.

Mêmes caractères que les Calorus, sauf les points suivants :

Palpes labiaux plus grèles, leur dernier article rensié et tronqué au bout; celui des maxillaires moins allongé et tronqué moins obliquement. — Mandibules entières au bout. — Yeux en fer-à-cheval, très-largement séparés en dessus. — Antennes un peu plus longues que les deux tiers du corps et filiformes dans les deux sexes; leur 1° article très-grand, en cône renversé. — Prothorax plus cylindrique. — Les deux pénultièmes articles des tarses excavés en dessus. — Cinq segments abdominaux dans les deux sexes.

L'espèce typique du genre, le Calopus testaceus d'Andersch (3), est plus petite de moitié que l'espèce typique du genre précédent, et d'un noir peu brillant, avec les élytres d'un fauve testacé uniforme. La femelle est du double plus grande que le mâle et plus massive. Cet insecte, peu commun, paraît propre à l'Autriche. M. Costa en a décrit une seconde espèce (4) des environs de Naples.

#### DITYLUS.

FIRCH. DE WALDE. Mem. d. l. Soc. d. Nat. d. Mosc. V, p. 469 (5).

Menton en carré transversal; ses angles antérieurs arrondis. — Dernier article des palpes triangulaire, un peu arqué et obliquement

- (1) Cer. servaticornis, Linné, Faun. Suec. nº 665: on n'en a que des figures médiocres; voyes notamment, Olivier, Entom. IV, 72, pl. I, f. 1, a-c; Panzer, Faun. Ins. Germ. III, 15; Guérin-Méneville, Icon.; Ins. pl. 33, f. 5.
- (2) C. angustus, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p.158, note; Nouveau-Mexique.
  - (3) In Hoppe, Entom. Taschenb. 1797, p. 165; figuré dans Germar, Faun. Ins. Europ. X, 5.
    - (4) S. Orsinii, Coste, Faun. d. Regn. d. Napol. pl. 9.
  - (5) Syn. Mineres, Eschech, Mém. de l'Acad. d. St-Pétersb. VI, p. 467, et in Germar, Magaz. IV, p. 400. — Hulors Fab. — Uris Randall.



tième aux postérieurs, trian segments dans les deux se pubescent.

Le facies de ces insectes e des autres genres de la fa moins foncé ou d'un noir m Canaries un petit groupe o est remplacée par le fauve dessus finement chagrinés. l'autre qu'en ce que la tête chez les mâles que chez les genre, dont trois propres à l du Nord (1).

er

A. WHITE, Voy. of th

Genre très-voisin des Xanz par les deux caractères suiv propre aux mâles.

Dernier article des palpes cré en demi-cercle. — Deux

(2) Esp. européenne : Hel. los

Sans ce dernier caractère, les femelles ne pourraient pas se distinguer des Xanthochnoa de leur sexe. Le genre est propre à la Nouvelle-Zélande et à la Polynésie. Il ne se compose en ce moment que d'un petit nombre d'espèces (1).

#### XANTHOCHROA.

# SCHRIDT, Lines. entom. I, p. 35.

Menton transversal, concave, un peu rétréci et tronqué en avant. — Dernier article des palpes en triangle assez court aux labiaux, allongé aux maxillaires, tronqué obliquement à tous. — Mandibules bifides au bout. — Labre transversal, un peu arrondi sur les côtés, sinué en avant. — Tête prolongée en un long museau. — Yeux grands, subarrondis, étroitement échancrés. — Antennes insérées près des yeux, longues, grêles, filiformes, de douze (g') du onze (Q) articles : i assez long, 2 court, 3-1i égaux. — Prothorax au moins aussi long que large, rétréci dans sa moitié postérieure, arrondi sur les côtés en avant, un peu déprimé en dessus. — Elytres très-allongées, parallèles, obtusément arrondies au bout. — Cuisses linéaires ; jambes antérieures munies d'un seul éperon ; articles des tarses tous, sauf le dernier, tomenteux en dessous ; le pénultième triangulaire, subbilobé ; le précédent en triangle très-allongé. — Cinq segments abdominaux. — Corps très-allongé, finement pubescent.

Il n'y a en ce moment que deux espèces européennes (2) du genre qui soient décrites, mais il y en a dans les collections plusieurs autres provenant de l'Amérique du Sud. Toutes sont assez grandes, d'un fauve ferrugineux plus ou moins vif, avec les élytres brunâtres. Les mâles ont le dernier segment abdominal assez fortement incisé, tandis que chez les femelles il est peu profondément échancré.

#### NACERDES.

#### (STEVEN) SCHMIDT, Linn. entom. I, p. 28 (3).

Menton transversal ou non, rétréci et tronqué ou un peu échancré en avant. — Palpes grêles : leur dernier article triangulaire, médio-

- (1) S. chalybous, subviridis, A. White, loc. cit.; Nouvelle-Zélande. lateritius, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1849, p. 457; Tatty. Il est probable, comme le disent ces deux auteurs, que le Dryops cenea de Fabricius (Syst. El. II, p. 68) appartient au genre; la Nouvelle-Hollande est sa patrie. Sulvant Erichson (Archiv, 1848, II, p. 119), il en serait de même des Dryopa lineate Fab. et strigipennis White, mentionnés plus bas, p. 707, note 1.
- (2) Œd. carniolica, Gistl, Faunus, I, p. 150 (Œd. Blossevillei, Guéria-Ménev. Revue zool. 1838, p. 39); Tyrol, Alpes françaises.—gracilis, Schmidt, loc. cit. p. 37; Styrie, Dalmatie.
  - (3) Syn. Anoncodes (Anogcodes Dej.), Schmidt, loc. ett. p. 92. Ischme-Coléoptères. Tome V. 45

# ODÉMÉRIDES.

ent allongé aux labiaux, long aux maxillaires, obliquemen au bout. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Lal aussi long que large, rétréci à sa base, sinué en avant. née par un museau médiocre. — Yeux médiocres, transviformes. — Antennes insérées près d'eux, de longueur va filiformes, de douze (6') ou onze (2) articles ; 1 allon renversé, 2 du quart ou du tiers de 3, 3-10 égaux, 11 plus othorax transversal, rétréci en arrière, avec ses côtés ant dis. — Elytres médiocrement planes, allongées, parallé u rétrécies en arrière, parfois sinuées dans leur milieu. — res; jambes antérieures munies d'un seul éperon, les au ; articles 1-4 des tarses antérieurs, 2-4 des intermédiaires rieurs, tomenteux; le pénultième de tous excavé, le prégulaire. — Cinq segments abdominaux dans les deux se allongé, finement pubescent.

réunis dans ce genre les NACERDES et les ANONCODES de Se couvrant entre eux aucune différence essentielle, bien q parés par six autres genres (1).

premier de ces genres ne comprend, à ma connaissance, espèces européennes (2) sur lesquelles Schmidt l'a étal es exotiques que Dejean et quelques auteurs récents y ites, en diffèrent essentiellement, du moins toutes celles ( par la longueur de leurs antennes et de leur prothorax, l jambes antérieures. Ce caractère et la vestiture de leurs tarses est tout ce qui les distingue des Xanthochroa, dont elles ont, du reste, tous les traits caractéristiques, et en avant desquelles elles doivent être placées, immédiatement à la suite des Selenopalpus (1).

Les Amoncodes sont tous propres à l'Europe, comme les Nacendes,

mais plus nombreux (2).

Ces insectes sont de moyenne taille et de couleurs variables trèssujettes à se modifier dans la même espèce. Les caractères sexpels, quand ils existent, ce qui n'a pas toujours lieu, ont, comme de coutume, leur siège à l'abdomen.

#### LETHONYMUS.

(DE MARSEUL) SCHRIDT, Linn. entom. I, p. 90.

Je ne connais pas ce genre dont Schmidt a exposé les caractères sans lui donner de nom; il a reçu de M. de Marseul (3) celui qui précède. Schmidt n'en avait vu qu'un exemplaire mâle, qui lui a présenté les caractères suivants:

- (1) Esp. de l'Australie et de la Polynésie: Dr. livida, lineala (Lagria lin. Fsb. olim.); Fab. Syst. El. II, p. 67; Australie. CEd. punctum, Mac-Leay in King's Survey of the coasts of Austral. II, p. 443; même pays.—CEd. Foreteri (livida Fah.), bivillata, luctuosa, australis, brevicornis, Boisduv. Faun. d. l'Océan. II, p. 293; même pays.—Dr. strigipennis, A. White, Voy. Ereb. a. Terr.; Entom. p. 12; Nouvelle-Zélande.—N. kanak, decolor (livida Boisduv.), bicolor, L. Fairm. Rev. et Mag. d. Zool. 1349, p. 454; Taity.—nigronotata, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 110; Australie.—Esp. de Chine: N. chinensis, Hope, Trans. of the entom. Soc. IV, p. 10; Chusan.—chinensis (nee Hope), Bohem. loc. cit. p. 111; Hong-Kong.— Esp. de Madagascur: N. maritima, Coquer. Ann. d. l. Soc. entom. 1848, p. 178.— Esp. de l'Ander. du Sud: N. linearis, Blanch. in d'Orb. Voy.; Entom. p. 200, pl. 15, f. 10.—alternans, Gurtis, Trans. of the Linn. Soc. XIX, p. 473; Montevideo.—merginata, Guérin-Mênev. Rev. Zool. 1843, p. 21; Colombie.—tenella, Bohem. Icc. cit. p. 111; Pérou (lie Puna).
- (2) Schmidt en décrit 12 espèces : A. adusta Panz. (Œd. collaris Oliv.; Canthar. ustulata Scop.); Europe moyenne et mér.; geniculata, Turquie; rufwentris Scop. (Nec. melanoceµha Fab.; Œd. dorsalis Oliv.); Eur. mér.; ustulata Fab. (Q Nec. melanura Fab.; Anogc. scutellaris Walti); Eur. mér.; sustulata Fab., Eur. mér.; coarctata Germ., Russie mér.; ruficollis Fab. (Nec. carulescens Rossi), Autriche, Italie.; viridipes S., Eur. mér.; amana S.; décrite antérieurement sous le nom d'Œd. dispar, par M. L. Dufour (Ann. d. I. Soc. entom. 1841, p. 8) qui regarde comme le mâle la Nec. seiadonia, et comme la femelle la N. ruficollis de Fabricius; Europe or. et mér.; hurcica S., Turquie; alpina S., Tyrol, Hongrie, Styrie; azurea S., Tyrol, Carinthie.
- Aj.: An. axillaria, flaviventris, Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 141; Russie mér. — meridionalis, A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol. pl. 9; Naples.
  - (3) Cat. d. Col. d'Europ. p. 130.

#### ŒDÉMÉRIDES.

canes huccaux à l'état normal. — Tête médiocrement prole ux grands, saillants, allongés et réniformes. — Antennes près des yeux; leur 2º article trois fois plus court que ci le plus long de tous. — Prothorax cylindrique, à peine ant. — Elytres médiocrement longues, à peine atténuées — Cuisses et jambes antérieures conformées comme les c jambes postérieures des OEDEMERA; les secondes terminéongue saillie et un seul éperon; les autres jambes bi-éperor tième article de tous les tarses quadrangulaire, tomente us, plus grand que le précédent, celui-ci triangulaire. — D ent abdominal profondément échancré, laissant à découve les génitaux.

insecte que Schmidt a nommé difformis et qui provenait nie, est d'un vert bronzé, avec les palpes et la base des c s (1).

### PSEUDOLYCUS.

Guérin-Ménev. Ann. d. l. Soc. entom. II, p. 155.

nton transversal, arrondi en avant. — Palpes robustes; le de des labiaux médiocrement triangulaire et tronqué; les rilongs; leur 4º article fortement sécuriforme et obliqueme au bout. — Mandibules hifides à leur extrémité — Les

avec le prothorax et les élytres sujets à être bordés de fauve ou de rouge sanguin; un seul (hæmopterus) a les élytres fauves. Ces dernières sont finement rugueuses et présentent constamment de fines côtes saillantes et très-régulières. M. Guérin-Méneville en a décrit quatre espèces (1), mais ne s'est pas aperçu que Fabricius en avait déjà publié une sous le nom de Lycus hæmorrhoidalis (1). C'est sur cette dernière que j'ai rédigé la formule du genre, les autres m'étant inconnues. Il en existe à Madagascar d'autres, chez lesquelles les articles 3-5 des antennes sont seuls dilatés (3). On ne connaît probablement encore que les mâles de ces insectes.

#### CYCLODERUS.

Solier in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 252.

Menton fortement transversal, arrondi en avant. — Dernier article des palpes labiaux légèrement triangulaire; les maxillaires grêles, à 4º article cultriforme et très-aigu. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre court, légèrement échancré. — Tête courte, terminée par un museau médiocre. — Yeux médiocres, arrondis et très-saillants. — Antennes insérées près d'eux, sur de courts tubercules, un peu plus longues que la moitié du corps, peu robustes, filiformes, à articles 1 assez court, pyriforme, 2 très-court, obconique, 3-11 cylindriques, égaux. - Prothorax transversal, très-fortement et brièvement rétréci à sa base, arrondi, irrégulier et denticulé latéralement, tronqué à ses deux extrémités, fovéolé et très-inégal en dessus. — Elytres allongées, parallèles, peu convexes. — Cuisses linéaires; jambes munies de deux éperons à peine distincts; pénultième article des tarses tomenteux en dessous, très-court, subbilobé. - Cinq segments abdominaux, le dernier ogival, court (5?) ou allongé (2?). — Corps linéaire, glabre.

Genre essentiellement caractérisé par la forme des palpes marillaires, la brièveté du pénultième article des tarses et la forme particulière du prothorax. Il ne contient en ce moment qu'une espèce (4) du Chili, de taille moyenne, d'un brun-noirâtre, brillant en dessous, mat en dessus, avec le front, le pronotum, une partie des cuisses et une mince bordure latérale des élytres, d'un beau jaune. Ces derniers organes et les pattes sont parfois brunâtres comme le reste du corps.

- (1) P. marginatus, cinctus, atratus, hæmopterus, Guérin-Ménev. loc. cit. p. 156; le premier est figuré avec beaucoup de détails, pl. vii, A.
- (2) Syst. El. Il, p. 113. Erichson (Archiv, 1842, I, p. 112, note 2) a vérifié cette cynonymie sur l'exemplaire de la collection de Fabriclus.
- (3) M. Deyrolle m'en a communiqué une soussele nom de Dyctiopterus antennatus Gory; mais je ne la trouve pas dans les écrits de cet auteur.
  - (4) C. rubricollis, Solier, loc. cit. p. 253; Col. pl. 21, f. 1 a-e.

# CEDÉMÉRIDES.

#### MECOPSELAPHUS.

Solier in GAY, Hist. d. Chile; Zool. IV, p. 430.

re voisin des Asclera qui suivent, avec les différences

nier article de tous les palpes subfusiforme, tronqué (limb nminé (maculicollis) au bout. — Antennes finement velu s 3-5 plus épais et plus longs que les suivants; le dernier chez les mâles par un court appendice. — Prothorax transverement rétréci en arrière. — Abdomen de six segments, nier fendu ( $\sigma$ ), ou de cinq, avec le dernier angulairement ( $\varphi$ ).

si que je l'ai dit précédemment (\*), Solier ne s'est pas aj genre appartenait aux Hétéromères et l'a placé parmi le rmes. Il en a décrit deux espèces (\*) du Chili, que j'ai so et qui ressemblent beaucoup, pour la taille et la forme gén clera cœrulea d'Europe. Toutes deux sont d'un brun méd foncé, avec le prothorax rose, à reflets opalins; chez l'une d licollis), il est parcouru par deux bandes noires longitudir (himbatus) a les élytres entourées d'une bordure blanci cre largeur.

ASCLERA.

Prothorex subtransversal ou un peu plus long que large, rétréci en arrière, avec ses côtés antérieurs arrondis, peu convexe. — Elytres allongées, parallèles. — Pattes simples; jambes munies de deux trèscourts éperons, souvent à peine distincts; pénultième article des tarses subbilobé, tomenteux en dessous, plus court que le précédent, celuici en triangle allongé. — Cinq segments abdominaux dans les deux sexes; le pygidium triangulaire et saillant. — Corps allongé, trèsfinement pubescent, parsois glabre en dessus.

Les mâles se distinguent principalement des femelles par leur pygidium plus long et leur cinquième segment abdominal plus arrondi, tandis que chez ces dernières, il est acuminé dans son milieu.

Ces insectes sont de taille moyenne et de couleurs variées. Chacune de leurs élytres, qui sont finement chagrinées, présente trois ou quatre faibles nervures, lesquelles, chez plusieurs d'entre eux (par ex. sanguissicollis, ruficollis), se convertissent en côtes fines et tranchantes. L'Europe ne paraît en posséder jusqu'ici que trois espèces; il y en a davantage dans l'Amérique du Nord, et les collections en renferment d'autres provenant de points très éloignés du globe (1).

#### DRYOPS.

# FAB. Entom. syst. II, p. 74 (2).

Menton assez long, arrondi en avant. — Dernier article des palpes labiaux en triangle assez court, coupé carrément en avant; celui des maxillaires allougé, triangulaire, étroit, tronqué très-obliquement au bout. — Mandibules bifides à leur extrémité. — Labre rétréei à sa base, sinué en avant. — Tête terminée par un museau allongé. — Yeux gros, saillants, fortement granulés, transversaux et réniformes.

- (1) Esp. européennes: Nec. sanguinicollis, Fab. Syst. El. II, p. 370 (flavicollis Panz., Steph.). Canth. cærulea, Linné, Syst. nat. II, p. 650 (Nec. cysnes et cærulescens Fab., OEd. nigripes Ollv.). A. hasmorrhoidelis, Schm. loc. cit. p. 43; Turquie. Esp. d. l'Amér. du Nord: Dr. ruffrons, Fab. Syst. El. II, p. 68. Nec. notoxoides, thoracica (OEd. fraxini Say), Fab. ibid. II, p. 369. (Ed. erythrocephala, Germar, Ins. Spec. nov. p. 167. (Ed. rufcollis (Ischn. carinata Newm.), vestita, puncticollis, Say, Journ. of the Acad. of Philad. III, p. 271. Ischn. unicolor, Nac. lateralis (Var. A. signaticollis Haldem.), dorsalis (Xanth. vittata Say), Melsheim. Proceed. of the Acad. of Philad. III, p. 54. A. tomiata, obscura, J. L. Le Conte, ibid. VII, p. 21; pallida, cana, p. 224. excavata, J. L. Le Conte, Ann. of the Lyc. of New-York, V, p. 158. Esp. de l'Australie: A. mansusta, Newm. The Zool.; Append. p. cxxxIII.
- (2) Syn. Oncomena, Steph. Iil. of Brit. Entom. V, p. 57. OEDEMEBA Oliv., Germar. Necydalis Donov. Le nom de Dayops a été également appliqué à des Parnides; voyez à ce sujet tome II, p. 505, note 2.

#### EDÉMÉRIDES.

tennes insérées près des yeux, très-longues, filiformes, de s: 1 en cône allongé et renversé, 2 très-court, 3 un peu que les suivants, ceux-ci égaux. — Prothorax plus long subparallèle, peu convexe. — Elytres très-allongées, paral tes longues; cuisses postérieures renfiées et arquées chi; jambes de la même paire arquées et un peu anguleuses à ans le même sexe; toutes terminées par deux éperons trè énultième article des tarses presque carré, subbilobé, tomes seous, plus grand que le précédent; celui-ci triangulair egments abdominaux dans les deux sexes. — Corps très-allegent.

'ai à ma disposition qu'un exemplaire femelle du rare insection pose à lui seul ce genre et qui est l'un des plus grands e, sa taille égalant presque celle du Calopus serraticornis. Le ce dernier, d'un fauve testacé, mais avec le front, les ante és du prothorax, la base de l'abdomen et une tache annuisses, brunâtres. La femelle a le pygidium allongé, cyling e, et le dernier segment ventral arrondi au bout et excavecte a été rencontré dans la plus grande partie de l'Eu la Turquie jusqu'en Angleterre inclusivement, mais il pre partout.

OEDEMERA.

OLIV. Entom. III. no 50 (2).

ailes chez les mâles. — Cuisses postérieures très-renfiées et arquées chez les mâles; jambes de la même paire robustes, comprimées, arquées, triangulairement anguleuses à leur base dans le même sexe; toutes terminées par deux éperons bien distincts; pénultième article des tarses subbilobé, tomenteux en dessous, notablement plus court que le précédent, celui-ci triangulaire. — Cinq segments abdominaux dans les deux sexes. — Corps pubescent.

En outre des différences prononcées dans les pattes postérieures, qui distinguent les deux sexes, il y en a d'autres, comme de coutume, à l'extrémité de l'abdomen, mais un peu variables selon les espèces. Dans tous deux, le pygidium est saillant et embotte le dernier arceau ventral; il est plus long et plus aigu chez les mâles, et l'arceau ventral en question est chez eux, en général, échancré ou fendu et laisse à découvert le pénis; celui des femelles est arrondi ou tronqué au bout et parfois excavé.

Il existe cependant une espèce (1), commune en Europe, chez laquellé les caractères sexuels tirés des pattes postérieures ont complètement disparu, les mâles ne différant pas, sous ce rapport, de leurs femelles. C'est sur elle que M. A. Costa a fondé son genre ŒDRMERINA; mais comme elle ne présente pas d'autre particularité différentielle, je crois que Schmidt a eu raison de la laisser dans le genre.

Les ŒDEMERA sont généralement de couleur métallique, avec les élytres tantôt de la même nuance que le corps, tantôt autrement colorées. Ces organes sont toujours munis de quelques lignes saillantes, finement costiformes.

Le genre est assez nombreux (2), mais paraît confiné jusqu'ici en

- (1) Nec. lurida, Marsh. Col. Brit. p. 360.
- (2) Outre la lurida, Schmidt (loc. cit. p. 51) en décrit 22 esp. européennes: CEd. podagraria Lin. (Nec. flavescens Rossi; Q testacea Fab., melanocephala Oliv.), de toute l'Europe; penicillata S., Turquie; ventralis S., Istrie; brevicollis S., Sicile; flavimana (marginata Gyll., Q simplex Lin.), Europe mér.; similis S., Turquie; flavescens Linn. (femorata Scop.; Q simplex Fab.), toute l'Europe; flavipennis S., Caramanie; marginata Fab. (femorata Panz., subultata Oliv., phinisica Scop.), toute l'Europe; melanopyga S., Sicile; lateralis S., Europe or., Sibérie; cærulea Lin. (nobilis Scop., ceramboides Forst.), toute l'Europe; rusofemorata S., Dalmatie; cyanescens S., Dalmatie, Sicile; lunicolor S., Portugal; tristis S., Europe or.; atrata S., France mér., Italie; brevicornis S., Autriche; croceicollis Gyll. (d'asaguinicollis Fab.), Europe bor. et or.; barbara Fab., Europe mér.; flavipes Fab. (clavipes Fab., Steph.), toute l'Europe; virescens Lin. (striata Herbet), toute l'Europe.

Aj.: CEd. Menetriesii (ventralis Ménétr.), stenoptera, chalybea, Falderm. Faun. entom. Transc. II, p. 144; Russie mér. — caucasica, Kolenati, Bull. d. Mosc. 1847, l, p. 132. — basalis, Küster, Die Kæf. Europ. XVIII, 70; Espagne. — angusticollis, marginata, maculiventris, A. Costa, Faun. d. Regn. d. Napol. pl. 10; Naples. — marmorata, Erichs. in Wagners Reise, III, p. 185; Algérie. — viridana, tibialis, Lucas, Explor. d. l'Algér.; Entom. p. 360.

Europe, en Asie et sur le littoral africain de la Méditerrance. Il est assez remarquable, à ce point de vue, qu'on n'en ait encore trouvé aucune espèce dans l'Amérique du Nord.

#### STENAXIS.

Schmidt, Linn. entom. I, p. 38.

Ce genre ne diffère des ŒDEMERA que par les caractères suivants:

Dernier article des palpes grêle, allongé, en cône renversé et un pou déprimé (annulata) ou subfusiforme (Lovei). — Yeux moins saillants, oblonge-ovalaires et obliques. — Elytres beaucoup plus allongées, subparallèles, isolément arrondies à leur extrémité et à peine déhiscentes. — Pattes postérieures simples dans les deux sexes.

Schmidt a fondé le genre sur l'Œdemera annulata de Germar (\*), insecte des parties orientales de l'Europe, de la taille des grandes OEDEMERA. M. Wollaston en a fait connaître une seconde espèce (a) de moitié plus petite, et qui est le seul représentant de la famille dans l'île de Madère.

#### CHRYSANTHIA.

SCHMIDT, Linn. entom. I, p. 125 (3).

Menton transversal, concave, arrondi en avant. - Dernier article

et répandues dans toute l'Europe, où elles sont communés dans beaucomp de localités. Toutes deux sont d'un beau vert doré et présentent quelques lignes suiliantes sur leurs élytres. Les mêles se distinguent des femelles par leur dernier segment abdominal échancré.

#### PROBOSCA.

#### (ZIEGLER) SCHMBT, Linn. entom. I, p. 130.

Menton en carré subéquilatéral. — Dernier article des palpes labiaux subcylindrique; celui des maxillaires en triangle allongé, coupé très-obliquement au hout. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre saillant, entier. — Tête terminée par um museau allongé. — Yeux en partie engagés dans le prothorax, grands, déprimés et réniformes. — Antennes insérées à quelque distance au-devant d'eux, médiocres, très-grêles, filiformes, de onze articles : 2 moitlé aussi long que 3, celui-ci et les suivants égaux. — Prothorax allongé, légèrement convexe, rétrécies dans leur tiers postérieur. — Pattes médiocres, assez robustes; jambes terminées par deux éperons; pénultième article des tarses bilohé, tomenteux en dessous, le précédent triangulaire. — Abdomen de cinq segments. — Corps revêtu d'une pubescence assez épaisse.

Genre très-distinct et que la forme des yeux suffirait, à elle seule, pour faire reconnaître. Il se compose de quelques espèces (·) propres au midi de l'Europe, d'un bleu plus ou moins foncé, parfois noires, et dont les palpes, la base des antennes et les pattes sont presque toujours fauves. Leurs élytres présentent à peine quelques vestiges de lignes saillantes. Le dernier segment abdominal ne diffère pas dans la plupart des espèces, et les mâles se reconnaissent ordinairement à leurs antennes plus longues et à leur prothorax plus fortement rétréci à sa base que chez les femelles.

#### CHITONA.

#### SCHMIDT, Linn. entom. I, p. 134.

Menton ovale, tronqué en avant, concave et bisillonné. — Dernier article des palpes labiaux légèrement triangulaire; celui des maxillaires cultriforme et assez large (3), ou en triangle allongé et obliquement tronqué (\$\times\$). — Mandibules allongées, bifides au bout. — Labre en carré allongé, arrondi aux angles. — Tête prolongée en un long

(1) P. viridana, Italie, Sicile; incana, Turquie; Schmidt, loc. cit.—Chitona unicolor, Küster, Die Kæfer Europ. XII, 86; Espagne.—P. plumbea, Suffrian, Stettin. entom. Zeit. 1848, p. 169; même pays.

# ŒDÉMÉRIDES.

eau. — Yeux contigus au prothorax, petits, transvers. — Antennes insérées à une distance assez notable ax, grêles, filiformes, de onze articles: 2 court, les suivan rothorax allongé, cylindrique, rétréci en arrière. — Ely exes, parallèles, rétrécies dans leur tiers postérieur. es; jambes terminées par deux éperons; pénultième as subbilobé, tomenteux en dessous, le précédent triangi segments abdominaux. — Corps revêtu d'une pubesce dante.

type du genre est la Leptura connexa de Fabricius (1), que de toutes les autres de la famille par son système de Elle est, en effet, d'un bronzé obscur et brillant, avec de partie du prothorax, deux bandes transversales sur le ture et les bords latéraux de ces organes, ravêtus d'un e blanche. Le mâle se reconnaît à son dernier segment et la téchancré, la femelle à ce que le même segment et la nent carénés. Une seconde espèce (1) publiée par M. Kūs essin analogue. Ces deux insectes habitent la péninsu le premier a, en outre, été rencontré en Sardaigne.

#### STENOSTOMA:

LATR. Consid. génér. p. 217 (3).

On n'en connaît qu'une espèce (1) répandue dans le midi de l'Europe ainsi qu'en Algérie, très-variable sous le rapport de la taille, et d'un beau bleu passant quelquefois au vert bronzé. Les deux sexes ont les segments intermédiaires de l'abdomen carénés, mais beaucoup plus fortement chez le mâle que chez la femelle; le premier a, en outre, le 5° fortement échancré, tandis qu'il l'est moins chez la femelle, mais celle-ci a de plus une échancrure plus faible au bord postérieur du précédent.

#### Note.

Le genre suivant ne m'est connu que par ce qu'en a dit M. Schaum dans son Compte-rendu entomologique pour l'année 1851 (1), le requeil dans lequel il a paru n'étant pas à ma disposition. Suivant ce savant entomologiste, il réunirait au facies des ASCLERA les organes buocaux des ŒDEMENA. Il est, du reste, fortement distinct de tous ceux de la famille par la structure singulière de ses antennes; seulement il reste à savoir si elle n'est pas exclusivement propre aux mâles.

#### DOHRNIA.

#### NEWM. The Zoolog.; Append. p. CXXXIII.

Antennes à peine plus courtes que le corps, insérées sur des tubercules, à articles i long, un peu arqué, épaissi au bout, 2-4 courts, cylindriques, 5 égal au précédent, difforme, 6 plus court, également difforme, horizontalement excavé, profondément concave, poculiforme, relevé sur ses bords, 8 plus petit, plan, dilaté, 9-10 beaucoup plus courts, subpyriformes, celui-ci égal aux deux précédents réunis, aigu à ses deux extrémités. — Cinq segments abdominaux; le dernier fendu et embrassant deux grands lobes sexuels arrondis et ciliés.

L'espèce typique (miranda) est noire, avec le prothorax rouge et l'abdomen brillant d'un reflet métallique; le disque du 7° article des antennes et le bord externe du 8° sont blancs. Le genre doit probablement être placé à la suite des PSEUDOLYCUS, dont les antennes sont également anormales.

Je ne connais pas non plus le genre suivant de Solier. S'il est vrai qu'il possède une lamelle au pénultième article des tarses, ce caractère qui lui est exclusivement propre, le distingue nettement de tous les autres genres de la famille.

<sup>(1)</sup> Rhin. coruleus, Petagoa, Ins. Calabr. ed. 1808, p. 14, f. 34 (Lept. rostrata, Fab. Syst. El. II, p. 364; Rhin. necydaloides Illig.); figuré sous le nom de Sten. rostratum, dans Toussaint-Charpentier, Horæ entom. Tab. 9, f. 3.

<sup>(2)</sup> Wiegm. Archiv, 1852, II, p. 185.

# æDÉMÉRIDES.

## LOBOGLOSSA.

Soluen in GAY, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 254.

nton fortement transversal, rétréci et trapéziforme en a uette dilatée antérieurement, avec son bord antérieur; a lobe subtrapéziforme (i). — Dernier article des palpes llongé, subsécuriforme, celui des maxillaires oblong e. — Tête petite, à peine rétrécie en arrière. — Yeux dis et saillants. — Antennes assez courtes. — Prothorax .—Pénultième article des tarses petit, muni d'une lame suse en dessous.

nnique espèce (2) du Chili que décrit Solier, est d'un fa , avec les élytres rouges et ornées de taches brunes, fl partie réticulées. Ces organes sont assez fortement strié ière des stries et les latérales plus ou moins oblitérées lles entre ces sillons sont étroits, un peu saillants et in ridés en travers.

TRIBU II.

MYCTERIDES.

l'heure qu'il est, les entomologistes sont divisés d'opinion à son égard. Les uns, à l'exemple de W. Schmidt, le placent dans la famille actuelle (1); les autres, se conformant aux vues de Latreille, en font une famille à part, où il est associé aux Salpingus et aux Rhinosinus (2). Mais, à vrai dire, ce n'est pas avec ces deux groupes que ses espèces ont le plus de rapports. Le rostre qui termine leur tête, la forme de leurs hanches intermédiaires, leur écusson, la largeur de leur saillie intercoxale, leurs épisternums métathoraciques, sont autant de caractères empruntés aux Curculionides, dont ils ne sont exclus que par leurs organes buccaux et leurs tarses hétéromères. En dehors de cette famille, il ne reste plus que les deux mentionnées plus haut dans lesquelles on puisse songer à les introduire.

J'ai déjà expliqué plus haut, mais avec quelque inexactitude, les caractères qui les distinguent des Salpingides (3). Ils résident dans leurs organes buccaux, leur écusson, la structure des tarses, la largeur de leur saillie intercoxale, celle de leurs épisternums métathoraciques, la pubescence abondante qui les revêt, et enfin leurs habitudes floricoles. Je ne doute pas, en outre, que lorsque leurs larves seront découvertes, on ne trouve qu'elles sont totalement différentes de celles des Salpingides.

- (1) Schmidt, Linn. entom. I, p. 141; son opinion a été adoptée dans les dernières éditions du Catalogue des Coléoptères d'Europe de la Société entomologique de Stettin, et dans celui qu'ont publié tout récemment MM. Schaum, Kraatz et De Kiesenwetter (in-8°, Berlin, 1859). Schmidt a exposé les caractres qui séparent les Myczenus des Salpincus et Rhinosinus; mais il a omis le plus essentiel, celui empranté à la saillie intercoxale; ceux qu'il a tirés du rostre et des antennes me paraissent n'avoir qu'une faible valeur.
- (2) C'est dans son dernier ouvrage (Règne anim. éd. 2, V, p. 49) que Latreille a définitivement réuni ces insectes aux Salpingus et aux Rhinosinus qu'il confond dans un même genre. Dans son avant-dernier travail (Fam. nat. p. 373) il était encore disposé à classer ces derniers parmi les Curculionides, et antérieurement il n'avait cessé de varier à leur égard. Le dernier auteur qui ait traité des Mycrenus, M. L. Redtenbacher (Faun. austr. éd. 1, p. 630 et éd. 2, p. 667) s'est conformé à l'opinion émise en dernier lieu par Latreille.
- (3) P. 527. Je me suis exprimé avec trop de force en disant que le museau de ces insectes n'a rien de commun avec le rostre de plusieurs Salpingides. Cela n'est vrai, rigoureusement parlant, que de celui du M. umbellatarum et espèces veisines, qui est court et fort différent de celui du M. curculioides. Ce dernier diffère de celui des Ruinosimus en ce qu'il est beaucoup plus épais, non dilaté au bout et muni de sillons latéraux pour l'insertion des antennes. Mais ces différences ne sont pas fondamentales et correspondent aux modifications si nombreuses que subit le rostre des Curculionides. J'ai attribué, également à tort, des trochantins intermédiaires aux Myctenus; ils n'en ont pas. La pubescence qui revêt leur corps en dessous m'a fait tomber dans cette erreur. Enfin, je me suis mal exprimé au sujet du pénultième article de leurs tarses; il n'est pas lamellé, mais subbliobé.

## ŒDÉMÉRIDES.

ant aux OEdémérides vraies, ces insectes n'en ont conse ganes buccaux, les pattes et les mœurs; tout le reste, y ries, est différent.

sont, par conséquent, intermédiaires entre les trois fami dent et devraient peut-être en former une à part.

# MYCTERUS.

CLAIRV. Entom. helvet. I, p. 124 (1).

nton plan, en carré transversal. — Dernier article des ux en cône renversé et un peu déprimé; celui des ma iangle allongé et obliquement tronqué au bout. — Mar es à leur extrémité. — Labre court, arrondi en avant. es insérées tantôt à peu de distance (umbellatarum), tan ex. curculioides) des yeux, peu robustes, filiformes et longueur de la moitié du corps (o²), ou plus courtes et un peu à leur extrémité (Q), de onze articles: 1 me peu allongé, 3 plus long que les suivants et obconique ceux-ci décroissant, 11 surmonté d'un petit appendice les deux sexes. — Yeux médiocres, arrondis, peu saill torax contigu aux élytres, transversal, convexe, gradue it et tronqué en avant, paraboliquement bisinué à sa le

été enlevée. On les trouve sur les fleurs, principalement celles des ombellifères.

Le genre est peu nombreux (1), et, dans l'ancien continent, est propre à la Faune méditerranéenne. Une seule espèce (curculioides) étend son habitat hors de cette région et a été trouvée jusqu'en Angleterre. Dans ces dernières années, deux espèces (2) ont été découvertes dans l'Amérique du Nord.

- (1) Rhin. curculioides, Fab. Entom. Syst. II, p. 393 (M. griseus, Clairv. loc. cit. pl. 16; Curc. rhinomacer Payk.; Q M. pulverulentus, Chevrol. in Guérin-Ménev. Icon.; Ins. p. 128, pl. 33, f. 9). Bruch. umbellatarum, Fab. loc. cit. p. 370. M. pulverulentus, tibialis, Küster, Die Kæfer Europ. XX, 85, 86 (umbellatarum var.?); Sardaigne.— ruficornis, Muls. et Ged. Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon II, p. 278; Crimée.
- (2).M. scaber, Haldem. Proceed. of the Acad. of Philad. I, p. 303; Caroline. concolor, J. L. Le Conte, ibid. VI, p. 235; Nouveau-Mexique.

# ADDITIONS ET CORRECTIONS (1)

# TÉNÉBRIONIDES.

TRIBU I.

ZOPHOSIDES.

ZOPHOSIS, p. 15.

Z. depressipennis, Lucas, Ann. d. l. Soc. entom. 1858; Bullet. p. (Tugurt).

TRIBU II.

ÉRODIIDES.

le précédent.— Prothorax peu convexe, transversal, fortement échancré et un peu rétréci en avant, bisinué à sa base, arrondi sur ses côtés antérieurs. — Elytres assez convexes, de la largeur du prothorax, parallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies et arrondies en arrière. — Pattes grêles; cuisses un peu dilatées à leur extrémité; jambes antérieures un peu élargies au bout, bidentées en dehors. — Corps oblongo-ovale.

Ce genre me paraît être intermédiaire entre les Arthrophis et les Eronius, mais beaucoup plus voisin de ces derniers, dont il ne semble guère différer que par la forme des yeux, la dent supérieure des mandibules et des élytres plus rétrécies en arrière. Il a pour type une espèce (nervosus) de la Mésopotamie, de taille moyenne, finement granuleuse sur les élytres et ayant sur chacune d'elles trois côtes; leur repli épipleural semble, d'après ce qu'en dit M. Miller, se comporter comme celui des Eropius.

#### AMNODEIS.

#### MILLER, Wien. entom. Monatschr. II, p. 117.

Organes buccaux des Erodius, avec les mandibules privées de dent en dessus. — Tête et antennes des mêmes : les articles de ces dernières seulement un peu plus allongés, avec le dernière constamment très-petit et enfoui dans le 10°. — Prothorax transversal, profondément échancré en arc antérieurement, fortement bisinué à sa base, avec ses angles postérieurs aigus, arrondi sur les côtés en avant, et légèrement rétréci en arrière. — Elytres elliptico-ovales; leurs épipleures larges, sans repli. — Pattes plus robustes que celles des Erodius; jambes antérieures fortement échancrées au côté interne chez les mâles, sinuées chez les femelles. — Mésosternum, métasternum et premier segment abdominal concaves dans les deux sexes. — Corps plus allongé et moins convexe chez les mâles que chez les femelles.

J'ai signalé moi-même précédemment (p. 21, note i) la nécessité d'établir ce genre, en parlant d'une de ses espèces (giganteus) placée par MM. Reiche et de Saulcy parmi les Anoresis. Il doit être mis avant ces derniers et à la suite des Erodius. Ses espèces sont de la taille de ceux-ci et originaires de diverses parties de l'Orient. Toutes sont plus ou moins granuleuses ou rugueuses sur les élytres, avec une ou deux côtes sur chacun de ces organes, sans compter la carène latérale. On connaît les quatre suivantes :

Anodesis giganieus, Reiche et De Sauley, Ann. d. l. Soc. entom. 1857, p. 187; Syrie. — Annod. grandis, asiaticus, Turquie d'Asie; confluens, Mésopotamie, Miller, loc. cit. p. 120.

L'Erodius scaber de Solier (Ann. d. 1. Soc. entom. III, p. 542) semble, comme le dit M. Miller, appartenir aussi au genre.

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

#### PIESTOGNATHUS.

H. Lucas, Ann. d. l. Soc. entom. 1858; Bullet. p. CLXXXVIII.

ucas n'a parlé que très-sommairement de ce genre, mais le n dit suffit pour montrer qu'il est très-distinct. La formule est empruntée à la fois aux caractères qu'il lui a assignés cription de l'espèce typique.

dibules très-déprimées, larges et aplaties. — Dernier au tennes aussi long que les cinq premiers réunis, subarque rax convexe, plus large que long, arrondi sur les côtés. — longées, ovales, gibbeuses. — Pattes grêles; crochets des t — Corps moins large et beaucoup moins ovalaire que celu

insecte (Douei) doit probablement être placé à côté des Lerr comme le dit M. Lucas. Il a été trouvé en Algérie aux env

ERODIUS, p. 20.

E. exilipes, Lucas, Ann. d. l. Soc. entom. 1858; Bullet. p. clxxx pasis de Laghouat).

TRIBU VI.

TENTYRIIDES.

# TRIBU XVI.

#### SCAURIDES.

AMMOPHORUS, p. 132.

Aj.: A. insularis, fles Sandwich; denticollis, Panama; Bohem. Voy. d. l'Eugénie; lns. p. 89.

# TRIBU XVII.

BLAPTIDES.

ELEODES, p. 148.

Aj.: E. valida, impressicollis, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 90; Cali-, Cornie.

#### TRIBU XVIII.

## ASIDIDES.

#### PHILOLITHUS, p. 157.

Aj.: Pelcopphorus morbillosus, J. L. Le Conte, Proceed. of the Acad. Philad. IX, p. 74; Sonora.

ASIDA, p. 160.

Aj.: A. horrida, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 284; Ceylan (an huj. gener.?).

#### TRIBU XX.

#### PIMÉLIIDES.

PIMELIA, p. 187.

Aj.: P. retrospina, nigropunctata, Lucas, Ann. d. l. Soc. catom. 1858; Bullet. p. clxxix; consobrina, intertuberculata, Buquetii, tuberculifera, p. ccxx; Algérie.

# TRIBU XXIV.

## CONIONTIDES.

CRYPTICUS, p. 223.

Aj.: C. detersus, longipennis, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 284; Ceylan.

# TRIBU XXV.

# PÉDINIDES.

AMMIDIUM, p. 232.

N'ayant vu qu'un exemplaire femelle de l'insecte sur lequel Erichson a fondé ce genre, j'ai placé ce dernier, avec doute, parmi

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

# ALPHITOPHAGUS, p. 306.

A. subfascia, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II,

# TRIBU XXXI.

# ULOMIDES.

# ULOMA, p. 232.

U. ferruginea, Montrouz. Faun. d. l'île Woodlark, p. 32. r, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, U, p. 284; Ceylan.

# ALPHITOBIUS, p. 333.

: Heterophaga lateralis, pullula, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. (Hong-Kong).

#### PYGIDIPHORUS.

Muls. Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Sér. 2, III , p. 520.

nton trapéziforme. — Palpes maxillaires courts, leur dern conique. — Mandibules entières à leur extrémité. — Labre Epistome arrondi en avant. — Antennes à peine aus que le prothorax, à articles i un peu renflé, plus long rt, 3 plus long que le suivant, 4-5 égaux, obconiques, 6-1 s, plus larges, constituant une sorte de massue. - Yeux

échancrés en avant. — Prothorax de moitié plus large que long, légèrement échancré en arc antérieurement, bisinué et impressionné à sa base, muni d'un bourrelet épais sur les côtés, ceux-ci légèrement arrondis. — Ecusson triangulaire. — Elytres isolément arrondies et un peu saillantes en avant, un peu plus larges que le prothorax, atténuées en arrière, obliquement carénées en dessus à leur extrémité; leurs épaules presque quadrangulaires. — Pattès médiocres; cuisses un peu épaissies; jambes droites; tarses grêles, le 1er article des postérieurs médiocrement allongé. — Corps oblong, convexe, un peu atténué à ses deux extrémités.

M. Bohemann a placé ce genre parmi les Taxicornes, et à la suite des Alphitobius. Il appartient en effet par tous ses caractères, sauf les yeux, au groupe des Ulomides vraies, et semble devoir être placé non loin des Aniara de Dejean, dont j'ai exposé brièvement les caractères (p. 336, note). M. Bohemann n'en décrit qu'une assez petite espèce (insularis) originaire de Guam, l'une des îles Mariannes.

# TOXICUM, p. 341.

Aj.: T. Chevrolatii, Montrous. Faune de l'île Woodlark, p. 31. — oppugnans, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 284; Coylan.

J'ai omis de dire que M. Blanchard (in Gay, Hist. d. Chile; Zool. V, p. 440) a rapporté à ce genre un insecte hétéromère du Chili (cribrarium), qui n'a absolument rien de commun avec les espèces typiques, et qu'il a en même temps placé le genre lui-même parmi les Trogositides.

# TRIBU XXXVI.

#### TÉNÉBRIONIDES VRAIS.

#### GLYPTOTUS.

#### J. L. LE Conte, Proceed. of the Acad. of Philad. IX, p. 75.

Menton triangulaire, avec ses angles antérieurs aigus, très-convexe sur la ligne médiane en dehors et acuminé en avant. — Antennes grèles, grossissant peu à peu. — Tête munie d'un profond sillon audessus de chaque œil.—Prothorax transversal, rétréci et réctiligne en arrière, arrondi et rabattu sur les côtés en avant.—Elytres plus larges que le prothorax, oblongues, convexes, avec leurs épaules obliques et saillantes. — Pattes grêles; cuisses non en massue; tarses plus courts que les jambes, revêtus en dessous de poils d'un jaune doré; le dernier article des postérieurs plus court que les précédents réunis.

M. J. L. Le Conte ajoute que ce genre est très-voisin des Uris, c'està-dire des Nycrobates, tels que je les ai exposés. Cependant il reste à savoir si le métasternum est de longueur normale ou court; dans ce dernier cas, le genre appartiendrait à la Tribu des Cœlométopides. Il

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

ir type un assez grand insecte (cribratus) de la Géorgie et du , d'un noir presque mat, et dont les élytres ont chacune huit ses de gros points enfoncés et distants.

# NYCTOBATES, p. 371.

: Iphthinus cupripennis, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 96; lles gs. — Upis impressa, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, i; Ceylan.

## ZOPHOBAS, p. 376.

: Z. clavipes, solidus, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, 3; Ceylan; tous deux sont plus que probablement étrangers au genre. — ris, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 97; Pérou (lle Puna).

# TENEBRIO, p. 379.

: T. rugulosus, emarginatus, Montrouz. Faun. d. Pile Woodlark, p. 31. tentus, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 283; n.

# TRIBU XXXVII.

## HÉTÉROTARSIDES.

ANÆDUS, p. 396.

: A. corvinus, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 97; Rio-Janeiro.

# TRIBU XLV.

#### AMARYGMIDES.

#### AMARYGMUS, p. 473.

Aj.: A. subhemispharicus, Bohem. Voy. d. l'Eugénie; Ins. p. 99; Cap.

# TRIBU XLVI.

# STRONGYLIIDES.

## STRONGYLIUM, p. 484.

Aj.: S. parabolicum, loviusculum, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. Ser. 3, II, p. 285; Ceylan.

#### Note.

Les trois genres suivants appartiennent sans aucun doute aux Ténébrionides, mais je ne vois pas à quelle tribu il faut les rapporter. M. Bohemann a placé le premier parmi les Hélopiens pris dans le sens de Latreille et Dejean. Je doute qu'il puisse rentrer dans le groupe des Hélopides, tel que je l'ai restreint.

#### CHANOPTERUS.

Bonen. Voy. d. l. Frég. Eugénie; Ins. p. 98.

Palpes labiaux et maxillaires (?) tri-articulés; les premiers à articles i grêle à sa base et fortement élargi au bout, 2 court, épais, 3 grand, sécuriforme. — Tête déprimée en dessus, plus atténuée en avant qu'en arrière. — Yeux petits, arrondis, médiocrement convexes. — Antennes légèrement épaissies à leur extrémité, de onze articles : i subobconique, 2 allongé, un peu plus grand que le suivant, 3-8 obconiques, subégaux, 9-11 plus gros, le dernier oblongo-ovale, acuminé. — Prothorax transversal, tronqué en avant, un peu échancré en arc à sa base, arrondi sur les côtés, avec ses angles antérieurs obtus et fléchis. — Ecusson grand, arrondi à son extrémité. — Elytres isolément et fortement saillantes à leur base, graduellement élargies, déhiscentes et isolément acuminées en arrière. — Pattes assez robustes; cuisses médiocrement épaissies dans leur milieu; jambes arrondies, un peu arquées; tarses longs, leur dernier article aussi grand que les précédents réunis; crochets divariqués, mutiques.

Le type du genre (C. paradoxus, pl. 1, f. 7 a-g) est un petit insecte du détroit de Magellan, d'un fauve testacé rembruni par places, avec les élytres brunâtres, légèrement ponctuées en stries et revêtues d'une fine pubescence.

# ADDITIONS ET CORRECTIONS.

#### PRIOSCELIDA.

A. WHITE, Voy. of the Ereb. and Terr.; Entom. p. 11.

e petite, transversale. — Antennes ayant leurs six derni ransversaux et beaucoup plus larges que les autres. — P large que les élytres, un peu rétréci en avant. — Jaml es très-étroites à leur base et un peu cylindriques, dil nterne, denticulées en scie sur leur tranche externe; laires multi-épineuses en dehors, les postérieures compl; cuisses antérieures plus épaisses que les autres.

ne saurait, d'après cette courte formule, se faire aucu nalogies de ce genre qui paraît très-distinct. Il ne co ne assez grande espèce (tenebrionides) de la Nouvelle-Zél

# MACROPHTHALMUS (1).

MONTROUZ. Faune d. l'tle Woodlark, p. 33.

ertion des antennes à peine recouverte; celles-ci plus a tête et le corselet, filiformes, composées d'articles allo plus étroite que le corselet. — Yeux très-grands, se t ue. — Corselet presque carré, transversal. — Elytres de dans les Helops, allongées. — Jambes droites comme remus, sans éperons; cuisses antérieures ni renflées ni comme suit, selon M. Schaum, Berlin. entom. Zeitschr. III p. 85, et Catal. Col. Europ. p. 78.

Curculio rustoollis Linné (Anthribus roberis Fab.). — Rhin. viridipennis, Steph. Ill. of Brit. Entom. IV, p. 217 (Anthr. rustoollis Panz.; R. Genes, Cesta, Fann. d. Regn. d. Napol. pl. 12, f. 3; R. rustoeps, Besc, Stettin. entom. Zeit. 1858, p. 96). — Anthr. planirostris Fab. (Anthr. fulvirostris Payk.; R. Spirnola Costa, loc. cit.). — R. aneus Oliv.

Aj.: Rhinos, australis, Montrouz. Fann. d. l'île Woodlark, p. 56. — Rhinor, mucer pallipes, Bohem. Voy. de l'Eugénie; Ins. p. 112; Californie.

# **MÉLANDRYIDES**

#### TRIBU II.

#### MELANDRYIDES VRAIS.

# ORCHESIA, p. 542.

Aj.: O. minor, Walker, sec. Schaum, Cat. Gol. Europ. p. 73 (sepicola Rosenh.). — macuilata, Muls. et God. Ann. d. l. Soc. Linn. d. Lyon, Ser. 2, ili, p. 108; Stelle.

#### HALLOMENUS, p. 543.

Aj.: H. basalis, Mannerh. Bull. Mosc. 1853, no 3, p. 267; Amér. russe.

#### DIRCÆA, p. 550.

Aj.: D. ephippium, Schaum, Berlin. entom. Zeitschr. III, p. 50; Alpes de la Bavière. — Holmbergii, Mannerh. Bull. Mosc. 1852, II, p. 347; Sitkha.

#### MELANDRYA, p. 555.

Aj.: M. Aulgida, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 81; Daourie.

#### PHRYGANOPHILUS, p. 556.

Aj.: P. queitus, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 81; environs de Kasan.

#### STENOTRACHELUS.

#### LATE. Fam. nat. p. 379 (1).

Menton petit, rétréci et arrondi antérieurement.—Languette cornée, évasée et échancrée en avant. — Palpes labiaux très-courts et robustes, leur dernier article déprimé et tronqué au bout; les maxillaires allongés; leur dernier article grand, cultriforme, large, arrondi et canaliculé au côté interne. — Mandibules hifides au bout. — Labre transversal, légèrement sinué en avant. — Tête asses courte, rétrécis

(1) Syn. Dryops, Payk. Faun. Succ. II, p. 152; Fab. Syst. El. II, p. 67. — Calopus, Gyllenh. Ins. Succ. II, p. 513. — OEDEMBRA, Olivier, Entom. III, 50, p. 5.

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

rière; épistome transversalement quadrangulaire. - Yeux grands, nts, transversaux, faiblement sinués. — Antennes presque de la eur de la moitié du corps, grêles, à articles 1 médiocre, robuste, ne renversé, 2 très-court, 3 cylindrique, du double plus long que vant, 4-8 allongés, obconiques, égaux, 9-10 notablement plus s, décroissant, renflés au bout, 11 plus grand que 10, oblong.orax plus long que large, peu convexe, faiblement rétréci en arfinement tranchant sur les côtés, tronqué à ses deux extrémités. cusson en triangle curviligne. - Elytres très-allongées, peu cons, parallèles, isolément arrondies au bout. — Pattes longues; hes antérieures très-saillantes, pourvues de trochantins très-appa-, les postérieures obliques; cuisses assez robustes, grossissant peu; jambes arrondies, munies d'assez grands éperons; tarses driques, très-longs, surtout les postérieurs, leur 1er article trèsi; crochets longs, grêles, fendus jusqu'à leur base; la division ieure très-grèle. — Corps linéaire, finement pubescent.

s anciens auteurs qui ont parlé de ce genre, l'ont tous, sans exon, placé parmi les Œdémérides, et moi-même j'ai dit plus haut 34, note) qu'il appartenait, sans aucun doute, à cette famille. Une plus approfondie m'a fait reconnaître que, si d'un côté ses i tiennent à ces insectes par leur facies et plusieurs caractères, autre côté, la structure de leurs palpes, le mode d'insertion et la e de leurs antennes, surtout leur prothorax dont le pronotum est sur laquelle il a été fondé, les deux suivantes existent dans les auteurs :

N. uralensis, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 84; Orenbourg. — Osphya ameipennis, Kriechbaum. Stettin. entom. Zeit. 1848, p. 163; Allemagne.

# PÉDILIDES.

PEDILUS, p. 577.

Aj.: P. fulvipes, Motsch. Bull. Mosc. 1845, I, p. 82; steppes des Kirguises.

# ANTHICIDES.

ANTHICUS, p. 596.

Aj.: A. migrita, Mannerh. Bull. Mosc. 1853, nº 3, p. 269; Amér. russe.

OCHTHENOMUS, p. 597.

La synonymie des espèces européennes doit être établie de la manière suivante, selon M. Schaum, Berlin. entom. Zeitschr. III, p. 86, et Cat. Col. Europ., p. 75.

O. punctatus Lafert. — Anthicus unifasciatus, Bonelli, Specim. Faun. Sebalpin. nº 20 (O. simuatus Schmidt). — Notowus tenuicollis, Rossi, Faun. etrusc. Mant. ed. Hellw. p. 388 (Anthic. melanocephalus, Bonelli, loc. cit. nº 21; O. angustatus Lafert.). — O. melanocephalus, Küster, Die Kæfer Europ. 1X, 57.

## MORDELLIDES.

MORDELLA, p. 609.

Aj.: M. antarctica, A. White, Voy. of the Ereb; and Terr.; Entom. p. 12; Nouvelle-Zélande.

# RHIPIPHORIDES.

TRIBU I.

ÉVANIOCÉRIDES.

PELECOTOMA, p. 622.

Aj.: P. holosericeum, Montroux. Faun. d. l'île Woodlark, p. 35.

# MÉLOÏDES.

# TRIBU II.

MYLABRIS, p. 667.

Aj.: M. humeralis, atterna, F. Walker, Ann. and Mag. of pat. Hist. Ser. 3, II, p. 285; Ceylan.

#### ADDITIONS ET CORRECTIONS.

# CANTHARIS, p. 675.

: Epicauta nigrifinis, F. Walker, Ann. and Mag. of nat. Hist. ; Ceylan.

Note.

dehors de tous les genres compris tant dans ces additions ps du volume, il en reste encore deux autres : Monomma GIALITES d'Eschscholtz. Le premier seul m'est connu en ésité jusqu'au dernier moment sur la place qu'il conviner. Klug et M. De Castelnau, le seul auteur qui en a aractères, l'ont mis dans les Ténébrionides. Dejean (C 4) l'a fait entrer dans sa famille des Clavicornes, in avant les Throscus. Entin, M. Guérin-Méneville (Icone 3) l'a classé à côté des TRIPLAX, et par conséquent dans l rotyliens. Or, aucune de ces places ne me parait lui avités cotyloïdes antérieures ouvertes en arrière, l'exc nent des Ténébrionides, et ses tarses hétéromères, des T s Érotyliens. Une fois qu'on l'a retranché de la premiè les, il n'en reste aucune parmi les Hétéromères dans la e l'admettre. Dès-lors, il doit constituer une famille disti ois devoir être intercalée entre les Cistélides et les Nilio

MONOMMER

Au repos, les antennes ne logent pas leurs articles basilaires dans des rainures placées entre les yeux et le cadre buccal. Elles passent par dessus les premiers pour gagner les sillons prothoraciques destinés à les recevoir. Ceux-ci décrivent une courbe régulière, à convexité interne et vont aboutir, sous le pronotum, à quelque distance de ses angles postérieurs. Quelquefois, l'espace entier compris entre ces sillons et le pronotum est occupé par une dépression. Les quatre cuisses antérieures, pendant la contraction des pattes, sont reçues dans de grands enfoncements superficiels, qui s'étendent jusque sous les épaules des élytres. Les tarses restent tous libres, par suite de l'absence aux jambes de sillons dans lesquels ils puissent se loger. Le dernier segment abdominal présente, dans tous les exemplaires que j'ai sous les yeux, au nombre d'une dixaine, deux dépressions arquées qui convertissent sa portion médiane en une carène aiguë au bout. Ce caractère est probablement générique et non sexuel.

# MONOMMA.

(KLUG) DE CASTELN. Hist. nat. d. Col. II, p. 215 (1).

Menton quadrangulaire, trilobé : le lobe médian aigu ou ogival, les latéraux déprimés, aigus. - Languette parallèle, arrondie en avant. - Palpes assez robustes; les labiaux très-courts, à dernier article subovoïde et arrondi au bout; les maxillaires médiocres, leur dernier article en triangle subéquilatéral. - Mandibules courtes, minces, bifides au bout. - Labre court, légèrement arrondi en avant. - Tête transversale; épistome confondu avec le front, graduellement rétréci et tronqué en avant. - Antennes de la longueur du prothorax, à articles I assez allongé et un peu arqué, 2 très-court, 3 plus long que les suivants, 4-8 obconiques, décroissant graduellement, 9-11 transversaux, le dernier arrondi au bout. - Prothorax contigu aux élytres, transversal, fortement rétréci et quadrangulairement échancré en avant, paraboliquement arrondi sur les côtés, tronqué obliquement et un peu bisinué de chaque côté de sa base. - Ecusson médiocre, cordiforme. - Elytres elliptico-ovales, convexes en avant, conjointement et triangulairement échancrées à leur base. - Pattes médiocres; cuisses robustes, comprimées; les quatre antérieures brusquement rétrécies à leur base; jambes comprimées, les quatre postérieures un peu arquées et tranchantes en dehors; tarses finement tomenteux en dessous; le 1er article des postérieurs très-allongé, le dernier de tous long; crochets très-grêles. - Corps ellipticoovale, finement pubescent.

Ces insectes sont propres à Madagascar (1) et très-voisins, sous le

<sup>(1)</sup> Syn. Hyponhagus, Dej. Cat. éd. 3, p. 144.

<sup>(2)</sup> Il existe en Amérique, dans le Yucatan, un genre très voisin de celui-ci



menton carre, transversal, très-petits, à articles 1-2 égaux ovalaires; les maxillaires à a long, obconique, 3 un peu plu ovalaire. - Machoires et mand très-légèrement échancré. — T étroite que le prothorax ; épiste ses angles arrondis, transversa trémité; front muni de deux p petits, arrondis, un peu sailla que large, médiocrement conve lieu de sa base, presque droit rondis. - Ecusson indistinct. vexes, plus larges à leur base qu peu à peu élargies jusques au rondies en arrière. - Pattes as jambes arquées; tarses hétéro plus long que les précédents réu contractés, comprimés, revêtus crochets aigus, recourbés. — Co

Cette formule est emprunté seul, a exposé les caractères du s Scydménides ou dans les Hélopi l'espèce typique dans son genre I

et qui n'en diffère même essentieller en avant, les yeux moins prolongés antérieurement. Parnides, par suite de la longueur du dernier article des tarses. Pour Dejean (Cat. éd. 3, p. 131), cet insecte était un Scydménide, et il l'avait mis immédiatement en avant des Mastigus et des Scymmenus. Enfin, en dernier lieu, M. Gerstæcker (Wiegm. Archiv., 1858, II, p. 153) a émis l'opinion qu'il appartient aux Hélopiens. N'ayant pas vu le genre, qui est extrêmement rare dans les collections, je ne saurais ni confirmer ni contredire des avis aussi différents.

Eschscholtz avait découvert en Californie le très-petit insecte qui en forme le type (£. debilis, Eschsch.; Elosoma? californica, Motsch.). Il est d'un noir brunâtre brillant, ponctué irrégulièrement sur la tête et le prothorax, profondément canaliculé sur la ligne médiane de ce dernier, et hérissé de poils peu abondants sur les élytres, qui sont for-

tement striées, avec le fond des stries rugueux.

VIN DU TOME CINQUIÈME.

And the Party of t

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

# AMILLES, TRIBUS ET GENI

# COMPRIS DANS CE VOLUME.

|            |   |  |  |  | pages. |             |   |  |   |     |   |
|------------|---|--|--|--|--------|-------------|---|--|---|-----|---|
| anthinus   | · |  |  |  | 596    | Amenophis   |   |  |   |     |   |
| anthomera. |   |  |  |  | 465    | Ammidium    |   |  | 1 | 23  | 2 |
| anthopus   |   |  |  |  |        | Ammobius    |   |  |   |     |   |
| nanius     |   |  |  |  | 82     | Ammophorus  |   |  | 1 | 135 | 2 |
| sba        |   |  |  |  | 46     | Ammophtorus | 5 |  |   |     |   |
| opteron    |   |  |  |  | 426    | Amnodeis    |   |  |   |     |   |
| enodia     |   |  |  |  |        | Amphidora   |   |  |   |     |   |
| olium      |   |  |  |  | 427    | Amphasue    |   |  | ď | V.  | ì |

| TABLE ALPHABÉTIQUE.   |                |        |  |
|-----------------------|----------------|--------|--|
| pages.                | 1              | pages. |  |
| Apalus                | ·              |        |  |
| Apocrypha 433         | C              |        |  |
| Aræoschizus 103       | Cabirus        | 246    |  |
| Arctylus 211          | Cacicus        | 112    |  |
| Arithmema 667         | Cædius         | 261    |  |
| Arrhenoplita 302      | Calasia        | 585    |  |
| Arthroconus 67        | Calcar         | 383    |  |
| Arthrodeis 19         | Callymtra      | 169    |  |
| Arthromacra 571       | CALLOGNATHIDES | 85     |  |
| Arthroplatus 426      | Calognathus    | 86     |  |
| Asbolus 138           | Calopus        | 702    |  |
| Asclera 710           | Calostega      | 402    |  |
| Asida 160, 725        | Calymmaphorus  | 211    |  |
| Asidides 153          | Calyptopsis    | 43     |  |
| Aspicephalus 107      | Camaria        | 423    |  |
| Aspidocephalus 107    | Camphonota     | 188    |  |
| Aspisoma 396          | Campsia.       | 424    |  |
| Atractus 497          | Cantearides    | 662    |  |
| Auchmobius 68         | Cantharis 676, |        |  |
| Aulacoderus 596       | Capnisa        | 36     |  |
| Aulacus 217           | Cardigenias    | 163    |  |
| Auladera 173          | Cataphronetis  | 335    |  |
| Autocera 280, 727     | Catapiestus    | 381    |  |
| Axumia 51             | Carida         | 551    |  |
| _                     | Causima        | 676    |  |
| •                     | Centrioptera   | 136    |  |
| Batulius 340          | Centronipus    | 360    |  |
| Biolus 239            | Centronopus    | 360    |  |
| Bioplanes 242         | Cephaloon      | 683    |  |
| Bius                  | Cephalostenus  | 124    |  |
| Blacodes              | Cerandria      | 322    |  |
| Blapida 425           | Ceratoderus    | 594    |  |
| Blaps                 | Ceratupis      | 330    |  |
| Di di                 | Cerenopus      | 135    |  |
| Blaptinus             | Cerocoma       | 666    |  |
| Blastanus580          | Ceropria       | 307    |  |
| Blenosia              | Cerostena      | 170    |  |
| Blepusa 499           | Cestrinus      | 276    |  |
| BOLITOPHAGIDES 292    | Chærodes       | 287    |  |
| Bolitophagus 294, 727 | Chanopterus    | 731    |  |
| Boromorphus 386       | Chartopteryx   | 412    |  |
| Boros                 | Cheirodes      | 283    |  |
| Brachygenius 166      | Chiroscelis    | 403    |  |
| Brachyscelis          | Chitona        | 715    |  |
| Bradens               | Chrysanthia    | 714    |  |
| Bucerus. 375          | Chrysobalus    | 409    |  |

## TABLE ALPHABÉTIQUE

| pages.           | page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lis 362          | CYLINDROTHORIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 349              | Cylindrothorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 724              | Cymathotes 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a 504            | CYPHALÉIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ÉLIDES 490       | Cyphaleus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LIDES VRAIES 496 | Cyphogenia 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| es 665           | Cyphonotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| cranion          | Cyrta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| рв 623           | Cyrtoderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| neplatia 263     | Cyrtosoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alon 419         | Cysteodemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ALONIDES 414     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cnemis           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Dacoderus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Dailognatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Damatris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| otus             | Decatoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| phosida 52       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| psomorphus 433   | The second control of |
| bius 251         | Dendroides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ONTIDES 217      | Derosphærus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ontis 221        | Diaperides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| onotus           | Diaperis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| des familiers, tribus et genres. 743 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| pages.                               | - pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Brotochrus                           | Encamptus 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Bryala 543                           | Bucolus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Dryops 711                           | Euctenia 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Dymonus                              | Eucyrius 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Dýsmathes 60                         | Englenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| <b>2</b>                             | Eulabis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| -                                    | Ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Echiñotus 203                        | Eurychora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Ecphoroma 188                        | Eurygenius 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Edrotes 31                           | Eurygonus 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Eledona                              | Eurymetopon 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Elenchus 646                         | Enrynotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| ELENOPHORIDES 111                    | Ensarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Elenophorus 113                      | Ensattus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Eleodes 148, 725                     | Evechatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Eletica                              | Euschides 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Ellipsodes 224                       | Eustrophus 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Elosoma 738                          | Euthides 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Emalodera 130                        | Eutelocera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Embaphion 152                        | Eutelus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| Emenadia                             | Evaniocera 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Emmalus 266                          | Evaniocénides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Emmenastus 59                        | Evaniosomus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Emmesa 558                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Emyon 459                            | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Encephalus 345                       | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Endemia 597                          | Palacer 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Endustomus 353                       | Filotarsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Enoplopus 449                        | Pormicilla 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Entomochilus 208                     | Formicomus 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Entomoderes 173                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| Entomogonus 445                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Epantius 134                         | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| Epicauta 676                         | Gedeon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Epilampus 307                        | Gentinadis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Epilasium 275                        | 000001001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Epipedonota                          | Goodopati i i i i i i i i i i i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Epiphysa 30                          | Glyptotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Epiphysides 29                       | Gnaptor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| EMTRACIDES                           | Gnathium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Epitragus 79, 724                    | Giramoooi asii i i i i i i i i i ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Erelus 320                           | Gnathosia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Eremœcus                             | Gnophota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Emodilles                            | Communication of the contraction |  |  |  |  |  |
| Erodins 20, 724                      | Gonocephalum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |

## TABLE ALPHABÉTIQUE

| pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | page           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| dera 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Horia 6        |
| genius 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hybonotus      |
| ppus 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hyclaus 6      |
| nmicus 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hylecthrus 6   |
| nognathus 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hylithus       |
| osomus 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hylonoma       |
| The same of the sa | Hymenalia      |
| п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hymenophorus , |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hymenorus      |
| rus 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hyperops       |
| ctophagus 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hypocalis      |
| omenus 543, 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hypogena       |
| yphanes 453, 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hypophlœus     |
| emona 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hyporhagus     |
| eter 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hypselops      |
| eus 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hypsosoma      |
| ÉIDES 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hypulus        |
| iodromus 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| iopathes 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| iophilus 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100            |
| iophugus 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ichnodes       |
| iotaurus 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lehthadion     |
| isteres 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ichthydion     |
| LOPIDES 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imatismus      |
| LOPINIDES 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iphicerus      |

| DES FAMILLES, TRI               | BUS ET GENRES. 745     |
|---------------------------------|------------------------|
| pages.                          | pages.                 |
| Lepispilus 413                  | Melanophorus 74        |
| Leptaleus 592                   | Melanopterus 235       |
| Leptodes 109                    | Melanostola 186        |
| Leptomorpha 150                 | Melaphorus 74          |
| Leptonychus 18                  | Melasia 322            |
| Leptynoderes 127                | Meloe 658              |
| Lethonymus 707                  | MÉLOÏDES 648           |
| Liparoderus 596                 | MÉLOÏDES VRAIS 657     |
| Lissodema 529                   | Meloides 666           |
| Litoborus 247                   | Memederes              |
| Loboglossa 718                  | Menephilus 378         |
| Lobopoda 500                    | Meracantha             |
| Lophoma 46                      | MÉRAGANTHIDES          |
| Lydus 681                       | Mesostena 52           |
| Lyprops 397                     | Metallonotus           |
| Lystronychus 514                | Metriopus 26           |
| Lytta 676                       | Micipsa 53             |
| Allertin Control of the Control | Micrantereus 458-      |
| M                               | Microdera 48           |
| Marine Carlotte                 | Microschatia 157       |
| Machla                          | Micrositus 272         |
| Macrarthria 579                 | Microtelus 104         |
| Macratria 579                   | Microzoum 277          |
| Macrophthalmus 732              | Mimetes 703            |
| Macropoda 23                    | Minorus 239            |
| Macrosiagon 627                 | Misolampus 442         |
| Macrostethus 365                | Mitrælabrus 581        |
| Margus 323                      | Mitragenius 172        |
| Marolia 554                     | Mitua 276              |
| Mecopselaphus 710               | Molurides 190          |
| Mecynotarsus 595                | Moluris 194            |
| Megacantha 467                  | Monocerus. , 594       |
| MEGACANTHIDES 467               | Monomma 737            |
| MÉGAGÉNIIDES 27                 | Mordella 609, 735      |
| Megagenius 27                   | MORDELLIDES 604        |
| Megischia 509, 511              | MORDELLIDES VRAIES 608 |
| Megalocera 573                  | Mordellistena 611      |
| Megalophrys 71                  | Mycetochares 507       |
| Megatrachelus 685               | Mycetoma 538           |
| Meladeras 248                   | Mycrémides 718         |
| Melambius 273                   | Mycterus 720           |
| Melancrus                       | Mylabris 667, 735      |
| Melandrya 555                   | Mylaris 371, 423       |
| MELANDRYIDES 533                | Myodes 630             |
| MELANDRYIDES VRAIES 537         | Myodites 630           |
| Melanesthes 260                 | MYODITIDES 630         |
|                                 |                        |



| lephodes.                        |     |           |        |    |   |    |     |            |      |         |
|----------------------------------|-----|-----------|--------|----|---|----|-----|------------|------|---------|
| Topic tions                      | •   | •         | •      | •  | • | •  | •   | •          | •    | ·       |
| Vesioticus.                      |     | •         | ٠      | •  | • | •  | •   | ٠          | •    | :       |
| HLIONIDE:                        | 5.  | •         | •      | •  | • | ٠  | •   | ٠          | •.   |         |
| villo                            | ٠.  | •         | •      | •  | • | •  | •   | •'         | ٠,   | 1       |
| esoderma.                        |     |           | •      | •  | • | •  | •   | `•         | i, c | m<br>On |
| vothus                           |     | ٠         | ٠      | ٠  | : | ÷  | 1   | O          | r,   | ٧,      |
| Nosoderma.<br>Nothus<br>Notibius |     |           | •      | è  | • |    | · ; | 1          | 312  | 7       |
| Votocorax.                       |     |           |        | ٠  | ٠ | ÷  | ٠.  | ٠,         | ુ,   | 7       |
| Notoxus                          |     | ٠.        |        |    |   |    |     | Ġ          | ್ತ್  | ٦       |
| VYCTELIDES                       |     |           |        |    |   |    |     | ٠.         | 31   |         |
| Vyctelia.                        |     |           |        |    |   |    | _;  |            | 16   | 4       |
| Nycterinus.<br>Nycteropus.       |     |           |        |    |   |    |     | ā          | ·    | 1       |
| Vycteropus.                      |     |           |        |    |   |    |     |            |      | 1       |
| Vuctinates.                      |     |           |        |    |   |    |     | <u>.</u> . | ٠.   | 4       |
| Vyctobates.<br>Vyctopetus.       |     |           |        |    |   |    |     |            | Į,   | ij.     |
| Vyctopetus.                      |     |           | • [    |    |   |    |     | ٠          | _,   | ٠,      |
| yctoperis.                       |     |           | Ī      | •  | Ī | Ī  | ٠,  | •          | •    | 'n      |
| yctozoilus:                      |     |           |        |    |   |    |     |            |      |         |
| Jordzonas,                       |     | •         | •      | •  | • | •  | •   | •          | •    | ٠       |
|                                  |     |           | o      |    |   |    |     |            |      |         |
|                                  |     |           | v      |    |   |    |     |            |      | -       |
| onera                            |     | _         |        |    |   |    |     |            |      | 1       |
| khera<br>Khtheno mu              | 12. | Ī         | Ī      | •  | • | •  | •   | a          | 7.i  | i       |
| dontopus                         |     | •         | •      | ٠  | • | •  | •   |            | ,    | i       |
| Edemera                          | •   | •         | •      | •  | • | •  | ٠.  | •          | •*   | 9       |
| <b>EDÉMÉRII</b>                  | È   | ė         | •      | •  | • | •  | • ' | •          |      | 4       |
| <b>Edent</b> aides               | -   | ٠.<br>د د | ·<br>- | •  | • | •, | •   | • '        | •    | 9       |
| Edemerina                        | •   | K.        | 116    | ٥. | • | •  | •   | •.         | •' . | ď       |
| ESCHOTING TING                   | ••  | ٠         | •      | •  | • | •  | •   | • •        | •    | 4       |
| Enas                             | •   |           | •      | •  | ٠ | •  | •   | •          | •    | ij      |
|                                  |     |           |        |    |   |    |     |            |      | •       |



| des fantians, ti        | hibus et genres. 78% |
|-------------------------|----------------------|
| pages.                  | pages.               |
| Pelecotoma 622, 735     | Philelia 167, 726    |
| Pelecyphorus 157        | Parkliides 174       |
| Pelecyphorus 159        | Platamodes           |
| Pelmatopus 557          | Piateia 381          |
| Peltarium 146           | Platesthes           |
| Peltoides               | Platydema 364        |
| Peltolobus 71           | Platyholmus 215      |
| Peneta 319              | Platynotus           |
| Pentaphyllus            | Platyope             |
| Pentaria                | Platyphanes          |
| Penthe 456              | Platyscelis          |
| Penthicus , 269         | Plesia 506           |
| Petrobius 142           | Piesianaspis 618     |
| Pezodontus 401          | Plesiophthalmus      |
| Phaiona 544             | Pleurophorus 105     |
| Phaleria 286, 727       | Podhomale 187        |
| Phanerentoma 195        | Podonta 569          |
| Phanerops               | Poscilesthus         |
| Philax 272              | Pogonobasis 96       |
| Philolithus 157, 725    | Pogonocerus 693      |
| Philorea 207            | Polpocara            |
| Phligra 202             | Polpogenia 187       |
| Phlæotrya 550           | Polposipus 357       |
| Phloiotrya 550          | Polypieurus 359      |
| Phobelius 395           | Polyscopus 99        |
| Phodaga 674             | Præugena 498         |
| Phrenapates             | PRAOCIDES            |
| Perénapatides 312       | Praccis. 202         |
| Phrepates 313           | Priognathus 526      |
| Phryganophilus 556, 733 | Prionotheca          |
| Phrynecolus 201         | Prionychus 504       |
| Phtora 324              | Priopus 405          |
| Phylan 272              | Prioscelida          |
| Phylax                  | Prioscelis 405       |
| Phylethus 306           | Probosca             |
| Phymatisoma 487         | Prochoma             |
| Phymatodes 394          | Promechilus          |
| Physocolus 466          | Prophanes            |
| Physogaster 208         | Proscarabans 658     |
| PRISOGASTÉRIDES 206     | Prosodes             |
| Physosterna 23          | Presomenes           |
| Phytobænus 584          | Prostenus. 513       |
| Phytophilus 82          | Ptammetichus         |
| Pionossus               | Primmedes            |
| Plestognathus           | Psaryphis            |
| Pilioloba               | Psectrapus           |
|                         |                      |

|                 | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |   |     |      |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|---|-----|------|
|                 | - 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   |   |   |     |      |
| 748             | TABLE ALPI     | HABÉTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |   |     |      |
|                 | pages.         | La returna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |   |   |   | pa  | ges. |
| Psectrascelis   | 170            | Scaphidema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |   |     | 203  |
| Pseudoblaps     |                | SCAURIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   | a |   | 43  | 121  |
| Pseudohelops    | 441            | Scaurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠. |   |   | 4 |   | 411 | 123  |
| Pseudolycus     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |   | * |   |     | 64   |
| Psorodes        | 1 10 2 212 123 | Schizotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   | * | ٠ |   |     | 602  |
| Pteraulus       |                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |    | - |   | 4 | à |     | 62   |
| Pterocoma       | 182            | Scleron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   | -   | 263  |
| Pterohelæus     | 346            | Sclerum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   | 6 |   |     | 263  |
| Pterolasia      | 189            | Scotæus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   |     | 417  |
| Ptilophorus     | 625            | Scotinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |     | 164  |
| Pyanisia        | 476            | Scotobius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |   |     | 129  |
| Pycnocerides    | 399            | Scotochares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |   |     | 728  |
| Pycnocerus      |                | Scotodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |     | 557  |
| Pygidiphorus    |                | Scraptia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |     | 585  |
| Pyrochroa       | 601            | SCRAPTIIDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |   |     | 583  |
| PYROCHROÏDES.   |                | Selenepistoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |   |   | 0 |     | 238  |
| PYTHIDES        |                | Selenopalpus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   |   |     | 704  |
| PYTHIDES VRAIS  |                | Selinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   |     | 241  |
| Pytho           |                | Sepidium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |     | 204  |
| Pyrota          |                | Seriscius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |   |   | i   | 226  |
| Pyrrocis        |                | Serropalpus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   | 1 | ø   | 567  |
| and and and and |                | Solenopistoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |   |   |   |     | 238  |
|                 |                | Silaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |   |   |   | 1   | 613  |
| R               |                | Sitarida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   |   |   |   |     | 689  |

.

| DES FAMILLES, TRIBUS ET GENRES. 749 |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| pages.                              | pages.                |  |  |  |  |
| Stenosida                           | Titæna                |  |  |  |  |
| Stenosides 158                      | Tmesidera 684         |  |  |  |  |
| Sténosides 101                      | Tomoderus 593         |  |  |  |  |
| Stenosis 102                        | Tomoxia 609           |  |  |  |  |
| Stenostoma 716                      | Toxicum 341, 729      |  |  |  |  |
| Stenotrachelus 733                  | Trachelœum 200        |  |  |  |  |
| Stereopalpus 579                    | Trachélosténides. 567 |  |  |  |  |
| Sternodes 177                       | Trachelostenus. 567   |  |  |  |  |
| Steropes 580                        | Trachyderma. 184      |  |  |  |  |
| Stizopus 260                        | Trachynotus 199       |  |  |  |  |
| Stomion 43                          | Trachyscélides. 281   |  |  |  |  |
| Strongyllides 478                   | Trachyscelis 284      |  |  |  |  |
| Strongylium 484, 731                | Tribolium 323         |  |  |  |  |
| Sybaris 682                         | Tribolocara           |  |  |  |  |
| Symbius                             | Trichoton 275         |  |  |  |  |
| Synchroa 544                        | Trientoma 35          |  |  |  |  |
| Synopticus 470                      | Trigonodera 620       |  |  |  |  |
|                                     | Trigonopus            |  |  |  |  |
| T                                   | Trigonoscelis 180     |  |  |  |  |
|                                     | Trigonotarsus 281     |  |  |  |  |
| Tagenia                             | Trimytis              |  |  |  |  |
| Tagona 141                          | Triorophus 34         |  |  |  |  |
| Tanarthrus 587                      | Tropidopterus 438     |  |  |  |  |
| Tanuria                             | Trotomma 586          |  |  |  |  |
| Tanychilus 498                      |                       |  |  |  |  |
| Tanyrbinus 531                      | U                     |  |  |  |  |
| Tapenopsis 110                      | Uleda                 |  |  |  |  |
| Tauroceras 371                      | Uleda                 |  |  |  |  |
| Tegrodera 675                       | Uloma                 |  |  |  |  |
| Tenebrio 379, 730                   | Ulombes               |  |  |  |  |
| TÉNÉBRIONIDES 1                     | Ulosonia              |  |  |  |  |
| · Ténébrionides vrais 365           | Upinella 502          |  |  |  |  |
| Tentyria 50                         | Upis                  |  |  |  |  |
| TENTYRIIDES 32                      | Urda                  |  |  |  |  |
| Tessaromma 726                      | 0744                  |  |  |  |  |
| Tetraonyx 673                       | ₩                     |  |  |  |  |
| Tetraphyllus 421                    | •                     |  |  |  |  |
| Tetratoma 536                       | Vieta 205             |  |  |  |  |
| Tetratomides 536                    |                       |  |  |  |  |
| Tetromma 61                         | x                     |  |  |  |  |
| Thalpophila 54                      | <del></del>           |  |  |  |  |
| Thecacerus 420                      | Xanthochroa 705       |  |  |  |  |
| Thinobatis 65                       | Xanthomus 450         |  |  |  |  |
| Thoracophorus 436                   | Xenos 645             |  |  |  |  |
| Thriptera 185                       | Xylita 548            |  |  |  |  |
| Thylacoderes 209                    | Xylophilus 584        |  |  |  |  |



Series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series and annual series annual series and annual series annual series annual series annual series annual series annual

FIN DE L







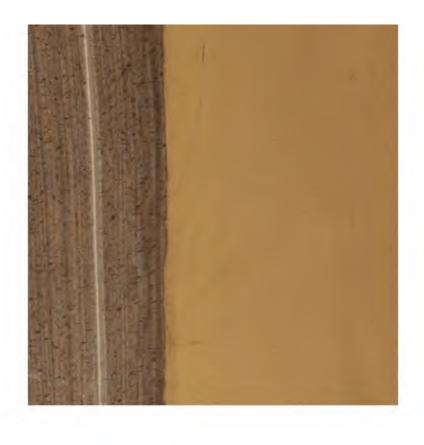

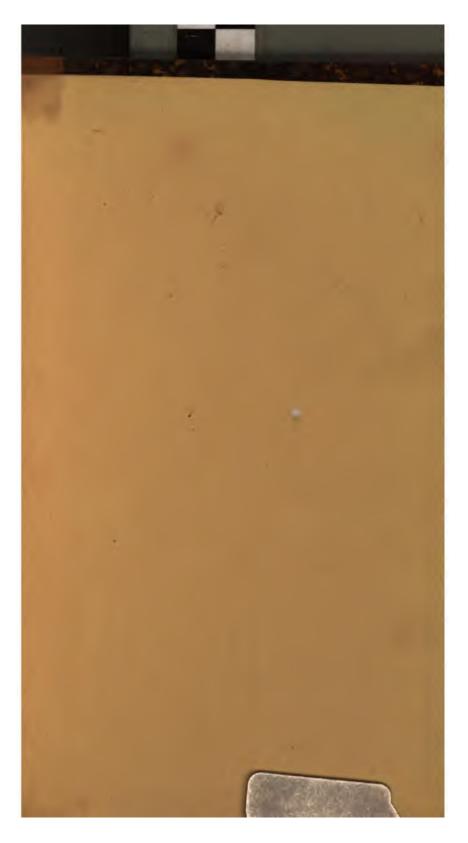